







Pulit-811. 2

t<sub>1</sub>

569635

# LA SCIENCE

GOUVERNEMENT,
PAR M. DE RÉAL. Grand Sénéchal de Forcalquier.

# TOME SEPTIEME,

CONTENANT LE DROIT ECCLESIASTIQUE, l'Hiftoire de ce Droit, le Gouvernement de l'Eglife, le Gouvernement des Princes par rapport aux affaires, aux personnes & aux biens Ecclésaftiques; les Droits des Souverains; les Libertés & les Usages des Eglifes dans les Pays Catholiques, Que l'autorité Ecclésaftique n'a aucun pouvoir direêt ni indirect sur le temporel de la Puissance séculiere; les Regles d'obcliance pour les Peuples dans le constit de la Puissance séculiere, & de l'autorité Ecclésaftique.

Reddite ergò qua funt Cafaris , Cafari ; & qua funt Dei , Deo. Matth. Ch. XXII. V. 21.



 $A \quad A M S T E R D A M,$ 

Chez ARKSTÉE & MERKUS, Libraires.

M. DCC. LXIV.



## A MONSEIGNEUR

# JOLY DE FLEURY, PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL

DU PARLEMENT DE PARIS.

# Monseigneur,

Un Ouvrage qui traite des Droits du Souverain; comme Protesteur de l'Eglife, de son indépendance de toute autorité dans les choses temporelles, qui établit les Maximes & les Libertés de l'Eglise Gallicane, qui fixe les véritables bornes des deux Puisfances, doit paroûre sous les auspices d'un Magistrat qui, par le Ministere public qu'il exerce, est, au nom du Souverain, le Désenseur des Loix de l'Eglise & de l'État.

Cest à ce titre, MONSEIGNEUR, que nous avons l'honneur de vous dédier ce Volume. La matière qu'il renserme a pour objet ce précieux Dépôt de Vérités qu'à l'exemple de vos Prédécesseurs, & particuliérement de vos illustres Ayeux, vous avez eu occasion de désendre en plusieurs Réquisitoires, où la Religion reconnoît sa voix, & que les François & les Etrangers mêmes ont comblé des éloges qui sont dûs à l'Esprit & à la Vertu.

Qu'il est consolant pour l'Eglise Gallicane de trouver dans tous les temps, dans les Magistrats, des Désenseurs zélés & prudens de ses Maximes & de ses Libertés; & qui, en maintenant l'indépendance du Souverain dans les choses temporelles,

assurent aux Evêques la conservation de leurs Droits primitifs, conformément à l'institution du Dieu dons ils sont les Ministres.

Nous sommes avec un profond respect,

MONSEIGNEUR,

Vos très-humbles & trèsobéissans Serviteurs, LES LIBRAIRES ASSOCIÉS.

# T A B L E DESSOMMAIRES.

# IDÉE DU DROIT ECCLÉSIASTIQUE. p. x

I. De S diverfes. Loix fous lesquelles les hommes ont vécu par paper à la Religion. II. Le Droit Eccel-figlique émane, 1. De l'Écriture-Sainte. 11. Des Conciles généraux 8 particuliers, des fentimens des Saints Peres, des Conflitutions des Papes, 8 des Ordonnanes des Evéques. 111. Des Ugges, 1v. Des Loix des Princes. III. Ni les Jugemens particuliers, ni les opinions des Facultés n'ont force de Loi. IV. Des matieres Eccléfastiques qu'il est permis aux Ecrivains Laiques de traiter. V. Du reponche d'hérife que les Eccléfastiques font ordinairement à ceux qui entreprennent à éclairer les peuples fur les droits de la Souverainet; 8 de la confiquence dont il est qu'on connoisse les vrais principes du Droit Eccléfastique & qu'on rejette les suisses regles que l'ambition y a introduites. VI. Il faut distinguer le Sain Siege d'avec le Cour de Rom; 6 le Ponisse d'avec le Prince temporel. VII. Partage des mairers qui doivent entrer dans la composition, de ce Traité.

#### CHAPITRE PREMIER.

SECTION PREMIERE, pag. 19.

Époque depuis Jesus - Christ jusqu'au grand Concile de Nicée.

VIII. Jesus - Christ donna ses préceptes de voix aux Apôtres. Le Saint - Esprit leur apprit les vérités que Jesus - Christ ne Tome VII.

leur avoit pas expliquées, & leur retraça celles qu'il leur avoit enfeignées. IX. Les paroles de Je fus-Chriff & les infpirations du Saine-Elprit futern l'a premières Loix des Chrétiens. X. On écrit l'Exangile, qui est l'ouvrage de Dieu même. XI. C'est de l'Eglist que nous devona apprendre quels font les Livres Canoniques. XII. Unité de Doctrine & de languge pendant plus de trois sectes, & comment les questions étoiens décidees, XII. Les Conciles particuliers futern arres, & il n'y eut point de Concile général, pendant les trois premiers ficcles. XIV. Des Canons saussement appellée Apostoliques. XV. D'un autre Ouvrage supposé, sous le titre de Constitutions Apostoliques. XVI. Faux Concile d'Antoche.

#### SECTION II. pag. 28.

Époque depuis le Concile de Nicée jusqu'aux fausses Décretales qui introduisirent un Droit nouveau.

XVII. Du Concile de Nicée, premier Concile Œcumenique. XVIII. On ajoute aux Canons de expremier Concile univerfel les Rézlemms des Conciles particuliers qui l'avoient précédé ou fuivi, les désifions des Papes & des Evéques, & les Décretales, XIX. D's Colsts de l'Egiffe Române jufqué à Charlemagne. XXI. De Codes d'Oriens jufqu'aux d'erniers tems, XXI. De l'ancien Code de France jufqu'aux Décrétales

# SECTIONIII. pag. 34.

Époque depuis les fausses Décrétales, jusqu'au rétablissement de l'ancien Droit.

XXII. Imposture du prétendu Isidore dans la fabrication des fausses Décrétales, XXIII. Cette impossure a introduit le Droit nouveau qui en étoit l'objet, si mille maus en ont été la fuite. XXIV. Compilations du Droit Canonique jusqu'à Gratien, XXV. Accroissent de la Puissace Papole à la fuveur des Croisales. XXVI. Pécimes 6 autres contributions au prosti des Papes. XXVII. Pétentions des Papes fur le temporel des Souverains, XXVIII. Eta-

blissement des Universitées & des Orders Religieux, favorable à la Gour de Rome. XXIX. Abus que cette Cour fit des privilèges & des dispenses, des respectatives, & du politium. XXX. Création du Tribunal terrible de l'Inquisition. XXXI. Six parties frement le Copps du Droit Canonique. Comment ce Copps à rét composse, & quel dégré d'autorité il mérite. XXXII. 1. Le Decret de Gratien. XXXIII. 11. Les grandes Dévétales recueilles & publiées par Raymond de Pegnasort. XXXIV. 11. Le Sexte. XXXV. 1. V. Les Clementines. XXXVI. v. Les Extraougantes. XXXVII. v. Les Commenties. XXXVII. v. Les Extraougantes Communes. XXXVIII. (es fix parties on et ét réunies en un fui Copps de Droit Canonique, par Giber Canonisse squiles a mises dans un ordre méthodique, eclaircies & augmentées. XXXIX. Il est encre quelques regles de la Cour de Rome. XL. Usage qu'or faite en France du Droit Canonique.

#### SECTION IV. pag. 55.

Époque du rétablissement de l'ancien Droit Ecclésiastique jusqu'à présent.

XII. Toute PEurope foupiroit après une réformation générale.
XIII. Cette réformation générale fut inutilement entreprife par
le Concile général de Conflance. XIIII. Elle fut tentée en vain
par le Cencile général de Bafle. XIIV. Concile de Florence non
Ecuménique. XIV. Concile de Lateran non Ecuménique. XIVI.
Quelques peuples se féparent de la Communion de Rome. XIVII,
Quelques peuples se féparent les abus sans rompre l'unité. XIVIII.
Le Concile général de Trente remédie aussi à que gouve abus, mais
donne atteinte à quelques droits de la Souverainet. XIIV. Lifte
des Conciles Ecuméniques. L. Bulle célèbre de la Cour de Rome
qui met la Pussance temporelle aux pieds du Pape. 11. Les terrés
de la République de Venisé mises en interdit. LII. Résexions sur
les excès qui se voyent dans l'hissoire qu'on vient de tracer.

#### S E C T I O N V. pag. 68.

Histoire particuliere du Droit Ecclésiastique de France, depuis Clovis qui a fait monter la Religion Chrétienne sur ce Trône jusqu'à çe jour.

LIII, Conduite de la Nation Gauloise envers les Evéques de Rome & des Evéques de Rome envers la Nation Gauloife. LIV. Edit de Saint Louis, & sa Pragmatique, à l'occasion des entreprifes de la Cour de Rome. LV. Usuges de la puissance Reyale fous Philippe - le - Bel , & fous les aurres Succeffeurs de Saint Louis. LVI. Pragamatique - Sanction de Bourges , fous Charles VII. LVII. Mouvement qu'elle excite entre les Cours de Rome & de France. LVIII. Elle est révoquée par Louis XI, dont l'Edit trouve de grands obstacles en France, LIX, Elle est rétablie par Charles VIII & par Louis XII. LX. Concordut entre Irançois I. & Léon X, qui porte le dernier coup à la Pragmatique. 1 XI. Difficultés que François I. & ses Successeurs trouverent à faire recevoir en France le Concordat, & que la puissance Royale a enfin surmontées. LXII. Réflexions générales fur la conclufion & fur l'exécution du Concordat, LXIII. Réfléxions particulieres sur les Annates. & voie que le Souverain peut prendre pour en faire ceffer l'abus. LXIV. Nouveaux differends de la Cour de France avec celle de Rome, pendant la celebration du Concile de Trente, sous Henri II, qui fait un Edit contre les petites dates & contre les autres abus de la Cour de Rome. LXV. Ordonnance d'Crleans que fait Charles IX, pendant la célébration de ce Concile, laquelle · donne atteinte au Concordat, & est supprimée presque auffitot que faite. LXVI. Motifs qui obligent les Ambassadeurs François de quitter le Concile, lequel finit en leur absence. LXVII. Jamais ce Concile n'a été reçu en France, quelques instances que la Cour de Rome & les Evéques François en ayent faites. LXVIII. Raifons qui ont toujours empéché & qui doivent à jamais empécher nos Rois de le faire publier. LXIX. La Doctrine de ce Concile est néanmoins suivie en France, & l'on y fait quelque usage de sa discipline. LXX. Démélés de la Cour de France avec la Cour de

xiij

Rome, au fijiet de l'extenssion de la Rê, ale lans ce Reyaume, & de la nomination d'une Surérieure aux h. Ligieuses de Charonne, l'équels fuent accemmedes en 1695, avec l'offisire des quatre articles décides par le Clergé de France en 1682, & la question des quartiers à Rome.

#### CHAPITRE SECOND.

Du Gouvernement de l'Eglise.

SECTION PREMIERE pag. 131.

De l'autorité du Pape & de celle des autres Evêques.

I. L'autorité du Pape a les mêmes bornes que fon Diocéfe à ainsf que celle de chaçue Evéque; mais le Pape a d'ailleurs une primauté dan l'Egisfe. II. Si cette primauté du Pape est de Droit Divin ou de Droit Eccléfassque. III. En quoi elle conssiste. V. Cas où la Primauté pourroit étre transfèret de l'Evéché de Rome à un autre Evéché. V. Le Pape n'est point l'Ordinaire des Ordinaires. VI. Les Evéques sont les Successeurs des Apôtres, au même titre que le Pape l'est de sint Pierre. VII. Le Gouvernement des premiters Passeurs n'est point absolu. VIII. Si la propriété du pouvoir des cless appartient à l'Egisfe ou aux premiters Passeurs.

#### SECTION II. pag. 151.

Que l'Eglise est infallible & que le Pape ne l'est pas.

IX. De l'infaillibilité de l'Eglife. X. Distinction du Droit & du Fait. XI. Les Jugemens du Pape prononçant seul ne sont point irrésprandbles; à le Pape n'est pas instaillible. XII. Les Jugement du Papes prononçant ex Cathedrâ ne sont point irrésprandbles; & le Pape n'est non plus infaillible du cette manière, que lossfu'il prononce seul. XIII. Examen des passages que los prononces seul. XIII. Examen des passages que le fomulet les Parissans de l'infaillibilité du Pape.

xiv

SECTIOON III. pag. 174

De la supériorité du Concile sur le Pape.

XIV. Le Concile est supérieur au Pape, par l'institution m'me de Islais-Christ. XV. Le Pape n'est qu'un membre de l'Estist, soumis au Corps. XVI. On n'a jamais appellé du Concile général au Pape; mais on a souvent appellé du Pape au Concile. XVII. Les Papes ont souvent été jugés & condumnés par les Conciles. XVIII. Les Papes son fouvent été jugés & condumnés par les Conciles. XVIII. Les Papes son fouvent été jugés de conducte aux Conciles. XXX. Les Conciles de Constance & de Basse ont décidé que les Papes son s'unit aux Conciles. XX. La Destrine de l'Ests de l'enace est consorme aux Decrets des Conciles de Constance & de Basse. XXI. L'autorité de la raison se joint a celles de toutes les autres décissons.

SECTION IV. pag. 180.

De la convocation, de la préfidence & de la confirmation des Conciles Généraux, Nationaux & Provinciaux.

XXII. Trois fortes de Conciles. XXIII. De l'indiction, de la Profid nee, & de la confirmation des Conciles Previnciaux. XXIV. De l'indiction, de la Presidence, & de la confirmation des Conciles Nationnaux. XXV. De l'indiction des Conciles généraux. XXVI. Aucune Loi ne reserve au Pape le droit exclusif de convoquer les Conciles généraux. XXVII. Les Empereurs convoquoient les Conciles généraux. XXVIII. Comment les Papes se font mis en possession de les convoquer, XXIX. La convocation des Conciles par les divers Potentats agissant de concert, seroit tout aussi bonne que celle du Pape. XXX. Un peut néanmoins dire qu'aufourd'hui c'est au Pape régulierement à les convoquer dans les cas généraux & ordinaires ; mais cette regle générale a ses excoptions. XXXI. Le Pape ne peut convoquer un Concile général sans le consentement des Princes. XXXII L'Empereur d'Allemagne & le Roi de France doivent être nommés dans les Bulles d'Indiction du Concile général. XXXIII. Les Princes ons

droit d'affifer au Concile par leurs Ambiffaleurs, XXXIV. La présidence des Conciles généraux n'a pas cuijours appartenu av Pape, mais aujound'hui elle lui appartient à hii 6 à fes Légats. XXXV. Les Conciles généraux doivent être confirmis par les Princes, pour tout ce qu'ils ont d'extérieur; mais toute consistent ton du Pape est inutile.

#### S E C T 1 O N V. pag. 198.

#### Des Appels au Pape.

XXXVI. La prérogative de recevoir les appels de toutes les parties du monde Catholique en matiere contentieuß, n'appartient pas au Pape de Droit divin. XXXVII. L'ancienne discipline de l'Eglife vouloit que les Cause Eccléfiassiques sussens les seux, & cela s'observe encore en France. XXXVIII. Du Jugement des Evéques.

# SECTION VI. pag. 206.

#### Des Exemptions accordées par le Pape.

XXXIX. Nature des Exemptions. XL. Elles font nouvelles. XI. Elles ont excité les plaintes des Princer, des Evéques, 6 des peuples, 6 prefique toutes invalides. XL.II. Toute exemption accordée fans le confentement de l'Evéque 6 fans la permission du Souverain, est nulle. XLIII. Quel remede l'on y peut apporter.

## SECTION VII. pag. 209.

Des Dispenses de la Cour de Rome.

XLIV. Les privileges sont Communément odieux. XLV. Nature des dispenses. XLVI. Le droit d'accorder des dispenses n'est qu'un pur privilege dans la personne du Pape. XLVII. De quoi le Pape peut dispenser.

#### xvj

#### SECTION VIII. pag. 212.

#### De l'Excommunication & de l'Interdit.

XLVIII. Ce que c'est que l'excommunication. XLIX. Abus énormes qu'on a fait des excommunications. L. Ce qui est nêces faire peur la valeitié des excommunications prononcées par la Jugement. LI. D. Excommunications prononcées par la Loi. LII. Les Excommunications ne spanvoiens jamais prive d'aucun bien temporel. LIII. Ce que c'est que l'Interdit. LIV. L'usge de l'Interdit. LIV. L'usge de l'Interdit. LVII. Mejra dans lequel il est l'Interdit. LVII. Mejra dans lequel il est tombé.

# S E C T 1 O N I X. pag. 219.

L'Eglife n'a par l'Inflitution de Jefus-Chrift, ni Jurifdiction extérieure, ni Puiffance coactive. C'eft à la conceffion des Princes qu'elle doit la Jurifdiction extérieure qu'elle exerce dans les États Catholiques.

LVIII. Les deux puissances se doivent une affistance mutuelle. LIX. Chacune de ces deux Puissances se suffit à elle-même, & agit par des voyes propres à la fin qui a donné lieu à son Institution. LX. Objet de la Puissance temporelle. LXI. Objet de l'autorité spirituelle. LXII, Chaque Nation a un droit naturel & inné de se gouverner comme elle juge à propos. LXIII. Ni la Loi écrite ni la Loi de grace n'ont dérogé à ce droit en quoi que ce soit de temporel. LXIV. La mission des Apôtres a été purement spirituelle, & le pouvoir que les Evêques tiennent de Jesus-Christ est purement spirituel. LXV. Le pouvoir coactif n'appartient qu'au Souverain. LXVI. Toute Jurisdiction extérieure appartient au Souverain, LXVII. Comment la Jurisdiction de l'Eglise s'est établie. LXVIII. Pendant les sept ou huit premiers siecles, l'Eglife n'a eu aucune Jurisdiction extérieure, pas même sur ses Prêtres, LXIX. Le nom de Loi ni celui de Droit n'étoient pas autrefois

TABLE DES SOMMAIRES. trefois joints à celui de Canon. LXX. Le titre de Jurisdiction ne s'appliquoit pas non plus à l'Eglise. LXXI. Entreprises que les Ecclefiastiques ont faites autrefois sur la Justice temporelle. LXXII. Remede qu'on y a'apportes en France. LXXIII. L'Eglise n'a de Jurisdiction que par la concession des Princes. LXXIV. Le désaut de territoire que les Evêques n'ont pas ; le serment de fidélité qu'ils prétent au Roi, & le privilege qu'ils en obtiennent pour l'impression de leurs Ouvrages, comme Evêques, sont autant de preuves que rien d'extérieur n'appartient à l'Eglife d'institution divine. LXXV. L'usage des appels comme d'abus est encore une preuve de cette vérité. LXXVI. Réfutation de l'objection tirée du pafsage où Jesus-Christ veue que le pécheur soit regardé comme un Payen, s'il ne se corrige. LXXVII. Réfutation de l'objection tirée du passage qui regarde l'incestueux de Corinthe. LXXVIII. Réfutation de l'objection fondée sur ce que le gouvernement de

# LXXX. Réfutation de l'objection qu'il ne s'agit que d'une quef-X. pag. 257.

l'Eglise seroit imparfait. LXXIX. Réfutation de l'exemple que les Évêques donnent du pouvoir coactif qu'ils attribuent à l'Eglife.

Si c'est à l'autorité Ecclésiastique ou à la Puissance temporelle à défendre les Livres.

LXXXI. La primitive Eglise n'a point connu la prohibition Eccléfiastique des Livres dangéreux. LXXXII. Pendant les huit premiers fiecles, les Conciles & les Eveques censurérent les Livres, · des Hérésiques; mais il n'y eut de Loix & de peines que l'orfque les Souverains interposoient leur autorité. LXXXIII. Quelle fut l'occasion des Censures Ecclesiaftiques dans les siecles suivans. LXXXIV. De l'Index Romain. LXXXV. De la prohibition des Livres par les derniers Conciles. LXXXVI. Ufage de France pour la publication des Livres, LXXXVII. Usage de la Cour de Turin. LXXXVIII. Cest à la puissance temporelle & non à l'autorité Ecclésiastique, qu'il appartient de permettre ou de prohiber les Livres.

Tome. V

tion de nom.

#### xviii TABLE DES SOMMAIRES.

#### CHAPITRE TROISIEME.

Du Gouvernement des Princes par rapport nux affaires, aux perfonnes, & aux biens Ecclifissiques.

#### SECTION PREMIERE, pag. 265.

De la part que la Puissance temporelle peut prendre au Gouvernement de l'Eglise.

1. D'Eglife st un Corps politique si un Corps mystique. II. La puisjance temporelle & l'autorité firituelle sont allocités au Gouvernement de l'Églife. III. Le l'ape est le Chef mystique du Cerp de l'Églife.

IV. Le Roi est le Chef du Corps l'olitique de l'Églife, 6 le l'roceèteur
de cemme Corps constaire comme mystique. V. Droit autoné à cette
double qualité. VI. De l'autorité qu'ont ea les Bois buist dans les afjaires de la Réligion. VII. De l'autorité qu'ont ea les Empereurs dans
les affaires de la Réligion. VIII. De l'autorité qu'y ont eu les
Rois Gotha, IX. De l'autorité qu'y ont eu les Rois de Iranes.
X. Les Ordonnances des Rois de France pur les matieres Ecclistatiques, ont ropport à cinq Chefis. XI. A la Doctrine, 8 en
quel fens, XII. A la Disjoine. XIII. A la Insiglidien. XIV.
Aux personnes Ecclifastiques.
XV. Aux biens Ecclifastiques.

Les Coules de l'autorité de l'au

# S E . C T 1 O N I I. pag. 282.

Si les personnes Ecclésiastiques sont soumises à la ·
Justice séculiere.

XVII. Des trois fortes d'immunités, perfonnelle, réclle, de lecale, dont le Eccléfagliques jouissent dans quelques Etats, 6 dont ils voudroient bien jouir dans tous. XVIII. Quelle est le fondoment que les Eccléfassiques posent de l'exemtion pour leurperfonnes de toute Justice séculiere. XIX. Exemples à consulter

XX. D'Angletere. XXI. D: Hongrie. XXII. De Boheme.

XXIII. De Porrugal. XXIV. De Venife. XXV. De Genes.

XXVI. De Savoye. XXVII. Des Grifons. XXVIII. De France.

XXIX. Obfervation générale fur ces divers exemples des différents Pays. XXX. Les peofonnes Eccléfiques. font inconteftablement foumifes à la Juffice féculiere. XXXI. Réfutation de
pobjection tirée des décifons de quelques Conciles & de celles de
quelques Papes. XXXII. Réfutation de l'objection tirée des privileges perfonnels accordés par quelques Princes aux Eccléfiaftiques. Ces privileges font voijours révocables.

#### S E C T 1 O N I I I. pag. 308.

# Si les Biens Ecclésiastiques sont assujettis au payement des Taxes.

XXXIII. Préjugés & prétentions des Eccléfiastiques au sujet des privileges reels des biens dont ils font les usufruisiers. XXXIV. Comment les Ecclésiastiques font devenus les possesseurs des biens dont ils jouissent, quel usage ils en devroient faire, & quel usage ils en font. XXXV. Il faut examiner ce qui s'est fait dans tous les fiecles & dans tous les pays pour connoître ce qui se doit faire. XXXVI. L'exemption des Levites de l'ancienne Loi étois de droit divin, & elle étoit fondée sur l'exclusion totale de tout autre bien, que d'une simple aumone. XXXVII. Les Juifs & leurs Prêtres payerent les tributs aux Empereurs Idolâtres. Jesus-Christ lui-même, ses Apótres, ses Disciples les payerent aussi. XXXVIII. Polition du Clergé en général à l'égard de l'Empire Romain, après que Constantin fut devenu Chrétien. XXXIX. Positions différentes & successives du Clergé de France, relativement à cette Monarchie. Premiere Epoque depuis Pharamond jusqu'à Charlemagne. XL. Seconde époque depuis Charlemagne jufqu'à la fin de la seconde Race. XLI. Troisteme époque depuis Hugues Capet jufqu'à Philippe-le-Bel. XLII. Quatrieme époque depuis Philippe-le-Bel, jusqu'à François I. XLIII. Cinquieme époque depuis François I. jusqu'à Louis XIII. XLIV. Sixieme & derniere époque depuis Louis XIII. jufqu'à Louis XV.

en 1750. XLV. Louis XIV fut obligé de retablir la Capitation en 1701, il en exemta nommément le Clergé, comptant (dit ce Prince) fut les s'ecours volontaires qu'il s'empressera de nous accorder. Le Clergé offrit en effet au Roi un secours annuel de quatre millions pendant route la durée de la guere. Il en fit luimime la levée, & en arrêta tous les Rolles & les Départemens. XLVI. Etablissement du Vingtieme sur les biens Eccléssissiques comme sur ceux des Laigues. Remontrances du Clergé ordre cet Etablissement. Réfutation de ces Remontrances, & Ecrit contre cette Résutation. XLVII. Motifs paur foumetire les Ecclésassiques aux mêmes impositions que payent les Ladques.

#### SECTION IV. pag. 478.

Des Afiles en général, & des Afiles Eccléfiaftiques en particulier.

XLVIII. Antiquité des Astes. XLIX. Its ne servirent dans la Religion Judaïque qu'aux innocens & aux malheureux qui troient coupables de quelque meurtre involontaire. L. Des Astes des Grece. Li. Des Astes des les Romains. LII. Les astes qui ne devoient fevrir originairement qu'aux malheureux injustement pesseutés, dégénerement en abus parmi les Payens. LIII. A que excès dénomité ete abus a été porté dans le Christianipme. LIV. Les Souverains ont resserves des des les portes des les Christianipme. LIV. Les Souverains ont resserves de doivent anéantir totalement cet odleux privilèges.

#### S E C T 1 O N V. pag. 486.

De l'autorité des Princes, pour fixer l'âge néceffaire à l'émifsion des Vœux des Religieux.

LV. Le Prince peut incontessiablement sixer l'âge compétent pour entrer en Religion. LVI. Il peut par conséquent mettre un empéchement dirmant aux vœux.

#### CHAPITRE QUATRIEME.

Des Droits des Souverains, des Libertés & des Ufages des Eglifes dans les Pays Catholiques.

SECTION PREMIERE. pag. 491.

Des Droits, des Libertés & des Usages des Eglises Catholiques.

1. Les Loix civiles ont besoin d'être publiées pour être exécutées. II. Les Réglemens Ecclésiastiques ont non-seulement besoin d'être publiés, mais d'être acceptés. III. Forme de cette acceptation en France. IV. Pourquoi les Réglemens Ecclésiastiques ont besoin d'acceptation, quoique les Loix civiles n'en ayent pas besoin. V. Les Décrets mêmes des Conciles généraux ont besoin d'être publiés & acceptés. VI. Preuves de ces diverses propositions par les usages des Peuples. VII. De-là le recours au bras séculier accordé ou refuse par les Princes, & l'usage des diverses voies introduites dans différents Etats pour résister aux entreprises des Papes. VIII. Réfutation de l'objection de la Cour de Rome contre ces ufages. IX. Les usages des différens Pays & des diverses Eglises sont légitimes, pouvû qu'ils ne soient pas contraires à l'essence de la Religion. X. Les Canons approuvent la diversité des usages. XI. Les Saints Peres les approuvent aussi. XII. Les Papes euxmêmes en ont reconnu l'autorité. XIII. Deux fortes de Pays dans la Chrétienté, d'obédience & de liberté. Regles de différents Pays. Dans le doute, il faut tout interpreter en faveur du Droit commun.

# SECTIONII. pag. 508.

# Des Libertés de l'Eglise d'Allemagne.

XIV. A l'exemple des Empereurs Romains, les Empereurs François & les Allemands conféroient anciennement les Evéchés de

leurs Etats, nommoient où confirmoient les Papes. XV. Procédés fanglans entre Grégoire VII. & l'Empereur Henri IV & Guerdelleus, qui aboutiffent de dreu aux Empereurs le drois de nommer aux Evichés, qui anéantiffent leur autorité à Rome, & qui la diminuent beaucoup en Allemagne. XVI. Occasion du Concodat Germanique. XVII. Difossition du Concordat Germanique. XVIII. L'Election & la possition font les deux woies pour parvenir aux Evéchés en Allemagne. XIX. Du Droit de ptemieres prieres.

SECTIONIII. pag. 529.

#### Des Libertés de Pologne,

XX. Contestation de la Cour de Varsovie avec celle de Rome, ou sujet du Droit de Patronat.

#### E C T 1 O N I V. pag. 533.

#### Des Libertés des Pays - Bas.

XXI. Quelles sont les Libertés des Pays - Bas.

SECTION V. pag. 534.

#### Des Libertés d'Espagne.

XXII. Quelles sont les Libertés d'Espagne.

SECTION VI. pag. 535.

#### Des Libertés de Portugal.

XXIII. Nulle Bulle, nul Referit de Rome n'est exécuté en Portugal, sans la permission du Roi. XXIV. Le Roi de Portugal ne nomme pas aux Bénésices; mais il tire le tiers des revenus des Evéchés.

# SECTION VII. p.zg. 536.

Des Libertés & des Priviléges de la Monarchie de Sicile,

XXV. Considération générale sur les Libertés dont jouissent quelques Etats d'Italie, tout pays d'obédience qu'ils sont XXVI Privileges naiens 6 éminens de Monarchie de Sicile, où le Souverain est Legat à Lateré, né 6 irrévoçable du Saint Siège. XXVII. Ces privilèges sont révoqués en doute par la Cour de Rome qui les attaque par des Eerits, ausquels celle de Sicile en opposé d'autres. XXVIII. Ils ont été fortement artaqués, 6 puis solemnellement confirmés par 12 Cour de Rome, dans le fiecle ciè nous vivons, XXIX. L'Histoire fournit d'autres exemples de Légation du Saint Siège exercée par des Ladjenes. XXXI. Ethi de Sicile en cours vivons, sur le cour de se cerce que de la course de foudation Reyale.

#### SECTION VIII pag. 546.

Des Libertés du Royaume de Naples.

XXXI. Aucun Refrit de Rome n'est exécuté dans le Royaume, de Noples, qu'autant que le Gouvernement accorde l'Exequatur Rejum. XXII. L'inquistion autresois établic stats le Royaume de Noples y a été supprimée. XXXIII. Nomination aux Bénéfices. XXXIV. Privileges des spens de Main-morte XXXV. Privileges des Ecclésossiques. XXXVI. Asse des Ecclésossiques. XXXVI. Asse de l'estat de Noples déclarée nulle. XXXVIII. D'oci de dépouille.

#### SECTION IX. pag. 550.

Des Libertés de Savoye & de Piénfont.

XXXIX. Indult accordé à la maison de Savoye, par Nicolas V. XL. L'Indult de Nicolas V est renouvellé par Leon X,

#### xxiv TABLE DES SOMMAIRES.

& confirmé par cinq Papes ses Successeurs. XLI, Plusieurs difficultés entre la Cour de Turin & celle de Rome fous Clement XI, qui sont terminées sous Benoît XIII. XLII. Reconnoissance du Droit éminent des États par l'Assemblée Imperiale de Roncaille où affistérent les Légats du Saint Siege, & les Evêques de Piémont. XLIII. Reconnoissance précise de Benoît XIII. avec qui la Cour. de Turin a eu de grands différends à ce fujet. XLIV. Convention fur l'Immunité & liberté Eccléfiastique entre Benoît XIII. & Victor - Amedée Roi de Sardaigne. XLV, Concordat fur les matieres Bénéficiales. XLVI. Les différends affoupis scus Benoît XIII se renouvellent sous Clément XII, qui case les conventions faites fous son Prédécesseur, & sont terminés sous Benoît XIV. XLVII. Réflexions sur l'Indult & sur le Concordat des deux Cours. XLVIII. L'Eveque doit nommer un Vicaire général dans la partie de Diocese qui est dans un autre Etat. XLIX. Le Juzement du possessoire des Bénésices appartient aux Juges séculiers. L. L'usage de l'Exequatur & du bras séculier depend absolument du Souverain. LI. La Puissance temperelle ne peut être bornée par l'autorité Ecclésiastique, dans la levée des deniers publics. LII. L'Economat des fruits des Bénéfices vacans appartient aux Princes. LIII. Le droit de réserver des pensions sur les Bénéfices n'appartient qu'à celui qui a le droit d'y nommer,

# S E C T I O N X. pag. 572,

#### Des Libertés de l'Eglife de Venife.

LXIV.-Ce n'est point la République de Venife, c'est le Pape qui nomme aux Evéchés & à la plispart des Bénéfices de cet Etat. LV. La République prive les Pariarches de Venife & d'Aquilde, & les Evéques de ses Etats, de presque toute leur autorité. LVI. Comment l'Inquisition a été établie à Venise, & combien son autorité est restreinte par la République. LVII. Aucune Bulle ne peut être publiée à Venise sant la permission du Prince. LVIII. Contestation entre la Cour de Rome & la République de Venise, au signe du Partiarchat d'Aquilde. LIX. Autre Contessation au signe du Partiarchat de Venise. LX. Différent interdits de Venise.

#### SECTION X I. pag. 594.

Des Maximes du Royaume, des Droits de la Couronne, & des Libertés de 1 Eglise de France.

LXI. Juste idée des Libertés de France. LXII. Si les François sont obligés d'expliquer quelles sont leurs Libertés, & si la Cour de Rome a raison de les appeller des privileges. LXIII. Cinq principes fondamentaux des droits de la Couronne & des Libertés de l'Église de France. LXIV. Conclusions qui se déduisent de ces principes fondamentaux. LXV. La Puissance Séculière réprime en France les abus de l'autorité Ecclésiastique de trois diverses manieres. LXVI. La premiere est l'appel du déni de Justice, LXVII. La seconde est l'appel au futur Concile Ecuménique. LXVIII. La troisieme est l'appel comme d'abus, LXIX. L'appel comme d'abus est commun à tous les Ordres de l'Etat, & on l'interjette contre toute entreprise sur la Puissance Souveraine ou sur l'autorité Ecclésiastique. LXX. De la forme de procéder en France, pour recevoir ou pour rejetter les Constitutions, Bulles, Rescrits, & Brefs des Papes. LXXI. Du Droit d'Annexe particulier au Parlement de Provence, pour toutes fortes de provisions de Bénéfices & d'expéditions de la Cour de Rome ou de la Vice-Légation d'Avignon. LXXII. Des clauses insérées dans les Bulles, Brefs, & Rescrits des Pays, lesquelles sont réputés vicieuses en France, & comment elles sont réservées. LXXIII. Le Roi Très-Chrétien est Collateur ou nominateur des Bénéfices dans ses Etats. LXXIV. Des differentes sortes d'Indults. LXXV. Des Indults accordés au Roi. LXXVI. De l'Indult du Parlement de Paris. LXXVII. De l'Indult des Cardinaux & des Prélats Princes. LXXVIII. Des Bénéfices vacans in Curia. LXXIX. Des Bénéfices affectes aux Gradues. LXXX. Du Droit de Régale qui appartient au Roi de France dans toutes les Eglises de Jes Etats. LXXXI. Quel usage le Roi fait des fruits des Evéchés vacans en Régale. LXXXII. Du Droit de nomination du Roi à des Benéfices à cause de son joyeux avenement à la Couronne, LXXXIII. D'un autre Droit de nomination du Roi à des Bénéfices à cause du ferment de fidélité que lui font les Evéques, LXXXIV. De Tome Va.

9

très-souvent des remontrances plus ou moins sortes, selon que ces Evêques ont entrepris plus ou moins sur les libertés de l'Eglise Gallicane.

Le Clergé de Lyon en fit dès les premiers temsà E leuthere Evéque de Rome, pour l'engagere à la réunion, au fujet de quelques autres Eglifes qu'il avoir féparées de fa Communion (a). S. Irenée, Evêque de Lyon, reprit vivement Vietor, Evêque de Rome, d'avoir excommunié les Eglifes du Levant, qui ne s'accordoient pas avec lui fur quelques cérémonies des fêtes de Pâques (b).

Il eft fait dans les livres (c) une mention n'expresse de l'Imgisse Gallicane, qu'on ne peut douter qu'elle n'ait tenu un rang considérable dans la Cinétientsé dès les premiers tems. Elle a toujours fait une profession particuliere d'union avec l'Eglise Romaine qu'elle a reconnue pour la premiere; mais dans le même tems qu'elle a cru que les dogmes de Foi & les principes généraux devoient être les mêmes dans toutes les Eglises du monde Chrétien, elle a pensé que la discipline Eccléssair que pouvoit être accommodée aux tems & aux lieux; que c'étoit à chaque Eglisé à l'établir avec circonspection, & que les difficultés qui pouvoient naître à cet égard devoient être résolues dans les Conciles Provinciaux ou Nationaux, sans qu'il stri nécessiaire que l'autorité de l'Evêque de Rome y intervinz.

Les Papes, de leur côté, laisserent vivre cette Nation dans l'honnête & fainte liberté des Conciles ou Nationaux ou Provinciaux. Quelques-uns de leurs successeurs qui youloient sub-

<sup>(</sup>a) Histoire Ecclésiastique d'Eusebe, Liv. 5.

<sup>(</sup>c) Dans les 94, 116, & 118 Epit. d'Yves, Evêque de Chartres, dans le commencement de la Chronique de Sigebert. Le Pape Hormifdas parle de Canonibus Gallicanis. Si quis Discousu 50, Difund.

juguer le monde entier, entreprirent de donner atteinte aux maximes du Royaume, aux droits de la Couronne & aux libertés de l'Eglife Gallicane; mais la Nation réfifta à ces projets ambitieux, & elle eut la gloire, finon de conferver tous ses droits, au moins de ne les pas perdre entierement, comme ont fait des Peuples que Rome a affujettis absolument à ses · Loix. Parcourons quelques époques confidérables pour l'exa-. men de nos libertés.

Lorsque faint Louis monta sur le Trône, l'Eglise Gallicane

étoit dans un état déplorable. Dès le commencement de son regne, ce Prince lui donna comme une face toute nouvelle, par un Edit que nous trouvons écrit dans le vieux style du Parlement de Paris. Il rendit aux Collateurs ordinaires tout ce que, dans la confusion des siecles passés, on leur avoit ôté; il ordonna que les élections fussent faites par les Eglises; il défendit la simonie & les impóts de la Cour de Rome; il prit sous sa protection tous les drois des Eglises, & il confirma les Privileges qui leur avoient été accordés par les Rois ses Prédécesseurs.

Editrénouvellé. L'Edit du Roi & les Réglemens de la Reine Régente sa mere, n'avoient pas été observés avec l'exactitude nécessaire pendant son premier voyage d'outre - mer. D'ailleurs Clément IV. avoit fait une Conflitution qui donnoit trop d'étendue à la Puissance Papale. Cette Constitution (a) porte en propres termes, que » quoique l'ancienne disposition de tous » les bénéfices appartienne si justement au Pontise Romain, » qu'il peut non-seulement les conférer quand ils vaquent, » mais encore donner droit de les acquérir ayant la yacance, &c. (a) De l'an 1266.

La Pragmatique dont je vais parler, n'est presque que cet

# ECCLÉSIASTIQUE, CH'AP. I.

toutes les Eglises exigent. C'est en s'éloignant également de ces deux extrémités, que l'ancienne Eglife a confervé, pendant plusieurs siecles, sa pureté & sa paix. Le même intérêt qui réunissoit tous les Evêques pendant la violence des persécutions, les rendant attentifs à se soutenir contre l'ennemi commun , les empêchoit de se diviser eux-mêmes par des vues d'indépendance. Un peu trop d'attachement à quelques opinions ou à quelques pratiques, suspendit quelquesois un commerce sans lequel la Religion répandue dans tout l'Univers ne pouvoit se conserver dans cette uniformité qu'exige la profession d'une même soi. A la fin , l'esprit de domination naquit malheureusement de la subordination qu'on avoit sagement introduite pour prévenir les maux qu'une anarchie générale eût produits. Sous prétexte de maintenir l'unité, on voulut tout réduire en servitude & changer un gouvernement de charité en un despotisme arbitraire. La grofsiereté des erreurs qui s'éleverent d'abord, ne saissa pas lieu de sentir tout le danger de cet esprit d'empire & de ces décisions perpétuelles. A force d'anathèmes & de Constitutions, le monde s'est réveillé. On ne s'est élevé contre les abus qu'en rompant tous les liens de la charité & de la subordination, sous prétexte de rétablir la foi & de maintenir l'indépendance : Excès de part & d'autre également condamnables ! Il faut adorer les secrets de la Providence, & cependant tenir toujours par la charité à des peuples qui, quoique séparés de nous par leur croyance, font toujours nos Freres en Jesus - Christ.

באוינוקי:

Espagnols & aux Portugais. III. Les Papes n'ont aucun droit de disposer des biens des Infideles ou des Hérétiques, ni les Princes de s'en emparer, sous prétexte des donations des Papes. IV. Preuve tirée de la conduite de Jesus-Christ même. V. Sentiment de faint Paul. VI. Sentiment de faint Thomas.

> SECTION II. pag. 702.

La Religion Catholique ne prend rien sur l'autorité temporelle des Princes qui la professent.

VII. Si le Pape, où même l'Eglise universelle, a quelque pouvoir sur le temporel des Souverains Catholiques, VIII, La Cour de Rome n'a fait aucune entreprise sur le temporel des Princes pendant les premiers siecles de l'Eglise, & toute l'Eglise a respecté leurs droits. IX. Premiere entreprise sur le temporel, de la part du Concile de Tolede, dans le septieme siecle. X. Entreprifes du Pape Zacharie. XI. Entreprife fous le Pape Adrien II. XII. Sous Alexandre II. XIII. Sous Grégoire VII, premier Pape qui ait entrepris de déposer les Rois. XIV. Sous Urbain II. XV. Sous Paschal, II. XVI. Sous Eugène III, Anastase IV, & Adrien IV. XVII. Sous Innocent. III. XVIII. Sous Grégoire. IX. XIX. Sous Innocent IV. XX. Sous Innocent IV & fous Alexandre IV. XXI. Sous Urbain IV. XXII. Sous Beniface. VIII. XXIII. Sous Jean XXII. XXIV. Sous Nicolas V. XXV. Sous Sixte IV. XXVI. Sous Jules II. XXVII. Sous Paul IV. XXVIII. Sous Sixte V. XXIX. Sous Grégoire XIV. XXX. Sous Innocent X. XXXI. La clause qui est dans presque toutes les Bulles des Papes & qui prive de leurs honneurs & dignités ceux qui s'opposent à leur exécution renferme une entreprise sur le temporel. XXXII. Etrange conduite des Papes. XXXIII. Pourquoi quelques personnes semblent encore approuver les prétentions de la Cour de Rome. XXXIV. Si l'Eglise a désini quelque chose sur cette grande question. XXXV. Les exemples de quelques Princes qui ont favorifé les prétentions du Pape, ne prouvent rien. XXXVI. Jesus - Christ n'a donné aucune Puissance temporelle à ses Apôtres. XXXVII. Doctrine des Apôtres. XXXVIII. Autorité des Peres des trois premiers



# LA SCIENCE GOUVERNEMENT.

# LE DROIT ECCLESIASTIQUE.

## IDÉE DU DROIT ECCLÉSIASTIQUE.



E genre humain a eu trois différences Loix pour Loix get conduire par rapport à la Religion, la Loi de Nature, la Loi écrite, la Loi de Grace, pental Ceft relativement à ces trois fort es de Loix que les Chronologites réduifent communément

Des diverfes Loix fous lefqueles les homnes ant vécu par ranport à la Rollgion,

les divers âges du monde à trois époques principales.

La Religion ne fut point écrite dans le premier âge. Les hommes n'eurent pour se gouverner dans la vûe de l'autre vie ; Tome XXX

que la lumiere naturelle & les traditions de leurs ancêtres, faciles à conserver dans un temps où les hommes vivoient plufieurs fiécles. Ils ont vécu fous la Loi de Nature depuis Adam jufqu'à Moyfe, c'est-à-dire, environ deux mille cinq cens ans.

A cette Loi de Nature succéda la Loi écrite. Dieu se choisit un peuple particulier, pour être le dépositaire de la Religion, de la Morale, & de toutes les Vérités Divines, & lui donna une Loi écrite par le ministere de Moyse. Ce second âge du monde depuis Moyse jusqu'à Jesus-Christ, renserme un espace d'environ quinze cens ans.

La Loi écrite a fait place à la Loi de grace, qui nous a été apportée par Jesus-Christ. Nous sommes dans le dix-huitiéme siécle de la Loi de grace, & elle doit subsister jusqu'au second avénement du Fils de Dieu.

11. e Droit Ecclé que émane, fainte. IL Des Conciles genéraux & particuliers, des fentimens des Saints Peres, des Constitutions des Papes , & des donnances des Evêques, Ill. Des Ufages, IV. Des

Le premier point à considérer , dans l'étude du Droit Eccléfiastique, c'est de sçavoir d'où il coule : la Loi Evangélique éclaire l'esprit sur les dogmes auxquels il doit souscrire ; l'Eglise regle la conduite des hommes par rapport à la vie éternelle, & il est une Jurisprudence fondée sur l'Ecriture & sur la Tradition . un Recueil des regles que les Apôtres & les Evêques leurs succef-Uisges, IV. Des Loix des Princes. feurs ont établies, pour la conservation de la foi & de la morale de Jesus-Christ & pour la discipline de son Eglise. C'est cette Jurisprudence, ce Recueil qu'on appelle Droit Ecclesiastique, par une dénomination prise de ce qui en fait la matiere, ou Droit Canonique du mot grec Canon, qui fignifie en général une regle, mot que l'usage a particulierement appliqué aux regles de la discipline de l'Eglise, & aux préceptes qui regardent les chofes facrées.

> Le Droit humain est plus ou moins général selon l'autorité qui l'a établi, & selon le consentement de ceux qui l'ont reçu. Dans

#### DU DROIT ECCLÉSIASTIOUE.

le Droit Ecclésiastique, il s'appelle Constitution s'il est écrit, & Coutume s'il ne l'est pas. Sous le nom de Constitution, on comprend tous les Canons des Conciles, les Decrets des Papes & ceux des Evêques, les Regles des Religieux, & tous les autres Réglemens Ecclésiastiques, tant généraux que particuliers. Tout le reste, qui s'observe par un simple usage & par un consentement tacite, est appellé Coutume.

La premiere autorité du Droit Eccléfialfique, c'est l'Ecriture fainte prise dans son sens propre de littéral. La seconde, ce sont les Canons des Conciles œcuméniques, mot grec qui signifie général, les sentimens des Saints Peres inserés dans les Canons des Conciles particuliers que toute l'Egilse a reçus, & les Réglemens de chaque Province Eccléfiastique ou de chaque Diocète. La troisseme, les Loix que les Souverains ont saites pour la manutention de la Discipline Eccléfiastique, & pour l'exécution des Canons dans leurs Etats. Voilà les quatre sources où il faut puiser les regles du Droit Eccléfiastique.

I. C'est principalement l'Ecriture sainte, tant de l'ancien que du nouveau Testament, que tous les Chrétiens doivent regarder comme leur Loi, & que les Pasteurs doivent prendre pour la regle de leurs décisions. Elle est la première source du Droit Eccléssaftique.

II. Les Canons des Conciles œcuméniques doivent être observés partout, si ce n'est dans les lieux où les abus qu'ils réforment ne s'étoient pas introduits, & dans ceux où il y a des Coutumes contraires qui ne répugnent pas au Droit divin, & qu'on ne pourroit changer sans péril.

Il faut considérer les Docteurs de l'Eglise, ou comme les témoins de sa tradition, ou comme des Docteurs particuliers.

En tant que témoins de la tradition, ils sont ces hommes fidèles à qui les Apôtres & les hommes apostoliques ont confié le dépôt de la foi , à qui ils ont appris les vérités qui n'ont pas été écrites , & qui se conservent dans l'Eglise ; leurs ouvrages sont des canaux précieux par où la doctrine apostolique coule continuellement depuis Jesus-Christ jusqu'à nous ; & dans ce point de vue , leur autorité est celle même de la tradition & des Conciles qui l'ont adoptée, & va de pair avec l'Ecriture fainte: ainfi, les fentimens des Saints Peres, inférés dans les Canons, obligent. toutes les Eglises. En tant que Docteurs particuliers, les Saints Peres n'ont qu'une autorité doctrinale : plus leur science est grande, plus leur suffrage a de poids, mais toujours dans le genre de l'autorité doctrinale, car ce n'est pas la science qui décide les affaires , c'est la Jurisdiction ; la science dirige & conduit, mais l'autorité tranche : ainsi les passages tirés des Saints Peres n'ont d'autorité juridique que lorsqu'ils ont été adoptés pour servir de Canons, & qu'ils ont été employés dans les Corps de Droit pour avoir force de loi.

Les Constitutions des Papes sont encore des regles qui obligent toutes les Eglises, lorsqu'elles ont été acceptées par les Evêques, publiées dans leurs Diocèfes, & suivies par un usage

constant des Nations.

Les Canons des Conciles particuliers & les Ordonnances des Evêques n'obligent réguliérement que dans la Province & dans le Diocèse où ils ont été faits ; mais souvent d'autres Eglises s'y foumettent, & ils deviennent quelquefois universels. Le Gouvernement de l'Eglise e't doux & charitable, chaque Eglise particuliere embrasse les Loix que les autres ont faites & qui lui sont utiles.

III. Il n'y a que la foi & les Loix d'institution divine, qui Loient partout uniformet, Les Conciles généraux ont reconnu

# DU DROIT ECCLÉSIASTIQUE.

la nécessité de conserver aux Eglises leurs usages particuliers, lorsqu'il seroit trop difficile de les réduire à la Loi commune (a).

La foi est toujours une, elle est la même dans tous les temps & dans toutes les Eglifes, elle n'est fujette à aucun changement ni à aucune réforme, elle ne dépend point de l'usage, & il ne peut y avoir aucune prescription contre les vérités qu'elle nous enseigne, mais la discipline a pu être & a été différente; elle a varié selon les temps & éclon les lieux. On na pas toujours observé les mêmes cérémonies à la Messe, le célibat n'a pas toujours été prescrit aux Prêtres, les Evêques n'ont pas toujours été élus de la même maniere, les Diacres ont vû retrancher leur ministere. La coutume insue principalement sur les Rits, c'està-dire, sur les cérémonies des prieres publiques & l'administration des Sacremens, la célébration des Fêtes, & l'observation des jednes & des abstinences.

Comme la Religion Chrétienne est toute intérieure, toute fipritutelle, il y a toujours eu une grande ilbrerté dans ses pratiques extérieures. Plusieures Canons qui ne son pas observés, n'ont jamais été révoqués autrement que par une Coutume contraire. Tels sont la désense de baptiler, sinon à Pâques & à la Pentecôte, hors les cas de nécessité; la désense de prier à genoux le Dimanche, & plusieurs autres. On n'est pas obligé d'observer les Loix écrites qui sont demeurées notoirement sans exécution, c'est au contraire une grande autorité que celle de la Coutume quand elle est louable (b), c'est-à-dire, qu'elle n'a rien de

(b) Æquè punire debet transgreffor laudabilis consuctudinis , sieut transgreffor Legis, Gloth, ad Cap. Ex litteris. Extra de consuctudire,

<sup>(</sup>a) Placuit fantla & universali Synodo, servari cuique Provincia pura & inviolata jura, qua jum ab initio habes secundum antiquum consustudinens. Can. ult. Coneil. Ephel. 431.

contraire au Droit divin & aux Constitutions universelles, & qu'elle est établie par une longue pratique, du consentement exprès ou présumé des Pasteurs de l'Eglise. On ne doit pas observer les Coutumes qui n'ont pas ces caractères; mais celles qu'on peut reconnoître à ces marques, ont la force de dispenser des Canons. La regle la plus sûre est que chaque Eglise conserve constamment sesusages, s'ils n'ont rien qui répugne à la doctrine universelle de l'Eglise.

IV. Les Loix que les Souverains ont faites dans leurs Etats fur les affaires, fur les choses & fur les personnes Eccléssafiques, & pour l'exécution des Canons, ont été inferées, des le tems de l'Eglise primitive, dans le Corps des Canons, chez les Latins & chez les Grecs. On trouve dans le Droit Canonique des lambeaux du Code Théodoien, de celui de Justinien, & des autres parties du Droit du même Empereur. On y a aussi incorporé quelques Loix prises des Capitulaires des anciens Rois de France.

C'est par les Loix des Princes que sont reglés les droits sur tout ce qui peut être possedé, & que les biens de l'Eglise & la Jurisdiction extérieure dont elle jouit par leur concession, lui sont conservés. Les Ordonnances que les Rois de France ont saites à cet égard, tendent à en maintenit l'ordre extérieur & aréprimer ceux qui le troublent. Ils appellent eux-mêmes ces Ordonnances, des Loix politiques (a), & ils s'y qualissent protecteurs, gardes, conservateurs & exécuteurs de ce que l'Eglis enseigne & ordonne (b). Ces Loix ont toujours été regardées comme des marques de l'attachement des Empereurs & des Rois à la Religion, & comme des preuves de leur vigit,

<sup>(</sup>a) Charles IX. 17 de Janvier 1561, (b) François I. en Juillet 1543.

lance pour le progrès du Christianisme, & pour la paix de l'Eglise & de l'Etat.

Telles sont les quatre principales sources du Droit Canonique. La Jurisprudence Ecclésiastique doit être toute fondée sur la particules Morale chrétienne, elle ne doit pas s'attacher à la rigueur du teurs, ni les con-Droit qui dégénere en injustice, elle doit inspirer l'équité, le de Loi défintéreffement , l'humilité , la charité , l'amour de la paix. Il ne faut mettre au rang des autorités du Droit Ecclésiastique, ni les jugemens particuliers, ni les opinions des Docteurs, ni les conclusions des Facultés, car ils n'ont pas force de Loi.

Les jugemens ne font que des exemples particuliers qui n'obligent pas à juger de même en pareil cas, si néanmoins il peut s'en trouver d'absolument semblables. Le Juge est en droit d'examiner le motif qui a pu déterminer d'autres Juges, & de ne prendre pour regle du jugement qu'il doit rendre lui même, que l'Ecriture, les Canons, les usages établis, les Loix reçues, & les conféquences qui en réfultent.

Les décisions des Docteurs ne sont que des conseils qui n'ont de force qu'autant que leur en donne la raison qui les a dictés. Leur suffrage n'est pas de jugement, il n'est que doctrinal. L'une des causes de la corruption des mœurs & du relâchement de la discipline dans les derniers siécles, ce fut qu'on prît pour Loix les décisions des Docteurs particuliers. Cet usage s'introduisit après que la plûpart des Evêques eurent ceffé de prêcher, d'enseigner fréquemment, & detenir des Conciles. De-là vint la multitude des opinions qui produisit d'abord l'incertitude des maximes & ensuite le relâchement, parce qu'on trouvoit toujours quelque Docteur favorable à ses passions, & qu'on ne voyoit pas dans les autres une affez grande autorité pour devoir s'y foumettre.

Le grand crédit des Universités & celui des Ordres Religieux

contribuerent beaucoup à cette autorité des simples Prêtres. On présume que les sentimens d'un Religieux sont ceux de son Ordre; que ceux d'un Docteur sont ceux de se fa Faculté; se que ceux d'une Faculté sont ceux du Diocèle, ce qui les sit paroître dignes d'être suivis. Toutesois, les Decrets mêmes des Facultés assemblées, ne sont que des Consultations de sçavans qui sont véritablement d'un grand poids, mais qui ne peuvent avoir force de loi, puissue ceux qui les sont n'ont aucune Jurissistion.

Des matieres Ecclésiafliques qu'il est permi aux Ecrivains Lasgues de traiter.

La police extérieure & générale de l'Eglife est une partie du la Droit Eccléssatique & entre nécessatirement dans le dessemble mon Ouvrage; comme je l'ai expliqué dans l'Idée générale que j'ai donnée de la Science générale du Gouvernement au commencement de l'Introduction. Je me borne ici à cette partie:

C'est aux Apôtres, & en leurs personnes, aux Evêques leurs successeurs, que Dieu a dit: Aller, enseigner toutes les Nations; & voild que je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles.

C'est par conséquent aux maîtres de la vie spirituelle qu'il appartient de nous en donner des leçons.

Ce n'est pas que les Laïques doivent regarder d'un œil indiférent les affaires importantes de l'Eglise qui concernent à doctrine, car la foi est commune à tous. Dans les Capitulaires & dans les Ordonnances des Rois de France, comme dans ceux des Empereurs Romains & dans ceux des Empereurs d'Allemagne, l'on trouve des loix faites pour les affaires de la Religion en des afsemblées qui étoient composées de Laïques comme d'Evêques. L'Eglise lit avec édification des ouvrages de doctrine composés par des Laïques, & faint Prosper est un exemple qu'elle compte des Laïques au nombre de ses Saints. Elle a canonisé Eusebe de Dorisée, ce dénonciateur perpétuel des hérésies, & en particulier du Nessonisme & de l'Eutychianisme,

# DU DROIT ECCLÉSIASTIOUE.

Il n'étoit encore que Laïque & Avocat, lorsqu'il se récria avec le Clergé & avec le peuple de Constantinople contre les nouveautés de Nestorius, Patriarche de cette Eglise, lequel avoit prêché que la Vierge n'étoit pas mere de Dieu. Saint Célestin loua leur fermeté, & dit que c'étoit un heureux troupeau qui avoit sçu juger des pâturages (a). Ce Pape a donc reconnu dans les Fidèles le droit d'user de discernement. Mais à quoi bon citer un Pape, quand nous avons l'autorité de saint Paul qui dit nettement aux Galates, que si lui-même ou un ange du Ciel étoit allé leur annoncer une doctrine différente de celle qu'il leur avoit d'abord prêchée, ils auroient dû lui dire anathême (b).

Si les Ecrivains Laïques ne doivent pas, absolument parlant, traiter les questions de Théologie en tant que telles, ils peuvent discuter cette partie de la Théologie qui est commune aux Jurisconsultes & aux Théologiens, la Théologie du Droit Canonique, & traiter des principes de la Jurisdiction Ecclésiastique & des regles qui doivent en fixer l'exercice. On en trouve l'exemple dans celui des Etats de l'Europe où les idées font, à cet égard, plus faines. En France, les matieres bénéficiales sont jugées dans les Tribunaux Laïques; on les étudie dans les Ecoles de Droit, & elles font l'objet des Examens qu'on est obligé d'y subir, pour acquérir les degrés de Bachelier & de Licentié en l'un & en l'autre Droit. Un Jurisconfulte (c) est Canoniste, par-là même qu'il est Jurisconsulte. Il faut qu'il joigne à l'étude des Regles Ecclésiastiques en général, celle de la Jurisprudence que la Nation a établie ; il a par conséquent le droit de traiter de tout ce qui a rapport à

<sup>(1)</sup> Beatus grex qui novit de pascuis judicare. (b) Licet nos aut Angelus de calo evangelizet vobis , praterquam quod evangelizavimus

cobis, anathema fit.
(c) Je fuis Licentié ès Droits de l'Université de Paris.

ces matieres. Il est nécessaire que les Canonistes soient instruits des Loix civiles, comme des regles Eccléssastiques, & que les Jurisconsultes soient versés dans les regles Eccléssastiques, comme dans les Loix civiles.

La part que la Cour de Rome a voulu prendre aux affaires du fiécle, a tellement lié fon autorité au Gouvernement civil, qu'il est aufii impossible de bien concevoir les changemens arrivés dans l'exercice de la puissance Souveraine, sans connoître ce qui s'est state de la part de l'autorité Ecclésastique, qu'il est impossible de gouverner fagement les Peuples sans connoître les Loix du Gouvernement civil.

Qui pourroit acquérir la connoissance des droits des Couronnes & des libertés des Eglifes en général, autrement qu'en discutant les principes d'où ces Loix & ces libertés dérivent; Ce n'est que par cette discussion des premiers principes que je puis, par exemple, montrer le fondement légitime des droits de la Couronne de France & de l'Eglise Gallicane. On ne pourroit interdire à un Jurisconsulte François l'examen de ces principes, sans enlever au Magistrat le pouvoir de connoître de ces droits & de ces libertés, & fans attaquer dans le Monarque même, la prérogative de Protecteur ni des franchises de son Eglise. Si le Jurisconsulte, parce qu'il est de l'Ordre Laïque, n'avoit pas le droit d'examiner, le Magistrat, qui est du même Ordre, n'auroit pas celui de prononcer, ni le Roi dont l'autorité, quelque auguste qu'elle soit, est néanmoins une autorité féculière, celui d'ordonner, Mais le Prince, comme Protecteur des Canons, peut prendre connoissance des abus qui se commettent en cette matiere ; les Tribunaux de Judicature, comme dépositaires de l'autorité Royale, peuvent prononcer fur les abus ; & les Jurisconsultes sont , par une con-

# DU DROIT ECCLÉSIASTIQUE.

. séquence nécessaire, en droit d'examiner quels sont ces abus. Le droit que j'attribue ici à la France est le droit de toutes les Nations Chrétiennes, elles ont pû le négliger dans des siécles d'ignorance; mais il ne sçauroit être prescrit, parce qu'il est fondé sur les principes généraux de Gouvernement , & qu'il ne sçauroit cesser d'être, sans que la puissance Souveraine cesse d'exister.

La plûpart des Théologiens traitent indifféremment d'Hérétiques tous les Ecrivains qui ne sont pas de leur sentiment, Ecrétiques ne fut-ce que sur des questions frivoles, indifférentes à la Re- ment ligion. La Cour de Rome, les Evêques, & en général les d'éclas Ecclésiastiques, manquent rarement aussi de crier à l'hérésie de la Souver contre les Princes qui s'opposent à leurs usurpations. L'Eglise, disent-ils d'abord, est en danger. Ce reproche a été dans la les vrai bouche des Ministres ambitieux de toutes les Religions, de rejette les sa toutes les Sectes, de tous les tems, de tous les Pays. Ils ont regles que coujours tâché, lorsqu'ils ont cru qu'il y alloit de leur propre Intérêt, d'enflammer les esprits par le lien commun de l'intérêt de la Religion, bien persuadés que le zele aveugle du Peuple peu instruit sert presque toujours à favoriser leurs desseins. .

La Religion est le lien le plus fort de la Société, quand elle ne dégénere pas en fanatisme ; mais dès qu'elle cesse d'en resserrer les parties, elle en rompt nécessairement l'harmonie. Le Gouvernement a des récompenses à distribuer & des châtimens à infliger; mais les châtimens ne paroissent au Fanatisme qu'un martyre qui le flatte, & il méprise des récompenses qui ne peuvent pas balancer les biens qu'il attend dans une autre vie. Quels obscurcissemens n'ont pas reçu dans des tems d'ignorance les vérités les plus certaines! Combien de fois la Religion mal entendue n'a-t-elle pas armé des hommes crédus

Bij

les qui croyo'ent gagner la palme du martyre en combattant - contre leur Souverain!

Comme l'autorité du Pape est fondée sur la Religion, il n'est pas étonnant que de sa part le desir de s'élever, & de la part de S'fidéles la crainte de manquer à des devoirs facrés, aient porté cette autorité trop loin. L'ambition est vive, & le superstitieux ne croit jamais avoir faitsfait à des obligations dont il ne connoît ni l'étendue ni les bornes. Le seul remede, c'est que les Princes instruitent leurs Peuples des vrais droits que la Religion a consacrés, & qu'ils fassent intrevenir dans cette instruction la Religion même, à l'exemple de la Cour de Rome, mais dans des vûes plus légtimes.

S'il en falloit croire les flatteurs de la Cour de Rome, le Pape feroit l'Ordinaire des Ordinaires, il feroit le maître de tous les bénéfices, il feroit réputé infaillible & fupérieur aux Conciles, la puissance temporelle seroit foumise à son autorité spirituelle; & maître absolu du spirituel & du temporel de tous les Etats, il souleroit aux pieds toutes les Couronnes du monde.

Du tems de Gerson , il y avoit encore , comme il s'en plaint (a), des Canonises qui élevoient la puissance du Pape, jussqu'à dire qu'il étoit le maître de tous les biens Eccléssatiques; qu'il en pouvoit disposer comme il lui plaisoit; qu'il ne pouvoit commettre de simonie à cet égard; qu'il étoit au-dessus du droit (b); qu'on ne pouvoit appeller de lui, sinon en cas d'hérésse; & que tout ce qui étoit décidé par tout autre que par lui, n'avoit de sorce qu'autant qu'il l'approuvoit. Le nombre de ces làches Canonisses n'étoit pas petit, car Gersonas.

<sup>(</sup>a) De poteflate Ecclefiaft, Conft, VIII,

# DU DROIT ECCLÉSIASTIQUE.

fure que ces fausses opinions avoient, pour parler ainsi, jetté des racines si profondes dans l'esprit de plusieurs, qu'avant le Concile de Constance, on s'exposoit à passer pour hérétique dans l'esprit de ces gens-là, en combattant leurs folles prétentions (a).

Encore aujourd'hui, s'il arrive à un Ecrivain orthodoxe de faire valoir contre la Cour de Rome quelque raisonnement qui Le soit trouvé dans la bouche des Protestans, les Ecclésiastiques le traitent d'hérétique, sans examiner si c'est en cela que l'Eglife a jugé les Protestans hérétiques, & sans considérer qu'on ne doit être confondu avec les hérétiques que lorsqu'on pense ou qu'on parle comme eux, sur les points en quoi confiste leur hérésie.

Les Protestans dépouillent le Pape de tous les droits de la Papauté; les Ultramontains portent ces mêmes droits à l'excès : la vérité Catholique est comme placée entre ces deux erreurs ; & c'est cette vérité que je tâcherai de développer. A Dieu ne plaife que j'aie jamais la penfée de donner aucune atteinte aux vrais droits du Pontificat! Je cherche la vérité. & je ne cherche qu'elle. Etre foumis par-tout où la Religion bien entendue veut qu'on le foit, c'est piété. L'être dans les choses qui ne sont pas matiere de soumission , c'est superstition.

Distinguons des choses qui sont en effet très-différentes, Wint différente quoique très-étroitement unies , la foi & les mœurs , la per-la Conte Romes Sonne & la puissance, l'homme & le Pontife, & adorons la vecle l'inveteme fagesse éternelle qui conserve la pureté de la Religion, au milicu du déréglement des passions, qui n'a pas sondé son Eglise

. (a) Fallor , fi non ante celebrationem higus facrofantla Synodi Conftantienfis , fic. occupaverat mentes plurimorum litteralium magis quam litteratorum isla traditio, ut oppofitorum dogmaticator fuisset de haretica pravitate notatus vel damnatus;

fur la fainteté des personnes, mais sur la sermeté de ses promestes infaillibles; se qui a promis son assistance, non au Minnistre, mais va ministere. Il saut distinguer dans le Pape la Prince temporel d'avec l'Evêque, se la Cour de Rome d'avec le Saint Siège. Leurs sins sons distirentes se leurs maximes sont accommodées à leurs fins. On peut conserver l'unité avec le Saint Siège, quoiqu'on désapprouve se les sentimens ambitieux de la Cour de Rome, se les erreurs particulieres où la Pape peut tomber (a).

Justinien ne laissoit pas d'honorer le Saint Siège, quoiqu'il fit retrancher des Diptiques le nom du Pape Vigile, & qu'il l'envoyât en exil. Le sixiéme Concile ne condamna pas le Saint Siége, en condamnant Honorius. Saint Augustin loug Saint Cyprien d'avoir entretenu l'unité avec le Saint Siége. lors même qu'il résistoit à la décision du Pape Etienne, Saint Hilaire respectoit le Saint Siége, lorsqu'il disoit anathême au Pape Libere. Arius, Prêtre d'Alexandrie, voulut anéantir la Divinité de Jesus-Christ; le plus grand nombre des Evêques & le Pape Libere condamnerent Athanase, Désenseur de la Divinité du fils de Dieu ; le Saint Diacre & quelques autres s'étant opposés au torrent , l'Eglise triompha sous Constantin le Grand . & l'impie Arius reçut le prix de ses blasphêmes . par une mort précipitée. Saint Basile enfin révéroit le Saint. Siége , lorsqu'il se plaignoit du faste des Occidentaux , qui n'aimoient pas qu'on leur dit la vérité, qui ne vouloient niremédier aux maux de l'Eglise, ni souffrir qu'on y remédiât.

Cette distinction entre Rome & Rome même, est avantageuse & honorable au Saint Siége. Eh! Comment justifier sans cela tant d'excès! La Cour de Rome a recours elle-même à

<sup>(</sup>a) Aliud funt Sedes, aliud Prafidentes. S. Leon, Ep. VIII, Ch. V.

# DU DROIT ECCLÉSIASTIQUE.

cette distinction. Tout Juge Ecclésiastique qui condamne un criminel à la mort ou à la perte de quelque membre, tombe dans l'irrégularité, il ne peut prononcer aucune peine afflictive , parce que l'Eglise abhorre le sang. Un Ecclésiastique même qui a été lézé en sa personne, ne peut en Italie demander de réparation, qu'après avoir protesté devant le Juge Séculier, que sa demande n'a pour objet aucune peine afflictive (a). Mais les Légats, les Vice-Légats, & les Gouverneurs des Villes de l'Etat de l'Eglise, qui sont tous Cardinaux, ou Evêques, ou Prêtres, ou Clercs, condamnent tous les jours des criminels à mort ; & ils ne se mettent à couvert de l'irrégularité qu'à la faveur de cette distinction, qu'ils exercent leur charge & prononcent leur jugement, non comme Prêtres, mais comme Ministres du Prince. \*

Le S. Siége est la chaire de Saint Pierre, c'est l'Evêché que l'Eglise universelle a toujours regardé comme le premier, c'est le centre de l'unité auquel on doit être inviolablement attaché, en reconnoissant la primauté de ce Siége, & en vivant dans la Communion de l'Eglife Romaine. Le S. Siége est rempli par des hommes, mais par des hommes qui ne font rien d'eux-mêmes, & qui, lorsqu'ils parlent à la tête de l'Eglise & avec toute l'Eglife, n'agiffent que par l'esprit de Dicu qui les guide & qui les conduit dans toutes leurs démarches. Que dans la suite des tems la discipline se relâche, que les Souverains Pontifes foient déreglés dans leurs mœurs, qu'ils foient paffionnés dans leur conduite particuliere, comme cela peut arriver, l'affiftance que J. C. a promise à l'Eglise ne lui manquera jamais. Pour le Pape, il est sujet aux mêmes foiblesses que les autres Eyêques ses Confreres Il est faint, quand il est animé de

l'esprit du Saint Siége, & quand, à l'exemple de Saint Panl & de Saint Barnabé, il dit aux Idolàtres qui veulent lui offit des factifices: Que faites-vous, je fluis mortel comme vous, seffeç d'être superflitieux. & re ne me deserce pas des honneurs qui na sont dis qu'à l'Etre superfluiteux. Il ne l'est pas, lorsqu'il veut élever, sur le débris des Couronnes, la Thiare que l'orgueil a placée sur sa tête, sorsqu'il entreprend sur les droits de se confreres (b), lorsqu'il donne atteinte à la liberté des Peuples, lorsqu'ensin il se livre aux vues ambitieuses de la Cour de Rome.

La Cour de Rome qu'on pourroit appeller un Peuple de Prêtres, aussi justement que Florus l'a nommée dans sa fondation un peuple d'hommes ( o ), est un assemblage de courtisans attentiss à relever la grandeur du Pape, pour y trouver leur propre élévation. C'est une foule de flatteurs qui attribuent au Pape des perfections que Dieu feul possede, & qu'il n'a com. muniquées à aucun homme mortel, qui n'oublient rien pour changer l'humilité fainte & le défintéressement du premier Apôtre en une gloire mondaine & en une domination abfolue. C'est une société de personnes qui mesurent la Religion & le mérite des hommes par le degré de foumission que les hommes ont pour leurs fentimens & pour l'autorité de celui auquel ils veulent que tout foit foumis. On y agit par des principes humains & par les maximes d'une Politique purement civile; les choses les plus certaines s'y tournent en problème, & les plus douteuses en certitude.

(b) Absa hac à me us statuto mojorum consacerdotibus meis in qualibre Ecclesià infrirèquis mità injuriam sacis, si statum meorum jura perturb. S. Grég. ad Natolem Salomitanum.

<sup>(</sup>a) Viri quid hac facitis, & nos mortales fumus fimiles vobis, homines annuntiantes vobis ab his vanis converti ad Deum vivum. Act. C. XIV. V. XIV.

<sup>(</sup>c) Populus virorum , Lib. I , Cap. I.

17

Je ne dis rien ici dequoi je ne puisse citer des garans dont le témoignage est hors d'atteinte. Adrien VI ne dissimula pas les maux de la Cour de Rome; mais ce bon Pape ne fut pas affis affez long-tems fur la chaire de Saint Pierre, pour exécuter le dessein qu'il avoit formé de faire une réformation générale dans l'Eglife. Tous les bons Catholiques ne cefferent de la demander, comme le feul moyen de ramener à l'Eglise ceux qui s'en étoient malheureusement séparés. Ce fut dans cette vue que Paul III indiqua enfin le Concile général, qui étoit demandé depuis plusieurs années par toute la Chrétienté. En attendant qu'il se tînt, il nomma des Cardinaux & des Prélats, pour lui représenter avec liberté les principaux abus de la Cour de Rome. Ces Députés, à la tête desquels étoit le-célebre Cardinal Contarin, dresserent un Ecrit qui a pour titre: Avis pour la réformation de l'Eglise. Après avoir remercié Dieu d'avoir donné à fon Eglise un Pape qui avoit de si bonnes in entions , ils disent que l'esprit du Seigneur qui a affermi les Cieux, va se servir du Pape pour rétablir l'Eglise de Jesu-Christ, laquelle est sur le penchant de sa chûte, ou plutôt, est presqu'entierement tombée. Ils lui déclarent ensuite que la fource des défordres venoit de ce que quelques-uns des Pontifes ses Prédécesseurs avoient été environnés de Ministres qui flatoient leurs défirs, & qui n'étoient pas auprès de leur personne pour leur apprendre ce qu'ils devoient faire ; mais pour inventer des railons spécieuses qui rendissent permis ce qui leur étoit agréable. Comme l'ombre fuit le Corps ( difent ils ) l'adulation fuit tout Etat élevé ; la simple vérité ne parvient presque jamais aux oreilles des personnes constituées en dignité. C'est delà (ajoutent-ils) que sont venus ces Docteurs qui ont enseigné que le Souverain Pontife étoit le maître de Tome NH

### 18 IDÉE DU DROIT ECCLÉSIASTIQUE.

tous les Bénéfices, & que comme le maître a droit de vendre ce qui lui appartient, il ne sçauroit y avoir de Simonie dans tout ce qui se traite avec le Souverain Pontise: de sorte que, selon ces Docteurs, la volonté du Souverain Pontise est la regle de se actions; il peut tout ce qu'il veut. De cette source (ce sont toujours les Prélats qui parlent), comme du cheval de Troye, sont sortistant d'abus qui deshonorent l'Egisse (a).

VII.

Partage des matieres qui doivent
entrer dans la
composition de ce
Traité.

Mon sujet a exigé que je préfentaffe ces idées préliminaires à mon Lecteur, & l'on verra qu'elles ne sont in fausses ni déplacées. Je diviserai ce volume en cinq Chapitres.

Le premier contiendra l'histoire du Droit Ecclésiastique, & comme l'Eglise a cu ses âges & ses révolutions austi bien que les autres Ordres, pour faire connoître l'origine & le progrès de ce Droit, je partagerai en disférentes époques les siécles qui se sont écoulés depuis Jesus-Christ jusqu'à nous.

Le fecond traitera du Gouvernement de l'Eglife. Là , j'expliquerai quelle est l'autorité de l'Eglife , celle des Conciles , celle du Pape , celle des Evêques ; quel en doit être l'usage , quelles sont ses bornes.

Le troisième, du Gouvernement des Princes par rapport aux affaires, aux personnes, & aux biens Ecclésiastiques,

Le quatriéme, des droits des Couronnes, des libertés & des usages des diverses Eglises, dans les pays Catholiques, tant en général qu'en particulier.

Le dernier sera employé à montrer que l'autorité Eccléssaftique n'a aucun pouvoir direct ou indirect sur le temporel de la Puissance Séculiere, & fera terminé par l'explication des regles d'obéssisance que les peuples doivent suivre, dans le consitt de la puissance temporelle & de l'autorité Ecclésiastique,

(a) Constitum delectorum Cardinalium de emendanda Ecclesia Jussia Pauli III. Frapaolo, Hul. du Concile de Trente, traduction de cette Hultvire par Amelot, p. 793 de l'Edition d'Amiterdam de 1674, in-4.



# LA SCIENCE GOUVERNEMENT.

# LE DROIT ECCLESIASTIQUE.

C H A P I T R E P R E M I E R.

Histoire du Droit Ecclésiastique.

### SECTION PREMIERE.

Epoque depuis Jesus-Christ jusqu'au grand Concile de Nicée.

Esus-Christ", le Fondateur & le fuprême Législateur de l'Eglife, p. an reglé la Police & le Gouest Aj
lateur de l'Eglife, p. an reglé la Police & le Gouest Aj
donnoit à cette République divine, il s'est contente
est de l'acceptable de l'acceptable

de les enseigner de vive voix à ses Apôtres. Il leur avoit caché

C ii

VIII.

Jefus - Chrift
donna fes préceptes de vive voix
soux Apôtres, Le
Saint-Efprie leur
apprit les vérités
que Jefus-Chrift
ne leur avoit pas
expliquées , &
deur setrage celles
qu'il leur avoit

25

plusieurs choses par rapport à leur foiblesse, parce qu'ils ne pouvoient pas foutenir une doctrine si relevée. Le Saint-Esprit devoit un jour les en instruire & leur enseigner toute vérité , c'est-à-dire, qu'il devoit non-seulement leur apprendre les vérités que Jesus-Christ ne leur avoit pas expliquées, mais encore leur retracer, en caracteres de feu, celles qu'il leur avoit enseignées & qu'ils n'avoient pas comprises alors. C'est ce qui est précifément marqué dans l'Ecriture (a). Le Sauveur, après sa Résurrection, envoya les Apôtres dans toutes les parties du monde

IX. Les paroles de infrientions du S. Ein'it forent les premieres Loix des Chactiens.

prêcher les Nations & administrer les Sacremens. Dans le commencement de l'Eglife, les feules paroles de Jesus-Christ conservées dans la mémoire & dans le cœur des Apôtres, & les inspirations du Saint Esprit dont ils étoient remplis d'une maniere aussi visible qu'inessable, furent donc les uniques Loix qui réglerent & la foi & les mœurs des premiers fideles. C'est ainsi qu'on vit s'accomplir à la lettre les Prophéties qui marquoient le caractere de la nouvelle alliance (b).

Les Apôtres ne laissoient cependant pas de se servir de l'ancien Testament, car c'est pour l'Eglise Chrétienne que tout ce qui est écrit a été écrit. L'intelligence des Ecritures, que Jesus-Christ leur avoit donnée , leur servoit à distinguer les Loix qu'elles contiennent, à rejetter celles qui n'étoient propres qu'à la Synagogue, & à n'adopter que celles qui conviennent à l'Eglise.

X. On derit I'Evangile , qui eff Fouvrige de Dieu mime.

Bientôt après , l'empressement que les Fideles avoient de

<sup>(</sup>a) Adhuc habeo multa vobis dicere, fed non potestis portare modo. Cum autem venerie Paraeletus..... Ille vos docchit omnem veritatem, & fuggeret vohis omnia quaeumque dixero vohis. Joan, XVI & XIV. Dans plusieurs endroits il est écrit, que lossque Jefus-Christ annonçoit aux Apotres de certaines verties, infinital horum intellexerunt, & erat verbum absconditum ab eis.

<sup>(</sup>b) Erunt omnes docibiles Del ..... Scribam legem in cordibus corum, &c.,

ECCLÉSIASTIQUE, CHAF. I. 21 connoître toutes les actions de la vie de Jefus-Chrift, fit écrire le Saint Evangile. Cette hisloire divine; jointe avec les différens Ecrits que les Apôtres compoferent pour l'instruction & pour l'édification des Eglifes, forma le Nouveau Testament. Le Dogme mêlé avec la morale & la discipline dans ces Livres faints, les fit regarder comme la regle de la Foi, de la conduite des Chrétiens, & de la Police de l'Eglise.

Le Nouveau Testament est l'ouvrage de Dieu même. Les hommes qui l'ont écrit, ne sont que des instrumens & des organes qui nous ont transmis ses oracles. Dieu n'a pas dièté l'Ecriture Sainte mot à mot, comme les Rabbins prétendent que cela est artivé à Moyse. S'il en étoit ains, l'Ecriture n'auroit pas la diversité de stile qui se fait sentir dans ses dissifierens Livres. L'Esprit Saint faisoit connoître d'une maniere particuliere toutes les vérités qu'il vouloit faire écrire, il animoit les Auteurs sacrés à mettre par écrit ce qu'il seur avoit manifesté, & les laissant à leur stile & à leurs expressions, il diriegeoit tellement leur plume, qu'ils ne pouvoient se tromper en écrivant, n'in mettre par écrit autre chose que ce qui leur étoit inspiré; il remplissoit leur cœur de la connoissance de sa vérité, & son esprit présidoit à l'ouvrage.

La plúpart des Interpretes de l'Ecriture font de ce fentment, que la même Providence qui faifoit que les Auteurs facrés écrivoient divinement & par l'impulion de l'elprit de Dieu, a voulu qu'ils écrivissent en hommes, & comme on écris parmi les hommes. Ce sentiment est en este le plus raisonnable, pour expliquer la diss'erence du stile de ces Auteurs sacrés. Dans l'ancien Testament, I sirie, nourri à la Cour des Rois de Juda, est éloquent & poli comme les Cicérons & les Démosshènes; Amos, tiré de la chartue & de la garde des

troupeaux (a), accompagne toujours les vérités qu'il annonce; de paraboles & de comparaisons prises de son premier état ; Jérémie a une simplicité véhémente . & Daniel fait par-tout entrevoir les fruits d'une éducation cultivée. Dans le nouveau Testament, le Grec de Saint Luc, Auteur de l'Evangile qui porte son nom & des Actes des Apôtres, est bien plus pur que celui des autres Livres ; Saint Paul est plus sublime & plus éloquent ; Saint Pierre est plus simple ; Saint Jean a plus de douceur, & ainsi des autres.

On trouve dans l'Ecriture Sainte, la preuve que c'est l'Esprit Saint qui a inspiré les Auteurs sacrés. Jérémie avoit résolu de ne plus prophétiser, mais il marque avec quelle violence l'Esprit Saint pressoit les Prophetes à parler & à écrire (b). On voit dans le même Prophete la description de la maniere dont Dieu dictoit à Baruch ses Prophéties (c).

Nous ne pouvons donc point douter que les Livres Saints n'aient Dieu lui-même pour Auteur, L'Ecriture Sainte est donc infaillible & a une autorité souveraine pour la décisson de toutes les questions, tant sur la foi que sur les mœurs. Cette autorité est fondée sur celle de Dieu même, qui ne peut ni se tromper ni nous tromper. Si nous trouvons dans l'Ecriture quelque chose qui nous répugne, suivons la regle de S. Jerôme (d). Prenons-nous-en aux fautes des Copistes, aux Interpretes, & fur-tout à notre ignorance & à notre orgueil. Ces Livres divins font des énigmes à l'esprit de superbe, ils ne sont faits que pour éclairer l'humble simplicité des vrais enfans de l'Eglise,

was so defect ferre non fusitioness. Cap. 20, V. 9.
(c) Et ore fuo loquechaur quish legens ad me omnes fermones islos; & ego feribebam ig solumine atramento. C. 76, V. 18,
(d) Can. 5, Dillinch. 2.

<sup>(</sup>a) Armentarius ego fum , vellicans Sycomoros. (b) Fastus est (fermo Domini) in corde meo quast ignis exastuans , claususque in ossibus,

# ECCLÉSIASTIQUE, CHAP. I.

L'Eglise nous propose elle-même les Livres que nous devons regarder comme sacrés, afin que notre crédulité ne soit pas apprente quelle l'ores abufée. Elle ne veut pas que nous regardions aucun écrit comme un livre inspiré, si elle n'a décidé qu'il l'est, & si elle ne nous le met entre les mains comme tel. Les contradictions qui se trouvent en grand nombre dans l'Ecriture, prouvent la nécessité d'une Eglise qui ait en même-tems & les lumieres pour concilier ces contradictions, & l'autorité pour fixer les doutes des Fideles. S'il n'y avoit point d'obscurités dans l'Ecriture, de sens détournés, de sens cachés, chaque Fidele pourroit se conduire fans le fecours des Pasteurs. Cette idée de bergers & de brebis, si souvent présentée dans l'Evangile, seroit fausse, & cela détruiroit le système de la Religion Chrétienne, qui paroît rouler principalement sur le zele & la charité de ceux qui . enseignent, & sur la docilité de ceux qui sont enseignés. Il étoit d'ailleurs nécessaire qu'il ne sût pas libre à chaque particulier d'ajouter ou de retrancher des Canons aux Livres facrés. C'est donc par le jugement de l'Eglise que nous discernons les Livres sacrés de ceux qui ne le sont pas. L'infaillibilité que Jesus-Christ lui a promise, nous rend certains que ceux qu'elle a prononcé qui font inspirés, le sont véritablement.

Pendant plus de trois siecles, l'Eglise n'eut presque point d'autre Loi que le Nouveau Testament, qui a été la premiere propressarphie Loi écrite des Chrétiens. Ils s'étoient fait une forme de culte divin: ils établirent les Ministres de leurs Eglises, & leur donnerent des pensions sur les libéralités des personnes charitables. On ne s'amusoit pas alors à rafiner & à subtiliser sur toutes choses ; l'Evêque remplissoit lui-même le ministere de la parole; & ceux qui y étoient employés sous lui, le faisoient avec une si grande subordination , & une telle déférence pour

les sentimens du Parkeur, qu'il ne se trouvoit dans le troupeau qu'une même Doctrine, qu'un même sentiment, & pour dire quelque chose de plus, qu'un même langage. Les questions étoient rares, & la tradition, dégagée des difficultés qui se multiplient à mesure qu'on est plus éloigné du principe, les rendoit aisses à résoudre.

La charité qui regnoit entre les Chrétiens, & qui ne faifoit, de cette multitude, qu'un cœur & qu'une ame, ou empôchoit les différends de naître, ou les étouffoit dès leur naifsance. Les questions qui s'élevoient de tems en tems, quand elles n'étoient pas difficiles, étoient terminées par l'Evêque & par le Presbytere qui lui fervoit de confeil pour la conduite de son troupeau. La sainteté personnelle des Evêques & le respect qu'on avoit pour leur dignité rétablissoient bientôt le calme. Si ces questions étoient plus embarrassées, on les communiquoit aux Eglifes voifines. Les Evêques de plufieurs Villes s'affembloient, & ces affemblées, qui s'appelloient Synodes en Grec . & Conciles en Latin , décidoient. Les Apôtres l'avoient ainsi pratiqué au suiet de la Circoncision. Ces assemblées formoient leurs décisions au nom du Saint Esprit même, dont elles étoient affistées (a). Les perfécutions dont l'Eglife fut affligée jusqu'à Constan-

Les Conciles particuliers furent rares, & il n'y ent point de Concile général, pen'ant les trois promiers fiécles.

itin, ne permitent que rarement l'assemblée des Conciles particuliers dans les trois premiers siècles ; mais ces Conciles particuliers se multiplierent après que cet Empereur eût donné la paix à l'Eglise. Ce ne su qu'ators qu'on commença à tenir des Conciles généraux.

Les Reglemens de ces premiers Conciles furent mis par écrit. L'union qui étoit entre les différentes Eglifes fit qu'une (a) Fijum eft Spiriui fantio & nobir. Cest la formule des Conciles.

Province

## ECCLÉSIASTIQUE, CHAP. I.

Province eut communication des Loix qui avoient été faites dans une autre, & les adopta, lorsqu'elles lui parurent justes & convenables à ses usages. Chaque Eglise écrivit pour son usage particulier une espece de Rituel ou de corps de discipline, composé des Loix qu'elle s'étoit imposées ou qu'elle avoit adoptées.

Nous avons une collection des Canons qu'on appelle Canons Apostoliques, lesquels, dans les Manuscrits, ne sont appellés les Apostoliques, que Canons anciens, Regles des Peres. Les sentimens sont fort partagés fur la vérité ou fur la fauffeté de ces Canons, Turrien les croit des Apôtres, Daillé pense qu'ils sont d'un imposteur qui vivoit au cinquiéme siécle ou même auparavant. Baronius & Bellarmin disent que les cinquante premiers sont des Apôtres, & que les autres font supposés, & ont été ajoutés après coup. L'aubepine, Evêque d'Orléans, & un Anglois nommé Betterége, les croyent l'ouvrage de ces premiers Conciles.

Les Grecs en comptent tantôt quatre-vingt quatre, tantôt quatre-vingt cinq, & les Latins, feulement cinquante ou foixante (a). La variété des usages des Eglises particulieres, dont les unes ont recu quelques Loix que les autres ont rejettées, a pû être la cause de cette diversité de nombres. On trouve dans ces Canons la décision des disputes qui ne sont venues qu'après. Un Canon (b) défend de faire la Pâque avec les Juiss; cependant cette question n'a été terminée qu'au Concile de Nicée. D'autres Canons (c) décident la question du Baptême des Hérétiques, d'une maniere contraire à la Doctrine Catholique; & néanmoins, lorsqu'on a agité ces questions. dans les Conciles, personnen'a cité l'autorité de ces Canons.

Tome X1

<sup>(</sup>a) Selon le Canon Sexaginta II, Distinct. XVI.
(b) Le LXIX.
(c) Le XLVI & quelques autres.

On prétend qu'un imposteur rassembla une collection de tous les Canons qu'il trouva dans les différens Rituels des Eglifes, & que c'est pour cela qu'on y trouve le Reglement sur la Pâque qui fut fait dans plusieurs Synodes sous le Pape Victor (a), & la rebaptifation qui fut ordonnée dans les Conciles d'Icone & de Synnade, tenus l'un & l'autre fous Firmilien & Saint Cyprien (b), quoique ces questions ne sussent pas alors généralement décidées. L'envie que l'imposteur eut de passer pour Saint Clement, disciple de Saint Pierre, & son fecond successeur au Siège de Rome, comme s'il eût reçu cette collection du Prince des Apôtres, lui fit donner ce titre à ces Canons: Canones fanctorum Apostolorum à Petro dictati, à Sancto Clemente conscripti. Il en retranche aussi la diction dans les endroits où on lit dans les Manuscrits : le Seigneur a dit . cer 'Autcur met : le Seigneur nous a dit. Où il y avoit : Simon a a été dépofé par Saint Pierre, l'Auteur met : Simon a été dépofé par moi Pierre, ainsi 'du reste.

A Rome, le Pape Gélase mit ces Canons au nombre des Apocryphes. Peut-être (dit Hincmar') qu'il ne les a pas mis au nombre des Livres pleins d'erreurs ; qu'il a voulu simplement qu'ils ne fussent pas traités comme les écrits des Apôtres, mais qu'ils fussent regardés comme des ouvrages où l'examen est permis, & même qu'il est nécessaire de discuter.

En Orient , Justinien & le Concile in Trullo (c) les ont approuvés.

En France, ils n'ont paru qu'un peu tard. Saint Grégoire

. (a) En 198.

(a) En 196. (b) En 256. (c) Il y a eu deux Conciles tenus dans le Palais Impérial de Conflantinople & Confail aui éroit voltée en forme de coupe & qui, pour la reffern dans la Salle du Confeil qui étoit voûtée en forme de coupe, & qui, pour la reffem-blance avec cette forre de vafes larges & profonds que les Linns appelloient Trullas ou Trullos, fut appellée Trullus. Le Concele in Trullo fut péciple en 692.

# ECCLÉSIASTIQUE, CHAP. L.

de Tours rapporte qu'on fit un nouveau cahier pour y mettre les Canons quasi Apostolicos. Hincmar nous apprend plus exactement ce qu'on en pensoit dans ce Royaume, & comment ils y furent reçus. Il dit qu'on les avoit mis dans un cahier à part, à la tête du Code à l'usage de France, Les Canons (ajoute-t-il ), que l'on dit qui sont des Apôtres, recueillis par quelques Chrétiens, sont du tems que les Evêques ne pouvoient s'assembler ; ils ordonnent plusieurs choses qu'on peut recevoir, mais ils en ordonnent aussi d'autres qu'il ne faut point observer. On voit par ces paroles, que leur autorité n'étoit pas établie en France, & qu'on étoit bien éloigné de les croire l'ouvrage des Apôtres.

Il est un second ouvrage attribué aux Apôtres, qui a pour titre : Constitutions Apostoliques , & qui a été aussi attribué à fous le titre Saint Clement; mais cet ouvrage est rempli d'Anachronismes Apostoliques & d'absurdités, qu'il faut raser la barbe aux semmes & non\* pas aux hommes, &c. Il contient auffi des erreurs, par exemple, qu'il est permis aux esclaves de se laisser abuser par leurs maîtres; & que les troissemes nous sont une luxure maniseste. Quelques Docteurs y ont découvert l'Arianisme. C'est pourquoi le Concile in Trullo, en les approuvant, dit qu'ils ont été corrompus par les Ariens.

Les Ethiopiens les respectent comme un Livre Canonique. Saint Epiphane (a) convient que de son tems on doutoit de l'autorité des Constitutions Apostoliques. Il les reçoit néanmoins comme légitimes. Il en cite quelques passages qui sont contraires à ce que nous y lisons aujourd'hui (b), ce qui nous apprend que cet ouvrage d'un fourbe, a changé sous la main d'un second faussaire.

<sup>(</sup>a) 570, pag. 822. (b) Voyez les Notes de Petau.

XVI. Faux Concile d'Autioche. On attribue encore aux Eveques neuf Canons d'un prétendu très-célebre Concile qu'on dit qu'ils ont tenu à Antioche, mai toure l'antiquit l'a lignoré. L'idée de ce Concile n'elt fondée que fur une leçon fautive, qui s'est glissée dans l'Epître 18 du Pape Innocent I. leçon qui releve la gloire de l'Eglisé d'Ancioche, par ce grand Concile que les Apôtres ont tenu à Jeruslalem à son occasion (a). Au reste, si l'on veut absolument soutenit que les Apôtres ont tenu à Antioche un Concile, cela ne peut s'entendre que de cette assemblée qui se sit peut-etre dans cette Ville, lorsque Saint Paul reprit Saint Pierre (b). Quoiqu'il en soit, l'es neus Canons qu'on impure à ce Concile n'en peuvent point être, ils sont pleins d'Anachronismes, & l'un des neus r'es aucus sens.

## SECTION II.

Epoque depuis le Concile-de Nicée jusqu'aux fausses Décretales qui introduisirent un Droit nouveau.

XVII. Du Concile de " Nicie, premier Concile occume-

A Par's que Conflantin cut donné la paix à l'Eglife, les Fideles multipliés à l'infini, eurent befoin d'un plus grand nombre de Reglemens. La liberté dont l'Eglife jouiffoit, lui permit de fixer pluficurs points de discipline, s'ur lesquels il y avoit de grandes discussions. Ce sut sous le regne de cet Empereur que s'assembla le premier Concile Œcuménique; dont les Canons acceptés par toutes les Eglises surent d'abord l'unique Code qui régla le Droit Ecclésiassique.

(4) La Leçon est: Ecclesiam Antiochenam qua meruis apod se celeberimum Apostosorum conventum. Il saut live propter se. (b) Dixi Cepha coram omnibus, dit S. Paul, Galat. 2, V. 14, & pour lors off entendroit est omnibus d'un Concile.

# ECCLÉSIASTIQUE, CHAP. I.

On ajouta aux Canons de ce Concile général les Réglemens des Conciles particuliers qui l'avoient ou précédé ou suivi , Réglemens qui, acceptés par une Eglife, ne l'étoient pas dans mens des Con une autre, ou ne le furent que plus tard. On y ajouta encore qui l'a les décisions des Papes & des Evêques sur des matieres de les étations des Discipline. On mit également au rang des Canons les Lettres ques, & les Dé-Décretales, c'est-à-dire, les Lettres que les Papes écrivoient aux Evêques, qui les consultoient sur des points de Discipline.

L'Eglise d'Occident avoit ses Collections , & celle d'Orient les siennes. Les Corps des Canons varierent depuis, c'est ce que je vais expliquer en parlant des Codes de l'Eglise Romaine; de ceux d'Orient, & enfin de ceux de l'Eglise de France.

Il y eut deux Codes dans l'Eglise Romaine depuis Constantin jusqu'à Charlemagne, celui qu'on appelle l'ancien & la Collec- jusqu'à Charlemagne tion de Denis le Petit. Un Sçavant (a), qui nous a donné l'édition de l'ancien Code Romain, dit qu'il y a été fait plusieurs additions en différens temps, & que ces changemens y ont introduit la confusion qu'on y a remarquée.

Julqu'au Pape Innocent I, Rome ne reconnoissoit pour ses Canons que ceux du Concile de Nicée (b). Il est certain cependant que ce même Pape qui dit dans autre endroit (c), que ce sont les Canons de Nicée qu'il faut suivre, comme les seuls que l'Eglise Catholique approuve, cite les Canons de Sardique, comme s'ils étoient de Nicée. De-là, il est aisé de juger que de fon temps, tout le Code de l'Eglise Romaine ne contenoit que les Canons de Nicée auxquels on avoit déja ajouté ceux de Sardique, & que ceux-ci passoient pour être de Nicée, On

(c, Ep. ad Clerum & populum C. P:

<sup>(3)</sup> Differt. 12, in Opera S. Leonis, Tom. 2. 1) Illic, dit ce Pape, Ep. 36, juffa Vicani Concilii Canones & Decreta contende ; alios quippe Canones Romana non admitti Ecclefia.

comprendra combien ces sortes de méprises étoient aisses à faire, si l'on sçait la méthode que les anciens suivoient en écrivant les Canons tant en Occident qu'en Orient.

Tous les Canons étoient écrits & chiffrés tout de fuite (a), quoiqu'ils fuffent de différens Conciles. Le plus fouvent on ne mettoit aucun titre qui pût indiquer les lieux d'où ils étoient tités. Les anciens difoient que cette méthode étoit néceffaire, pour empêcher qu'on insérât de faux Canons au nombre des véritables, au lieuque le nombre total en étantune sois constant, il étoit difficile d'y faire quelque interpollation, fans qu'elle sût découverte.

La Discipline de l'Eglise de Carthage, que les disputes sur la Grace avoient fait connoître plus particulierement à l'Eglise Romaine, parut si raisonnable, que le S. Siege adopta & s'appropria les Canons Africains sous Innocent I. C'est la seconda addition.

Le Pape Zozime ajouta à ces anciens Canons ceux de trois Conciles Grecs tenus avant le Concile de Nicée: [çavoir d'Ancyre, de Néocefarée & de Grangres. L'amour de l'antiquité & de la Grece où Zozime étoit né, paroît avoir produir cette troilième addition.

La quatriéme se fit du temps de S. Leon, qui fit insérer dans le Corps des Canons quatre Epitres du Pape-Innocent I. Voilà les premieres Décretales qu'on ait mises au rang des Canonss. Les rescrits des Papes ne faisoient Loi que l'orsqu'ils étoient insérés dans le Code public, Sans cela, déposés dans les Archives, ils y étoient conservés pour servir un jour de monument (b). On en peut voir la preuve dans Hincmar de (a) Voyet la preuve de ce suit dans Denis le Petit, Grégoire de Tours, & Hincmar.

ECCLÉSIASTIQUE, CHAP. I.

Reims (a). Ce fut aussi sur ce fondement que les Evêques de France, du temps de ce Prélat, s'opposerent aux fausses Décretales d'Isidore, comme je le dirai dans la suite.

Enfin on ajouta à ce Code quelques lambeaux du Concile de Calcédoine, les Canons des Conciles d'Ephèfe, d'Antioche, de Laodicée, de Constantinople, plusieurs Décretales des Papes, des Lettres de plusieurs saints Evêques, & quelques Ordonnances des Empereurs. C'est ainsi que l'ancien Code Romain, qui n'étoit d'abord composé que de quelques seuillets, forma dans la fuite un volume.

La confusion que tant d'additions différentes y avoient introduite, engagea (b) Denis le Petit d'entreprendre une nouvelle collection plus exacte pour la version, & moins embarrassée pour l'ordre. Cet Abbé, si sçavant en Grec, qu'on rapporte qu'il lisoit également & du grec sur le latin & du latin sur du grec, s'attacha à former un Corps de Droit Canonique, il traduisit les anciens Canons avec plus de fidélité, & il ajouta à tout ce que l'ancien Code pouvoit contenir , les Canons Apostoliques, & toutes les Décretales depuis Sirice (c) jusqu'à Anastase. II (d). Cette-collection eut tant d'autorité à Rome dès qu'elle parut, qu'on l'appella simplement le Corps des Canons. On s'en est toujours servi jusqu'aux Décretales.

Les Grecs ont cu, outre les Canons Apostoliques, une col- Des Codes d'C lection qui passe pour la premiere de toutes (e). Elle a en tête desniers teme, les Canons de Nicée & tout de suite, sans aucune distinction de Concile ni de temps, les Canons des six autres Conciles d'Orient

<sup>(</sup>a) Opus de 55, Capitul. & dans plusieurs autres de ses Ouvrages;

<sup>(</sup>b) Vers l'an 500. ) Qui vivoit en l'an 385; ) Qui mourut en 523.

qui, chiffrés par ordre après ceux de Nicée, font en tout 1652 C'est de cette collection qu'on s'est servi au Concile de Calcédoine. On l'y mit avec l'Evangile sur un même trône, comme l'un des deux Juges qui devoient servir à régler les décisions. En effet, les Canons sont cités par ce Concile, aux mêmes nombres qu'on les trouve dans cette collection. On lui donne pour Auteur un Etienne, Evêque d'Ephèle; mais il est vraisemblable que cet Evêque n'est l'Auteur que de la collection qui suivit celle-ci. Cette seconde collection a été faite après le Concile de Calcédoine. Elle a pour titre : Code des Canons de l'Eglise universelle, quoiqu'originairement on l'appellat simplement Code des Canons d'Orient. Elle renferme tous les Canons de la premiere, trois Canons du premier Concile de Constantinople, huit du Concile d'Ephèse, & vingt-neuf du Concile de Calcédoine, qui, chiffrés suivant l'usage du temps, sont en tout deux cens sept Canons.

On a ajouté depuis à cette feconde collection les Canons Apostoliques & ceux du Concile de Sardique, qui ne se trouvoient pas auparavant dans les Codes Grees : ainsi la troisséme collection contient trois cens quinze Canons.

La quatrième est celle que le Concile in Trullo a approuvée. Ce Concile qui ne s'assembloit que pour faire des Canons qu'on appelle Quini Sextum, parce qu'il les regardoit comme le supplément des cinq & sixième Conciles généraux qui n'en avoient point sait, n'avoit garde de ne pas ensier de beaucoup les anciens Codes. Ainsi 1, outre les trois cens quinze des collections précédentes , il en adopta cent trente-deux de l'Eglise d'Afrique, il en sit lui-même cent deux, & il joignit à tout cela les Epîtres Canoniques des saints Basile, Pierre, & Denis d'Alexandrie, Grégoire Taumaturge, Amanase, Amphiloque, Cyrille, Gennade,

ECCLÉSIASTIQUE, CHAP. I. 33 Gennade, &c. Les vingt-deux Canons du feptiéme Concile Œcuménique augmenterent bientôt ce Code.

Enfin, il parut une derniere compilation qu'on attribue à Photius, fort peu différente de la précédente. La particule Filioque est estre de Usymbole, & le huitiéme Concile Occuménique qui condamna Photius, ne s'y trouve point; mais on lie en sa place les Decrets du Conciliabule qui le rétablic.

Tant de différentes Loix eurent besoin d'un ordre. Jean d'Antioche, surnommé l'Ecolàtre, avoit déja eutrepris de l'y mettre (a). Son Ouvrage est intitulé: Nomo-Canon, e est-à-dire, Canons rangés par ordre. Photius sit aussi un Nomo-Canon. Plussurs l'imiterent dans la suite. D'autres se contenterent de faire des abregés des Canons, comme Feirard, Martin de Prague, & Cresconius en avoient sait dans l'Occident.

Voilà en abregé l'Histoire de la Bibliotheque Canonique de l'Orient conduite jusqu'aux derniers siécles , parce que son schisme l'a empêché de se sentir des variations que les faussles Décrétales ont apportées dans la Discipline d'Occident.

Au milicu de tant de variations , l'Eglife de France s'en de transcription de la Code ancien qui ne contenoit guere que le Concile de transcription de la Nicée (b) , & quelques Canons de fes propres Conciles. La collection de Denis le Petit n'y fur point admife d'abord ; elle

comme des Loix qu'on pouvoit recevoir. Ainfi parle Hincmar: grande preuve de l'attachement de cette Eglife à l'ancienne (d) Dèt lan (s. .
(d) Dè lan (s. .
(d) Dè la vertion de Ruffin , comme quelques-uns le prétendent. P. 9, Diffint. 12 ; in S. Lean.

ne le fut que sous Gharlemagne, qui l'ayant reçue du Pape Adrien I, l'apporta en France & la fit accepter, & où dépuis elle fut en ulage. Les Canons Apostoliques n'y furent acceptés non plus que fort tard, & encore ne les regarda-t-on que

Tome NI

E

### HISTOIRE DU DROIT

Discipline, & de la crainte qu'elle a toujours eue des innovations.

### SECTION III.

Epoque depuis les fausses Décrétales, jusqu'au rétablissement de l'ancien Droit.

XXII. Imposture du prétenda Isidore dans la fabrication des tausses Décré-

EPUIS la collection de Denis le Petit, il avoit été fait dans l'Occident quelques autres compilations de Canons, entr'autres une qu'on croit être de faint Isidore de Seville , & qui contient quelques Canons de Tolede, lorsqu'on en vit paroître une immense sous le titre de Corpus Canonum Hispaniense: Elle fut rédigée sous le nom d'Isidorus peccator ou mercator. Elle contenoit, outre tout ce qui étoit renfermé dans toutes les autres, les Epîtres Décrétales des anciens Papes jusqu'à Damase. Denis le Petit, qui vivoit longtemps avant ce prétendu Isidore quelques recherches qu'il eût faites de ces sortes de monumens , n'avoit pu remonter que jusqu'au Pape Sirice. Le faux Isidore, par la fourbe la plus insigne, supposa des Décrétales qui n'avoient jamais existé , indignes de la majestueuse simplicité des premiers fiécles , oppofées aux ufages de l'antiquité , pleines de . maximes nouvelles, d'une ignorance craffe, & d'un grandnombre d'Anachronismes.

Riculphe, Archevêque de Mayence, les apporta le premier en France, vers le commencement du neuviéme fiécle. L'amou qu'on a toujours eu dans ce Royaume pour la vénérable antiquité, les fit d'abord recevoir avec respect. On crut que l'Ouvrage qui venoit d'Espagne étoit de saint Isdore de Seville, Heuteusement l'erreur ne dura pas longtemps, Hincmar, Arche-

ECCLÉSIASTIOUE, CHAP. I. vêque de Reims, fut celui de tous les Prélats de France qui se distingua le plus par son opposition, mais il n'en contesta pas la vérité. Il refusa seulement, ainsi qu'on le voit dans ses Ouvrages, d'en reconnoître l'autorité, par cette seule raison, que ces pieces ne se trouvoient pas dans le Corps des Canons. Soit dans la vue des'en prévaloir lui-même, quand ses intérêts le demanderoient, comme on l'en a foupçonné avec affez de fondement, foit défaut de discernement sur ce point, ce Prélat allegue assez souvent ces fausses Décrétales en sa faveur, & leur accorde une estime. qu'elles ne méritoient point. On les cita sans examen dans le Concile d'Aix-la-Chapelle (a). On remplit, de plusieurs pasfages de cet Ouvrage d'imposture, les Capitulaires de Charlemagne & ceux de Louis-le-Débonnaire, qui parurent presque en même temps ; beaucoup d'Evêques en firent usage dans leurs écrits, fans paroître même en foupçonner la supposition, & s'en autoriferent pour leur conduite.

Le mal ne fut cependant pas général. On voit par les actes du Concile de Reims (b) fur l'affaire d'Arnoul qui y fut dépoié, que les Prélats foutinrent, comme ils devoient, que le Pape ne pouvoit rien contre les Canons, & qu'ils défendirent affez bien le Droit des Conciles touchant la déposition des Evêques (c). On distingua les Epîtres d'Innocent & les autres Epîtres inferéans le Code, d'avec les nouvelles qu'on devoit simplement regarder comme une instruction, disoit-on, & non comme une Loi. C'est le parti que l'Eglis Gallicane prit contre Nicolas I, Adrien II, & Jean VIII, qui, au mépris de l'ancien usage, vouloient s'attribuer le droit de juger les Evêques.

(a) En 838.

<sup>(</sup>b) En 992. (c) Muria de Concord. L. 7, Cap. 17.

Hincmar, qui étoit plus instruit du Droit Canonique que la plúpart des Evêques de son temps, parle asse exactement dans sa Lettre au Pape Adrien II, contre le prétendu pouvoir des Papes sur le temporel des Rois, & il y désend assez bien les droits des Souverains.

Les Papes eurent beau foutenir l'autorité de ces Décrétales, l'Eglife Gallicane tint toujours ferme, préfentement même, quoique notre Jurisprudence en ait emprunté quelques décisions, elles ne sont pas Loi dans le Royaume.

L'autorité de ces fausses Décrétales étoit suspecte, mais on n'étoit pas affuré de leur fauffeté. Nos peres étoient trop simples & trop peu versés dans la critique pour appercevoir l'imposture, quelque groffiere qu'elle fût. L'imposteur attribue au premier fiécle des usages qui ne sont nés que dans le second ou dans le troisième, il confond les mœurs des temps différens, il tombe dans mille absurdités sur le Gouvernement de l'Eglise, il coud des lambeaux de passages de faint Augustin, de saint Ambroise, de saint Grégoire, & de Justinien. Les dates toutes seules auroient dû fuffire pour découvrir l'infidélité, tant elles s'accordent peu avec la chronologie. Nos anciens Evêques se contentoient de dire à Nicolas I, que ces Décrétales n'avoient point d'autorité, parce qu'elles f'étoient pas inferées dans les Canons, Malgré la Décrétale de ce Pape (a), ils s'en tenoient à leur principe. Ce Pape le réfutoit affez mal, lorfqu'il disoit que si l'on ne recevoit pour Loi que ce qui est dans les Canons, on ne recevroit pas les Ecritures saintes, comme si des regles qui ne sont écrites que par des hommes, & qui ne portent le nom de Loix que lorfqu'elles font acceptées, pouvoient donner un nouveau dégré d'autorité au Droit Divin. Nicolas de Cusa, Cardinal, fut le

(a) D'où est tiré le Canon Si Romanorum z , Distinct, 16,

# ECCLÉSIASTIQUE, CHAP. I.

premier qui crut que ces Décrétales étoient fausses. Son opinion fut suivie par plus d'un Sçavant, & à présent on doute si peu de leur fauffeté, que le fameux Sirmond Jétuite, dit du Protestant Blondei, qui a fait un gros volume pour en montrer l'imposture, qu'il a fait de terribles efforts pour enfoncer une porte ouverte.

De tout temps on a fait paroître des Livres sous des noms empruntés. Quelquefois, ça été par une espece de divertisse- a introduit le ment ; quelquefois par malice pour donner du crédit à des en étoit l'objet, erreurs dangéreuses; souvent par zèle pour ajouter à une Doctrine saine l'autorité d'un grand nom. Dans les trois premiers : " fiécles, on composa un nombre-presque infini de Livres qu'on attribuoit faussement à des gens qui n'y avoient jamais pensé,

comme les Constitutions de saint Clement dont j'ai parlé, les Lettres de faint Barnabé, les Livres Sybillins &c. il ne paroît . pas qu'on se fit scrupule alors de ces suppositions. Celles qui tendoient à l'édification de l'Eglise n'étoient pas regardées comme un mal. L'un des Canons qu'on nomme Apostoliques (a). défend seulement de publier des Livres imprimés sous des noms

facrés (b). Si l'on demande quel a pu être l'objet de l'interpollation du faux Isidore, la question n'est pas difficile à résoudre. La Cour. de Rome vouloit exercer une puissance illimitée, & le moyen le plus propre d'y parvenir, parut être de faire voir que cette puissance illimitée avoit toujours existé. On vouloit rersuader à des peuples ignorans ; que , dès le commencement du Christianisme, les Evêques de Rome avoient eu & exercé le droit de donner aux Chrétiens les regles que ces fausses Décrétales contiennent. On vouloit donner au Pape une autorité sans bornes

(a) Le LIX. (b) Si quis falfò inferipsos impiorum Libros tanquam Sacros in Ecclefid, ad populi & Cleri corruptionem publicaverit , deponatur,

### B HISTOIRE DU DROIT

dans l'Eglise. On vouloit rendre les Evêques & les Clercs indépendans des Princes séculiers.

Un petit nombre de Loix avoient fuffi pendant huit cens ans à toute l'Eglife, les Occidentaux en avoient même moins que les Orientaux, & c'eft de ceux-ci qu'ils avoient empruné la plus grande partie de celles dont ils se servoient. Aucune Loi n'avoit été faite pour l'Eglise Romaine en particulier; cette Eglise avoit jusques-là conservé si constamment la tradition de la Discipline Apostolique, qu'elle n'avoit presque eu besoin d'aucun Réglement. Ce que les Papes avoient écrit, ils l'avoient écrit pour l'instruction des autres Eglises. On peut nommer le droit qui a eu lieu pendant ces huit siécles a l'ancien Droit Canonique.

Les fausses Décrétales en introduisirent un nouveau après la mort de Chatlemagne. Les Evéques étoient devenus Seigneurs temporels , & Pepin & Charlemagne avoient donné au Siege de Rome des Etats qui en avoient porté fort loin la grandeur. Pour lors , les Ecclésattiques firent des usurpations énormes , de les Constitutions des Papes devinrent fréquentes ; mais le Droit nouveau eut bien des difficultés à surmonter. La question de l'investiture ne sur décidée que l'épée à la main ; elle sit donner divante-huit batailles rangées , sit périr plusieurs millions d'hommes , de sit excommunier presque tous le Fideles de l'Occident (a). La division qui régna pendant ce temps-là , causa trois grands maux. Le premier , la jalousse de la puissance séculitere contre l'autorité Ecclésassique ; les petits tyrans qui

<sup>(</sup>a) On peut confulter, for cette grande question, un très-bon Livre qui a pour Ausur Gervaile, leguel a tét Abbé de la Trape. Ce Livre a pour titre: Hiljaire d'Sugr. Ablé de S. Denir. Paris 1721. Voyet alons le premier Volume, la quarrière Differention depuis la page 115 folique la page 127, d'espais la page 27 pages. S. d'espais la page 27 pages. S. d'espais la page 28 pages. S. d'espais la page 28 pages. Se d'espais la page 28 pages. Se d'espais la page 28 pages. Se d'espais la page 28 pages.

ECCLÉSIASTIQUE, CHAP. I.

s'étoient élevés fur les débris de l'Empire de Charlemagne, cherchant à s'emparer des biens de l'Eglise, & empêchant les Evêques de s'affembler & les Métropolitains d'exercer leur autorité. Le second, l'abus énorme des cless qui furent employées à défendre des biens temporels & à étendre des droits injustes', qu'on prétendoit faire regarder comme légitimes. Le troisième enfin , l'ignorance profonde & la corruption des mœurs qui en est la suite ordinaire. De-là , l'esprit de domination introduit dans l'Eglise, la vigueur de sa discipline énervée, sa hiérarchie comme anéantie. Les Evêques, de leur côté, étendirent si loin leur Jurisdiction (a), qu'ils s'étoient mis en possession & de donner & d'ôter les Couronnes ; qu'ils abusoient de la foiblesse des Princes pour en arracher quantité de privileges que l'antiquité ne leur avoit point accordés, ou pour Le les donner de leur propre autorité, qu'ils prenoient (b) dans leurs Lettres fynodales & ailleurs la qualité de Lieutenans de Dieu sur la terre, & qu'ils obligeoient les Princes à reconnoître en eux cette autorité & à s'y soumettre. Les exemples en sont communs dans l'Histoire du neuvième & du dixième siècles.

Tel fut l'Etat de l'Eglife pendant tout le dixième fiécle. Sous Leon IX, elle commença à réfpirer, & c'eft de fon Pontificat qu'on peut dater le commencement du rétablissement des fciences.

Leon IX, Alexandre III, Innocent III, Papes très-dignes de la Chaire de faint Pierre, savoient les meilleures intentions du monde; mais ils fecrurent obligés en conscience de suivre les maximes des fausses des becrétales dont personne ne contessor averité dans un siècle rénébreux şils current qu'on regardoit ces Décrétales comme les sources des plus anciennes maximes du

<sup>(</sup>a) Pasquier, Recherches, L. 3, Ch. 8 & 9; Hist. d'Allemagne par Barroe (b) Libel pro Cll.amar, adversus Venilon,

40

Christianisme: ainsi, en réformant des abus, ils supprimerent quelques précieux vestiges qui restoient de l'antiquité, & lorsqu'ils les trouverent contraires aux Décrétales, pensant se rapprocher des usages des premiers siécles, ils leur substituerent un Droit nouveau qui y étoit tout opposé.

XXIV. Compilations to Droit Canoique julqu'à Gra-

Ce fut dans cette même fource empoisonnée que puiserent aussi les anciens Compilareurs du Droit Canonique, Presque personne ne se trouvoit en état d'étudier les anciens Codes. Pour apprendre la discipline de l'Eglise, il fallut faire une complation des Canons, rangée, non pas selon l'ordre des temps & des Conciles comme auparavant, mais selon l'ordre des matieres.

Burchard, Evêque de Worms, en entrepritune (a) qu'il divifa en vingt livres. Il paroît n'avoir confulté que les collections qui avoient précédé la sienne, d'où il est arrivé qu'il s'est souvent trompé. a

Yves de Chartres en fit une autre (b) ou même deux, fi la Pannomie ou la Pannormie, comme on dit plus communément; ceft-à-dire, la collection de toute la discipline, est de lui, ainsi que quelqués-uns le prétendent.

Voilà les plus célébres compilations qui furent faites jusqu'à Gratien, dont l'Ouvrage les a anéanties.

X X V. Accroiffement fnorme de la puifance Papale, à a faveur des Broifades.

Dans l'intervalle de ces compilations s'altérerent infentiblement les Loix auffi anciennes que l'Eglife de Jefus-Chrift, nées avecelle, & confacrées par un ufage conflant & non interrompu.

L'onziéme & le douziéme siécles virent l'autorité Pontificale prendre un grand accroiffement à la fayeur de ces expéditions ; qui transporterent au-delà des mers toutes les forces de l'Occi-

(a) Vers l'an 1008. (b) En 1100.

dent:



dent. Ces expéditions qui marquoient plus de zèle que de lumieres, plus de superstitions que de piété, faites pour retirer la Judée des mains des Sarrazins & peur détruire l'infidélité par le fer & par le feu, firent couler des ruisseaux de sang Chrétien; les désordres horribles auxquels les Chrétiens s'abandonnerent en Orient, ne les renvoyerent pas en Occident avec un cœur plus pieux & des mœurs plus pures ; & l'événement justifia que Dieu n'avoit pas inspiré ces expéditions; entreprises sous l'étendart de la Croix au nom des Papes & par leur autorité, elles imprimoient du respect & de la soumission pour les Pontifes dans tous les lieux où les Croisés portoient leurs armes. Les exemptions, les indulgences, & les pardons que Rome accordoit à ceux qui entreprenoient ces voyages ou qui contribuoient à la dépense, flattoient une infinité de personnes & augmentoient l'idée que les peuples avoient du pouvoir des Papes. L'obligation qu'ils imposoient d'aller combattre dans la Terre fainte, pour l'intérêt du Ciel (disoient-ils) & pour le salut des Croifés, & le commandement presque absolu dont ils usoient envers les Princes qu'ils y envoyoient en personne, servoient aussi beaucoup à leur assujettir les esprits. Dans ces siécles de barbarie & d'ignorance, la foi des simples sut surprise, la religion & l'ignorance, toujours voisines du fanatisme, quand elles se rencontrent ensemble, firent paroître dans plusieurs Etats de l'Europe, & sur-tout dans notre France, des armées entieres de brigands qui pillerent dans leur patrie (ce qu'ils crurent qui leur étoit nécessaire) pour se transporter dans la Terre fainte. Les Princes foibles furent entraînés par le préjugé public, & les plus habiles (a), obligés de le respecter, regarderent les

Tome WW

<sup>(</sup>a) Notre Philippe-Auguste tira avantage des Croisades; & dans la suite le Roi Jean essay d'en proster.

## HISTOIRE DU DROIT

Croifades comme des especes d'exil, pour une Noblesse inquiete & des Vassaux insolens que les indulgences & l'amour de la gloire transportoient en Egypte & dans la Palestine, aux dépens de tout leur patrimoine que ces voyages absorboient.

XXVI. Décimes & sutres contributions au profit des Penes

Cest de ces pélérinages guerriers que les Papes prirent occafion de lever des décimes sur toute l'Eglise, & de lui enlever une partie des biens temporels qu'elle tenoit de la libéralité des Princes & des peuples. Ils firent plus ; ils s'accoutumerent peu à peu à appliquer à leurs usages particuliers les décimes levées, les aumônes retirées, les contributions quétées, & les troupes destinées à ces expéditions qu'on appelloit du nom spécieux de guerres saintes.

XXVII. Prétentions des Papes fur le temporel des Souve-

Julqu'à Grégoire VII, on n'avoit connu dans l'Eglise que la voye de l'instruction & de la persuasion pour corriger les abus. Ce Pape commença à faire un usage plus marqué des fausses Décrétales ; il franchit les limites de l'empire que Dieu a donné à l'Eglife, & voulut contraindre chacun par la force à faire fon devoir ; il excommunia les Evêques qui , selon lui , s'en écartoient. Plein d'idées ambitieuses, il entreprit ouvertement de déposer les Souverains , & fit l'essai de son pouvoir sur l'Empereur Henri IV (a). Les révoltes, les trahisons, les guerres civiles & étrangeres, furent les suites de sa tentative. Innocent IV imita Grégoire dans son égarement, il déposa Frederic II dans le Concile de Lyon (b), & appuya sa Sentence de quelques passages de l'Ecriture mal appliqués. Boniface VIII, Paul V, & quelques autres, donnerent dans la fuite des exemples de l'abus des clefs, à la faveur de ce sophisme, qu'on n'excommunie point pour des affaires temporelles, mais pour

(a) En 1073. (b) En 1245,

les péchés qui se font & pour les crimes qui se commettent à l'occasion des biens temporels (a). Aujourd'hui même, les Auteurs Ultramontains prétendent que toute puissance doit être foumife au Pape & dépendre de lui en tout, directement pour le spirituel, indirectement & néanmoins réellement pour le temporel, & que par conséquent tout devoir de la Société civile doit céder aux Sentences qui émanent de son Tribunal.

Dans la fuite s'établirent les Ordres des Religieux Mandians & les Universités, corps qui se mirent sous la protection & sous des Ordres B la Jurisdiction immédiate du S. Siege.

Les Evêques ont souffert que la Cour de Rome ait soustrait à leur Jurisdiction les Religieux de leurs Diocèses, & ce qui n'est pas moins étonnant, la puissance publique l'a souffert & abuffert encore que des Religieux eussent à Rome un Supérieur Général, & se fissent dans leur Ordre des regles d'une police domestique qui les dérobe en quelque forte à la coercition du Souverain.

Le peu de sçavoir qu'il y avoit alors dans le monde ne se trouvoit que chez les Ecclésiastiques, qui n'en faisoient pas un usage bien raisonnable. Les Ecoles étoient entre leurs mains, & les Papes en avoient attiré à leur chaire la furintendance générale. Les Laïques croupissoient dans une étonnante barbaric. On n'avoit garde de les instruire des principes du Gouvernement, & d'établir aucune forte de discipline pour apprendre le Droit public, de peur que les Séculiers ne vinssent à comprendre que c'est détruire la Souveraincté que de la partager. En un mot, les Ecclésiastiques agissoient avec les Laïques, à peu près comme ces Scythes dont parle Hérodote, qui crévoient les yeux à leurs esclaves, afin que rien ne pût les distraire, lorfqu'ils battoient leur lait.

<sup>(</sup>a) Ratione peccati, non ratione feudi.

44

On tiroit de Rome presque tous les Prélats & tous les Ministres de l'Eglife. On ne connut plus de Loix générales que celles qui étoient émanées du Pape Président à un Concile, ou jugeant avec l'affiftance de son Clergé. Les abus crûrent, & les remedes diminuerent. S. Bernard (a) nous représente le Consistoire des Cardinaux, dans les temps que nous parcourons, comme un Tribunal où les appellations rappelloient comme au centre les Procès de toute la terre, occupé à juger depuis le matin jusqu'au soir, & le Pape qui y présidoit, tellement accablé d'affaires, qu'à peine avoit-il un moment pour respirer. La Cour de Rome étoit pleine d'Avocats, de Solliciteurs, de Plaideurs passionnés, artificieux, intéreffés, ne cherchant qu'à fe surprendre les uns les autra & à s'enrichir aux dépens d'autrui. Il étoit difficile que la charité pastorale conservat sa pureté au milieu des Procès & des négociations, dans les Cours des Princes, & dans les armées où les Prélats, & même les Religieux se trouvoient souvent.

XXIX.
Abus que cette
C sar fit des priviènces & des dispantes , des réferves, des expecentives , & du
pulliame.

La Cour de Rome se relâcha à souffiir des Clercs ignorans, à remettre aux pécheurs les Pénitences canoniques pour des pélérinages & des aumônes, & à donner des indulgences générales. Les Papes crurent qu'ils ne pouvoient mieux saire paroître leur puissance qu'en étendant sans bornes le droit de dispenser des Canons; & les privileges devinrent plus communs que le Droit commun même. Ces privileges & ces dispenses surent une grande source de relâchement.

L'abus que la Cour de Rome fit des Réferves & des Expectatives ne fur pas moins grand. La Réferve étoit une déclaration par laquelle le Pape prétendoit pourvoir une telle Cathédrale, une telle Dignité, un tel Bénéfice quand il viendroit à vaquer, & défendoit au Chapitre de procéder à l'élection, ou à l'Ordi-

(a) De confid. Cap. 3, L. 2.

naire de conférer. L'Expectative étoit une affurance que le Pape donnoit à un Ecclésiastique d'obtenir un Bénésice dans une telle Eglise, quand il viendroit à vaquer. Pour faire jouir de cette grace ceux à qui ils l'accordoient, les Papes n'employerent d'abord que la voye des recommandations ; & les Evêques, par le respect qu'ils avoient pour le saint Siege, y déféroient ordinairement. Comme elles devinrent trop fréquentes, les Evêques se dispenserent quelquesois d'y avoir égard. Alors les Papes changerent les prieres en commandement; aux premieres Lettres qu'on appelloit Monitoires, ils en ajouterent de Préceptoires. Enfin ils y joignirent des Lettres exécutoires, portant attribution de Jurisdiction à un Commisfaire, pour contraindre l'Ordinaire à exécuter la promesse du Pape, ou pour conférer le Bénéfice à son refus. Cette contrainte alloit quelquefois jusqu'à l'excommunication.

Le Concordat François & le Germanique ont délivré l'Eglise de cette servitude. Le Pallium est un vain ornement que quelques Evêques reçoivent du Pape, qui n'augmente pas leur pouvoir. Ce n'est qu'un piége tendu à leur ambition, qui les fait renoncer au pouvoir indépendant attaché par Jesus-Christ à leur caractere, pour le reprendre dépendant du Pape.

D'un autre côté , la Cour de Rome établit le Tribunal de l'Inquisition & des procédures secrettes & extraordinaires pour des crimes concernant la Religion: Tribunal terrible dont

je donnerai ailleurs une juste idée. (a)

gation de l'Inquisition.

Six parties forment le Corps du Droit Canonique, & il importe de connoître chacune de ces six parties en détail.

Ici il faut reprendre le récit des collections, & rendre d'abord Corps a été com-(a) Voyez le quatrième Chapitre de ce Traité, sest. 10, au sommaire : Congré-

ment le Corps du Droit Canonique. Comment ce

Tribunal terrible

de l'Inquitition.

gré d'autorité il XXXIL

1. Le Decret de Gratien.

un compte particulier du Décret de Gratien; l'unique qui foit fuivi dans le Droit nouveau. Gratien étoit un Moine Bénéditin (a), né à Chiuli en Tolcane près Florence, quis appliqua à compofer ce qu'on appelle le Docret par excellence (b). Son Ouvrage a pour titre: Concordantia difeordantium Canonum, parce que l'Auteur s'applique en effer à concilier les Canons qui femblent fe contredire.

Cet Ecrivain iniéra dans fon Ouvrage les fauffes Décrétales , & fonda fur ces piéces fabriquées pluiteurs miximes nouvelles à la faveur des puels et au considération de la compilation de Burchard, & se fe trompa avec lui. Ce qu'il tira des Capitulaires de nos Rois qu'il n'ofa citer, il l'attribua toojours a quelque Concile. Il enfeigne dans fon Ouvrage , que le Pape n'elt pas foumis aux Canons , mais il le dit de lon ché & n'en donne aucune preuve qui puisse fevrir d'autorité (c).

Comme ce Livre est le seul qu'on air luivi dans les Ecoles pendant plusseurs siécles, il se forma de là dans l'Egilie un diée consule que la puissance du Pape étoit sans bornes. Dès que cet Ouvrage parut, il sir évanouir toutes les collections précédentes, il sur expliqué dès-lors, & n'a depuis cesté de l'être dans toutes les Universités qui, dans ce temps là, commencerent à s'établir. Quelques Ecrivains prétendent qu'Eugene III envoya

<sup>(</sup>e) Quelques Autuurs ont inventé qu'il avoit pour fuere Pierre Lombard, fanneur dans la Théologie, & Pierre le Mangaur (Councidro) elèbre autil dans la técneze de l'Ecrimure fanne. On a fupposé qu'ini ettocant tous les rois les fruits de l'impudicifié de leur mere; à Von a a jouré qu'elle en voulte pausis, à l'article de la mort, fe rypentir des péchés qui avoient donné occasion à la mailfance de ces trois perfonnages in fullettes; muis on et alujouré fluir revenu de ce Conne paírile.

<sup>(</sup>b) Il y travailla depuis 1127, jusqu'à l'an 1150, & il mit son Ouvrage au jour l'an 1151.

<sup>(</sup>c) C'est ainst qu'en a parle Fleury, quatrième Discours sur l'Histoire Ecclésies; tique.

Gratien lui-même enfeigner son Decret à Paris. Ce Decret de Gratien méritoit au reste cette présérence sur les compilations précédentes, par l'étendue des matieres & par l'ordre qui y regne. Il y a néanmoins beaucoup de sautes, & Pierre Pithou en a fait un très-long catalogue. L'on a fait au seiziéme siécle une correction de cette compilation (a).

Quelques Auteurs prétendent que ce Decret a été approuvé & confirmé par Eugene III, mais les plus célebres Interpretes font d'un avis contraire. Toutes les décisions qu'il contient n'ont donc qu'une autorité doêtrinale, & ne sont point loi. Les Canons dont il est composé tirent leur force de leur source & non de sa callection. Cest la Jurisprudence de tous les Parlemens de France.

Cet Ouvrage de Gratien est composé de trois parties.

La premiere renferme deux objets principaux , les principes du Droit & les perfonnes. Quant aux principes généraux , Gratien explique la définition , les divisions du Droit , les différentes especes de Loix , & les fources du Droit Canonique. Cela mene à la vingtiéme diffinêtion inclusivement. Pour les perfonnes, il discure I. L'Ordination des Cleres & des Evêques; & là il traite des devoirs des Ecclésaltiques en général , des devoirs des Evêques en particulier, des regles établies par S. Paul , de quelques-uns des empéchemens , soit pour la promotion aux Ordres, soit pour l'exercice des sonctions Ecclésaltiques. II. La hiérarchie de l'Eglise ; & là il parle de la pussente du Pape , de la Jurisdistion Ecclésaltique , & ensin de plusieurs choses concernant les Ordinations. Gratien a appellé Distinctions , les dissiferentes scétions de cette premiere partie , aussi bien que de la troisseme , au sieu que celles de la feconde sont appellées

<sup>(</sup>a) Elle a été achevée en 1580,

Caufes, parce que dans ces deux parties, il s'applique à accorder les Antilogies des Canons, au lieu que dans la feconde il examine de part & d'autre les questions qu'on peut agiter au for

de l'Eglife, foit intérieur, foit extérieur.

La seconde partie traite des Jugemens. Elle contient trente-six Causes qui sont toutes divisées en questions. On peut réduire tout ce qui y est traité à deux chess principaux, à ce qui concerne le for extérieur & à ce qui concerne le for intérieur. Ce que Gratien dit par rapport au for extérieur, se rapporte à trois chefs. I. Des matieres des Jugemens criminels, qui est la fimonie. II. La forme de l'ordre judiciaire des Jugemens, & en particulier des criminels. III. Les autres matieres dès Jugemens civils & criminels. Ce sujet est étendu aux différens états des hommes par rapport aux Ecclésiastiques. Il est traité d'abord des droits & des délits des Prélats ; ensuite des droits & des délits communs aux Clercs supérieurs & inférieurs; après, de ce qui concerne les Moines, ensuite, des droits & des délits communs aux Clercs & aux Laïques; enfin du mariage & de tous ses empêchemens. Comme autrefois la pénitence publique étoit un de ses empêchemens, la troisième question de la trente-troisième Cause traite de la pénitence & par conséquent de ce qui concerne le for intérieur. Cette question qui est très-longue, a été dans la suite partagée par les Interpretes en plusieurs diftinctions.

La troisiéme partie qui a pour titre de la consécration, traite des choses sacrées, & ne contient que cinq diffinctions. L'Auteur la commence par la consécration des Eglifes & des Autels, & c'est peut-être cette distinction qui a donné le titre à toute cette partie. Il parle ensuite de l'Eucharistie & des Fêtes où l'on doit la recevoir, ensuite du Baptême & de la Consimation. C'étoient

les trois Sacremens dont il lui refloit à traiter, car il a expliqué l'Ordre & l'Extrême-Onction dans la premiere partie, la l'érisence & le Mariage dans la fecende. Enfin la cinquiéme diftinction finit par le jeûne, le culte des images, & la doctrine de la Trinité. Les Papes de ce fiécle & des fuivans, pleins de nouvelles maximes qu'ils avoient puifées dans le Recueil de Gratien, s'attribuerent dans l'Egiffe une Monarchie abfelue, & prétendirent difpofer de tous les Bénéfices.

L'application particuliere que la Cour de Rome a toujeurs in Lore eue à la Jurisprudence, a produit un nombre infini de Conslitutions, de Bulles, de Décrétales qui rempliffent aujourd hui mad de Peg de gros volumes. Il ne faut pas s'étonner si depuis Gratien il s'est fait tant de Décrétales. La Jurisprudence étoit si négligée par tout ailleurs, que de tous côtés on recouroit à Rome pour toutes fortes d'affaires. Ainsi depuis Gratien jusqu'à Grégoire IX, c'est-à-dire, pendant soixante-dix ans, il avoit déja paru huit compilations différentes des Décrétales. Grégoire IX, pour en former un Code Pontifical à l'exemple du Code Justinien, fit de cinq de ces compilations, une feule qui porte aujourd'hui fon nom & qui forme la seconde partie du Droit Canonique. Elle ne contient presque aucun Canon des Conciles, ni aucun passage des faints Peres comme le Décret de Gratien. Ce n'est qu'un tissu de lambeaux des propres Décrétales de ce Pape & de celles des Papes qui l'avoient précédé. Encore ne remonte-t-il gueres plus haut qu'à Alexandre III. Grégoire IX se servit de Raymond de Pegnafort Dominicain pour la composition de cet Ou-

vrage (a).

Comme les Décrétales font approuvées par Grégoire IX; elles font observées dans les pays d'obédience.

(a) Il fut publié l'an 1231,

Tome W11

G

Cette compilation est appellée Extra, parce qu'elle est séparée du Décret de Gratien qui auparavant compositifeul le corps des Canons. Elle est divissée en cinq Livres; & par cette raison, quelques-uns l'ont appellé Pentateuche. Chaque Livre est divissé en titres, & chaque sitre en capitules.

Le premier L'ivre qui traite des Juges, peut se ranger à quarre chefs. Le titre premier est de la Sainte-Trinité, car car cast par-là que le Code de Justinien qu'on a voului mitter, commence. Le second, du Droit en général. Le troisséme, des personnes Eccléssatiques, dece qui concerne les élections, le Pallium, les renonciations, &cc. des différences des personnes Eccléssatiques, du devoir des Juges, des Juges délegués, &c. Le quartriéme, de ce qui précéde les Jugemens, comme pactes, tran-sations, &cc.

Le second Livre qui traite des Jugemens, peut aussi se ranger sous quatre titres principaux. I. Ce qui regarde les Jugemens en général. II. Les formalités par lesquelles on commence un Procès, comme les citations, l'exploit libellé, les contestations en cause, &c. III. Tout ce qui a rapport à la poursuite d'un Procès. IV. Ce qui concerne la fin du Procès, c'est-à-dire, la Sentence & la chose jugée.

Le troisième Livre qui traite des Ecclésiastiques, contient cinq ches principaux. I. Les vertus des Clercs. II. Les biens Ecclésiastiques. III. Les biens & les droits temporels des Ecclésiastiques. IV. L'Etat Monastique & les Vœux. V. Les devoirs des Clercs, leurs fonctions, & leurs immunités.

Le quatriéme Livre qui a pour objet les mariages, traite des mariages en eux-mêmes, de leurs empêchemens, de leurs dissolutions, & de leurs effets.

Enfin le cinquiéme Livre qui discute les matieres criminelles,

enseigne d'abord la maniere d'instruire un Procès criminel, sait une énumération des crimes, & prescrit les peines Canoniques dont on doit les punir.

Soixante-fept ans après la collection de Grégoire IX, Boniface VIII y fit une addition qu'on appelle le Sexte, ainfi nommé, p parce que le compilateur réunit dans un fixiéme Livre, fous l'autorité de Boniface VIII, les diverfes Décrétales qui man-

quoient à la compilation des cinq premiers.

Le Sexte contient quelques Décrétales de Grégoire IX & de fes fucceffeurs, avec celles de Boniface VIII. On y garde le même ordre que dans les Décrétales, & on l'a de même divifé en cinq Livres. Boniface VIII dit en avoir ufé de la forte pour le faire fervir de fupplément aux Décrétales, plutôt que d'en faire recommencer la collection, afin que les Exemplaires des Décrétales ne fuffent pas inutiles. L'Imprimerie n'étoit point encore inventée alors, & une nouvelle compilation auroit engagé à un grand travail & une grande déponfe.

Quelqu'usage qu'eussent fait les Papes du pouvoir usurpé de corriger les Rois & même de les déposer, ce sentiment n'étoit pas encore érigé en dogme. Ce sur Bonisace VIII qui entreprit de le faire par sa Bulle Unam sanstam (a) dont je parlerai

ailleurs (b).

Cette Bulle, une Lettre de Boniface à Philippe-le-Bel, qua en contenoit l'abrégé, & la réponse de Philippe-le-Bel à Boniface, trois monumens de la foiblesse humaine répandus dans les Ecrits des Historiens, des Canonistes, & d'autres Auteurs ç teoient énoncés dans la glose du Sexte, glose dont l'Auteur est Jean-André de Boulogne, qui vivoit quarante ans après Boniface,

<sup>(</sup>b) Dans la seconde Section du second Chapitre de ce Traité,

#### HISTOIRE DU DROIT

L'Interprete avoit remarqué, comme il est vrai, que ce Livre des Décrétales n'étoit pas reçu en France; mais les Correcteurs Romains ont retranché (a) cette obfervation du Canonille dans leur édition & plusseurs autres choses importantes. Cela a été suivi dans toutes les éditions du Droit Canonique, faites depuis ce retranchement contre la foi publique qu'on doit à la possérité.

XXXV. IV. Les Cle

Dix-neufansaprès le Sexte, Jean XXII fit publier les Décrets de Clement V, ceux de Benoît XI, ceux de Boniface VIII postérieurs à l'édition du Sexte.

Cette collection porte le nom de Clémentines, psace que Clément V l'avoit fait faire, & qu'étant mort avant de l'avoit fait publier, ce fut fous fon nom que Jean XXII fon fucceffeur le mit au jour. On y trouve le Recueil des Décrets du Concile général de Vienne en Dauphiné où Clément V préfida. L'Ouvrage eft partagé comme le font les Décrétales & le Sexte.

C'eft Clément V, connu auparavant sous le nom de Bertrand d'Agoult, Archevêque de Bordeaux, qui transporta (b) le Siege de Rome à Avignon où il demeura plus de soixante-dix ans, séjour qui, par cette raison, sut depuis appellé par les Italiens la captivité de Babylone, & qui sut autant à charge à la France où il introdussit bien des désordres, que pernicieux à toute l'Eglis.

Le grand schisme d'Avignon porta une nouvelle & rude atteinte à la Discipline Eccléssastique. Chaque Pape prodiguoit à l'envi toutes sortes de graces pour augmenter ou pour conserver son obédience, & tous les crimes étoient tolerés, pourvu qu'on demeurât sidèle au parti qui pouvoit les dissimuler.

(a) Richer, L. 10, N. 6, Hiftoire univerfelle; Baillet, démélés de Boniface VHI pucc Philippe-le-Bel. (b) En 1966.

Jean XXII publia vingt Conflitutions que l'on nomme les Extravagantes. Ce mot étoit autrefois employé pour signifier tout ce qui n'étoit pas dans Gratien, qu'on appelloit pour cela antiqui Canones; mais depuis il a été appliqué à des Constitutions errantes, parce qu'avant que d'avoir été inserées dans le Corps du Droit Canonique, elles étoient comme errantes hors de cette collection (a). Les premieres Extravagantes font celles de Jean XXII au nombre de vingt, recueillies par son autorité, & rédigées en quatorze titres.

XXXVII VI. Les Extra-

V. Les Dury,

Enfin un anonyme ramassa quelques Constitutions des Papes qui n'avoient pas encore été inferées dans les compilations. Ce munes. font les fecondes Extravagantes, & on les appelle Extravagantes communes, parce qu'elles font de plusieurs Papes (b). On dit que les Extravagantes communes font divifées en cinq Livres dans le même ordre que les Décrétales; mais comme il n'y a rien touchant le mariage qui fait la matiere du quatriéme Livre des Décrétales, on ajoute que le quatriéme Livre manque aux Extravagantes communes.

Telles font les parties qui ont formé le Corps du Droit Canonique depuis qu'elles ont été rassemblées par divers Compilateurs; mais comme chaque Compilateur ne s'est proposé que par Gibert Cano de recueillir de nouvelles pièces, sans penser à refondre & à mettre en ordre la collection faite par son prédécesseur, un que, éclaireies & Canoniste François a rassemblé dans ces dernieres années ces membres épars (c) & a défriché un terrein qui avant lui n'étoit

XXXVIII. Ces fix parties ont été réunies en un feul Corps de Droit Canonique, nifte François, qui les a mifes dans un ordre méthodi-

(a) Extravagabantur.

(b) Cette collection paroit avoir été faite vers l'an 1483.

(c) Corpus Juris Canonici, per regulas naturali ordine digestas usuque temperatas, ex codem Jure & Conciliis Patribusque atque aliunde desumptas expositi, opus cum in rebus obscuris claritate, tum dispersis collectione ac delectu, in contrariis conciliatione eximium, simulque indicibus ac prasationibus notisque quam plurimis & exquisitis illustratum. Austore Joanne-Petro Gibert , Dostore Theologo & Canonistà, Cet Ouvrage a etc

femé que de ronces & d'épines. Il a placé chaque matiere dans un ordre naturel & méthodique. Comme les Conciles sont la principale source du Droit Canonique, l'Auteur a recueilli de leurs Decrets & de plusieurs Bulles des Papes, un nombre confidérable de faits importans, & en a formé un supplément aux anciennes Collections. Ensuite il a divisé le tout en plusieurs Traités dont il a formé son corps de Droit Canonique. Chaque Traité a ses Préfaces, ses Titres, ses Sections, ses Canons propres, fes notes pour l'intelligence du titre. Quelquefois l'Auteur, pour mieux éclairer la matiere dont il traite, a proposé & discuté grand nombre de questions qui avoient rapport à son sujet. Aux endroits convenables, il a placé les Décrets du Concile de Trente & les points qui concernent les cérémonies, les usages; les libertés de l'Eglise Gallicane, les Edits & les Ordonnances des Rois de France , la Pragmatique-Sanction , le Concordat. Enfin, après avoir mis à profit la Glose ou les Notes reçues & approuvées par les Canonistes, il a eu recours dans le besoin aux plus sçavans d'entr'eux.

XXXIX.
Il est ence quelques reg de la Cour Rome.

Outre les fix compilations dont j'ai rendu compte, il y a encore quelques Regles de la Cour de Rome. Le Bullaire qui n'est regardé que comme l'ouvrage d'un particulier; le Directoire des Inquisteurs, qui n'est nullement d'usage en France, & les regles de Chancellerie dont les François ne reçoivent que quatre, s'çavoir celle de instrmis resignantibus ou des vingr jours : celle de impetratatibus beneficia viventium; celle de publicando; & celle de annali vossessiones.

Ufage qu'on fait en France du Droit Canonique.

Il eft défendu de citer le Sexte dans les Parlemens de France, où le nom de Boniface VIII eft extrémement odieux. Les autres imprimé à Geneve chez Michal Boufquet 1735, e un tois vol. in-fac. ée qui ét digne de remarque, & fait juger que l'Anteur n'avoit pas efperé que le Roi lai accordat le privilège de le Riete imprimer dans et Royaume.

collections des Dérrétales n'ont d'autorité dans ce Royaume, qu'autant qu'elles font conformes à nos usages & à nos libertés. Nous rejettons toutes les Regles du Droit Canonique qui sont contraires à nos Coutumes, aux prééminences de la Couronne, & aux immunités de l'Eglise de France (a). Ainsi un Canoniste François doit joindre à l'étude du Droit Canonique, celle du Droit Ecclésiastique de France, s'il ne yeut passer pour étranger dans fon propre pays.

## SECTION

Epoque du rétablissement de l'ancien Droit Ecclésiastique jusqu'à présent.

E rétablissement de l'ancien Droit Ecclésiastique est le dernier point de vûe sous lequel il faut considérer l'Histoire une réformation de ce Droit. Les grands désordres demandent de grands remedes, & l'on en employe fouvent de très-dangéreux. On a résisté à ceux qui vouloient regarder le Pape comme seul Législateur dans l'Eglise; mais les grands mouvemens que le schisme avoit produits n'ont pu être appailés dans tous les Pays de la Chrétienté par des voyes douces.

Les Ecrivains de ce tems-là font d'horribles portraits de la

Cour de Rome : » Scachez (écrivoit Clemengis aux Papes au » nom de l'Université de Paris) qu'il vous cuira de votre trop a confidence, & que vous vous repentirez trop tard d'avoir » négligé ce mal, si vous n'y remédiez à présent qu'il est tout » prêt d'être incurable. Aussi-bien pensez-yous qu'on souffre (a) Voyez l'Introduction , Ch. IV , au Sommaire , dans les Livres du Drois Canon

plus longtems votre mauvais Gouvernement? Qui croyez vous » qui puisse souffrir parmi tant d'autres abus, ces promotions » nécessaires & doublement simoniaques par l'indignité des » Sujets fans lettres & fans vertu que yous élevez aux dignités

» les plus éminentes ? (a) » Une exhortation si vive rappelle le souvenir d'une déclamation qui ne l'est pas moins, & qui paroît si outrée, que je n'oserois la rapporter, si elle n'étoit d'un bon Catholique & de l'un des plus estimables Ecrivains de France. » Si l'on yeut être fincere. » il faut convenir (dit le Président de Thou ) que rien ne lui » est pernicieux (à la Cour de Rome) que les richesses exces-" fives & la puissance exhorbitante d'un seul Ches. Ne voit-on » pas même dans les Monarchies temporelles, qu'une autorité » fans bornes devient insupportable lorsqu'elle commence à dé-» générer? Le fera-t-elle moins dans l'Eglife qui est la maifon » de Dieu, & où les fautes par conféquent sont beaucoup plus » dangéreuses? En un mot, comme je voudrois que dans tout » ce qui appartient véritablement à la Religion, on ne donnât » pas la moindre atteinte à l'autorité Ecclésiastique que j'honore » & que je respecte sincérement , je suis persuadé aussi qu'il » feroit de l'intérêt même des Papes, qu'on retranchât quelque » chose de cet excès de puissance temporelle qu'ils recherchent » avec avidité depuis tant de siécles. C'est mon opinion qu'ils » n'en seroient que plus grands, s'ils pouvoient consentir à » devenir plus petits ; car enfin quelle est l'utilité de ce faste » embarraffant, de ces titres arrogans, & de cette pompe » orgueilleuse qui semble l'emporter sur la majesté des Rois? » Cette vaine affectation de grandeur fert-elle à autre chose

. (a) Le Laboureur, Hift, Universit, Paristensis, p. 260 du premier Vol. & 690 du quatriéme.

ECCLÉSIASTIQUE, CHAP. I. » qu'à exposer la Religion à la médisance, à la haine, & au » mépris, par la faute de ses Ministres? Elle qui est simple, » modeste, ingénue, & qui n'a besoin que d'elle-même pour » s'attirer le respect & la vénération ? Sert-elle à autre chose vo qu'à faire naître en Italie autant de monstres & de tyrans (a) " que de nouveaux maîtres; qu'à troubler la paix publique, & » qu'à diviser le monde Chrétien par la guerre, tandis qu'on » laisse tranquille l'ennemi commun du Christianisme? Je le dis » à regret, mais l'intérêt de la vérité m'y force. Depuis que les » Papes, au lieu des clefs, des prieres & des larmes qui sont » les feules armes convenables au Sacerdoce, ont pris le sceptre, » la thiare & l'épée, les soins de la dignité pastorale ont été » négligés, le relâchement s'est glissé dans la discipline, & peu » à peu la corruption de la doctrine a suivi celle des mœurs. » Alors on a vu l'ulage des Conciles interrompu, c'est-à-dire, » que les Chefs de l'Eglife, oubliant leurs engagemens & leurs » devoirs à l'égard de Dieu, n'ont plus pensé qu'à former des » Traités & des alliances avec les hommes; & que ce défordre » qui leur a été funeste à eux-mêmes, a causé des maux presque

» irréparables au Christianisme (b). L'Eglife s'affembla en Concile général à Constance pour y juger les erreurs des Hussites, & l'on profita de cette conjoncture, pour marquer aux Papes les bornes de leur pouvoir. Les cile général de Prédicateurs faisoient à Constance même des portraits qui n'étoient pas moins hideux que ceux des Ecrivains de ce temps-là, & jamais les Ecclésiastiques ne furent plus décriés. » Si vous me » demandez (disoit un Prédicateur du Concile) où la corrup-» tion se fait sentir, je réponds que c'est partout, mais prin-

Tome VII.

<sup>(</sup>a) L'Historien parle quelques lignes plus bas de la vie d'Alexandre VI. (b) Thuan, Lib. L.

» cipalement dans la Ville & dans la Cour de Rome (a).

Le Concile prononça (b) que le Pape est soumis au Concile général en ce qui regarde la foi de la réformation de l'Eglisé dans le ches de dans les membres. Il entreprit la réformation générale; mais dès qu'il vint à toucher aux prétentions du Pape, aux privileges des Cardinaux, aux nouveaux usages qui étoient utiles à la Cour. Romaine, il trouva tant d'oppositions, qu'ilfut obligé de se séparer, sans venir à bout de la réformation désirée.

XLIII. Elle fur tentée en vain par le Concile général de Bafle,

Le dessein d'une réformation générale n'eur pas un plus heureux succès au Concile de Balle (c). Ce Concile acheva ce que celui de Constance avoit commencé. A près avoir éteint le schisme dont les anti-Papes affligeoient l'Eglife, il renouvella la décision du Concile de Constance sur la supérioré des Concilesgénéraux.

Concile de Flosence non Occu-

Le Pape Eugene s'en offensa & entreprit de corrompre le Concile. Il en convoqua & assembla un à Ferrare qu'il transséra depuis à Florence, pendant la tenue de celui de Basse. Aucun Prélat ni aucun Ambassadeur de France n'y assistié, & Charles VII, dans l'assemblée de l'Église Gallicane tenue à Bourges (d), déclara qu'il reconnoissoit pour légitime le Concile de Basse, de que pour ce qui étoit de la Congrégation de Ferrare, il ne l'approuvoit ni ne l'avoit jamais approuvée.

La Cour de Rome fit tous ses efforts pour renverser la décisson des Conciles de Conflance & de Basse. Elle fit entrer plusseurs Théologiens dans ses vûcs, & les engagea peu à peu à loutenir que l'autorité du Pape est supérieure à celle du Concile. La (a) Henri de Kalusen parlant aux Peres du Concile. Vander-hust, Pare, 3, Liu,

<sup>(</sup>b) En 1414 dans les Seffions 4 & 5.

<sup>(</sup>d) En 1449.

plûpart des Docteurs se rendirent sans beaucoup de peine aux désirs de cette Cour, parce que le Concile s'assemble rarement & ne donne point de Bénéfices, au lieu que le Pape en donne un grand nombre (a). On écrit pour le Pape & pour les membres du Concile, parce qu'on peut le devenir; mais comme personne ne peut devenir Concile, personne aussi n'écrit pour les Conciles (b).

Ce fut alors que les Nations, voyant qu'il étoit inutile d'espérer que la Cour Romaine voulût rien rabattre de ses prétentious, de ses maximes, & de les usages, prirent le parti de faire chez elles les réformations nécessaires, & de s'opposer aux entreprifes de cette Cour ambitieuse. Telle sut l'occasion qui donna lieu à la Pragmatique-Sanction de Bourges ( c ) & au Concordat Germanique entre Eugene IV & Fréderic III (d)

dont nous parlerons dans la suite.

tran non Occu-

Le Pape Leon X tint, de son côté, à Latran un Concile où il présida. Les Ultramontains prétendent que ce Concile est ménique, Occuménique, mais nous ne le reconnoissons pas pour tel en France, & il n'y a jamais été reçu. L'un des objets de la convocation de ce Concile paroiffoit avoir été de réformer la Cour Romaine. Il est aisé de juger de l'intention de Leon X par ce seul trait. Ce Pontise publia, du consentement de ce prétendu Concile, une Bulle dans laquelle il enseigne que l'autorité du Pape est supérieure à celle des Conciles.

Les délordres de la Cour de Rome avoient été portés à un excès insupportable, & les bons Papes l'ont avoué eux-mêmes de la Communant

de Rome.

<sup>(</sup>a) C'est ce que disoit alors un célebre Théologien de Paris. Concilium rarò congregeute, nec dat dignitates Eccléssificas, Papa dat eas, undé dicunt quod potess quadrare rotundas é contundar quadrates. Major. Doct. Paris.

<sup>(</sup>b) C'est la pensée d'un Théologien Italien du même tems. (c) En 1437.

à la face de l'Univers (a), & c'est de-là que vint la plus grande & la plus subite des révolutions au commencement du seizième siècle.

Les Scétateurs de Luther, de Calvin, de Socin confondirent les abus de la Religion avec fes principes; fes opinions avec fes dogmes; & ce qui est foleré, avec ce qui est commandé. Ils en prirent occasion de rompre tout commerce avec le Saint Siége; ils ravagerent l'Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas, l'Angleterre, la Suede & la Suisse, & mirent la France à deux doigts de fa perre. L'abus des Indulgences, & les usurpations de la Cour de Rome ont fait perdre à l'Eglise Catholique la plus grande partie de l'Allemagne & des Pays du Nord. L'Inquisition a excité le soulevement des Provinces Unies. La plus grande partie des peuples dont la Langue est originairement Teutonique, a été détachée de la partie des peuples dont la Langue est originairement Laingue est originairement Langue est originairement Langue.

L'Europe gémit encore du dommage presque irréparable que la conduite des Papes a fait à la Religion. On sçait bien que le prétexte de séparation n'est pas légitime. Ne pouvoit-on pas corriger les abus sans rompre l'unité? Mais il n'est pas moinsvrai que cette grande playe que l'Eglise a reçue, l'ambition des-

Papes & des Ecclésiastiques l'a faite.

D'autres Nations réparent les situs faus compre anisé.

Les peuples qui sont demeurés atrachés à la Communion de Rome, ont cherché à réparer les abus que les Italiens entreprenoient de soutenir. On a examiné quelles étoient les libertés naturelles des Nations & les bornes raisonnables de l'autorité Ecclésiastique, que les Papes franchissoient. On a assuré le repospublic que Rome attraquoit d'auton plus puissamments, que pour (c) Scimus (dit Adrien VI) in Ac statis des aisues jans ennis maits abunicande fusse, abustius in spiritualibus, excession annature, de omnes desique in perverjum muntas Rayatudus 1723. Nr. 70.

détruire la liberté des peuples-, elle se servoit de la Religion même qui protege cette liberté. En France & en Espagne, l'autorité royale a moderé les prétentions des Papes, & l'a fait diversement selon le génie de chaque Nation ; en Espagne, par des voyes cachées; en France à découvert.

Les désordres plutôt suspendus qu'appailés par les Conciles de Constance & de Basle, par la Pragmatique & par les Concordats, recommencerent dans ceux des Etats qui font demearés de Catholiques. L'Eglife soupiroit toujours après la réformation. de mente à quelque de la comme de la co Le Concile de Trente corrigea bien des choses; mais plusieurs

points, comme l'inftitution des Evêques, la résidence & quantité d'autres qui intéressoient les prétentions de la Cour de Rome, n'y furent pas décidés, l'autoirité des Souverains y recut desatteintes confidérables, & la Jurisdiction de l'Eglise y sut favorisée. Que le Clergé a fait différentes tentatives pour avoir le fceau du Roi. Jérôme de Villars Fresser de Vienne, en présentant le cahier des plaintes du Clergé (5 Décembre 1607) disoit à Henri IV, qu'une des causes des plus certaines du désordre qui répnoit dans le Clergé étoit la retardation de cette tant nécef. faire publication du très-faint & œcuménique de Trente . Concile vant de fois demandé. Ce Prince répondit, que les confidérations du monde combattent souvent celles du Ciel. Cette publicationavoit été demandée dès le temps des Etats de Blois & dans les-Affemblées de Melun. Clement VIII l'avoit exigée comme une condition essentielle pour la réconciliation d'Henri IV; elle sur encore sollicitée en 1610, & aux Etats généraux qui se tinrentpeu d'années après. L'Evêque de Luçon (Richelieu) le 23: Février 1615, redoubla tous les motifs imaginables pour l'obrenir : tout cela a été inutile. On avoit jugé fous Charles IX . que la réception de ce Concile étoit pour la discipline »

incompatible avec les Edits de pacification, & que les Calvinifles ne manqueroient pas d'en prendre occasion de se révolter de nouveau; de plus le Procureur Général déchara en ce temps-là, que dans les Décrets de la réformation; il y avoit tant de choses contraires à nos usages, qu'on ne pouvoit les recevoir sans renverser la police du Royaume: la raison tirée des Calvinistes a cesse; celle qui se prend de nos usages a substité jusqu'et.

Les Evêques en 1615, secondés de la Noblesse aux Etats Généraux, en firent le premier article de ses Remontrances & s'engagerent par ferment à garder les Ordonnances de ce Concile. Ils réglerent en même-temps, qu'afin de rendre la réception plus folemnelle, on tiendroit dans fix mois des Conelles Provinciaux; & que pour cet effet les Archevêques & Evêques absens seroient suppliés de faire tenir lesdits Conciles , & ensuite les Synodes particuliers. Ce Décret fut signé par le Cardinal de la Rochefoucault, par sept Archevêques, quarantecinq Evêques, cinquante Ecclésiastiques, & ensuite par les Cardinaux de Gondy & du Perron ; la harangue de François de Harlay, Coadjuteur de l'Archevêque de Rouen au Roi pour le supplier de le faire exécuter, fut supprimée par le Prévôt de Paris ; il défendit par sa Sentence à tous Ecclésiastiques du Ressort de la Pévôté & Vicomté de Paris, de tenir le Concile pour reçu, ni de le publier en général ou en aucun article, & d'innover aucune chose dans la Police Ecclésiastique, sans permission, à peine de saisse de leur temporel, & d'être traités comme Criminels de leze-Majesté. Cette Sentence, comme tout ce qui avoit précedé, administre la preuve que ce ne sont pas les libertés de l'Eglife Anglicane qu'on confidere dans la réception du Concile, mais les droits du Roi & de la Souveraineté qu'on juge incompatibles avec la réception de ce Concile,

quoique les Prélats ayent déclaré en toute occasson qu'ils ne prétendoient pas toucher aux droits de Sa Majelté qui seroient inviolablement conservés, il est singulier qu'on se soit il suvent abusé vis-à-vis des prétentions de la Cour-de Rome, à la faveur de certaines exceptions; l'exception semble consirmer la Loi & non pas la déruite; cette réflexion n'affecte point assez les Souverains & leurs Ministres.

Les Huguenots s'éleverent avec d'autant plus de force sur la réception du Concile, qu'ils n'ignoroient pas que leur considéaction particuliere en avoir seule empêché plus d'une sois la publication; ce sur une des conditions de la Paix de 1615.

A l'exemple du Cardinal de la Rochefoucault, Evêque de Senlis; le Cardinal de Sourdis, Archevêque de Bourdeaux; quelques Evêques qui font venus après eux n'ont pas moins fait valoir les Décrets du Concile de Trente, fur-tout ceux qui leur étoient favorables, & qui en maintenant la fubordination nécefiaire, rendèm les Eccléfiaffiques Séculiers & Réguliers plus dépendans qu'ils n'étoient depuis longtemps en vertu de diverfes conceffions ou des anciens ufages ; ainfi la plupart des Décrets qui concernent la Dicipline, font observés en France, non en vertu du Concile même qui n'est reçu que pour le Dogme, mais en conséquence ou des Edits du Prince, ou des Réglemens faits par les Prélats, reçus dans leurs Diocèles, & autorités par ses Parlemens (a).

Voici la Liste des dix-huit Conciles généraux reconnus dans ce Royaume.

Lifte des Concites Occuméntques,

| Nicee I, contre A | rius & les Ariens célebré en       | 22   |
|-------------------|------------------------------------|------|
|                   | contre Macedonius, les demi-Ariens | , le |
| Sabelliens, &c.   |                                    | 38   |

(4) Mein. Chronolog. d'Avrigny fous l'an. 1615.

| 64 HISTOIRE DU DROIT                                |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Ephèse, contre Nestorius & les Nestoriens,          | 431        |
| Calcédoine, contre Eutychès & les Eutychéens,       | 451        |
| Constantinople II , contre les Ecrits de Théodore   | e de Mop-  |
| fueste & les trois Chapitres ,                      | 553        |
| Constantinople III, contre les Monothélites,        | 68 r       |
| Nicée II, contre les Iconoclastes,                  | 787        |
| Constantinople IV, contre Photius, Patriarche       | e intrus & |
| Schifmatique,                                       | 869        |
| Latran I, sur les investitures des Bénéfices,       | 1123       |
| Latran II, contre Arnaud de Breffe & pour la ré     | formation  |
| des mœurs des Prêtres,                              | 1139       |
| Latran III, contre Guillaume, Evêque de Tyr         |            |
| Schisme excité par l'Empereur Frederic I.           | 1179       |
| Latran IV, contre les Albigeois,                    | 1215       |
| Lyon I, pour le recouvrement de la Palestine & co   | ntre l'Em- |
| percur Frederic II ,                                | 1245       |
| Lyon II, pour régler les élections des Papes & pour |            |
| de l'Eglise Grecque avec l'Eglise Latine,           | 1274       |
| Vienne en Dauphiné, pour l'abolition de l'Ordre     |            |
| pliers , & contre les Fratricelles ou Frérons ou    |            |
| autres .                                            | 1311       |
| Pife, pour l'extinction du Schisme d'Occident,      | 1409       |
| Constance en Suabe, pour le même sujet & contre     |            |
| & Jerôme de Prague                                  | 1414       |
| Basle en Suisse, contre les Sectateurs des mêmes D  |            |
| pour la réformation de l'Eglife,                    | 1431       |
| Je ne mets pas dans cette Liste les trois Conciles  |            |
| parce qu'ils ne sont pas reconnus en France.        | or apres,  |
| Florence pour la réunion des Grecs, non re          | connu en   |
| France.                                             | 1439       |
|                                                     | Latran     |
|                                                     |            |

Latran V, pour la suppression de la Pragmatique-Sanction non reconnue en France.

Trente, contre les Protestans & les Réformés, non reçu en France, mais suivi pour le Dogme & non pour la Discipline. Ce Concile dura depuis 1543 jusqu'en 1563.

Bientôt les entreprises de la Cour de Rome recommencerent. Elle publia (a) une Bulle célebre, du consentement unanime Rosse qui met la des Cardinaux , & cette Bulle fut fignée d'une maniere folem- relle aux puels du nelle. Là, le Pape, après avoir marqué qu'il a une plénitude de puissance sur les Nations & sur les Royaumes (b), décerne que les Empereurs, les Rois, les Ducs, les Marquis, les Comtes, qui sont tombés dans l'hérésie ou qui y tomberont dans la suite, foient par-là même & sans aucun ministere de droit & de fait (c). privés totalement & à perpétuité de l'Empire, des Royaumes, Duchés, Marquisats, Baronies & Comtés; qu'ils soient inhabiles & incapables de les posséder à l'avenir; qu'ils ne puissent. en aucun tems, être rétablis & réintegrés; qu'ils foient livrés au bras séculier pour être punis ; que ceux qui se porteront sciemment à recevoir, défendre, favorifer, ou enseigner leurs Dogmes foient excommuniés par le feul fait; que de plus ils foient inhabiles à recevoir des fuccessions (d), & qu'on ne soit pas obligé de leur répondre dans les Procès qu'ils pourront intenter; que s'ils font Juges, leurs Sentences soient sans force; s'ils font Avocats, qu'on ne les reçoive point à exercer leurs fonctions (e); s'ils font Tabellions, que les actes qu'ils auront passés ne soient d'aucune valeur ; que les Rois soient pivés,

(a) En 1558. Cette Bulle est du Pape . . . .

(b) Et super gentes & regna plenitudinem obtinet potesta is.
(c) Eo ipso, al sque aliquo suris aut succi ministerio.
(d) Sint etiam intestabiles, nec ad hareditatis successionem accedant.

(e) Si fuerint Advocati , corum patrocinium nullatenus recipiatur. Tome VII.

dès-là même, de leurs Royaumes; les Ducs, de leurs Duchés (a); que ces Royaumes, ces Duchés, ces biens temporels foient publiés comme vacans, & qu'ils appartiennent en propriété à ceux qui s'en empareront les premiers, s'ils font dans la fincerité de la foi & de l'unité de l'Eglife Romaine, & fous l'obéissance du Souverain Pontife (b'.

Qui ne frémiroit à la lecture de cette Bulle ! L'abus du pouvoir en est toujours l'écueil.

L L. Les terres de la République de Venife miles en interdit. La Cour de Rome , qui avoit fait un abus étrange de l'ufage des interdits dans le douzième fiécle & dans les temps fubléquens , en renouvella le fpechacle dans le commencement duix-feptiéme fiécle contre la République de Venife. C'est de quoi je parleraien examinant les libertés des Eglifes de Venife (c). Cet interdit est le pénulciéme exemple que la Cour de Rome ait donné d'un abus si manisfié de da la Religion ; car il y en a un autre en Sicile , ainsi que nous le verrons , en traitant des Libertés de ce pays-là. Il y a peu d'apparence que ces deux exemples scandaleux se renouvellent. Le fouvenir de l'ufage légitime que la Seigneurie de Venisé & les Rois de Sicile ont fait de la puissance temporelle , ne s'essacrar jamais de la mémoire des Ultramontains.

Réflexions fur les excès qui fe voyent dans l'hiftoire qu'on vient de tracer. Telle est l'Histoire du Droit Canonique. Il ne faut ni regarder l'unité avec indistrence, ni croire que chaque Eglise ne puisse pas se gouverner par ses propres Réglemens & jouir de la liberté dont elle est en possession, en conservant les relations & la subordination que le maintien de l'ordre & l'intérêt mutuel de

<sup>(</sup>a) Quibuscumque Regnis , Ducasibus , dominiis , seudis , & bonis temporalibus per cos possesses , privati existant eo ipso.

<sup>(</sup>b) Efficienturque juris & proprietatis corum qui illa primò occupaverint si in sinceritate sidei.

<sup>(</sup>e) Dans le quatrième Chap. de ce Volume, Sect. X...

toutes les Eglises exigent. C'est en s'éloignant également de ces deux extrémités, que l'ancienne Eglise a conservé, pendant plusieurs siécles, sa pureté & sa paix. Le même intérêt qui réunisfoit tous les Evêques pendant la violence des perfécutions, les rendant attentifs à se soutenir contre l'ennemi commun , les empêchoit de se diviser eux-mêmes par des vues d'indépendance. Un peu trop d'attachement à quelques opinions ou à quelques pratiques, suspendit quelquesois un commerce sans lequel la Religion répandue dans tout l'Univers ne pouvoit se conserver dans cette uniformité qu'exige la profession d'une même soi. A la fin , l'esprit de domination naquit malheureusement de la subordination qu'on avoit sagement introduite pour prévenir les maux qu'une anarchie générale eût produits. Sous prétexte de maintenir l'unité, on voulut tout réduire en servitude & changer un gouvernement de charité en un despotisme arbitraire. La grofsiereté des erreurs qui s'éleverent d'abord, ne laissa pas lieu de fentir tout le danger de cet esprit d'empire & de ces décisions perpétuelles. A force d'anathèmes & de Constitutions, le monde s'est réveillé. On ne s'est élevé contre les abus qu'en rompant tous les liens de la charité & de la subordination, sous prétexte de rétablir la foi & de maintenir l'indépendance : Excès de part & d'autre également condamnables ! Il faut adorer les secrets de la Providence, & cependant tenir toujours par la charité à des peuples qui , quoique séparés de nous par leur croyance, font toujours nos Freres en Jesus-Christ.



## SECTION V.

Histoire particuliere du Droit Eccléssafique de France, depuis Clovis qui a fait monter la Religion Chrétienne sur ce Trône jusqu'à César.

1.111.
Conduite de l'
Nation Gaulois
envers les Evè
ques de Rome
de Rome en
vers la Nation
Gauloife,

ONG-TEMS avant l'avénement de Jesus-Christ, les Gaulois étoient infiniment attachés à la Religion ; leurs-Druides composoient le premier ordre de l'Etat, & ce premier ordre avoit non-feulement l'Intendance du culte des Dieux & de tout ce qui avoit rapport à la Religion, mais encore la direction des affaires, tant publiques que particulieres, & l'institution de la Jeunesse. S'il se faisoit quelque meurtre. s'il se commettoit quelque crime, si une succession étoit contestée, s'il s'élevoit quelque différend parmi les Gaulois, c'étoient les Druides qui les décidoient & qui ordonnoient les peines & les récompenses. Si quelque Gaulois ne vouloit pas acquiescer au jugement des Druides , ils lui interdisoient l'entrée de leurs mystères, il passoit pour impie, il ne pouvoit paroître en jugement ni être admis aux charges & aux dignités, & il mouroit diffamé. C'est l'Auteur le plus illustre & le plus inftruit sur ce point qui nous apprend ces circonstances (a).

Dans cette disposition des Gaulois pour leurs Prêtres , il n'étoit pas possible que lorsque le Christianssementa sur le trône , les Ministres de la vraie Religion ne sussement honorés par une Nation qui avoit si fort respecté ceux des faux Dieux. La Nation Gauloise a toujours en esser beaucoup savorisé les Evêques de Rome , & lui a néanmoins fait

(a) Cafar de Bell. Gall. Lib. VI.

très-souvent des remontrances plus ou moins sortes, selon que ces Evêques ont entrepris plus ou moins sur les libertés de l'Eglise Gallicane.

Le Clergé de Lyon en fit dès les premiers tems à Eleuthere Evêque de Rome, pour l'engager à la réunion, au fujet de quelques autres Eglifes qu'il avoit féparées de fa Communion (a). S. Irenée, Evêque de Lyon, reprit vivement Victor, Evêque de Rome, d'avoir excommunié les Eglifes du Levant, qui ne s'accordoient pas avec lui fur quelques cérémonies des fêtes de Pâques (b).

Il est fait dans les livres (c) une mention si expresse de l'E-glisse Gallicane, qu'on ne peut douter qu'elle n'ait tenu un rang considérable dans la Chrétienté dès les premiers tems. Elle a toujours fait une profession particuliere d'union avec l'Eglise Romaine qu'elle a creonnue pour la premiere; mais dans le même tems qu'elle a cru que les dogmes de Foi & les principes généraux devoient être les mêmes dans toutes les Eglises du monde Chrétien, elle a pensé que la discipline Eccléssatique pouvoit être accommodée aux tems & aux lieux; que c'étoit à chaque Eglise à l'établir avec circonspection, & que les dissiliculés qui pouvoient naître à cet égard devoient être résolues dans les Conciles Provinciaux ou Nationaux, sans que les dissiliculés qui pouvoient naître à cet égard devoient être résolues dans les Conciles Provinciaux ou Nationaux, sans que les distinctions que l'autorité de l'Evêque de Rome y intervênt,

Les Papes, de leur côté, laisserent vivre cette Nation dans l'honnête de sainte liberté des Conciles ou Nationaux ou Provinciaux. Quelques-uns de leurs successeurs qui vouloient sub-

<sup>(</sup>a) Histoire Ecclésiastique d'Eusebe , Liv. 5.

<sup>(</sup>c) Dans les 94, 116, & 118 Epit. d'Yves, Evêque de Chartres, dans le commencement de la Chronique de Sivebert. Le Pape Hormitdas parle de Canonibus Gallicanit. 5 i qui Diaconus 50, Diflind.

juguer le monde entier, entreprirent de donner atteinte aux maximes du Royaume, aux droits de la Couronne & aux libertés de l'Eglise Gallicane; mais la Nation résista à ces projets ambitieux, & elle eut la gloire, sinon de conserver tous fes droits, au moins de ne les pas perdre entierement, comme ont fait des Peuples que Rome a affujettis absolument à ses Loix. Parcourons quelques époques considérables pour . l'examen de nos libertés.

Lorsque Saint Louis monta sur le trône , l'Eglise Gallicane étoit dans un état déplorable. Dès le commencement de fon regne, ce Prince lui donna comme une face toute nouvelle, par un Edit que nous trouvons écrit dans le vieux style du Parlement de Paris. Il rendit aux Collateurs ordinaires tout ce que, dans la confusion des siecles passés, on leur avoit ôté; il ordonna que les élections fussent faites par les Eglises; il défendit la simonie & les impôts de la Cour de Rome ; il prit fous sa protection tous les droits des Eglises, & il confirma les Priviléges qui leur avoient été accordés par les Rois ses Prédéceffeurs.

La Pragmatique dont je vais parler, n'est presque que cet Edit renouvellé. L'Edit du Roi & les Réglemens de la Reine Régente sa mere, n'avoient pas été observés avec l'exactitude nécessaire pendant son premier voyage d'outre-mer. D'ailleurs Clément IV. avoit fait une Constitution qui donnoit trop d'étendue à la Puissance Papale. Cette Constitution (a) porte en propres termes, que » quoique l'ancienne disposition de tous » les bénéfices appartienne si justement au Pontise Romain.

- » qu'il peut non-seulement les confier quand ils vaquent.
- » mais encore donner droit de les acquerir avant la vacance, &c,
  - (a) De l'an 1266.

ECCLÉSIASTIQUE, CHAP. I. La proposition conditionnelle de cette Préface pouvoit se changer en absolue, comme elle l'a été par Boniface VIII (a)

& par Clément (b). Ces deux confidérations engagerent le Monarque à faire une Pragmatique avant que d'entreprendre

son dernier voyage de la Terre Sainte.

Il assembla les Etats (c), & publia son Ordonnance, en présence du Légat du Pape. Il y déclare d'abord', que son Royaume n'a jamais été soumis à aucune Puissance, sinon à celle de Dieu, à laquelle seule il veut encore qu'il soit soumis ; & porte ensuite sa Loi en six articles.

Le premier maintient les Prélats, les Patrons, & les Collateurs ordinaires des Bénéfices, dans la jouissance entiere de leurs droits & de leur Jurisdiction.

Le second conserve les Eglises Cathédrales & autres dans le droit des libres élections.

Le troisième condamne la simonie.

· Le quatriéme ordonne que les promotions, collations, provisions & dispositions des Bénéfices & Offices Ecclésiastiques de son Royaume, soient faites selon la disposition du droit commun, des Saints Conciles & des anciens Statuts des SS. Peres.

Le cinquiéme défend les exactions & charges très-pefantes de la Cour Romaine impofées ou à impofer, si ce n'est pour cause de Religion & du consentement exprès & volontaire du Roi & du Clergé du Royaume.

Le sixième renouvelle & confirme les libertés, franchises

(a) Qui l'a fait instrere dans le Sexte. Tit. de Prebend. Cap. 2.

(b) Qui se fonde sur cette Préface pour donner aux Papes un plein pouvoir sur les Bénésices, & une liberté entière. Clement, L. 2, Tit. 5, Cap. 1.

(c) Dans le mois de Mai 1268. Cette Pragmatique est dans le Codex juris gentium

de Leibnitz, in append. p. 157, & dans le Supplément au Corps universel diplomat, du Droit des Gens, Tom, 1, Part. 1, P. 186.

72

& priviléges accordés par les Rois aux Eglifes, Monasteres & autres lieux de piété, & aux Religieux & personnes Ecclésiastiques.

Enfin, le Roi ordonne à fes Officiers de tenir la main à l'exécution de cette Ordonnance.

On a cherché à faire douter que cette Pragmatique fût de Saint Louis; 1°, parce que les Auteurs contemporains n'en disent rien; 20. parce que la Cour Romaine ne fit alors aucun éclat à ce sujet ; 2º. A cause de la formule ad perpetuam rei memoriam, qui femble n'être usitée que par les Papes, au lieu que nos Rois se servent ordinairement de celle-ci : A tous présens & à venir, salut ; mais on trouve cette Pragmatique citée dans les articles présentés par le Parlement à Louis XI, aux Etats assemblés à Tours ; & dans l'acte d'appel de l'Université de Paris (a). Le besoin que la branche d'Anjou eut du secours des Papes pour les Royaumes de Naples & de Sicile, a été peut-être cause du silence que les Auteurs ont gardé fur une Ordonnance qui pouvoit brouiller la Cour de France avec celle de Rome. Peut-être aussi que le zele que S. Louis avoit pour les Croisades, sa mort (c), & la nécessité où la Cour de Rome voyoit que la France alloit être de se relâcher, à cause du besoin qu'on auroit d'elle, surent les motifs qui obligerent cette Cour de ne faire aucun éclat sur la Pragmatique de ce Prince. Quoiqu'il en foit, personne ne doute en France que cette Ordonnance ne soit de Saint Louis.

Ulages de la puidance Royale fous Philippe-le-Bel, & four les autres foccessours de Saint Louis.

Rien n'est si connu dans l'Histoire que les différends de Boniface VIII & de Philippe le Bel, & que la juste sermeté

(b) En 1491. (c) Arrivée en 1270;

de ce Prince à soutenir les droits de sa Couronne & les libertés de son Eglise.

On feait aussi que Charles V sit faisir dans toute l'étendue de se Etats, les revenus temporels des Cardinaux & des autres Ecclesiastiques absens du Royaume décédés, & renouvella l'usage des appeléau futur Concile.

La France avoit respiré quelque tems à l'ombre de la Pragmatique de Saint Louis ; mais Clement V ayant depuis transferé (a) le Saint Siége à Avignon, on vit renaître bientôt toutes les têtes de l'Hydre. Les graces expectatives, les préventions, les réferves, les Mandats & tous les autres fléaux de l'ancienne discipline recommencerent à ravager ce Royaume. Tout le Clergé s'en plaignit. Le Parlement & l'Université de Paris firent leurs remontratices; tous combattirent, mais ce fut avec peu de fruit. Philippe-le-Bel & fes fuccesseurs > confidérant combien la haine de Boniface VIII avoit été funeste à la France, se persuaderent que s'ils pouvoient retenir les Papes en-decà des Monts, ils en tireroient de grands avantages; & dans cet esprit ils eurent pour la Cour de Rome une complaifance aveugle. La France fut accablée encore une fois du joug dont Saint Louis l'avoit heureusement affranchie. Il v avoit foixante-dix ans que les François gémiffoient fous ce fardeau, lorsque les Papes reprirent la route du Vatican, & changerent, en repaffant les Alpes, les intérêts de nos Rois. Le Clergé, le Parlement & l'Université de Paris renouvellerent alors tout publiquement leurs plaintes; & nos Rois, qu'une apparente utilité avoit, pendant près d'un siécle comme endormis, marchant sur les traces de S. Louis, embrasserent avec vigueur la défense de nos libertés.

(a) L'an 1305.

Tome VII.

Charles VI, au commencement & dans la fuite de son regne, fit diverses Ordonnances pour extirper les abus.

\*LVI. Pragmatiquanction de Bores fous Char

Les Antipapes étoient morts ou avoient abdiqué. Martin V qui fut élû, avoit promis avant & après son Sacre, de travailler à la réformation de l'Eglife dans son Chef & dans ses membres, & l'Eglife avoit esperé de voir finir les malheurs où le Schisme l'avoit plongée. Le Concile de Constance avoir ordonné qu'il feroit tenu fréquemment des Conciles Généraux. & l'on en avoit indiqué un à Pavic. La contagion qui regnoit dans cette Ville, le fit indiquer à Sienne ; de Sienne , Martin V le fit transférer à Basse. Eugene IV, successeur de Martin V, qui mourut avant la premiere session du Concile de Basle, voulut dissoudre le Concile, qui avoit déclaré que le Pape même étoit foumis aux Decrets des Gonciles Généraux. Le Concile le déposa & élut Félix V en sa place. Eugene, de son côté, après avoir transferé le Concile à Ferrare, & de Ferrare à Florence, excommunia les Peres de Basse. Ainsi le Schifme recommença tout de nouveau. Le Concile & le Pape envoyerent, chacun de fon côté, des Ambaffadeurs dans les différens Royaumes, pour attirer les Nations dans leur parti-Charles VII, après avoir cherché inutilement à concilier le

Charles VII, a près avoir cherché inutilement à concilier le Concile & le Pape, craignit que le Schifme ne se répandît en France. Il convoqua une Assemblée à Bourges où se trouverent le Dauphin, les Princes du Sang, tous les Grands & les Prélats du Royaume. Le Concile y envoya des Ambassadeurs qui présenterent à l'Assemblée les Canons qui venoient d'être faits à Basse au nombre de vingt-trois. Le Roi les sit examiner avec soin, & après avoir pris les avis de tous les Ecclénstiques & Laïques, qui déclarrent qu'ils écoient propres à établir une bonne discipline dans l'Eglise; l'Assemblée les acECCLÉSIASTIQUE, CHAP. I. 75 cepta togs, mais elle en modifia quelques-uns, non qu'on roquiten doute, comme s'explique la Pragmatique, » la puifn'ance & l'autorité du Concile de Bafle qui avoit fait ces Dén'crets, mais parce que les tems & les mœurs du pays & des
perfonnes le requéroient ainfin. Ce font ces 23 articles &
la modification de quelques-uns d'entre eux qui composent la
Pragmatique Sanction de Charles VII, qu'il fit enregistrer
dans tous les Parlemens de France (a).

Cette Pragmatique a trois parties, & il est nécessaire d'en-

trer sur chacune dans quelque détail.

La premiere, qui est la Préface , apprend l'occasion & la casie de l'Ordonnance. Quatre chose y doivent être remarquées. 10. Que le Concile de Baste, quoique dissous alors par Eugene, est reconnu pour le Concile légitime. 21. Que la Supplique que les Ambassadeurs du Concile y sont au Roi, d'accepter & de faire observer quelques-uns des Decrets du Concile, fait voir que le Concile reconnoît qu'en France les Decrets ont besoin d'être acceptés par nos Rois, & qu'ils n'y peuvent être exécutés, si nos Rois n'en ordonnent l'observation. 3º. Que le Rospeut saire des Reglemens touchant la discipline Eccélisalique. 4º. Qu'il peut rempérer & modisier les Décrets mêmes des Conciles Généraux.

La seconde partie renserme les vingr-trois articles de Basle, avec les modifications que l'Assemblée avoit jugé à propos de faire de quelques-uns.

Le premier article contient deux Canons, par lesquels le Concile déclare que tout Concile général représente l'Eglise universelle, & qu'il a une autorité spirituelle à laquelle celle

<sup>(</sup>a) Cotte Pragmatique est du 7 de Juillet 1438; elle a été enregistrée au Parlement de Paris le 13 de Juillet 1439, & elle est rapportée dans Goldast, tom. 1, p. 401, & ¿dans le Corps universel diplomatique du Droit des Gens. Tom. 3, Part. 1, P. 57.

du Papemême est soumise. Il est ordonné par un autre Décret ; que le Concile général se tiendra tous les dix ans ; que le Pape, en cas de nécessité , pourra abréger ce terme, mais non pas le prolonger, & qu'à la fin de chaque Concile, le Pape ou le Concile désignera le lieu où se tiendra le Concile suivant.

Le fecond article contient le Décret du Concile touchant les élections. La nomination aux Evèchés & autres Bénéfices eft ôtée aux Papes qui l'avoient ufurpée. Il est ordonné que chaque Eglife clira son Evêque; chaque Monastere son Abbé ou Prieur, & ainsi des autres. L'Ordonnance ajoute que le Roi & les Princes pourtont recommander par simples prieres éloignées de toutes violences, les Sujets qui seront le plus affectionnés à l'État.

Le troifiéme article abolit l'abus des réfervations & des graces expectatives. Les Papes, afin de prévenir les élections, nommoient aux Bénéfices avant qu'ils fuffent vacans ; ces nominations s'appelloient graces expectatives. Si le Pape n'avoit pas pris cette précaution avant la mort du Titulaire, il déclaroit qu'il s'étoit réfervé depuis long-tems la nomination à ce Bénéfice. Cet abus qu'on nommoit refervation, privoit du droit d'élection ou de nomination ceux à qui il appartenoit legitimement.

Le quatriéme article qui regarde les collations, est modifié. Le cinquiéme article ordonne que les Causes ne pourront être évoquées à Rome que par appel, après avoir éte portées devant les Juges naturels, desorte que la subordination soit gardée.

Le sixième traite des appellations frivoles.

Le septiéme de pacificis possessoribus.

Le huitiéme, du nombre & de la qualité des Cardinaux ; modifié pour les neveux du Pape,

Le neuviéme article contient un Canon du Concile, qui abolit les Annates quon faifoit payer à Rome pour les provisions des Bénéfices & pour un prétendu droit de confirmation des élections ou collations. Les Annates ne font ici accordées que pour la vie d'Eugene IV feulement, & Celon une taxe très-médiocre. Cétoit là le grand grief des Papes.

Le dixiéme & les ſuivans, juſqu'au dix-neuvicme, regardent l'Office divin & les Eglifes. On n'y a fait aucune modification. XX. Des combinaires. XXI. Des excommuniés qu'il ne faut pas éviter. XXII. Des interdits qu'il ne faut pas ſulminer indifféremment. XXIII. De l'abolition de la Clémentine Litteris.

La troifiéme Partie de la Pragmatique Sanction, qui encontient la Concluion, fe réduit à deux points; 1. L'Affemblée accepte les arricles ainfi arréés & modifiés, fupplie le Roi de les confirmer, d'en ordonner la publication & l'obfervation, & d'envoyer fes Ambaffadeurs au Concile pour y faire accepter les modifications; 2. Le Roi confirme ces articles, il en ordonne la publication, & veut que provisionnellement & en attendant que le Concile ait approuvé les modifications, ils foient obfervés, & il mande aux Juges Royaux de tenir la main à l'exécution.

Telle est cette fameuse Pragmatique que la France a si longtems défendue, & qui a tant coûté de soins à Rome pour par 
venir à sa révocation. Eugene IV voulut en faire réformer au 
moins certains articles ; mais Charles VI n'en sit que prescrite 
plus étroitement l'observation (a). Pie II, après avoir fortement déclamé contre la Pragmatique dans l'Assemblée de 
manoue (b), sit ses Décrétales Execrabilis & Inauditus contre 
(a) En 1454.
(b) En 1459.

Alouvement qu'elle excite entre les Cours ée Rome & de France,

. Consum Google

ceux qui appellent du Pape au Concile. Jean Dauvet, Procureur Général du Parlement de Paris, protesta (a) au nom du Roi contre la harangue & contre les Décrétales, & en appella au futur Concile.

L V 111. Elle eft révo trouve de grands obflacies en France.

Louis XI, fils & successeur de Charles VII, voulant se concilier l'affection de Pie II, pour faire tomber la Sicile à René d'Anjou, révoqua la Pragmatique par un Edit & par des Lettres adressées à ce Pape (b).

A cette nouvelle Pic pleura de joie, il fit publier que. la Pragmatique étoit abolie, & en fit traîner la Charte par les rues de Rome. Il facra, durant la Messe de minuit, une épée dont le fourreau étoit enrichi de pierreries, & l'envoya à Louis XI, avec des vers, que ce Pape, connu dans la République des Lettres sous le nom d'Eneas Sylvius (?), avoit composés à la louange du Roi.

Le Parlement de Paris fit des remontrances au Roi, pour l'engager de maintenir la Pragmatique, & la plûpart des autres Parlemens, ou refuserent l'enregistrement de l'Edit de révocation, ou ne l'enregistrerent qu'avec cette clause qui en diminua beaucoup l'autorité dans l'esprit des Peuples : du très exprès commandement du Roi. La Pragmatique continua d'être observée en plusieurs points. Son abolition n'eut alors d'autre effet, que de faire recevoir en France les réferves & les graces expectatives comme avant la Pragmatique. Louis XI, qui, depuis qu'il l'avoit révoquée , avoit eu des fujets de mécontentement du Pape, se mit peu en peine de faire exécuter son

(a) En 1461. (b) Elles sont dattées du 27 de Novembre 1461.

<sup>(</sup>c) Son nom de famille étoit Barthelemy Picolominy. Il avoit été Secrétaire Concile de Bafle, &c en avoit défendu ses Décrets par ses Ecrits. Il écrivit dans la suite pour la Cour de Rome de qui il avoit reçu des graces , & fut enfin Pape.

Edit. Le Cardinal d'Arras (a), qui avoit obtenu le chapeau pour avoir mené cette intrigue, fâché aussi de ce que le Pape ne lui avoit pas permis de posséder en même-tems l'Archevêché de Besançon & l'Evêché d'Alby, ne s'embarrassa pas non plus que l'Edit fût exécuté ou non. La mort de Pie II qui arriva trois ans après, & les désordres où l'on tomba pour ne sçavoir quelle conduite tenir pour les Bénéfices, donnerent lieu au Parlement de Paris de faire des Remontrances pour le rétablissement de la Pragmatique. Louis XI écouta les raisons de cette Compagnie, & la Pragmatique reprit vigueur (b). Paul II ayant attaché acs intérêts la Balue Evêque d'Evreux, par la promesse de le faire Cardinal , sit encore varier Louis XI (c); mais Jean de Saint Romain, Procureur Général du Parlement de Paris , s'opposa à l'enthérinement des Lettres du Roi. L'Université de cette Ville sit signifier au Légat du Pape & à l'Evêque d'Evreux, à leur retour du Parlement, une protestation & un acte d'appel au futur Concile qu'elle fit enregistrer.

Charles VIII fit observer la Pragmatique, & Jean de Nanterre, son Procureur Général, déclara appel de tout ce qui VIII & par Loua avoit été fait contre cette Ordonnance, du Légat du Pape, de sa légation, du Pape même au Pape mieux consulé. Louis XII ordonna (d) que la Pragmatique seroit inviolablement observée. Jules II suscita toute l'Italie contre ce Prince. La France & l'Allemagne, qui avoient proposé des griefs contre ce Pape, le firent sommer d'assembler un Concile à Lyon. A son refus, les Cardinaux l'indiquerent à Pise. Pour parer le

<sup>(</sup>a) Jean Joffredi, Evêque d'Arras, Légat auprès de Louis XI.

<sup>(</sup>c) En 1467.

<sup>(</sup>d) En 1499.

coup, le Pape l'indiqua à Rome, dans S. Jean de Latran, où il cita le Roi, les Parlemens & le Clergé de France, pour aller au Concile défendre la Pragmatique Sanction, dans un espace de tems qu'il marqua, saute de quoi elle seroit déclarée nulle, schismatique, & comme telle abrogée. Le Concile de Pise avoit dans l'intervalle sait quantité de Décrets que la France avoit reçus. La mort de Jules (a) prévint le Schisme prêt à éclater; Louis XII se radoucit à l'égard de Leon X, il reconnut le Concile de Latran, & lui mort à son tour (b), François I. son successeur, porta le dernier coup à la Pragmatique par le Concordat qu'il sit avec Leon X,

LX.
Concordat entre François L & Leon X, qui porte le dernier coup à la Pragmatique,

Ce Concordat, si connu dans l'Histoire de France, termina tous les démêlés qu'avoient excité le défir de la confervation de la Pragmatique de la part de la Cour de France , & celui de sa suppression de la part de la Cour de Rome. Francois I. souhaitoit de rendre la paix à l'Eglise Gallicane & de rompre la ligue où l'Empereur d'Allemagne, les Rois d'Espagne & d'Angleterre, les Vénitiens, les Suiffes, & d'autres Puissances étoient entrées contre la France . & dont Jules II étoit le chef. La bataille que ce Prince gagna en Italie, & la prise de Milan, obligerent Leon X à faire sa paix avec un Prince qui se trouvoit en Italie à la tête d'une armée victoricuse ; il proposa au Roi une entrevûe à Boulogne. Là, Francois I demanda à Leon, ou qu'il approuvât la Pragmatique, ou qu'il convînt avec lui de certains articles. Le Pontife refufa le premier parti & accepta le fecond. La Cour de Rome triompha enfin de la Pragmatique, en partageant avec celle de France l'avantage de la nomination aux Bénéfices,

<sup>(</sup>a) Arrivée le 26 de Février 1513. (b) Le premier de Janvier 1514.

Le Concordat (a) commence par une Préface où le Roi en parle fort avantageulement, en expliquant les motifs qui le portent à le faire, & où Leon X traite fort mal la Pragmacique. Dans les articles qui forment les dispositions de cette convention politique, on a suivi l'ordre de la Pragmatique.

Le premier article concerne les élections, se porte que les Chapitres des Eglifes de France ne procéderont plus à l'élection des Evéques, mais que le Roi nommera au Pape in Docteut en Théologie ou en Droit, âgé de vingt-fept ans au moins, fix mois après la vacance, pour y être pourvû par le Pape; que fil e Roi ne nomme pas une perfonne capable, il fera averti d'en nommer une autre, se que s'il ne le fait pas trois mois après, le Pape pourvar y pourvoir; que le Pape pourvoir aux Evéchés de ceux-qui décéderont in Curid, fans attendre la nomination du Roi, se qu'il en fera ufé de même pour les Abbayes se Prieurés conventuels électifs, fice n'est pour l'âge; réduit à vingt-rtois ans.

Le second abolit les graces expectatives.

Le troisième regle les Collations & les Prébendes Théologales.

Le quatriéme porte que chaque Pape pourra délivrer un Mandat ApoRolique, à l'effet de pourvoir d'un Bénéfice fur un Collateur qui en aura cinquante, & que ces pourvus du Pape feront préférés aux Gradués fur lesquels le Pontise aura droit de prévention.

Le cinquiéme traite des causes & des appellations qui doivent être terminées par des Juges in partibus.

Le sixiéme traite des paisibles possesseurs.

(a) Conclu le 16 Août 1516 entre les Cardinaux d'Ancone & de Santiquattro; Commissaires de Leon X, & le Chancelier Duprat Commissaire de François I, Tome VII.

## HISTOIRE DU DROIT

Le septiéme , des Concubinaires publics :

Le huitième des Excommuniés qu'il ne faut point éviter : Le neuvième, des interdits :

Le dixiéme, de l'abolition de la Clémentine Litteris.

Le Concordat, de la maniere dont il est conçu & dans les \* fuites qu'il pouvoit avoir , faisoit de très-grandes breches à l'Eglise Gallicane, à nos libertés, à l'autorité de nos Rois. Le joug des Annates imposé sur toutes sertes de Bénéfices , les vacances en Cour de Rome, les évocations des causes majeures, la Pragmarique abolie, les Conciles de Constance & de Basse condamnés, allarmerent tous les gens de bien. Les nominations qu'on accordoit n'étoient qu'une pure illusion, puisqu'elles n'appartenoient pas au Pape qui les donnoit, mais au Roi qui les recevoit & qui ne les recevoit même que tronquées, puisqu'on en exceptoit les Eglises qui avoient un privilége pour élire, & que le Concordat parlant du Dauphiné & ne parlant point de la Provence & de la Bretagne, c'étoit en quelque maniere excepter ces deux Provinces & les féparer du corps du Royaume; mais l'usage a modifié, restraint & abrogé même les articles les plus fâcheux. Leon X & les Papes ses successeurs, ont supprimé les priviléges d'élire qu'avoient quelques Eglifes. Ce même Leon accorda à François I un Indult pour la nomination des Evêchés de Bretagne & de Provence, & tout cela s'est fait vrai-semblablement, en exécution des conventions verbales & des articles fecrets arrêtés lors de la signature du Concordat (a). C'est en vertu de pareilles Bulles que nos Rois nomment auffieaux Evêchés des Pays conquis. Depuis François I, nos Rois ont nommé dans

<sup>(</sup>a) Pithou, dans l'Histoire du Concordat, pag. 99 & suivantes, dit que le Cardina Santiquattro & l'Avocat Général, de Barine, Députés de part & d'aurre, signorent un certain cahier où toutes ese conventions verbales écotent écrites.

ECCLÉSIASTIQUE, CHAP. I. toute l'étendue de leurs Etats à tous les Archevêchés & Evêchés, & les Papes y ont pourvû fur la nomination de nos Rois.

A la vûe du Concordat, tous les esprits surent essarouchés, & tous les Corps s'opposerent à ce qu'il fût exécuté.

L'enregiftrement rencontra des difficultés infinies au Parle- verent à laire rement de Paris. Cette Compagnie résista à la volonté du Roi que la puissance plusieurs fois réiterée. Aussi fut-elle privée de la connoissance montées. des questions qui regardoient le titre des Bénéfices qu'elle avoit eue jusques-là; cette partie de fa Jurisdiction sut attribuée au Grand-Conseil, qui la conserve encore aujourd hui. Le Parlement de Paris, que François I menaçoit d'une 'fuppressión (a), enregistra enfin le Concordat; mais ce ne sut que plus de deux ans après, en déclarant qu'il ne le faisoit que de l'exprès commandement du Roi, sans l'approuver en

L'Université de Paris opposa de sa part au Concordat comme Ie Parlement, remontrances, protestations & appels au futur Concile (c).

aucune maniere, & en appellant au futur Concile (b).

Au milieu de tous ces mouvemens, mourut l'Archevêque de Sens. Le Roi fit des défenses au Chapitre de procéder à aucune élection , & le bruit s'étant répandu que ce Prince étoit dans le dessein de placer sur ce Siége Etienne Poncher Evêque de Paris, le Chapitre de Sens l'élut (d).

L'Evêché d'Alby ayant vaqué, le Chapitre nomma un Evêque, & le Roi un autre. Les deux Contendans porterent leurs prétentions au Parlement de Bordeaux, l'affaire fut évoquée

(a) Pinffon , pag. 930.

(b) Pinison , pag. 931. (c) Preuves des Libertés de l'Eglise Gallicane. (d) Hift. Univers. Par. T. 6, Pag. 109.

au Parlement de Paris, & celui qui avoit la nomination du Chapitre gagna fon Procès.

Le Clergé a demandé plusieurs fois le rétablissement des élections. On étoit convenu aux Etats d'Orléans de les rétablir (a). L'Evêque de Bazas le demanda au Roi au nom du Clergé (b) . & lui dit que les Evêques remettroient volonriers leure Evêchés entre les mains de ce Prince, s'il le falloit, pour obtenir cette graes Le Concile de Rouen fit les mêmes inflances (c). Quatre ans après l'Assemblée du Clergé les renouvella, & l'Evêque de Saint Brieux, qui portoit la parole, parla ainsi à Henri III. » Je ne veux vous céler que » feu, de très-heureuse mémoire, votre ayeul ce grand Roi » François étant au lit de la mort, déclara à seu votre bon » pere le Roi Henri , la mémoire duquel ne périra jamais , » qu'il n'avoit rien dont il eût la mémoire si chargée, que de »c e qu'ayant ôté les élections , il s'étoit chargé de la nomi-» nation aux Eglises & aux Monasteres (d). D'autres assemblées du Clergé (e) ont encore depuis fait des instances pour l'abolition du Concordat. Enfin les Promoteurs du Clergé ayant remontré à une Assemblée (f), qu'on avoit inseré le Concordat dans le Recueil général des affaires du Clergé, d'où l'on pouvoit induire une approbation tacite, & avant requis l'Affemblée qu'il lui plût de pourvoir à cer inconvénient, elle déclara que le Concordat n'avoit été mis dans les Livres du Clergé que pour la commodité des Ecclésiastiques, & non pour une plus grande approbation.

<sup>(</sup>a) Commentaires de Dupuy , T. 2 , P. 311. (b) En 1579. Voyez le Procès-verbal manuscrit de l'Assemblée de Melun. -

<sup>(</sup>a) En 1579. Voyet se l'rocet-verbai manufert de l'Alembrie de Meture. (c) En 1831. Opinaus omne, 2 Deo asput d'Initianflim Reg. phylics: precimatificial refluit ; cam vetre l'o fineral ellegati fornd. (d) Voyes le Procève-verbai manufert de cette Alfemblée tenue en 1585, (c) Celle de 1609. Voyez le Procèv-verbai manufert, (f) Celle de 1609. Voyez le Procèv-verbai pag. 593).

En un mot, le Concordat produisit des mouvemens dans toutes les Provinces de Franco, fous François I & fous fes successeurs. Appuyé de l'autorité Royale, il a enfin prévalu & cit devenu insensiblement une Loi inviolable en France; mais les articles de la Pragmatique qui n'ont pas été spécialement abrogés par le Concordat, continuent d'avoir force de loi.

Evenement mémorable & bien digne de nos réflexions!

Vingt-quatre Papes depuis Gregoire VII avoient employé elufion & for l'eles armes spirituelles & temporelles contre sept Empereurs, sorder, pour leur ôter la collation des Evêchés & des Abbayes, & pour en' donner l'élection aux Chapitres d'Allemagne. Ici au contraire, fept Papes ont fait les plus grands efforts pour enlever aux Chapitres de ce Royaume le droit d'élire, dont les Eglifes particulieres étoient en possession depuis plusieurs siécles, & pour transporter ce droit à nos Rois. Qu'il est difficile que le changement d'intérêts n'apporte quelque changement d'opinion!

Réflexions ré-

Qu'est-ce que le Concordat? Une convention où le Sacerdoce abandonne à l'Empire la nomination aux Bénéfices qui, absolument parlant, appartenoit à l'Eglise, une convention dans l'exécution de laquelle la Cour Eccléfiastique s'empare d'un impôt considérable qui ne peut jamais appartenir qu'à la Cour Séculiere. C'en est peut-être assez pour pouvoir appliquer aux deux Puissances contractantes les paroles que je mets en note (a).

On peut néanmoins dire que le Concordat n'a pas absolument tous les mouvemens qui se trouvoient dans l'usage des

(a) Partiti sunt vestimenta mea & super vestem meam miserunt sortem. Ps. 21. L'Ar-cheveque de Vienne sit cette application dans l'Assemblée & Clergé de Franço-ge 1585. Voyez le Procès-verbal manuscrit de cette Assemblée.

investitures, que c'est l'Eglise qui, en la personne du Pape son Chef visible, fait l'élection des Evêques & des Abbés; que le Roi n'en a que la préfentation, laquelle le Pape pourroit rejetter . absolument parlant , si celui qui est présenté navoit pas toutes les qualités requises par les Canons; que ce choix étant ainfi fait par le Pape, l'élû est sacré avant que le Roi lui donne les régales & reçoive de lui le ferment de fidélité; que ces régales ne se donnent point par la crosse & par l'anneau, comme il se pratiquoit dans les investitures ; qu'ainsi, tout le changement qui est arrivé, se réduit à ce que le Clergé & le Peuple ont déféré au Pape & au Roi, le droit qu'ils avoient dans l'election des principaux Ministres de l'Eglise, & que c'est toujours en un sens le Clergé & le Peuple qui font les élections ; le Clergé en la personne du Pape en qui réside une grande autorité Ecclésiastique, & le Peuple, en la personne du Roi qui en est le Souverain.

ment d'actord, & si même dans certaines circonstances elles ne cedent mutuellement l'une à l'autre quelque chofe de leurs droits. C'est pour cela que le Prince, par concession de l'Eglife, a maintenant un droit exclusifà la nomination de plufieurs Bénéfices ; & que l'Eglife , par concession du Prince , possede aujourd'hui des biens temporels. Ces sortes de droits . ne font point naturels, parce que ce ne font point des fuites nécessaires ou naturelles de l'ordre que ces diverses Puissances ont reçu de Dieu , ce sont des droits de concession qui dépendent d'un accord mutuel, dont la fin ne doit être que celle que Dieu a eue dans l'établissement de l'une & de l'autre Puisfance.

Aux efforts qu'on fit en France pour empêcher l'exécution du Concordat, on eût dit que le falut public dépendoit de la Pragmatique; & cependant, les gens les mieux instruits penfoient dès-lors que le Concordat avoit été nécessaire au bien du Royaume, à caûfe des abus qui se glissoient dans les élections des Evêques, des Abbés, des Prieurs. » Ceux qui en » étoient chargés (dit un Auteur dont je transcris les propres » paroles) agissant sans aucun égard de la sustifiance, le pis » étoit ( ajoute-t-il , quand ils ne se pouvoient accorder , qu'ils » s'entrebattoient, se gourmoient, s'entreblessoient, & même » s'entretuoient, &c. D'ailleurs, ce grand Roi François I, » considérant les bons services que sa Noblesse lui faisoit or-» dinairement, & ne la pouvant récompenser de fon Domaine, » il trouva meilleur de récompenser ceux qui l'avoient bien » fervi, de quelque Eglise ou Abbaye, que de les laisser à » des Moines claustraux, gens inutiles, disoit ce grand Roi, » qui ne fervoient de rien qu'à boire & manger (a) «. Que

résulte-t-il du Concordat ? Que François I, par une voie plus douce sans comparaison que toute autre qu'il eût pû prendre reprit insensiblement la pratique de nos premiers Rois qui nommoient aux Bénéfices. J'ajoute que jamais il n'y a eu ni plus de mœurs ni plus de lumieres parmi les Pasteurs que depuis le Concordat. Dans aucun siécle, avant le Concordat, l'Eglife de France ne compta tant de Ministres habiles & vertueux parmi ses Evêques, qu'elle en a eu depuis dans chaque siécle & qu'elle en a présentement. Pour nos Rois , le Concordat, en les rendant maîtres absolus de la nomination aux Evêchés & aux autres Bénéfices, les a rendus maîtres de leur Etat plus que toutes les Places qu'ils ont fortifiées, & que toutes les troupes qu'ils ont entretenues ; & cela feul est un grand bien pour le Public, dans une Monarchie dont il ne faut pas que la puissance soit partagée. Si les dispositions du Concordat sont moins canoniques que celles de la Pragmatique, elles font plus utiles, & peut-être n'y auroit-il pas grande chose à désirer sans la perte que l'Etat sait de l'argent qui en sort & qui passe à Rome, par un abus maniseste dans la maniere d'entendre le Concordat , au sujet des Annates. C'est ce que je vais prouver.

Reflexions parriculieres fur les Amares & voie que le Souverainspeut prondre pour en faire ceffer l'abus,

L'Annate est le revenu d'un an ou une taxe sur le revenu de la premiere année, d'un Bénésce vacant. C'est une exaction contre laquelle la Faculté de Théologie de Paris, toutes ou presque toutes les Universités de France, les Parlemens de ce Royaume, & nos Rois eux-mêmes se sont souvent élevés (a).

C'est une opinion commune que les Annates que le Pape exige en donnant les provisions des Bénéfices consistoriaux;

(a) On peut consulter le Traité qui a été imprimé sur cette matiere en 1718; in-douçe.

font

font fondées sur le Concordat, & qu'elles y sont autorisées par un article exprès. Une Bulle du Pape Leon X, qui est rapportée après le rexte du Concordat, & qui commence par ces mots: Romanus Pontifex, à laquelle on a mis ce titre, de Annatis, a été le fondement de cette erreur. Il faut observer que dans plusieurs éditions on a joint, au commencement & à la fin du texte du Concordat, plusieurs actes qui n'en font point partie ; cette Bulle est du nombre (a). Elle autorise les Annates, mais elle est postérieure au Concordat, elle n'a point été registrée au Parlement de Paris, elle n'a point été reçue en France (b), elle n'a point été approuvée par le cinquiéme Concile de Latran avec le texte du Concordat , elle n'a été faite que quelque tems après. Suivant cette Bulle, tous ceux qui demandent en Cour de Rome d'être pourvûs de Bénéfices, font obligés d'exprimer la valeur des Bénéfices dont ils follicitent les provisions. La Bulle comprend généralement tous les Bénéfices qui font dans les pays sujets au Concordat, conformément au titre de mandatis Apostolicis qui est dans ce Traité. avec cette différence, que dans le titre de mandatis Apostolicis, on veut obliger ceux qui demanderont des provisions, d'exprimer le revenu du Bénésce, mais on n'y explique point l'obligation de payer l'Annate comme dans la Bulle.

L'obligation d'exprimer la valeur du Bénéfice pourroit avoir fon utilité, pour modérer celle des pensions qui sont excessives, de pour connoître si la pluralité des Bénéfices qui ont ce revenu, doit être permise à celui qui demande d'en cire pourvûde qui en possede d'autres; mais que cette loi serve à lever

Pome VII.

<sup>(</sup>a) Elle fait le quarante-troiséme titre dans la collection des Conciles des Peres Labbe & Cossar, & y est rapportée comme sainte partie du Traité auquel on a mis pour titre: Traites integer Concodatorum, &C. (b) Rebutse l'a remarqué dans son Traité initualé: Prasis beneficiaria. Constituio just d'in et Auturn j'anquam burdis, non est la trepicolit recepts.

une taxe sur les Bénéfices en faveur de la Cour de Rome, c'est une exaction dont l'Etat & l'Eglise gémissent.

Le Parlement de Paris , dans les remontrances contre la valeur des Binéfices , tendoit à rétablir la levée des Annates , se qu'il étoit ailé d'en prévoir des fuites très-mauvailés. Le Chancelier Duprat répond que dans le Concordat il n'eft point parlé des Annates , que la fin de ce Traité n'eft point de les rétablir ; que l'intention qu'on a eue , en ordomant l'exprefion de la valeur des Bénéfices , a été qu'on put voir si ceux auxquels on les conféroit avoient un mérite suffinant pour les posseures de la valeur des Benéfices, pui pus personnes se sont détournées d'alter à Rome , qui y seroient allées si l'on pouvoit tromper impunément.

Il paroît, par ces obfervations, que ceux qui demandoient la publication du Concordat & ceux qui s'y oppofoient, convenoient que les Annates ne sont point établies dans ce Traité. L'Auteur du Traité de la Concorde du Sacerdoce & de l'Empire, observe aussi que l'exaction des Annates n'a point été autorissée dans le Concordat (a).

Le Parlement de Paris, dans ses fecondes remontrances sur le cahier des Etats de Blois, fait le 6 dé Juillet 1579, dit encore que les Annates ne sont point approuvées par le Concordat. En voici les termes, rapportés vers la fin de ce qui regarde l'Églife dans ses remontrances, » Le Parlement supplie de vouloir abolir les Annates, & ne permettré que demicrs soient portés à Rome pour provisions de Bénéfices,

<sup>(</sup>a) Nullum Decreum extai in Concordatis quo Annatarum pro Erifcopatibus exallio confirmetta, ita quosed Annatas fammus Pontifex & Reges nostri nullo suce abstratti funt & ad juris communis observatione redire possanti. Maria, L. 6, de Concord. Sacerd. & Imper. Cap. 11, § 12, 10m. 11, P2g. 117.

\*\* parce que cest contre les droits & Constitutions Canoniques

\*\* Ordonnances anciennes, même celles du Roi faint Louis,

\*\* contre les faints Conciles & Decrets auxquels le Pape doit

\*\* obésisse par le Concordat fait entre le Pape & le Roi Fran
\*\* proivées par le Concordat fait entre le Pape & le Roi Fran
\*\* cois I, bien y a Bulle expédiée par le Pape Leon X, mais

\*\* elle n'est contenue au Concordat ni passée au Parlement, &

\*\* ainsi faulement par une dissimulation qui coûte au Roi & à

\*\* ses Sujets une infinité de deniers par chacun an. \*\*

Nous avons envoyé fans retour, à Rome, environ fix cens mille livres chaque année (a), depuis François I, & nous continuons dy envoyer de l'argent tous, les jours. Qu'on calcule, fi on le peut, ce que ces fommes prodigieuses eustent fait dans le commerce de ce Royaume, & qu'on juge par-là de la grandeur du mal. La cessation de cet abus ne seroit-elle pas un grandsujet d'éloge pour le Prince à qui nous en aurions l'obligation? Que le Roi continue de nommer aux Bénéfices, mais que cé soit la Province Eccléssissique, qui facrant les Prelats, donne les provisions, & qu'on cesse d'envoyer chercher à Rome des Bulles dont les premiers Evêques ne subtission pas le joug.

Après que Charles VI eut fait publier sa soustraction de l'obédisance des prétendus Papes, ce Prince sit assembler l'Eglisé de France en son Palais à Paris, a fin de convenir des moyens qu'on prendroit pour le gouvernement Ecclésiastique pendant cette neutralité, caussée par le schisme dont l'Eglisé étoit alors affligée. On résolut dans cette assemblée (5), que les Arche-(4) La preuve de ce sit résistée de cque l'Eglisé étoit à Justies Balles Parayois qui prennent des Bulles payent un pour cent de ce qu'ils donnent pour tes Bulles, reçoit tous les as neutroins si mille tires de fibre momony.

fes Bulles, reçoit tous les ans environ fix mille livres de fiotre monnoye.

(5) Qui dura depuis le 11 d'Août 1408 jusqu'au 5 de Novembre de la même année.

#### HISTOIRE DU DROIT

vêques confirmeroient l'élection des Evêques de leurs Métropoles; que l'élection du Métropolitain feroit confirmée par l'ancien des Suffragans ou par le Concile Provincial, & que pour la collation & l'infitution des autres Bénéfices, on auroit recours à l'Evêque du lieu.

Lorsque le Pape Jules III se sut déclaré contre la France; le Roi Henri II fit défenses à tous ses Sujets d'envoyer à Rome de l'argent monnoyé ou à monnoyer, par quelque moie que ce pût être, pour dispenses, provisions de Bénéfices, ou pour quelque autre cause ou prétexte que ce pût être (a). Tant que les troubles durerent, on établit en France le moyen dont je viens de parler. Sur la nomination du Roi , les Evêques donnoient des provisions des Abbayes qui étoient dans leurs Dioceses (b). Il ne paroît pas qu'il y ait eu des institutions d'Evêques données par les Métropolitains pendant ce différend : mais si l'on crut que dans ces circonstances le Concordat ne devoit pas avoir lieu pour les provisions des Abbayes , il n'y a aucun sujet de douter qu'on n'eût pris le même dessein pour l'institution des Evêques, au cas que les Papes eussent continué dans leurs divisions avec la France. Les inconvéniens de la longue vacance d'une Abbaye ne sont pas comparables à ceux d'une Eglise qui est sans Evêque, pendant un tems considérable : mais on avoit commencé par les provisions des Abbayes, dans le dessein de ne porter pas ce changement plus loin, s'il étoit capable de faire ceffer les divisions ; & cet ordre est un témoignage de la modération de nos Rois.

<sup>(</sup>a) L'Edit est du 3 de Septembre 1551, enregistré au Parlement de Paris le 7 du

<sup>(</sup>b) Le Cardinal de Givry, Evêque de Langres, donna une espece de provisionou commission pour le Gouvernement de l'Abbaye de Sept-Fontaines, Ordre de Prémontré. Elle est du 22 de Décembre 1551.

Le remede à la perte que l'Etat fait journellement paroît facile ; mais la prudence veut que le Roi ne l'applique qu'avec une grande circonspection, & dans une conjoncture extrêmement favorable.

Sans mêler des vûes humaines aux intérêts de la Religion, & sans parler de la perte des effets temporels, des gens de bien peuvent-ils ne pas gémir du défordre que les Annates ont introduit dans l'Eglise!

Les premiers Papes étoient peu riches, & envoyoient des aumônes par tout, les Papes modernes font aussi riches que les Princes, & mettent toutes les Eglises sous contribution. C'est du desir immoderé d'acquerir des richesses que sont nées les Annates. Ce ne fut que depuis que les Papes eurent fixé leur féjour à Avignon, qu'ils les leverent. Nos Rois eurent la charité de le permettre à des Papes qui éroient dans le besoit. parce qu'ils avoient été chassés de l'Italie. Clément V s'appropria pendant deux ou trois ans, tous les revenus des Bénéfices qui vaqueroient en Angleterre (a). Jean XXII ordonna qu'on lui payeroit pendant trois ans la premiere année des revenus des Bénéfices non électifs (b). Ce qui n'avoit été ordonné que pour un tems & sous prétexte de nécessités extraordinaires devint bientôt une loi générale. Boniface IX à Rome (c). Clément VII à Avignon, (d) exigerent l'Annate de tous les Bénéfices auxquels on nommeroit. Quelques Papes ont même établi par leurs Constitutions la peine de l'excommunication, contre ceux qui ne payeroient pas au bout d'un certain tems (e),

<sup>(</sup>a) Walfingham, pag. 498.

<sup>6)</sup> Extravagant. commun. p. 236. Preuves de Bourgeois. c) Paulus Langius, pag. 847. (d) Thomassin, Part. 3, Lib. 3, C. 58, N° 6 & 12; Chron, Hirf. T. 2, p. 306; Platine, pag. 241. (c) Bullaire, T. 1, p. 801.

94

Que de voix se sont élevées contre les Annates ! Plusieurs Ecrivains (a) ont entrepris de faire voir qu'elles ne sont pas légitimes, & que le Pape; prenant de l'argent pour une chose Ipirituelle, étoit simoniaque. Les François marquerent à Constance un desir empressé de l'abolition des Annates ; ils firent voir qu'elles étoient-injustes & contraires au défintéressement ordonné par J. C. aux Ministres de la Religion, & dirent que ce seroit peut-être une hérésie de soutenir opiniâtrément qu'on peut lever les Annates (b). Le Concile de Batle les abolit, déclara simoniaque quiconque en promettroit ou en exigeroit, & ordonna que le Pape qui transgresseroit ce Reglement, seroit déféré au Concile général (c) ; l'assemblée de Bourges reçut ce Décret & le modifia, en permettant au Pape Eugene de tirer la cinquiéme partie des Annates (d). C'étoit une grace qu'on accordoit personnellement à Eugene & non à ses fuccesseurs. Beaucoup d'Auteurs estiment que la levée des Annates est une vraie simonie (e). Les Cardinaux & les Evêques qui composerent un excellent avis (f) pour Paul III, y établissent des principes qui condamnent les Annates (g). Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement, dit J. C. Lorsqu'une Eglise se trouve réduite à une grande nécessité, les autres Eglises doivent se porter à lui communiquer ses biens

<sup>(</sup>a) C'est le dessein de l'Auteur d'un ancien Livre qui a pour titre : Aureum saculum Papa f.sfciculus temperum , p. 80 , 82 , 83, 84 & 89! Voyez aussi Martenne , Anecdos.

<sup>(</sup>g) Diximus non licere aliquo p sto in ufu clavium aliquid lucri utenti comparari. Est in hae re firmum verbum Christi. Gratis accepiftis , gratis date. Richer , Hill. Concil. giner. Part. 2 , L. 4 , pag. 149.

temporels, rien n'est si conforme à l'esprit de la Religion que cet acte volontaire de charité. Mais que l'Eglise de Rome dépouille les autres Eglises & les dépouille par force, c'est une vexation inconnue dans l'innocence des premiers fiécles de l'Eglife. Les Etats de Tours avoient supplié le Roi de ne pas permettre qu'on introduisit les Annates en France (a), & ceux d'Orléans le supplierent de les abolir (b). C'est le vœu de tous les gens de bien en qui l'amour de la Religion est éclairé.

Depuis le Concordat jusqu'aux Decrets du Concile de Trente, nos Rois ont fait quelques Ordonnances qui font partie de férends de la Cour notre Droit Ecclésiastique, & dont l'histoire est jointe à celle du Concile de Trente, lequel ayant été convoqué pour extirper les erreurs de Luther & de Calvin, pour réformer les qui fait un Edit mœurs des Ecclésiastiques en général, & principalement celles des Ecclésiastiques de la Cour de Rome qui avoient servi de la Cour de Rome, prétexte au schilme, mit que que division parmi les Catholiques, lesquels avoient été unis jusqu'alors, & fit naître des contestations entre le Roi de France & le Pape, entre les Evêques & les Chapitres, & entre le Clergé & les Parlemens de ce Royaume (c).

rends de la Cour endont la célé-arion du Foncile de Treite , ous Henri II contre les perices dates & contre les autres abus de

François I & Leon X, moururent avant l'ouverture de ce Concile. Henri II & Jules III se brouillerent à l'occasion du Duché de Parme.

Octave Farnese qui possedoit ce Duché, s'étoit nsis sous la protection de la France. Le Pape, à la sollicitation de l'Em-

(a) Preuves des L'bertés.

(b) Mémoires pour le Concile de Trente.

<sup>(</sup>c) Le Concile commenca à Trente sous le Pape Paul III le 13 de Décembre 1545; & fut transfere à Boulogne le 15 de Mars 1547. Il recommonça à Trente le premier de Mai 1571, fous Jules III, & continua jufqu'au 28 d'Avril 1552, Pie IV convoqua de nouveau le Concile à Trente qui commença le 18 de Janvier 1552, & finit l'année fuivante.

pereur, avoit, par un Edit rigoureux, cité Octave à Rome, & l'avoit déclaré rebelle s'il n'y comparoissoit. Henri II, après avoir protessé à Rome & à Trente contre le Concile, & menacé d'en faire tenir un National, sit un Edit à Fontaine-bleau (a), où il exposa qu'il n'étoit pas juste que le Pape triat de l'argent de la France pour lui faire la guerre, & où il dérendit absolument denvoyer des couriers à Rome, d'y faire tenir des Lettres de change, & d'y porter de l'argent pour bénésses, de autres graces, sous peine de consistant pour les Ecclésiassiques, & encore de punition corporelle pour les Séculiers.

La Cour de Rome avoit multiplié les dates des provisions des Bénéfices ; elle en avoit ajouté de petites aux grandes, & s'étoit mise dans l'usage de rappeller cinq ou six sois la même date en plusieurs manieres. Les grandes dates marquent l'année courante de l'Ere Chrétienne & celle du Pape regnant. Les petites dates marquoient les années courantes des trois Cycles , c'est-à-dire de l'indiction du nombre d'Or & du Cycle solaire. Cétoit, disoit-on à Rome, pour empêcher les faussetés qui auroient pû se commettre dans les provisions des Bénéfices, en y changeant les dates, afin que' fi le fauffaire n'en changeoit qu'une partie, la fausseté fût manifestée par les autres, & que s'il les altéroit toutes, il fût impossible qu'il n'y parût. Cétoit une nouvelle maniere de tromperie des Curialiftes de Rome. Il falloit chaque jour prendre nouvelle date des Dataires du Pape, & puis on faisoit faire ou renouveller sa Bulle de telle date qu'on vouloit. Les Dataires de Rome, à la faveur de ce changement, datoient les provisions des Béné-

<sup>(</sup>a) Le 3 de Septembre 1551, enregistre au Parlement de Paris le 7 du même mois.

fices du jour qu'ils vouloient. Henri II fit un Edit (a) contre les petites dates & contre les autres abus de la Cour de Rome. Sur tout cela, il faut remarquer que, lorsque dans la suite la Cour de Rome fit sa paix avec celle de France (b), la dé-

fense fut ôtée, & le seul Edit des petites dates subsista (c). François II, successeur de Henri, ne sit rien de particulier qui concernât le Droit Ecclésiastique', mais Charles IX qui lui fuccéda & qui régnoit lors de la conclusion du Concile de Trente, fournit une ample matiere à notre Histoire.

L'Espagne profitoit des troubles de la France & des différends qui naissoient de tems en tems entre nos Rois & les Pa- Charles IX pen pes, pour rendre douteuse la préséance du Roi très-Chrétien dant la cisébra-tion de ce, Confur le Roi Catholique. La Cour de Rome évitoit de décider conne atteinte au la question, & par-là elle marquoit pour l'Espagne un ména- Concordat, & est gement qui blessoit la France dont le droit étoit incontestable. Guite de la faite. Charles IX crut qu'il ne devoit pas avoir égard à la délicatesse de la Cour Romaine qui en avoit si peu pour les droits légitimes de sa Couronne. Il fit (d) dans l'Assemblée des Etats, l'Ordonnance appellée d'Orléans , du lieu où elle a été faite.

La Préface marque que c'est fur les plaintes , doléances & remontrances des Députés des trois Etats que cette Ordonnance a été faite. Elle contient entr'autres choses vingt-neuf articles touchant les Ecclésiastiques. Les élections pour les grands Bénéfices sont rétablies, & la forme de ces élections est marquée; la Pragmatique de saint Louis est renouvellée en plusieurs chefs; les Annates ne sont pas abolies , le Roi se réserve simplement

(a) Donné à S. Germain-en-Laye en 1550, & enregistré au Parlement de Paris le 24 Juillet.

Tome VII.

N

<sup>(</sup>b) En 1551. (c) On peut lire Charles Dumoulin sur cet Edit des petites Dates.

.

d'en traiter avec le Nonce, mais par provision, il fait désenses d'envoyer aucun argent à Rome.

Sur ces entrefaites, Jules III mourut. Paul IV, pour fe réconcilier avec la France, donna quelque fatisfaction à fes Ambassfadeurs. Le Roi, de fon côté, sir à Chartres (a) une Déclaration qui rétablit les élections selon le Concordat, & qui permit le transport de l'argent à Rome: ainsi l'Ordonnance d'Orléans n'a point eu d'esse, ni à l'égard des élections, ni à l'égard des Annates & des graces de la Cour de Rome.

LXVI. Motifs out obligent les Ambaffsdeurs François de q it er leCon-lle, lemel finit ea leur abfence,

Ce premier différend fut suivi d'un autre, qui a ôté toute autorité au Concile de Trente dans ce Royaume. En propofant les articles de la réformation, on voulut limiter la puiffance des Souverains, & faire des Loix pour réformer les Princes, disoit-on. Nos Ambassadeurs s'opposerent à cette entreprise, & Duferrier, l'un d'eux, fit (b) une protestation au nom de la France. Les Légats & les Peres du Concile ne voulurent pas avoir égard à cette protestation; les Ambassadeurs de France se retirerent à Venise; & quelque modification que le Pape fît au Chapitre des Princes ( car c'est ainsi qu'on le nomme ) le Roi ne voulut jamais renvoyer ses Ambaffadeurs au Concile. Le Cardinal de Lorraine, plus touché de la réputation que lui pouvoit faire une harangue, que des intérêts de son Roi, en sit des instances inutiles. Le Concile sut terminé dans l'absence des Ambassadeurs du Roi, & malgré les protestations de la France de n'en accepter jamais les Décrets.

LXVII.
Jamois ce Concile n'a été reçu
en France, quelquès inflances
que la Cour de
Rome & les Evèques François en
ayent faites,

La publication du Concile de Trente ne fouffrit aucune difficulté dans les Etats d'Italie; & ce fut la République de Ve-

(a) En 1562. (b) Le 22 de Septembre 1563,

ECCLÉSIASTIQUE, CHAP. I. nise qui la premiere signala son zele pour cette publication.

La Pologne suivit l'exemple de l'Italie presqu'aussi-tôt que

l'Italie l'eut donné.

L'Espagne, sous Philippe II, fit aussi publier purement & fimplement le Concile , & restraignit néanmoins les dispositions de discipline par les Conciles de Tolede, de Sarragoffe. de Séville, de Valence, & par ceux de quelques autres Eglises qui réglerent leur discipline par les Loix & les Coutumes · d'Espagne.

L'Empereur Ferdinand & les Princes Catholiques d'Allemagne reçurent le Concile, après avoir fait quelques légeres difficultés.

Mais iamais la France n'a voulu le recevoir. Plusieurs Papes, depuis Pie IV, ont fait successivement les plus fortes instances pour cette publication sans pouvoir l'obtenir. En vain les Evêques du Royaume & les Assemblées du Clergé en ont fait aussi des instances à diverses reprises, il s'y est toujours trouvé des obstacles insurmontables.

La Cour de Rome qui sçavoit combien celle de France devoit être mécontente de son procédé, & qui désiroit passionément la publication du Concile, employa pour l'obtenir les bons offices des autres Cours auprès du Roi Très-Chrétien; elle se servit du crédit qu'avoit en France l'ambitieux Cardinal de Lorraine, qui se faisoit un point d'honneur d'obtenir . la publication d'un Concile où il avoit paru avec éclat; & elle fit solliciter cette publication par les Evêques dont la Jurisdiction est extrêmement favorisée par le Concile. Pour ôter au Roi tout sujet de plainte personnelle, le Pape décida (a) en faveur de la France contre l'Espagne la question de la préséance

(a) Le 18 d'Août 1564.

### HISTOIRE DU DROIT

100

de leurs Ambassadeurs agitée à Trente. Le Pontise fit plus, il permit au Roi l'aliénation des biens Ecclésissiques, pour sidevenir aux nécessifiés de l'Esta, & offiti au Cardinal de Bourbon la légation d'Avignon, deux choses que le Roi lui avoit demandées avec instance. Mais Charles IX ne pur jamais se résoudre à reconnoître un Concile contre lequel le Roi son pere & lui-même avoient si folemnellement protessé.

En 1572, le Cardinal Alexandrin & le Cardinal des Urfins, firent de nouveaux efforts, après le maffacre de la Saint -Barthelemy, qui paroiffoit une occasion favorable. Ces nouvelles tentatives ne furent pas plus heureuses que les premicres.

En vain, après la mort de Charles IX, Grégoire XIII fit agir les créatures que la Ligue lui avoit faires. Henri III répoit au Nonce de Grégoire, qu'il ne falloit point de publication du Concile, pour ce qui étoit de la Foi, parce que étoit chose gardée dans son Royaume (b). Que la discipline du Concile étoit contraire à celle de France en pluseurs points, & qu'il n'étoit pas moins jaloux de son autorité & des prééminences de l'Eglis Gallicane, que ses prédécesseurs.

Le Corps du Clergé de France, qui jufques-là s'étoit contenté de favorifer en particulier les pourfuites de la Cour de Rome, pour la réception du Concile de Trente, commença d'agir ouvertement & en fon-nom, pour le faire recevoir aux Etats de Blois (b). La nobleffe y confentoit, mais la Chambre du Tiers-Etat & les Chapitres des Eglifes Cathédrales s'y oppoferent. De-là des disputes vives entre les Evêques & les Chapitres.

<sup>(</sup>a) Cette réponse se trouve dans Louet, pag. 574, de la première Edition, (b) Tenus en 1576.

Trois points font à considérer dans le Concile, dirent les Députés des Chapitres ; la doctrine , les mœurs & la discipline Ecclésiastique. Nous suivons les deux premiers, mais nous ne pouvons confentir au troisiéme, qui répugne aux libertés de l'Eglife Gallicane. Les Evêques ont affisté au Concile ; mais nous, nous n'y avons pas affifté, & nous n'avons par conféquent pas pû nous défendre fur le fait de la Jurisdiction, des priviléges & des exemptions. De Saintes, Evêque d'Evreux, repliqua par ce passage de saint Augustin. Si l'on trouvoit quelque mensonge dans l'Ecriture , toute l'Ecriture seroit fausse (a). Ce Prélat appliqua ce passage au Concile, disant qu'il n'y avoit rien de faux dans sa discipline non plus que dans sa Doctrine; qu'ainsi il ne falloit rejetter ni l'une ni l'autre; & que ceux qui vouloient empêcher qu'il ne fût publié, étoient pires que les Huguenots & les Hérétiques. Guillaume de Faix , Doyen de Troyes, répondit que l'argument étoit faux, & que l'on n'est pas Hérétique pour dire: nous ne sommes pas dans cet usage (b). L'Archevêque de Vienne proposa de publier le Concile avec des modifications & avec la réserve des libertés de l'Eglise Gallicane, que le Pape feroit prié au nom de tout le Clergé de France de confirmer. Les Députés des Chapitres répondirent que cette voie seroit bonne, si l'on pouvoit s'assurer que le Pape y concourût, mais ils foutinrent qu'il falloit pour cela que le Pape s'expliquât le premier. Si le Concile ( dirent-ils) est publié avec quelque modification que ce soit, il faudra l'observer; & cependant le Pape pourra bien resuser la confirmation de nos libertés. Il y eut beaucoup d'autres disputes, & il

<sup>(</sup>a) Si in totă facră scriptură repertretur aliquod mendacium, tota scriptura illa con-

<sup>(</sup>b) Nos talem confuetudinem non habemus,

fur conclu qu'on changeroit de propos, & que chacun aviseroit en sa conscience ce qu'il y avoit à faire.

On prit enfin, dans les Decrets du Concile, ce qu'on trouva de plus utile pour la discipline, & de plus conforme aux Loix de l'Etat; & sans approuver le Concile & même fans le nommer, le Roi fit un Edit qui sur publié aux Etats de Blois (a) pour servir de regle à ses sujets. Cette Ordonnance contient soixante-quarre articles touchant l'Eglise, deux touchant les Hôpitaux, & plusieurs sur d'autres matieres. Si l'on veut connoître le rapport des Decrets de la réformation de Trente avec ceux de l'Ordonnance de Blois, l'on n'a qu'à consérre les articles de cette Ordonnance avec les Chapitres de la réformation de ce Concile, selon la Table que je mets à la marge (b).

Marca fait mention d'un Edit de l'an 1579, portant que le Concile de Trente fera reçu dans les choses qui regardent la Foi, & d'une résolution prise en 158 aux Etats de Blois, de recevoir ce même Concile sans préjudice des libertés de l'Eglise Gallicane. Mais, outre que cet Edit ne se trouve nulle part, & qu'aucun Ecrivain n'a parlé de cette prétendue résolution, ce que nous lisons dans l'Histoire de ce tems-là est abfolument incompatible avec cet Edit, & avec la résolution dont

| (b) | Articles de l'Ordonnance. |    |   |   |   |   |   | Sessions du Concile. |   |   |     |    |   |   |   | Chapitres. |        |  |
|-----|---------------------------|----|---|---|---|---|---|----------------------|---|---|-----|----|---|---|---|------------|--------|--|
|     |                           | 14 |   |   |   |   | ÷ | :                    |   |   | 6   |    |   |   | ÷ |            | I.     |  |
|     |                           | 22 |   |   | ٠ |   |   | ٠                    | ٠ | ٠ | 2.4 |    | ٠ |   |   |            | XIII.  |  |
|     |                           | 24 |   | ٠ | ٠ | ٠ |   |                      | ٠ | ٠ | 23  |    |   | ٠ | ٠ | ٠          | XVIII. |  |
|     |                           | 27 | ٠ | ٠ | ٠ |   |   | ٠                    | ٠ | ٠ | 25  |    |   | , | ٠ | ٠          | VIII.  |  |
|     |                           | 28 | ٠ |   | ٠ | ٠ | ٠ |                      | ٠ |   | 25  |    |   |   | ٠ |            | XV.    |  |
|     |                           | 29 |   |   |   |   |   |                      |   |   | ,23 |    |   |   | ٠ | ٠          | XII.   |  |
|     |                           | 30 | ٠ | ٠ |   |   |   |                      |   | ٠ | 21  | ٠. | ٠ |   | ٠ |            | VIII.  |  |
|     |                           | 31 |   | ٠ | ٠ |   | ٠ |                      | ٠ | ٠ | 25  |    | ٠ |   |   | ٠          | v.     |  |
|     |                           | 33 | ٠ | , | ٠ | ٠ | ٠ | ٠                    | ٠ | ٠ | 5   | ÷  |   | ٠ | ٠ | ٠          | I.     |  |
|     |                           | 34 | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |                      | ٠ | ٠ | 5   | ٠  |   | ٠ |   | ٠          | I.     |  |
|     |                           | 40 |   |   |   |   |   |                      |   |   | 2.4 |    |   |   |   | 4          | L      |  |

ECCLESIASTIQUE, CHAP. L. parle cet Auteur solitaire (e). Jamais cet Edit n'a été fait. Jamais cette résolution n'a été prise. » La foi du Concile de Trente » ( dit l'Archevêque de Paris dans une affemblée des Evêques » de sa Province convoquée le 13 Mai 1699 ) a été reçue sans » exception, comme sans formalité, dans l'Eglise de France, » quoique la discipline n'y soit pas encore généralement reçue; » l'Edit que M. de Marca prétend avoir été rendu en 1579 » pour recevoir les définitions de Foi du Concile, ne se trouw vant nulle part (b) ».

Rome engagea les Ligueurs de mettre dans le Traité de Joinville (c), que les Princes François contractans feroient observer les sacrés Décrets du Concile de Trente.

Dans les Etats que la Ligue tint, le Cardinal de Pellevé Légat , proposa de publier le Concile de Trente , la circonstance ne pouvoit être plus favorable, mais la proposition sut contredite. Le Président le Maître & quelques autres furent députés pour examiner les articles qui pouvoient être contraires aux libertés de l'Eglile Gallicane ; ils en firent un Mémoire composé de vingt-six articles , & le projet de publication échoua (d).

Nous apprenons des dépêches de deux célebres Négociateurs (e), que Henri IV, dans les articles dont il convint avec Clement VIII, s'obligea, pour obtenir son absolution, de faire recevoir en France le Concile de Trente; mais on mit à cet engagement une clause qui l'énervoit, en exceptant ceux

(e) Jeannin & Doffat,

<sup>(</sup>a) Voyez de Thou ad ann. 1563; Dumoulin dans sa Consultation sur le Concile de Trente; l'Avertissement de Jacques Faye, Avocat Général au Parlement de Paris, dans Bouchel, Bibliot, Can. au mor Conciles. Servin, Plaidoyers 30, 32, 59. Lavis pour les Etats de 1615, dans Bouche!, Bid.

(b) Voyez la page 1019, du fixième Volume des Mémoires du Çlergé.

(c) De lan 184.

(d) Hist. Thuan. Lib. 105, ad ann. 1593.

des Décrets qui pourroient troubler la tranquillité du Royaume (a). Henri IV trouva tant de résistance dans les Parlemens & dans tous les Ordres du Royaume, qu'il fallut nécessairement appliquer à tous les Décrets de ce Concile, ce que le Pape n'avoit entendu que de quelques-uns. L'engagement que notre Henri IV avoit pris, dans la circonstance du monde la plus critique, comme la plus importante, n'a donc pû être exécuté, mais la redriction qu'on y avoit mife est une preuve toujours subsistante que les Papes eux-mêmes ont reconnu que les Nations ont droit de modifier les Canons des Conciles généraux.

Le Clergé continua longtems cette poursuite (b), & il sit les plus grands efforts pendant les derniers Etats généraux que la France ait vûs. La Chambre du Clergé, animée d'un nouveau zele, pour obtenir la publication tant défirée, déclara (c) que la Doctrine du Concile ne pouvoit être rejettée par aucun Catholique . & que si le Clergé avoit offert de mettre quelque modification, il n'avoit jamais entendu toucher à ce qui regarde la Doctrine, mais seulement à la discipline. Cette Chambre demanda enfuite à celles de la Noblesse & du Tiers-Etar de se joindre à êlle pour obtenir du Roi cette publication. La Noblesse se joignit en effet aux Ecclésiastiques, mais le Tiers-Etat refusa de se joindre à eux dans cette affaire, comme il l'avoit refusé pendant les Etats de Blois. L'Evêque de Luçon. depuis Cardinal de Richelieu, porta la parole au nom du Clergé en cette occasion; mais ses remontrances fortes & éloquentes furent tout auffi inutiles que les précédentes; &, ce qui est digne d'attention , c'est que ce grand homme , devenu le Mi-

<sup>(</sup>a) Exceptis iis, si que essent, que regai tranquillistem turbare possint.

(b) En 1578, 1579, 1582, 1596, 1598, 1605, Il en est sait mention en cent gadroist des Mémoires du Clergé de France.

(c) Le 29 Novembre 1615,

ECCLÉSIASTIQUE, CHAP. I. 105 nistre de l'Etat, ne sit pas faire ce qu'étant Evêque il avoit désiré qui le fût.

Il n'a servi de rien non plus à la Cour de Rome, depuis ce tems-là, de chercher quelque occasion favorable à cette publication tant defirée. Aucun des fuccesseurs de Henri III & de Henri IV , n'a voulu accorder une publication , que ces deux Princes avoient refusée dans les conjonctures les plus propres à les y déterminer.

La preuve que le Concile de Trente n'a point été recu en France peut se faire en un mot. C'est qu'il n'y a jamais eu ni Lettres Patentes du Roi pour la publication de ce Concile, ni enregistrement dans aucun des Parlemens du Royaume, voye unique de donner en France à un Concile le caractere de loi de l'Etat. Si ce Concile avoit été reçu, quel feroit l'objet . des inflances que la Cour de Rome & les Evêques de France n'ont cessé de faire à nos Rois, afin qu'il leur plût en ordonner la publication?

Jamais les Tribunaux de Judicature de France n'ont été difposés à vérifier le Concile, quelque poursuite qu'en aient faite & qui doivent a les Ministres du Pape & les Evêques François. Les motifs de faire publier, la résistance de ces Tribunaux sont si solides, qu'il y a appa-

rence que nos Rois continueront d'y avoir égard.

L'Histoire de ce tems-là nous apprend, qu'on a accusé les Evêques qui composoient le Concile de Trente, de soiblesse & de lâcheté, d'avoir négligé, par une basse complaisance pour la Cour de Rome, d'apporter les remedes convenables aux plaies les plus dangereuses de l'Eglise ; que les Catholiques euxmêmes publioient qu'il n'y avoit point eu de liberté dans ce Concile ; qu'on n'y avoit rien décidé que suivant l'ordre exprès du Pape, & qu'ils le prouvoient, non-sculement par le

Tome VII.

## HISTOIRE DU DROIT

106

témoignage que les Hérétiques leur fournissoient, mais même par celui de quelques Catholiques, & fur-tout par des Lettres écrites au Pape Pie IV , par l'Empereur Ferdinand. L'une (a) de ces Lettres contient ces mots : » Nous avons entendu avec » grande douleur d'esprit, que les choses ne vont pas en ce » facré Concile de la forte & avec l'ordre que nous & tous les » gens dévots fouhaiterions & que pouvoit requérir le mifé-» rable état de la République Chrétienne, étant à craindre que » si promptement les remedes salutaires n'y sont apportés, la » fin du Concile sera telle qu'il donnera du scandale & offen-» fera toute la Chrétienté : & l'autre contenant ces termes : » Ou'il soit loisible aux peres de dire & ordonner librement. » fans crainte & fans respect humain ce que le saint Esprit » leur suggérera, tout bon ordre y étant gardé, par le moyen » duquel on évitera toute la confusion qu'on pourroit crain-» dre, en telle forte qu'il ne soit pas besoin de recourir hors » du Concile pour déterminer les choses qui doivent être trai-» tées en icelui. « Les petits esprits étoient si animés, & pendant la tenue du Concile & immédiatement après, qu'il étoit difficile de distinguer un Catholique d'un Calviniste; mais comme les Catholiques n'allerent jamais jusqu'à contredire un seul des dogmes de la Foi décidés dans le Concile, ils dirent que la mésintelligence qui regnoit dans le Concile ne venoit principalement que des Sujets de plaintes qu'on avoit donnés aux Ambassadeurs de France ; & dans le fonds , il est constant qu'il n'a été rien décidé dans ce Concile que de très-faint & de très-Catholique, & que nos Rois en auroient fait recevoir les décisions, s'ils n'avoient trouvé dans les Décrets du Concile. touchant la réformation, des articles préjudiciables à leur puif-(a) Du 3 de Mai 1563.

E C C L É S I A S T I Q U E, CHAP. I. 107 fance temporelle, aux libertés de l'Eglise Gallicane, aux Coutumes anciennes de leur Etat & à la discipline de leur Eglise.

Les motifs particuliers qui ont fait refuser la publication du

Concile de Trente, sont:

I. Le Pape veut que la confirmation du Concile lui foit demandée , comme s'il avoit quelque autorité par-dessus l'Eglise , au mépris de la décision des Conciles de Constance & de Balle.

II. Le Concile défend au Magistrat séculier de prohiber au Juge Eccléssatique l'exercice de la puissance des cless dont il attribue la connoissance au Juge Eccléssatique en dernier reffort, ce qui aboliroit les appels comme d'abus.

III. Le Concile veut que les Clercs tonsurés mariés soient soumis à la Jurisdiction ordinaire des Evêques, ce qui soustrairoit de la puissance du Roi une grande partie des François.

IV. Il foumet les adulteres à la connoiffance du Juge d'E-glife, comme si ce n'étoit pas au Magistrat politique de punir tous les crimes.

V. Il prononce la peine de l'excommunication, & condamne à une amende ceux qui débitent des Livres réprouvés, & il attribue privativement le Jugement de ces Livres aux Ordinaires (a).

VI. Il permet aux Evêques de contraindre le Peuple à nourrir les pauvres Prêtres; & les Patrons des Paroisses, à doter & rebâtir les Paroisses, bien que par les Capitulaires de nos Rois, la réscètion des Temples & la nourriture des Prêtres se doivent prendre sur les biens Ecclésiastiques.

VII. Il veut que les Evêques, comme délégués du Pape,

<sup>(</sup>a) Voyez contre cette décision ce qui est dit dans mon Examen aux mots s Mairieres & Naudé.

foient exécuteurs des legs pieux des défunts; qu'ils vifitent les Hôpitaux, les Collèges, les Confrairies, les Ecoles & les lieux de dévotion, quoique le foin en appartienne aux Laïques par les Loix de France, & que ce foit à l'Officier Royal à tenir la main à l'exécution des libéralités du Peuple, en préfence de l'Evêque qui doit être appellé aux Délibérations.

VIII. Il excommunie les Rois qui prennent les fruits des Bénéfices, pour quelque occasion que ce soit, ce qui anéantiroit le droit de régale, ancien Fleuron de la Couronne de France.

IX. Il contraint les Laïques, par la faisse de leurs biens & par l'emprisonnement de leurs personnes; il permet aux Evéques de déposer les Administrateurs du revenu des Hôpitaux, quoique nous ayons toujours tenu en France, que les Ecclésiastiques n'ont aucune Jurisdiction sur les Laïques, sinon en matière de Sacremens & de choses purement sacrées, & qu'ils ne peuvent employer d'autres armes que les censures Ecclésiastiques.

X. Il commande aux Evêques de publier les censures Ecclésiastiques du Pape, quoique le Pape n'ait aucune Jurisdiction immédiate en France.

Enfin, il commet aux Evêques, comme délégués du Pape; un pouvoir qui est attaché aux Siéges mêmes des Evèques, en quoi il prive aussi les Archevêques & les Primats du droit des appels qui leur sont dévolus. Cette clause (contenue ès Refcrits des Papes adressés à nos Evêques) tanquam ab Apostolica Sede delegati, a toujours été déclarée abusive par les Arrêts des. Parlemens, toutes les fois qu'elle a été employée pour attribuer à nos Evêques un droit, attaché à leur Siége.

· Un Evêque qui a été l'une des plus grandes lumieres de l'E-

ECCLÉSIASTIQUE, CHAP. L. glife de France (a), remarque que le Décret qui fut fait dansla vingt-cinquiéme Session pour empêcher les duels, qui porte perte de Domaine, soit des villes, soit des terres pour les Seigneurs temporels, lesquels auront accordé une place pour se battre en duel, & qui déclare que ceux qui s'y scront battus feront excommuniés, perdront tous leurs biens, & feront reputés infâmes, est un de ceux qui ont principalement empêché la réception du Concile en France, parce qu'il a paru aux François qu'il donnoit atteinte à l'indépendance de la puissance temporelle.

Le Concile ne fait donc point Loi en France, ni pour la Doctrine, ni pour la Discipline; mais il y a néanmoins son néanmoins son ufage pour l'un & pour l'autre.

en France , & l'on y fait que -

Pour la Foi, nous croyons tout ce que le Concile a décidé, dicipline. & nous estimons que notre conscience est intéressée à le croire ; mais nous le croyions avant même que le Concile l'eût décidé. Aussi ne fait-on pas disficulté en ce Royaume de citer ce Concile dans les Parlemens, dans les Ecoles, dans les Livres, non pas comme une loi qui nous lie par elle seule, maiscomme une décision qui a fixé la tradition des Eglises sur les pointsde Dogme , lesquels doi ent être l'objet de notre Foi intérieure ; non comme Do&rine définie par le Concile de Trente, mais comme Doctrine ancienne, & en conféquence de la tradition que la France a conservée, & à laquelle le Concile s'est conformé.

Pour la Discipline, dans tous les points fur lesquels les Ordonnances de nos Rois ou la discipline des Eglises de ce-Royaume gardent le filence, nous fuivons les Reglemens du Concile comme usages & non comme décisions , c'est-à-dire (a) Boffuet , defenf. Cleri Gall. Part. 2 , L. 8 , C. 11.

que parmi nous les Décrets de discipline sont dans le Droit ReEccléfiastique ce qu'est dans les affaires civiles le Droit Romain, pour celles de nos Provinces qui ne suivent que les Coutumes & les Ordonnances. Lorsque ni la Coutume ni les Ordonnances ne décident pas un cas particulier, nous avons recours aux Loix Romaines, comme à la regle la plus affurée; de même, quand il se présente une question de discipline Ecclésiastique qui n'est pas décidée par les Loix du Royaume,
nous consultons le Concile, non comme une Loi qui entraîne
malgré nous nos sustrages, mais comme une raison écrite qui
nous porte à les donner.

LXX. Démèlás de la Cour de France avec la Cour de Rome, an fujet de l'extension de la Régale dans ce Royaume, & de la nomination d'une Supérieure aux Religiouses de Charonne , lefquels furent accommodés en 1675, avec l'af-Lire des quotre articles décidés par le Clergé de France en 1681. & la question de la frinchise des

quatie.s. Rome.

La Régale est un droit par lequel le Roi jouit des revenus des Evêchés du Royaume, & confere les Bénéfices simples pendant la vacance du Siége, jusqu'à ce que le Pourvû ait prêté le serment de fidélité, & l'ait fait enregistrer en la Chambre des Comptes de Paris. C'est ce que disent tous les Jurisconfultes François, c'est ce qu'attestent tous nos Auteurs. Ils affirment que ce n'est pas un privilége accordé à Clovis ou à Charlemagne, mais un droit tellement attaché à la personne du Roi, qu'il ne peut être exercé que par lai ou en son nom; un droit si étendu qu'il assujette tous les bénésices, lesquels n'avant point charge d'ames, n'ont pas besoin d'une mission particuliere de l'Evêque. On trouve dans notre Histoire des vestiges de ce droit, qui ne permettent pas de douter qu'il ne foit très-ancien; mais les Auteurs font partagés sur son origine. Les uns disent qu'il est aussi peu connu que la source du Nil l'étoit alors. Les autres prétendent que lorsque le Roi acquiert quelque pays, les Eglifes y deviennent fujettes au droit de Régale, parce que la Couronne est ronde, & qu'elle renferme tout ce qui est compris dans sa "circonsérence, comme

si la figure du signe d'une Dignité pouvoit fonder les droits réels de cette Dignité. Aucun n'explique la vraie source de la Régale; cette source est néanmoins évidente. Nos Rois ont donné des biens à l'Eglise, par eux ou par leurs Sujets, à sa charge de payer les taxes auxquelles ces biens étoient sujets, à lis lui ont donné des siess à condition de faire le fervice militaire auquel ces siess étoient sujets; à ils ont repris ces mêmes biens, ces mêmes fies , toutes les fois que le Bénéste auquel ils étoient attachés étoient vacans, parce que n'y ayant point de possessions des possessions de possessions de possessions de la vacance personne ne pouvoit remplit les conditions sous lesquelles ce bien avoit passé à l'Eglise. Tel étoit le droit de nos Rois, & telle a été sans doute l'origine du droit de Régale.

Mais ce droit n'avoit peut-être pas toujours eu autant d'étendue qu'il en a aujourd'hui, foit que nos Rois eussent négligé de s'en mettre en possession, ou que dans la suite des tems, ils se fussent volontairement relâchés en faveur de quelques Eglises. On voit par des Edits, des Arrêts, des Registres de la Chambre des Comptes de Paris, que la Régale n'avoit point lieu dans un fort grand nombre. Ce fut sans doute pour les y foumettre toutes, que le Parlement de Paris, sur les Conclusions de l'Avocat Général Servin, rendit un Arrêt (a), qui déclara que le Roi avoit droit de Régale en l'Eglife du Bellay, comme en toute autre de fon Royaume, & fit défenses aux Avocats d'avancer aucune proposition contraire. Le Clergé s'étant plaint de cet Arrêt, comme donné contre les termes précis d'une Déclaration qui venoit d'être enregistrée, le Roi évoqua l'affaire en son Conseil où l'on ne décida rien. Le silence du Conseil sut favorable aux Evêques, (a) Le 24 d'Avril 1608.

#### HISTOIRE DU DROIT

& le fruit de leurs follicitations. Il dura près de trente ans : mais à la fin, il parut un Arrêt (a), portant que tous les Prélats qui se prétendoient exempts de la Régale, envoyefoient dans fix mois au Greffe du Conseil les titres sur lesquels ils fondoient leurs exemptions. Le Conseil en rendit un autre tout semblable l'année suivante (b). Celui-ci sut suivi de quelques autres (c); & quoique les Evêques de Languedoc, de Guyenne, de Provence & de Dauphiné eussent obéi, l'on ne prononça rien de bien juridique, foit que l'affaire parût d'une discussion fort difficile, soit que le Cardinal Mazarin, qui gouvernoit avec une autorité absolue, se sit une politique de ménager le Clergé & la Cour de Rome. Enfin Louis XIV parla. Ce Prince donna un Edit (d) à Saint Germain en Laye, pour étendre la Régale dans tous les Dioceses du Royaume, à la réserve de ceux qui en étoient exempts à titre onéreux.

Cet Edit regardoit principalement les Provinces voisines des Alpes & des Pyrenées où la Régale n'avoit point lieu; & les Evêques de ce Pays-là s'y opposerent d'abord affez fortement; cependant le Roi ayant donné un second Edit (e), la plûpart firent enregistrer leur serment de fidélité; mais ceux d'Alet & de Pamiers s'opposerent à son exécution, jusqu'à défendre à leurs Chapitres de receyoir les Régalistes, & même à les déclarer excommuniés. Louis XIV exila les principaux Officiers du Chapitre d'Alet, mais il épargna le Prélat à cause de son grand âge. L'Evêque de Pamiers sut moins ménagé, & ne rabbatit rien de son obstination.

L'Evêque d'Alet mourut après avoir appelle au S. Siége.

(a) Du 6 d'Octobre 1637. (b) Du 19 de Juin 1638. (c) En 1651, 1653, 1654 & 1657. (d) Le 10 Février 1673.

(c) Au mois d'Avril 1675.

d'une

## ECCLÉSIASTIQUE, CHAP. I. d'une Sentence qu'avoit rendue l'Archevêque de Narbonne & l'Evêque de Pamiers, à qui les démarches de fon Confrere tenoient lieu de loix depuis affez long-tems, refusa de recevoir dans son Chapitre deux Chanoines pourvûs en Régale, & publia contre eux une Ordonnance (a). L'Archevêque de Toulouse l'ayant cassée , l'Evêque de Pamiers en appella au Saint Siége, par un Acte qui fut signifié au Métropolitain (b), & pour donner plus de poids à cette procédure, il excommunia un troisiéme Chanoine que le Roi venoit de donner à son Eglife. Le Conseil donna inutilement un nouvel Arrêt (c) pour l'obliger à faire enregistrer dans deux mois au plus-tard son serment, de fidélité, sous peine de saisse de son temporel. Il refusa d'obéir, bien persuadé qu'il trouveroit des ressources, & il n'en manqua pas. Le bras de l'Oint du Seigneur, qui s'appesantissoit sur lui, ne le rendant pas plus traitable, loin d'avoir égard à un Arrêt du Conseil (d), qui lui ordonnoit de recevoir un Eccléfiastique auquel le Roi avoit donné une Prébende, il le traita comme un Excommunié, & défendit à ses Chanoines de l'admettre, fous peine d'être eux-mêmes excommuniés. Les Chanoines, disposés à obéir à l'Evêque, n'avoient à appréhender que la faisse de leurs revenus, le Prélat crut les en garantir en fulminant (e) les censures Ecclésiastiques ontre ceux qui y mettroient la main. Le Parlement, qui regarda ces Ordonnances comme un attentat, l'affigna à comparoîrre pour les voir caffer ; mais loin d'obéir , il donna au Public un Traité de la Régale, où il prétendoit faire voir l'injustice des

<sup>(</sup>a) Du 17 d'Avril 1677. (b) Le 29 d'Octobre. (c) Le 28 de Novembre.

Du 20 de Février 1679. (c) Le 10 de Juillet,

prétentions du Roi & de ses Ministres, & il déclara de nouveau (a), séparés de la Communion des Fidéles, ceux qui avoient obtenu ou qui obtiendroient à l'avenir pour eux ou pour autrui quelque Bénéfice dans fon Diocèfe. La mort l'enleva au milieu de ces agitations qui ne finirent pas avec sa vic.

Quelques Religieux, dont la plûpart se prétendoient Chanoines en vertu des provisions qu'ils en avoient reçues, nommerent des Grands-Vicaires, sans appeller aucuns de ceux qui étoient pourvûs par le Roi des mêmes Bénéfices, comme ayant vaqué en Régale, ce qui obligea le Procureur Général du Roi d'interjetter appel comme d'abus de cette élection, & le Parlement, d'ordonner que le Chapitre entier s'assembleroit pour nommer dans trois jours d'autres Grands-Vicaires, faute dequoi le Métropolitain y pourvoiroit. Les Régalistes avoient besoin d'être soutenus, car ils ne pouvoient être plus maltraités à Pamiers. Etant entrés dans le Chœur de l'Eglise (b), l'un des Grands-Vicaires nommés par les anciens Chanoines, les somma de se retirer; & sur le refus qu'ils en firent, il monta en Chaire, & de-là il les déclara séparés de l'Eglise & livrés à Satan, Le tumulte & la confusion en vinrent à un point que l'Intendant de Guyenne fut obligé de se rendre à Pamiers avec une troupe de gens de guerre capable de mettre les féditieux à la raison. L'exil de ce Grand-Vicaire ne fit qu'aigrir le mal. Celui qui lui fut substitué par ses Partisans sit encore pis. Il cassa hardiment toutes les Sentences que donna le Métropolitain, il excommunia le Grand-Vicaire & le Promoteur que l'Archevêque de Toulouse avoit nommés en conséquence de

<sup>(</sup>a) Le 7 de Février 1680, (b) Le 18 d'Août,

ECCLÉSIASTIQUE, CHAP. I. 115 PArrèt du Parlement; & du fond des ténébres où il fernoaché, infulta à routes les Puissances con audace alla si loin que le Parlement de Toulouse lui sit faire son Procès, & le

condamna, comme perturbateur du repos public & criminel de leze-Majesté, à être traîné par les rues & ensuite décapité,

ce qui fut exécuté en effigie (a).

La part qu'Innocent XI prit à ce différend, fut ce qui le rendit si vif, & ce qui auroit allumé le seu dont à peine on auroit vû les premieres étincelles, si les Brefs ne lui avoient fervi d'aliment. Il en adressa trois au Roi, deux à l'Archevêque de Touloufe, autant à l'Evêque de Pamiers, & trois après la mort de ce Prélat, au Chapitre de sa Cathédrale & aux Grands-Vicaires qu'il avoit nommés. Dans les uns, il parloit de l'extension de la Régale, comme d'une nouveauté infiniment préjudiciable à la Religion, & d'une si dangereuse conféquence, qu'il étoit résolu de se servir de l'autorité que J. C. lui avoit confice pour en prévenir les fuites pernicicules, aimant mieux s'exposer à tout, que de tolérer un abus pareil. Dans les autres, il animoit le Prélat & son Chapitre dont il appuyoit toutes les démarches, pendant que d'un autre côté il annulloit les Ordonnances du Métropolitain ; celles même qu'il n'avoit pas encore faites, mais qu'il pourroit faire à l'avenir, excommuniant d'une excommunication majeure, qu'on encoureroit de fait sans autre déclaration, ceux qui favoriseroient l'Archevêque de Toulouse ou les Grands-Vicaires qu'il avoit nommés.

Il est aisé de penser combien cette conduite d'Innocent XI déplut à la Cour de France. On ne sut guere plus content de celle qu'il tint en même-tems dans l'assaire de Chatonne. Cha-

<sup>(2)</sup> Cette exécution ne se fit que le 16 d'Avril 1681.

ronne à l'extrémité du faubourg Saint Antoine de Paris, est un Monastere de l'Ordre de S. Augustin, fondé (a) par la Duchesse d'Orléans, qui obtint que la premiere Supérieure seroit perpétuelle. Celle-ci étant morte, le Roi nomma en sa place une Bénédictine qui décéda avant que d'avoir obtenu ses Bulles , ce qui donna lieu à la nomination que fit le Roi , d'une sœur nommée Marie-Angelique le Maître de Grand-Champ, fur la recommandation de l'Archevêque de Paris, qui prétendit qu'il n'y avoit personne dans toute la Congrégation capable de rétablir le foirituel & le temporel , également délabré dans le Monastere de Charonne. Ce fut en vertu de la Commission que ce Prélat donna à cette Sœur (b), qu'elle fut installée Supérieure. Les Religieuses se plaignirent aussi-tôt qu'on violoit leurs regles , dont l'une des plus effentielles étoit qu'elles se choisissent elles-mêmes une Mere parmi les Sujets qui composoient la maison, & dont le Gouvernement ne sût que triennal. Quatre filles venues autrefois de Lorraine, pour travailler à l'établiffement du Monastere, n'étoient pas celles qui parloient le moins haut, ce qui leur attira (c) un ordre de l'Archevêque de Paris, de retourner incessamment en Lorraine. Le prétexte de l'Ordonnance étoit qu'elles avoient eu commerce pendant la guerre avec les ennemis de l'Etat, & que d'ailleurs elles étoient à charge à Charonne, où l'on avoit à peine dequoi entretenir les Religieuses qui y avoient fait profession. Ce coup acheva de révolter toutes les filles, qui écrivirent de concert au Pape. La réponse fut un commandement exprès de procéder à l'élection d'une Supérieure, ce qui fut

(b) Le 8 de Novembre 1679.

<sup>(</sup>a) En 1643. Il est de la Congrégation de Notre-Dame, institué par le Pere

ECCLÉSIASTIQUE, CHAP. I.

bientôt fait. Il étoit enjoint par le même Bref (a), aux quatre exilées de revenir incessamment à Paris; mais l'exécution de ce point étoit impossible. L'Agrêt du Conseil qui désendoit d'élire une nouvelle Supérieure étant venu après coup, le Parlement en donna un autre (b), par lequel le Procuseur Général étoit reçu Appellant comme d'abus du Bref, & la Sœur de Grand-Champ maintenue dans son poste. Un second Bref confirma l'élection (c) de la Sœur Levêque, que le Parlement déclara une seconde fois invalide (d), en recevant encore le Procureur Général Appellant comme d'abus. Cependant l'Arrêt rendu à Paris (e) ayant couru à Rome, le Pape, par un Bref en forme de Bulle (f), défendit, sous peine d'excommunication encourue par le feul fait, d'en garder aucun exemplaire; enjoignant de les remettre aux Ordinaires ou aux Inquifiteurs qui les feroient brûler fur le champ. Ce Bref ne parut pas plutôt à Paris que le Parlement en ordonna la suppreffion (g).

Ce fut à l'occasion de ces différens Brefs que les Prélats convoqués extraordinairement (h) à Paris s'affemblerent au nombre de plus de quarante Archevêques ou Evêques, pour délibérer sur les différends qui étoient entre la Cour de Rome & celle de France au sujet de la Régale & des Religieuses de Charonne. La plûpart n'en paroissoient pas moins offensés que le Roi, à qui, les Agens généraux du Clergé en porterent leurs plaintes, prétendant que tout ce qui s'étoit fait en Cour de

(a) Daté du 7 d'Août 1680. Le 24 de Septembre. Du 15 d'Octobre.

Le 4 de Désembre. (e) Le 14 de Septembre. (f) Du 18 de Décembre.

Le 24 de Janvier 1681. (4) Le 19 de Mars & jours fuivans

Rome, & ce qu'on avoit tenté d'exécuter en France, étoit contre la disposition des Canons, contre les libertés de l'Eglise Gallicane & les Loix du Royaume. L'avis des Commissaires que nomma cette Affemblée fut , qu'on pouvoit écrire une Lettre au Pape, dans laquelle on prendroit la liberté de lui représenter que la matiere de la Régale ne méritoit pas qu'il · portât les choses si avant ; que la chaleur qui paroissoit dans ses Brefs & l'éclat qu'ils avoient fait étoit capable de former des divisions dangéreuses; que par les Bress adressés aux Religiouses de Charonne & au Chapitre de Pamiers, on avoit troublé l'ordre de la Jurisdiction & violé le droit, tant des Ordinaires que des Extraordinaires ; qu'on s'étoit élevé au-dessus des Constitutions Canoniques ; que ses entreprises sur les Regles les plus faintes, étoient capables d'affoiblir l'union que les Eglifes de France doivent inviolablement conferver avec le S. Siége; mais que comme il se pourroit saire que le Pape, trompé par ceux qui l'avoient surpris jusqu'alors, regarderoit moins ces justes remontrances, comme la voye de toute l'Eglise de France, que comme l'effet des impressions de la Cour & d'une basse flatterie, il falloit demander au Roi un Concile National, ou du moins une affemblée générale de tout le Clergé, afin que l'Eglise de France, représentée par ses Députés, pût discuter les matieres, élever la voix , se faire entendre , & prendre des résolutions propres à faire attention à ses plaintes. L'avis fut approuvé, loué, recu par une délibération unanime, & l'on pria le Président & les Commissaires de prendre des mesures pour l'exécution de ce qui venoit d'êrre projetté.

Comme la convocation d'un Concile National avoit ses difficultés, le feuRois'en tint à celle de l'affemblée générale (a) qui fut

(a) Le 28 de Juin pour le 9 de Novembre.

ECCLÉSIASTIQUE, CHAP. I. arrêtée; l'ouverture s'en fit le jour convenu, & il y eut dans l'intervalle quelques Brefs de Rome envoyés en France, que le Parlement deParis réprima. On y enregistra aussi (a) l'Edit que le Roi donna à S. Germain-en-Laye touchant l'usage de la Régale. Le Roi étoit en possession de conférer, lorsque les Eglises étoient vacantes, les Doyennés, les Archidiaconés, & les Prébendes auxquelles on a attaché les fonctions des Théologaux & des Pénitenciers, ou d'autres fonctions spirituelles, sans que ceux qui en étoient pourvûs prissent aucune institution Canonique, ni mission des Prélats, ce qui paroissoit blesser l'autorité que les Evêques ont reçue de Dieu pour la prédication de fa parole, la réconciliation des Pénitens, & l'exercice de la Jurisdiction fpirituelle. De plus, le Parlement de Paris avoit donné depuis quelques années des Arrêts qui avoient beaucoup étendu l'usage de la Régale. Les Députés du Clergé alors affemblés à Paris, fupplierent le Roi de remédier à ces inconvéniens. L'Edit dont je parle porte, que nul ne pourra être pourvû dans toutes les-Eglises Cathédrales & Collégiales du Royaume , des Doyennés & autres Bénéfices ayant charge d'ames, qui vacqueront en Régale, ni des Archidiaconés, Théologalies, Pénitenceries, & autres Bénéfices dont les Titulaires ont droit particulierement & en leur nom, d'exercer quelque Jurisdiction & fonction spirituelle & Ecclésiastique, s'il n'a l'âge, les degrés, & les autres capacités prescrites par les saints Canons & par les Ordonnances; que ceux qui feront pourvûs de ces Bénéfices fe préfenteront aux Vicaires généraux établis par les Chapitres, si les Eglifes font encore vacantes, & aux Prélats, s'il y en a eu depourvûs, pour en obtenir l'approbation & mission Canonique,

avant que d'en pouvoir faire aucune fonction; qu'en cas de

<sup>(</sup>a) Le 24 de Janvier 1682.

refus, les Vicaires généraux ou les Prélats en expliqueront les causes par écrit pour être par le Roi pourvû d'autres personnes; s'il le juge à propos, ou pour se pourvoir par ceux qui auront été resulés pardevant les Supérieurs Ecclésiastiques, ou par les autres voyes de droit observées dans le Royaume. Enfin le Roi déclare qu'il n'entend constrer, à cause de son droit de Régale, aucun des Bénésses qui peuvent y être sujets par leur nature, si ce n'est eux que les Archevêques & Evêques sont en bonne de légitime possessiments.

Les Eveques assemblés signerent (a) l'aête de consentement à l'extinction de la Régale, & écrivirent au Pape, qu'ils espécienque, le laissant oucher aux motifs qui leur avoient inspiré cette conduite, il donneroit sa bénédiction à cet ouvrage de paix & de charité. Ils lui demanderent la paix, & le prierent de ne la pas troubler pour les droits de quelques Eglise auxquels l'Assemblée avoit jugé à propos de renoncer pour le plus grand bien de l'Eglise même, & en faveur du plus grand des Rois.

Innocent XI répondit par un Bref (b) adreffé à tous les Evêques de France, par lequel il caffoit & annulloit tout ce que l'Affemblée du Clergé de France avoit fait touchant la Régale, & les Députés à l'Affemblée générale frient, de leur côté, une déclaration folemnelle touchant la Puiffance Eccléfiaftique (c) fur les quatre articles fuivans.

I. Jesus-Christ a donné à S. Pierre & à ses successeurs la puissance sur les choses spirituelles qui ont rapport au salut éternel; mais il ne leur en a donné nulle, soit directe, soit

(b) Du 13 d'Avril.

indirecte

<sup>(</sup>a) Le 3 de Février 1682.

<sup>(</sup>c) Le 13 de Mars & jours fuivans.

ECCLESIASTIQUE, CHAP. I.

mdirecle fur les chofes temporelles ; & conféquemment les Rois no peuvent être dépofés ni leurs Sujets déliés du ferment ; de fidélité. Ce fentiment nécessaire pour la confervation de la tranquillité publique, & également avantageux au Sacerdoce & à l'Empire, doit être tenu conforme à la parole de Dieu, à à la tradition des Peres, & aux exemples des Saints.

II. La plénitude de puissance accordée au Siége A postolique & aux successeurs de S. Pierre sur les choses spirituelles, ne déroge point à ce que le Concile de Constance confirmé par les Papes, par l'Eglise en général, & par celle de France en particulier, a prononcé sur l'autorité des Conciles généraux dans la quatrième & la cinquiéme Session; & l'Eglise Gallicane n'approuve point ceux qui révoquent en doute l'autorité de ces Décrets, ou qui en éludent la force, en disant que les Peres de Constance n'ont parlé que par rapport à un tems de Schisme.

III. L'ulage de la puissance Apostolique doit être reglé par les Canons dressés par l'esprit de Dieu & respectés par toute la terre. Les regles, lesusages & les pratiques reçus dans le Royaume & l'Eglis Gallicane, doivent avoir leur sorce; & il est de la dignité du Siége Apostolique, que les Reglemens autorisés par ce grand Siége, & par les Eglises particulieres, demeurent instrantables.

 IV. Il appartient principalement au Pape de décider en matiere de foi, & fes Décrets obligent toutes les Eglifes, fes décisions néanmoins ne sont absolument sûres qu'après que l'Eglise les a acceptées.

Les quatre articles ne furent pas plûtôt dreffés que les Députés du Clergé supplierent le Roi de les faire publier dans le Royaume. L'ordre fut incessamment donné pour l'enregistre-Tome VII.

## HISTOIRE DU DROIT

ment dans tous les Parlemens , Bailliages , Sénéchauffées , Universités . & Facultés de Théologie & de Droit Canon. Par un Edit , il fut défendu à quiconque Séculier ou Régulier , d'enfeigner ou d'écrire aucune chose contraire à la Doctrine contenue dans la Déclaration, & de plus ordonné que la Déclaration feroit foulcrite par tous ceux qui feroient choisis pour professer la Théologie, qu'ils se soumettroient à enseigner les quatre articles, & que les Syndics des Facultés présenteroient aux Ordinaires des lieux & aux Procureurs Généraux, des copies de ces soumissions signées par les Greffiers des Facultés : que dans toutes les Universités où il y auroit plusieurs Profesfeurs, l'un feroit chargé tous les ans d'enseigner la Doctrine contenue dans la Déclaration, & que s'il n'y en avoit qu'un, il le feroit l'une des trois années confécutives ; que les Syndics des Facultés de Théologie présenteroient tous les ans , avant l'ouverture des lecons, aux Prélats des Villes où elles font établies, & aux Procureurs Généraux, les noms des Profesfeurs qui seroient chargés d'enseigner cette Doctrine, & tenus de représenter à ces Prélats & aux Procureurs Généraux les écrits qu'ils dicteroient à leurs Ecoliers lorsqu'ils en recevroient l'ordre ; qu'aucun Bachelier ne pourroit être Licentié , ni recu Docteur, qu'après avoir soutenu cette Doctrine dans l'une de ses Théses. Enfin, il étoir enjoint à tous les Evêques de faire enseigner les quatre articles dans l'étendue de leurs Dioceses . aux Doyens & Syndics des Facultés de Théologie de veiller à l'exécution, à peine d'en répondre en leur propre & privé nom, aux Parlemens d'enregistrer l'Edit & la Déclaration, & de les faire publier & enregistrer dans les Jurisdictions & les Universités de leur ressort.

En conséquence de cet ordre, l'un & l'autre furent enregif-

ECCLESIASTIQUE, CHAP. I. trés au Parlement de Paris (a); & le Parlement arrêta (b) que le Premier Président, six Conseillers, & le Procureur Général se transporteroient (c) à l'Université qui seroit assemblée à cet effet aux Mathurins, le 2 de May en Sorbonne, & six jours après en la Faculté de Droit Canon, pour y faire lire l'Edit & la Déclaration, les exhorter de continuer à enseigner la faine Doctrine, & leur promettre toute la protection qu'ils pouvoient desirer. Les Députés s'étant rendus aux Mathurins le jour marqué, Harlay Procureur Général, qui prit la parole après Novion Premier Président, sit le précis des quatre articles, après quoi il parla avec beaucoup de force contre le Cardinal Bellarmin, qui avoit ofé appuyer les prétentions de quelques Papes, à qui la violence des passions humaines a fair oublier que Jesus-Christ n'ayant retenu que le Ciel pour son partage, avoit laissé aux Princes la terre qu'ils possédoient avant son avénement en ce monde. Le Procureur Général ne parla pas avec moins de force, dans le discours qu'il fit (d) en Sorbonne. Il dit que la Déclaration du Clergé étoit regardée avec raison comme l'ouvrage de la Faculté, puisqu'elle ne contenoit autre chose que les articles présentés au Roi en 1663 .- & que de plus la plûpart des Prélats avoient puisé les principes de leur science dans cette sameuse Ecole, que la premiere partie de la Déclaration concernant l'autorité des Princes Souverains. ne donne pas des bornes nouvelles à la puissance de l'Église fur ce fujet , qu'elle explique seulement celles que Jesus-Christ y a miles dans fon Evangile, par l'aveu que font les Députés du Clergé, que l'Eglise ne peut ôter aux Rois les Couronnes

<sup>(</sup>a) Le 23 de ce mois; (b) Le 20 d'Avril.

<sup>(</sup>c) Le 24. (d) Le 2 de Mai,

### HISTOIRE DU DROIT

que Dieu a mises sur leurs têtes, ni dispenser les Sujets de l'obéiffance qu'ils leur doivent, qu'il n'y a rien de plus foible que les prétextes dont on a voulu fortifier l'opinion contraire. que Grégoire VII que l'on peut regarder comme l'Inventeur de ces opinions Ultramontaines, soutient que la puissance que Jesus-Christ a donnée à son Eglise en la personne de Saint Pierre, de lier, d'ouvrir, & de fermer les portes du Ciel, met ses successeurs en droit de dépouiller les Princes de leurs Etats; qu'il appuie ce principe d'un Acte supposé sous le nom de S. Clement ; de la pénitence que Théodofe eut la piété de recevoir comme Particulier, de S. Ambroise, de l'excommunication prétendue de l'Empereur Arcade, dont l'Historien de la vie de Saint Jean Chrysostome n'a point parlé; d'une Lettre de S. Grégoire, qui ne contient qu'une imprécation contre ceux qui usurperoient les biens de l'Hôpital d'Autun : enfin de cette réponse injuste & presque incroyable que quelques anciens Historiens rapportent que le Pape Zacharie fit à la confultation criminelle, dont l'habileté de l'un de nos Rois voulut se servir pour adoucir dans l'esprit des François l'horreur de leur rebellion, que les Sectateurs de ces nouveautés les ont fortifiées d'un passage de Saint Bernard; & que Boniface VIII qui seul a osé décider que les Papes avoient la puissance temporelle auffi-bien que la spirituelle, s'est fondé sur ce beau raisonnement, que Dieu n'avoit créé l'Univers que par un seul principe qui représentoit sans doute la puissance spirituelle : qu'on ne peut rien conclure du quatriéme Concile de Latran, puisqu'il ne nomme pas les Princes Souverains dans son troifiéme Canon, & que d'ailleurs le Pape Innocent III qui y présidoit . a assez expliqué son sentiment en faveur de l'indépendance de nos Rois, dans une Lettre qu'il a écrite à Philippe

# ECCLÉSIASTIQUE, CHAP. I. 129

Auguste ; que quand un autre Concile, abusant du mauvais exemple des Papes, avoir menacé de déposition les Princes qui interromproient la tranquillité de ses délibérations, l'aucorté immable & souveraine de l'Evangile ne peut être détruite par les entreprises des hommes.

Sur la feconde partie de la Déclaration qui explique l'étendue de l'autorité de l'Eglise & de celle du Pape dans les matieres spirituelles, le Procureur Général dit qu'elle n'étoit pas moins solidement établie que la premiere, que ce ne fut pas sur Saint Pierre seul, mais sur tous les Apôtres, que Dieu répandit son S. Esprit ; qu'il leur donna en même-tems sa mission pour le Gouvernement de son Eglise à laquelle seule il promit, & il a toujours donné son assistance, que s'il a parlé plus précilément à S. Pierre qu'aux autres Apôtres, ç'a été pour marquer l'unité indivisible de son Eglise, & pour récompenser la foi de cet Apôtre, de la primauté que nous reconnoissons dans la personne de ses successeurs ; qu'aussi les plus Saints Papes ont assez marqué l'opinion qu'ils avoient de l'autorité des Conciles, par les foins qu'ils ont pris d'en procurer l'affemblée, & l'attachement qu'ils ont eu à faire observer leurs décisions, même par leur exemple; qu'à la vérité les difficultés survenues pour l'assemblée des Conciles, avoient obligé d'accepter, & même dans ce siécle, une autre voie pour calmer les orages qui agitent le Vaisseau de l'Eglise, mais que lorsqu'étant séparée elle accepte les décisions de son Chef visible , le concours de son autorité, toujours également conduite par le S. Esprit, produit le même effet que si elle étoit réunie dans le même lieu.

Le Procureur Général fit un troisiéme Discours (a) à-peu-

#### HISTOIRE DU DROIT

près pareil dans l'Ecole du Droit Civil & Canonique, où l'Edit & la Déclaration furent aussi-tôt enregistrés comme ils l'avoient été par l'Université.

Les choses n'allerent pas si vîte en Sorbonne; on s'assembla (a), & le Syndic ayant présenté la Relation de ce qui s'étoit passé, pour l'arrêter en la maniere accoutumée, l'on entendit de tous côtés des Docteurs qui se plaignoient que l'Edit les affujettissoit à des choses fort onéreuses, sans qu'il en revînt aucune utilité ; fur cela on en nomma quatorze pour examiner ce qu'il y avoit à faire & concerter les choses entre eux. Sans doute l'article qui obligeoit les Professeurs de Théologie à montrer leurs Ecrits aux Procureurs Généraux, gens Laïques; quand ils en seroient requis , n'étoit pas celui qui faisoit le moins de peine. Le Parlement trouva fort mauvais qu'on eut balancé sur l'enregistrement ; le Doyen & quelques autres Docteurs ayant été mandés (b), il leur fut ordonné de tenir une assemblée extraordinaire (c) pour consommer entiérement la délibération. Les Députés s'affemblerent trois fois, & ils convinrent enfin des termes dont ils devoient se servir pour se conserver, en obéissant, la liberté de supplier le Roi dans la suite, de soulager la Faculté des dispositions de son Edit, qui paroissoient blesser les immunités dont elle avoit joui jusqu'alors, & donner atteinte à la confiance dont il avoit plû à nos Rois de l'honorer; mais un affez grand nombre de Docteurs ayant jugé qu'il falloit commencer par faire de très-humbles supplications au Roi, l'enregistrement sut encore différé.

126

Le Procureur Général de Harlay exposa (d), qu'au lieu d'exé-

<sup>(</sup>a) Le premier de Juin.

<sup>(</sup>b) Le 5 du mois.

<sup>(</sup>c) Le 15. (u) Le 16 Juin.

E C C L É S I A S T I Q U E, CHAP. I. 127 cuter les ordres de la Cour, les Docteurs s'étoient engagés en pluseurs contestations inutiles, contraires au respect qu'ils doivent aux Arrêts de la Cour & aux exemples de soumission de leurs prédécesseurs; elle ordonna que le Doyen, six anciens Docteurs du College de Sorbonne, & les Prossesseurs en Théologie, ensemble le Grand-Maître & les Prossesseurs, qui récroient nommés par le Procureur Général, séroient présentement par le Procureur Général, séroient présentement par le Procureur Général, séroient présentement mandés par des Huissiers pour recevoir les ordres de la Cour, avec le Scribe de la Faculté, lequel apportera les Registres des Délibérations; cependant sit défensés à latite Faculté de continuer son assembles, & d'en tenir aucune, jusqu'à ce que par la Cour en eût été autrement ordonné, & une le présent Arrêt éroit signisés aux Doyen & Syndic.

Il fur de plus arrêté, que M, le Premier Préfident feroit entendre aux Dockeurs mandés, que la Cour étoit mal faisfaite de leur conduite; les blâmeroit de leur défobéifiance à l'exécution de fes Arrêts, & leur diroit qu'elle pourvoira à la réformation de leur Corps, par les voyes qu'elle estimera les plus convenables: & cependant que la Cour leur défendoit de s'afembler jusqu'à ce qu'elle eût reglé la maniere de leurs affemblées.

Sur les huit heures du matin, le Doyen, le Syndic, & les autres Docteurs mandés avec le Scribe de l'Univerfité étanterus, le Premier Préfident de Novion leur dit, en prétence du Procureur Général: » Nous apprenons avec douleur que » l'efprit de paix ne regne plus parmi vous, & que la cabale » empèche la foumission que vous devez aux ordres de la Cour. » On vous méconnoît parmi les voix indiscretes, que le plus » grand nombre auroit dû étouster; ce n'est plus cette s'age

» conduite, qui fit rechercher les avis de vos prédécesseurs » & qui leur acquit sans aucun titre la liberté de s'assembler dans » les matieres de Doctrine , la Cour n'auroit jamais cru que » vous eussiez ofé différer l'enregistrement qu'elle vous avoit » ordonné. Votre désobéissance lui fait regretter les marques . » d'estime dont elle vous avoit honorés. Persuadée que vous no » méritez plus sa confiance, elle vous défend de vous plus » assembler, jusqu'à ce qu'elle vous en ait prescrit la maniere, » Elle aura foin de pourvoir à celle du premier Juillet. Enfuite » le Premier Président ordonna au Scribe de la Faculté de passer » au Greffe , & d'enregistrer dans son Registre l'Edit du Roi » du mois de Mars dernier; la Déclaration, les sentimens du » Clergé de France touchant la puissance Ecclésiastique, atta-» chée fous le contre-scel, & l'Arrêt d'enregistrement.

Le 29 Juillet la Faculté de Théologie présenta au Parlement une Requête signée de cent soixante-sept Docteurs, laquelle contient l'exposé de ce qui s'étoit passé, où les Arrêts de la Cour sont rappportés, tendant à obtenir la liberté de s'assembler. Comme cette Requête étoit accompagnée de protestations, qu'ils n'avoient jamais eu dessein de s'éloigner du respect dû, tant à la déclaration du Clergé qu'à l'Edit du Roi qui en autorise l'exécution, la Cour leur permit de continuer leurs Assemblées ordinaires.

Depuis ce temps-là, les quatre articles ont été fréquemment foutenus en France, fur-tout les premieres années pendant la chaleur des contestations avec la Cour de Rome.

Innocent XI mourut dans la soixante-dix-neuviéme année (a). Il étoit né à Côme dans le Milanez, & conféquemment sujet de la Maison d'Autriche, ce qui avoit fait que la France cut peine à consentir à son exaltation; mais le Cardinal d'Estrées, (a) Le 12 Août 1688, qui

ÉCCLÉSIASTIQUE, CHAP. I. qui étoit chargé de nos affaires à Rome, l'avoit cautionné envers la Cour. Ce Pape étoit homme de bien; mais il sçavoit peu, parce qu'il avoit peu étudié, & il étoit inflexible dans ses sentimens, ne revenant presque point de ses premieres impressions, perfuadé qu'elles étoient fondées fur la raison & sur la justice. Il · refusa des Bulles à tous ceux qui avoient été nommés aux Bénéfices après l'Assemblée du Clergé en 1681 & 1682 ; ensorte qu'à sa mort, il y avoit plus de trente Eglites destituées de Pasteurs. Il traita le Marquis de Lavardin comme un excommunié (a). Il refusa d'entrer dans toutes les vûes d'accommodement qui lui furent proposées de la part du Roi, dont il ne voulut pas même recevoir les Lettres. Enfin il rejetta la postulation du Cardinal de Furstemberg ; & en faisant tomber l'Archevêché de Cologne au Prince Clément de Baviere, hata, sans y penser, la chûte de Jacques II. C'étoit tout le mal qu'il pouvoit faire à la France, qu'il auroit sans doute plus ménagée, si les personnes en qui il avoit confiance, & qui étoient dans les intérêts de la Cour de Vienne & de quelques autres Puissances, lesquelles souffloient le feu de la discorde, eussent été un peu moins prévenues contre cette Couronne.

Le Cardinal Ottoboni, qui fut élû Pape (b), & qui prit le nom d'Alexandre VIII, vit avec plaisir le Roi se relâcher sur l'article des franchises des Quartiers à Rome ; mais il se défendit d'abord d'accorder des Bulles , sur ce que l'injure qu'il prétendoit avoit été faite au Saint Siége en 1682 n'étoit pas encore réparée, & il mourut fans avoir terminé la querelle. Innocent XII fon fucceffeur , la finit. Les Cardinaux d'Etrées & de Janson , chargés de ménager l'accommodement , convinrent verbalement (e)
(a) Voyez le Droit des Gens à l'Article où j'ai traité la question de la Franchise
des Quartiers à Rome.

<sup>(</sup>b) Le 6 d'Octobre 1689. (c) Dans le mois d'Août 1693;

## 130 HIST. DU DROIT ECCLES, &c.

que les nommés aux Evêchés depuis le commencement des contestations, écriroient chacun en particulier une Lettre de foumilson au Pape, pour lui marquer la douleur qu'ils avoient de ce qui s'étoit passé; ce qui sur fait, ensuite de quoi ils eurent des Bulles.

des Bulles.
Voici la traduction de la Lettre Latine que les nommés aux
Evêchés écrivirent au Pape : « Prosternés aux pieds de Votre
» Béatitude, nous professons et nous déclarons, que nous sommes extrémement fachés, & plus qu'on ne sçauroit dire, de
» ce qui s'est fait dans ces assemblées, ce qui a infiniment dé» plu à V. B. & à ses Prédécesseurs : ainsi, tout ce qui a pû
» être censé ordonné dans ces assemblées au regard de la Pusifance Ecclésastique, & de l'autorité Pontisicale, nous le
» regardons comme n'ayant point été ordonné, & déclarons
» qu'il doit être regardé sur ce pied là. De plus, nous tenons
» pour non délibret out ce qui a pû être censé avoir été déli» béré au présudice des Erlises «.

Surcette Lettre, il y a pluficurs observations à faire, 1.º. Que le Roi n'a rien écrit au Pape; 2º. Que le Clergé de France n'a rien rétraté non plus; 3º. Que les nommés aux Evêchés n'éç ctivirent point non plus en Corps, & qu'ils le firent tous sépairément, quoique ce füt précisément la même Lettre qu'ils signoient; & il résulte que ces Lettres de quelque Particulier empressé d'avoir des Bulles, ne peuvent être regardées comme une révocation des quatre articles. Le Parlement de Paris a toujours agi sur le fondement que les quatre articles étoient si effentiels à nos libertés, qu'on ne pouvoit s'en écarter. Aussi ces quatre articles furent ils long-tems après soutenus en différentes occasions, & dans des Livres & dans des Théses du vivant de Louis XIV, & c'est une nouvelle preuve que noug n'y avons jamais renoncé,

#### CHAPITRE SECOND.

Du Gouvernement de l'Eglise.

#### SECTION PREMIERE.

De l'autorité du Pape & de celle des autres Evéques?

'AUTORITÉ spirituelle du Pape en tant qu'Evêque, est bornée comme celle de chaque Evêque en particulier, à un certain reffort au-delà duquel il n'a aucune Jurifdiction. elle active Telle est la loi inviolable de l'Eglise, qu'un Evêque ne peut Pape à d'illeur un pour le company de la loi inviolable de l'Eglise, qu'un Evêque ne peut l'appe à d'illeur un promission de l'Eglise, qu'un fact le la loi inviolable de l'Eglise, qu'un Evêque ne peut l'appe à d'illeur un promission de la loi de l'Eglise, qu'un Evêque ne peut l'appe à d'illeur l'appe de l'a ni faire aucune fonction Episcopale dans le Diocese d'un autre l'Eglise, Evêque, ni exercer aucune Jurisdiction sur les Clercs & sur les Laïques d'un autre Evêque, ni recevoir à fa Communion ceux qu'un autre Evêque a excommuniés, à moins que cet autre Evêque n'y consente (a). Delà il suit que le Pape, en tant qu'Evêque de Rome, n'a de Jurisdiction immédiate que dans le Diocese de Rome.

(a) C'est la disposition du Concile de Nicée, Canons 5 & 16; du Concile d'Antioche , Canons 2 , 3 & 6 ; du Coneile de Sardique , Canons 18 & 19 ; du Concile de Carthage, Canon 5; du Concile de Constantinople, Canon 2; du Concile d'Arles, Canon 5; du deuxième Concile de Tours en 570, Canon 8; du Concile de Lyon de la même année, Canon 4; du fecond Concile d'Arles, Canon 8; & d'une înfinité d'autres,

Non vocati Episcopi ultra Diacesim, ne transcant ad ordinationem vel aliquam aliam administrationem Ecclesiasticam, servato autem præscripto de Diæcesibus Canone, clarum est, quod unam quamque Provinciam Provincia Synodus administrabit, secundum ea quæ

fuerunt Nicea definita, Concil. Constantinop. Can. 2.
Felix Episcopus Baianensis dixit : Nullus debet Collega suo facere injuriam, multi enim transcendunt sus & usurpant aliena, ipsis invitis, gratus Episcopus dixis: Avaritim cupiditatem radicem omnium malorum esse, nemo est qui dubitet. Proinde inhibendum est ne quis alienos fines usurpet, aut transcendat Episcopum Collegam suum , aut usurpet alterius plebes, fine ejus petitu, quia inde omnia mala generantur. Universi dixerunt : Places, Concil, 1 Carthag. Can. 10.

Mais le Pape a de plus, selon le Concile de Nicée, un droit particulier dans les Provinces suburbicaires, comme Patriarche. Il a enfin la primauté entre les autres Evêques, c'est-dire que, quoiqu'il n'ait pas une Jurisdiction immédiate dans les autres Evêchés, cela n'empêche pas qu'il ne soit le premier Evêque de la Chrétienté. C'est ce qu'il faut entendre.

Le fixième Canon du Concile de Nicée qui conferve les droits de l'Evèque d'Antioche fur l'Orient, de l'Evèque d'Antioche fur l'Orient, de l'Evèque d'Antioche fur l'Eurandrie fur l'Egypte, fur la Lybie, & fur la Pentapole, dit que l'Evèque de Rome a une parcille Jurisdiction. Rufin, qui écrivoit environ soixante ans après la tenue de ce Concile, & qui en a traduit les Canons, explique celui-ci par l'usge en ces termes : a L'Evèque de Rome a les mêmes droits sur les Provinces suburbicaires, les Provinces du Vicariat de Rome qui, selon la divisson de l'Empire Romain, comprenoit la Toscane, l'Ombrie, le Picenum suburbicaire, la Pouille, le Samnium, la Sicile, l'Isle de Corfe, & la Vallerie.

Les droits de ces Evêques de Rome, d'Alexandrie & d'Antioche fur ces Provinces, confiftoient en ce que 19. ils avoient le rang au-defius de tous les autres Evêques de la Province. a°. Ils ordonnoient les Métropolitains, mais ils n'ordonnoient pas les Evêques des Provinces | le Concile de Nicée réferve de droit au Métropolitain de chaque Province. Les Evêques de Rome ordonnoient néanmoins les Evêques des Provinces fuburbicaires, c'elt-à-dire les Provinces du Vicariat, parce qu'il n'y avoit point de Métropolitain, fi l'on en excepte la Sicile & la Sardaigne; 3°. Ils pouvoient convoquer un Synode des Evêques de toutes leurs Provinces, 4º. Ils avoient fur ces Provinces une infpection & une Intendance générale. La confidération qu'infpiroient leur Siége, & leur mérite perfonnel, leur

donnoit droit de faire des réprimandes, & engageoit les Evêques des moindres Siéges à les consulter. C'est ce qui donna licu dans la fuite aux appellations qu'on porta devant eux, des Jugemens des Conciles Provinciaux : droit qui n'étoit pas encore en usage du tems du Concile de Nicée, car ce Concile établit le Concile Provincial Juge fouverain des perfonnes & des affaires de la Province.

Ces trois Evêques de Rome, d'Alexandrie, d'Antioche, étoient ce qu'on appelle les anciens Patriarches, ils exerçoient leur Jurisdiction sans que l'un pût rien entreprendre dans le territoire de l'autre. Dans la fuite, on créa deux nouveaux Patriarches, celui de Jérusalem dans le cinquiéme Concile général qui est le second de Constantinople (a), & celui de Constantinople qui prétendit le fecond rang (b), ce qui causa beaucoup de disputes dans l'Eglise, & qui enfin a été suivi du Schisme.

Outre ces grands Patriarches, il y a encore des Métropolitains de Villes considérables qui ont le titre de Patriarches. Tels font ceux de Venise & d'Aquilée.

Il est nécessaire qu'il y ait de la subordination dans l'Eglise, & la primauté est de droit Divin ; mais on a douté si cette primauté, en tant qu'attachée au Siège de Rome, est d'institu- sin ou de Droit Ecclésallique. tion Divine ou simplement d'institution Ecclésiastique.

Rome étoit la plus grande ville du monde connu, la plus scavante, la plus puissante, puisque c'étoit de-là que partoient les loix que subissoit une grande partie de la terre. Toutes les autres Eglises avoient donc besoin de celle de Rome, pour en recevoir du fecours & pour communiquer plus facilement avec

<sup>(</sup>a) En 553. (b) Marca, differtation sur le Patriarchat de Constantinople.

les Églifes plus éloignées, par une ville qui étoit le centre de la communication civile, & où aboutifloient toutes les affaires politiques de l'Univers. De-là, le Re Rations des autres Eglifes avec celle de Rome. C'est par une raison toute pareille, que les Evêques des villes capitales d'Antioche & d'Alexandrie furent d'abord diffugés de leurs Conferes. C'est enfin par une pareille raison, que ceux de Jerusalem & de Constantinople le furent dans la suite, & que les uns & les autres participerent dans l'Eglis d'Esclat que les villes où éctoint leur Siége avoient dans le gouvernement temporel. C'est un point incontestable dans l'històrie de l'Eglise, que la subordination des Eglises a suivi l'order du gouvernement temporel. Les Métropoles civiles ont été les Métropoles Ecclésiastiques, excepté en Afrique, où l'Evêque le plus ancien de chaque Province est devenu le Métropolitain.

Quelques Théologiens prétendent que la primauté du Papo n'est que d'institution Eccléssastique; mais la plupart des Docteurs Catholiques pensent qu'elle est d'institution divine, de que c'est par la volonté de J. C. que la primauté a été exercée par Saint Pierre de par les successeurs. Il est néanmoins incontestable qu'en supposant mêmo la primauté des Evéques de Rome d'institution divine, les dissierens degrés de subordination, de la maniere dont cette subordination s'exerce ne sont pas en tout de droit Divin.

En quoi elle

Les effets de cette primauté sont , 1% de rendre le Pape Chef visible de l'Églife, & d'ôter par-là l'occasion du Schifme (a). L'unité du Chef ne fait qu'une Eglise de toutes celles du monde qui sont unies au S. Siége. C'est ainsi que le Chef d'une Compagnie séculiere marque l'unité de cette Compagnie,

(a) Us Capite constituto , Schifmatis tollatur occasio,

2º. De donner au Papo le droit de présider aux Conciles généraux, à moins qu'en cas de schisme ou d'hérésie de sa part, le Concile ne trouvât à propos d'en ordonner autrement. 30. De lui donner une inspection générale sur l'Eglise universelle. en la forme marquée dans les Actes des Conciles & dans les Saints Canons (a). Telle est la disposition du Décret du Concile de Florence (b) où se fit la célebre réunion de l'Eglise La. tine avec l'Eglise Grecque.

La primauté du Pape lui attribue donc le droit de proposer ce qui peut être utile au bien général de l'Eglise, de faire des exhortations aux Evêques & autres Chrétiens pour l'observance des Canons, mais elle ne lui acquiert sur eux aucune Jurisdiction immédiate.

Ce n'est que par succession de tems que la Discipline Ecclésiastique a donné au Pape le droit de juger par appel les Caues de la Jurisdiction contentieuse, de la maniere que je l'expliquerai, & celui d'accorder des Dispenses dans certains cas qui lui ont été réservés, comme je le dirai aussi; mais sa Jurisdiction immédiate n'a pas cessé d'avoir les mêmes bornes que le Diocese de Rome. Le Pape ne peut exercer aucun acte de Jurisdiction immédiate dans les autres Dioceses; conférer . par exemple des Bénéfices, à moins que ce ne soit en vertu des conventions qui ont été faites dans la fuite des tems entre les Papes & les Princes temporels.

L'Eglise de Rome est aussi sujette à l'erreur qu'une autre Eglise particuliere. Si le Pape veut succéder aux priviléges de mauré per transf Pierre, il faut qu'il soit le successeur de sa Foi. S'il devenoit à un autre Erre hérétique, il feroit indispensable de lui donner un successeur

a)) Juxta eum modum qui, & in Atlis Conciliorum & in Sacris Canonibus, contineur, (6) Celebré en 1439,

orthodoxe; & si le Clergé de Rome embrassoit l'hérésie, il y auroit une nécessité absolue que le Pape se choisit une autre Eglise pour y fixer son Siège. Alors cette Eglise seroit la premiere de toutes, & l'on pourroit dire d'elle ce que Saint Bernard disoit de Pise, que le Pape Innocent II sembloit avoir choisie pour y fixer son Siége, dans un tems où l'Antipape Anaclet étoit reconnu à Rome pour le légitime successeur de Saint Pierre : Pife eft substituée à Rome ( disoit ce Pere ) & eft choisie par toutes les villes de la terre pour être le Siège Apostolique (a). Elle pourroit se féliciter, comme Pise se félicitoit dans ce tems-là, de se voir revêtue de toute la gloire dont jouiffoit Rome auparavant (b).

Indépendamment même du cas d'hérésse, la ville de Rome, fujette comme toute l'Italie à des tremblemens de terre, peut être absorbée ; elle a été pillée & ravagée dix fois , & elle peut être entierement détruite : or si , par quelque événement que ce foit, il devenoit ou impossible ou trop incommode pour l'Eglife que le premier Evêque eût fon Siége à Rome, le Pape pourroit, du consentement de l'Eglise, se choisir une autre demeure. Du tems des Apôtres, le Siège de Pierre fut transféré d'Antioche à Rome, & Avignon a été celui de ses succesfeurs.

Rome est où est le Pape, disoit Jean XXII aux habitans de cette ville, qui lui avoient fait une députation à Avignon, pour l'engager de retourner à Rome (c). Pendant le féjour des

Papes à Avignon, les François foutinrent que les Papes n'étoient pas obligés de fixer leur demeure à Rome (d). Lors-(a) Bernard , Epift. tom. 1 , p. 140.

(a) pernard 3 Epit. com 1, p. 140.

(b) Ernaldus dans S. Bernard, tom. 2, p. 1092.

(c) Ubi Papa, jbi Roma, quod didum (dit Tritheme) ejus posted in proverbium vulgatissimum versum est. Ch. Hirs. T. 2, p. 164.

(d) Ubicumpute enim (ditu Auteur qui a cerit contre Petrarque) pro utilitate sides

qu'Urbain

qu'Urbain V. se préparoit à quitter la France, Nicolas Oresme lui fut envoyé de la part de notre Charles V, pour prouver à ce Pontife, qu'il feroit mieux de fixer sa demeure en France (a). Un célebre Docteur de Sorbonne (b) a établi que le séjour des Papes à Avignon avoit été légitime. Bellarmin lui-même avoue que si le Siége du premier Evêque étoit transféré de Rome à une autre Eglise, l'Evêque de Rome n'auroit plus aucune prérogative (c). Si ce Cardinal ne croit pas que cela arrive, il n'en est pas moins certain que cela peut arriver.

Les flatteurs de la Cour de Rome prétendent que le Pape est l'Ordinaire des Ordinaires, ou l'Evêque des Evêques, c'est- des Ordinaires, à-dire l'Evêque universel de tous les Evêques & de tous les Evêchés. S'il faut les en croire, le Pape peut, dans chaque Diocèse, ce que peut l'Evêque même, C'est une prétention chimérique.

Lorsqu'à la fin du sixième siècle, Jean surnommé le Jeûneur 3 Patriarche de Constantinople , prit la qualité d'Œcuménique ou d'Universel, le Pape Pélage s'opposa à ce titre, qu'il appella une usurpation nouvelle. Saint Grégoire Pape , que l'Eglise regarde comme un de ses principaux Docteurs, ne le blâma pas avec moins de zele, & il parla de ce titre, comme d'un nom superbe, capable d'introduire l'erreur & le schisme dans l'Eglise, & d'anéantir les droits & les fonctions de chaque Evêque dans son Diocese. S'il y a un Evêque qui soit universel (dit ce grand Pape ) il s'ensuit que tous les autres Evê-

Catholica flatuit refidere , Sedes fua est , nec fine causa dielum est : Ubi Papa , ibi Roma ;

Catholice flatuit refidere, Scéas fua est, me fone could actium est. Uni Papa, thi Homa; & Petrarque, vous que cela citoi vrais. Dans Petrarque, p. 1064; est dicere, & quod (a) Beatiffine Pater, dico quod locus Francia faniliore fluthe, se fast est dicere, & quod surhome majoris. Stadiliatis est pervos est ligibilitos. Hill. Universiti. Paris, T. 4, pag. 403, (b) Balura, dans la Préface des Vies des Papes d'Avignone, où il rapporte l'autorité. de Genfelinus , de Caffanhis , & d'André Victorellus, (c) Tom, 1. p. 631.

ques ne font pas véritablement Evêques (a). Si nous ne confervons (ajoute-t-il) à chaque Evêque la Jurisdiction p que fai-fons-nous autre chose que consondre l'ordre de l'Eglise , lequel nous sommes obligés de garder (b)!

Les Papes ont eux-mêmes reconnu en plusieurs occasions, qu'ils ne pouvoient exercer les fonctions Episcopales hors de leur Diocèle, & qu'ils ne pouvoient absoudre & admettre à la Communion un homme excommunié par son Evêque, fans le consentement de ce même Evêque. Nous en avons plusieurs exemples.

S. Epiphane rapporte que Marcion ayant c'é excommunié par fon pere, qui étoit auffi fon Evêque, pour avoir eu commerce avec une fille, & n'ayant pû obtenir de lui fa réconciliation, alla à Rome, & demanda d'être admis dans l'affemblée des Fideles, mais que perfonne ne voulut le lui permetre. Les Prêtres de Rome n'alléguoient aucune autre ration de ce refus, finon qu'ils ne pouvoient rien faire de contraire à ce qui avoit été fait par celui qui leur étoit affocié dans le minifetere & dont ils n'avoient pas la permiffion (c).

Heïton, fameux Evêque de Bafle, que Charlemagne envoya en Ambaffade à Conftantinople, faifant un Capitulaire pour l'infirtelion de fes Curés, conqui le dix-huitelme article en ces termes: « Aucun Clerc ne quittera fon Eglife fans la » permiffion de fon Evêque, fous prétexte d'aller à Rome par dévotion, ou à la Corr pour affaires. Les Pélerins qui vont » à Rome fe confesseront avant que de partir, parce qu'ils

<sup>(</sup>a) Si unus Universalis est, restat ut vor Episcopi non stits. Lib. 7. Ep. 70. (f) Si sia unicuique Episcopo invisition non servatur, quid aliud agitur, nist ut per - nos per quos Ectsassitures custodarii debuit ordo, consinatura I Lib. 9, Epist. 22. (c) Non possumus hoc sine permissi Venerandi Parris tui sacre, una enim est fidate de una animorum consesso, escopismus develori regressio commissilor parris una consesso con con consesso con cons

120 - doivent être liés ou déliés par leur Evêque ou par leur

» Curé, & non par un étranger ». L'Historien de l'Eglise qui rapporte ce Capitulaire (a), remarque que le Pape est manifestement compris sous le nom d'Evêque étranger comme les autres Evêques , & cela est incontestable , puisque c'est du voyage de Rome & du Pape qu'il est question dans ce passage.

Le Concile de Schelingstadt ou Salegunstadt près de Mayence (b), défend d'aller à Rome (c) sans la permission de l'Evêque ou de son Vicaire. » Et parce que plusieurs personnes char-" gées de grands crimes ( dit ce Concile ) ne veulent pas re-» cevoir la pénitence de leurs Pasteurs & vont à Rome , per-» suadés que le Pape leur remettra tous leurs péchés, le Con-» cile déclare qu'une telle absolution ne leur servira de rien , » mais qu'ils doivent premierement accomplir la pénitence » qui leur sera imposée par leurs Pasteurs; après quoi, s'ils » veulent aller à Rome, ils doivent prendre des Lettres de » leur Evêque au Pape (d).

Dans le Concile de Limoges (e), on se plaignit que les excommuniés obtenoient du Pape la pénitence & l'absolution à l'infçû de leurs Evêques, & que ces abfolutions injustes ruineroient la paix & les Décrets du Concile. Engeleric, Chanoine du Puy, parla ainsi à ce sujet : » il y a quelques années qu'E-» tienne Evêque de Clermont, excommunia Ponce Comte d'Au-» vergne, pour avoir quitté sa femme légitime & en avoir

Vetlgres, pour avon quives a sensitive segment of the sensitive segment sensitive segment of the sensitive segment segment sensitive segment sensitive segment sensitive segment segme (c) Célebré en 1031,

» époulé une autre. Comme il ne vouloit point l'absoudre » qu'il ne se fût corrigé, le Comte obtint à Rome son abso-» lution du Pape, qui ne sçavoit pas qu'il sût excommunié. z L'Evêque s'en plaignit au Pape par Lettres, & le Pape lui » répondit : ce n'est pas ma faute, c'est la vôtre de ne m'avoir 37 pas averti par vos Lettres, avant que le coupable vint à » Rome, je l'aurois absolument rejetté, & j'aurois confirmé » votre excommunication. Car je déclare à tous mes Confre-» res les Evêques, que loin de les contredire, je prétends les » aider & les consoler. Dieu me garde de faire schisme avec » eux : ainsi je casse & annulle cette absolution obtenue par » surprise, & le coupable n'en doit espérer que malédiction. » jusqu'à ce que vous l'absolviez justement, après la satisfac-» tion convenable. » Les Evêques louerent cette conduite du Pape, & ajouterent: "Nous avons appris des Papes & des au-• tres Peres, que lorsqu'un Evêque qui a mis en pénitence sor » Diocésain, l'envoye au Pape pour juger si la pénitence est. » proportionnée à la faute, le Pape peut, par son autorité, la » confirmer, la diminuer, ou y ajouter. De même, si un Evê-» que envoye son Diocésain au Pape avec des témoins ou des » Lettres, pour recevoir pénitence, ainsi qu'on fait souvent » pour les grands crimes, il est permis à ce pécheur de la re-» cevoir du Pape, comme il n'est loisible à personne de rece-» voir du Pape la pénitence & l'absolution sans le congé de » fon Evêque (a).

Les Actes de ce Concile nous fournissent encore d'autres exemples de cette discipline. Il y est rapporté entre autres,

<sup>(</sup>a) Voyez Fleury, Hift Ecclefiaft T. 12, L. 59. Le Cardinal Baronius dans fes Anuales, rapporte les acles de ce Concile. Voyez auffi le neuvième Tome des Conciles, pag. 508.

ordre du Duc de Guyenne, ce foldat touché de repentir alla demander pénitence à son Evêque. L'Evêque, indéterminé fur le choix de la pénitence, envoya le coupable à l'Apostolique, c'est-à-dire au Pape. Le soldat alla à Rome, & y arriva la seconde Fête de Pâques, il entra dans l'Eglise de S. Pierre dans le tems que le Pape célébroit l'Office divin. Après avoir jetté de grands cris mêlés de pleurs & de gémissemens , le soldat dit qu'il demandoit pénitence : Pourquoi ne vous étes-vous pas adressé à votre Evêque, lui dit alors le Pape (a). Le soldat. répondit que son Evêque l'avoit envoyé à lui (b). Aussi-tôt les témoins que le soldat avoit amenés, dirent au Pape le crime qu'il avoit commis, & lui présenterent les lettres de l'Evêque; le Pape chargea un Evêque qui étoit auprès de lui de confidérer par quelle pénitence ce mort pouvoit être vivifié. Ce fait justifie que les Papes étoient persuadés dans ce tems-là qu'ils ne pouvoient pas entreprendre sur l'autorité de leurs Confreres. Il est digne de remarque que lorsque l'Evêque envoya ce soldat à Rome, il lui dit que si l'Apostolique lui imposoit une pénitence, il en feroit fort aife, & qu'il la lui confirmeroit, mais que s'il le rejettoit, il n'en recevroit jamais de lui ni d'aucun autre (c). C'est cette extrême sévérité des Evêques qui introduisit l'usage de s'adresser au Pape auprès duquel on trouyoit plus de facilité (d).

L'Historien de l'Eglise (e) rapporte que Foulques, Comte d'Anjou, touché de la crainte de l'enfer pour avoir répandu

<sup>(</sup>a) Cur Episcopum tuum non expetebas. (b) Episcopus meus me misti ad te. (c) Si tibi ille panientum concedit "G ego gaudeo & confirmo. Si ille te abjecetti " numquam nec à me nec ab aliquo invenies panitentiam.

<sup>(</sup>d) Romam euntibus Apostolicus omnia dimittit peccata, Concil. Salegunst, C. 18.

beaucoup de sang en divers combats, entreprit le pélerinage de Jerusalem; & au retour, de bâtir un Monastere dans une de ses Terres, où les Moines priassent jour & nuit pour le salur de son ame. Il fonda donc le Monastere de Beaulieu. à mille pas de Loches; & une très-belle Eglise ayant été promptement achevée, il envoya prier Hugues Archevêque de Tours, dans le Diocese duquel elle étoit, de venir en faire la dédicace. » Je ne puis ( répondit l'Archevêque ) offrir à Dieu les » yœux d'un homme qui a pris à mon Eglise plusieurs terres & » plusieurs Serfs. Qu'il commence par rendre aux autres ce » qu'il leur a ôté injustement «. Le Comte indigné fit de grandes menaces contre l'Archevêque, & prenant quantité d'or & d'argent , s'en alla à Rome. Il exposa son affaire au Pape Jean ; il lui fit de grands présens , & le pria de faire dédier son Eglise. Le Pape envoya avec lui un Cardinal nommé Pierre. avec ordre de faire ce que le Comte désiroit. Les Evêques des Gaules blâmerent cet attentat, & trouverent fort étrange que le Pape donnât l'exemple de violer les Canons qui défendent à un Evêque de rien entreprendre dans le Diocese d'un autre. fans son consentement. Le jour de la dédicace sut fixé au mois de May ; un peuple innombrable s'y rendit, mais il n'y eut d'Evêques que ceux de la domination du Comte qui les y avoit menés malgré eux. La cérémonie étant faire le jour même . vers l'heure de None, le tems qui étoit fort beau changea toutà-coup, & il vint un orage si furieux, qu'après avoir ébranlé long-tems la nouvelle Eglise, il en emporta le toit avec toute la charpente. Cet accident fut regardé de tout le monde comme une punition de l'attentat contre la discipline de l'Eglise: car encore que la dignité du Siége Apostolique rende le Pape le plus respectable de tous les Evêques du monde; il ne lui

### DE L'ÉGLISE, CHAP. II.

est jamais permis de violer les Canons; & comme chaque Evêque est l'époux de son Eglise, dans laquelle il représente le Sauveur, il ne convient à aucun Evêque, sans exception, de rien entreprendre dans le Diocete d'un autre. Cest ainsi que parle Raoul Glaber, Historien du tems, tout Moine de Clugny qu'il étoit, ne reconnoissant pour Supérieur que son Abbé & le Pape (a).

Mais , difent les Ultramontains , les Eglifes du Patriarchat d'Occident ont été fondées par des Miffionnaires envoyés par l'Evêque de Rome, & ainí ces Eglifes lui ont été acquifes. La preuve n'est pas bonne. 1º. Elle ne regarderoit que l'Occident 2º. Quelle apparence qu'aucun des autres Apôtres ne foit venu annoncer l'Evangile en Occident, eux à qui l'Apoftolat des Gentils avoit été confié ? 3º. Un peuple qui embrasse le Christianisme se soune aux regles de l'Eglife , & non pas aux Missonnaires qui le convertissent. Est-ce que la subordination des Eglises se regle par les lieux d'où les Missonnaires ont été envoyés pour faire de nouvelles convertisons? Saint Pierre a été Evêque d'Antioche avant que d'être Evêque de Rome , Rome releve-t-elle d'Antioche ? C'est de Jeruslaem qu'après y avoir établi une Eglise, les Apôtres & les Disciples ont été envoyés pour aller prêcher l'Evangile par toute la

<sup>(</sup>a) Quodutique audientes Galliarum quique Prafules, profumpionem facrilegem cognoverant et caed capiditate proceefffe, dam videlites unus regient alter rapum fuficipiest, a recens in Romad Estelda Schiffan erwordfine. Universi funta partier desplantes symaiom ninium mateens videletum, su i qui Appollutum regient Schem, Appollutum primtus ac caesticam tungletum regionem su hispor melle production production primtus ac exception de la companie del la companie de la companie del la companie de la companie del la companie de la

terre, ont-ils par là acquis toutes ces Eglises à l'Evêque de Jerusalem? Cet Evêque n'est pas même au rang des trois premiers Patriarches. L'Eglise ne doit être gouvernée que suivant les Canons, le principe est incontestable : er il n'y a point de Canon qui ordonne que parce qu'un Evêque aura envoyé des Missionnaires dans un grand pays, il pourra faire les fonctions d'Evêque dans chaque Diocese de ce pays-là. Le contraire est expressément ordonné par les Canons. L'Eglise d'Afrique n'a jamais voulu se soumettre aux appellations à Rome, parce que le Concile de Nicée ne les avoit point autorifées. Le Métropolitain lui-même ne peut exercer les fonctions d'Evêque dans les Diocèfes particuliers de sa Province. Les droits du Métropolitain dans sa Province étoient seulement 10. D'avoir la préféance fur tous les autres Evêques de la Province. 29. D'ordonner les Evêques de chaque Diocese de sa Province. 2º. De convoquer le Concile Provincial & d'y présider. 4°. De veiller à ce que la Foi fût maintenue & la discipline observée dans la Province.

Les Ultramontains ajoutent que lorsqu'on veut établir quelque nouveau Siège Episcopal, ou faire quelque autre changement considérable, on ne le sait jamais, même dans l'Eglise de France, sans l'autorité du Pape; ¿cest selon cux une preuve que le Pape est Evêqueuniversel. Le sait de l'intervention du Pape dans ce cas-là est vrai; mais la conséquence qu'on en tire est fausse. Ce recours à l'autorité du Pape est un usage nouveau; & il n'a été introduit que depuis que les Evêques de Rome ont usurpé des droits qu'ils n'avoient point. L'établissement d'un nouveau Siège doit être autorisée, on ne peut le saite autoriséer par les Conciles Nationaux, parce qu'on n'en assemble plus si fréquemment, on s'adresse au Pape, & le concours

du Pape comme Chef du spirituel, & du Souverain comme Chef & maître du temporel, autorise l'érection. Il n'est pas raisonnable de conclure de-là que le Pape est l'ordinaire des Ordinaires. Cette conféquence est contraire à toutes les regles & aux coutumes anciennes de l'Eglife, & fur-tout aux usages de l'Eglife de France, où les Evêques exerçoient leurs fonctions, sans être troublés par l'Evêque de Rome, & où ce qui regardoit le Gouvernement général étoit reglé par le Concile de la Nation.

Le Pape, Chef visible de l'Eglise, successeur de S. Pierre, a une primauté d'honneur & de Jurisdiction entre les autres four ce Apones, Evêques, mais une primauté sainte, Apostolique, & qui s'ac- que le Pape Pen

corde avec la charité. La Chaire de Saint Pierre que le Pape remplit, est le centre de l'unité dont on ne doit jamais se séparer ; toutes les Eglises doivent être unies à celle de Rome , à cause de sa principale autorité (a); mais les Evêques sont les successeurs des Apôtres, comme le Pape est successeur de S. Pierre, L'autorité sacrée n'a pas moins été communiquée à tous les Apôtres qu'à Saint Pierre. Tous ont reçu le S, Esprit par le souffle immédiat de la bouche de J. C; tous ont été immédiatement envoyés par lui, comme lui-même a été immédiatement envoyé par son pere (b). Ils sont Juges & peres dans l'Eglise, Vicaires de J. C. dépositaires d'une autorité immédiatement émanée de la sienne. C'est de Jesus-Christ immédiatement que les Evêques tiennent l'autorité de gouverner les-Fideles, de juger des Causes de la Foi, d'exercer tous les actes de Jurisdiction nécessaires, pour conduire le troupeau sur

<sup>(</sup>a) Saint Irenée.

<sup>(</sup>b) Sicut misit me Pater & ego mitto vos. Hac eum dixisset , insussavit & dixit eis: 'Accipite Spiritum fanctum , quorum remiferitis peccata , remittuntur eis ; & quorum rette. nueritis, retenta funt. S. Jean, Ch. 20, V. 11.

Lequel le Saint Esprit les a établis. Leur puissance n'est donc point une émanation de cette plénitude indépendante que les Ultramontains supposent dans le Pape; mais une participation de l'autorité divine qui réside en J. C. même, Prince des Pasteurs, Prêtre & Pontisé éternel, Chef souverain du corps de PEpilie.

Saint Cyprien dit que les autres Apôtres étoient ce que S. Pierre étoit lui-même, participant avec lui aux mêmes honneurs & à la même puissance (a) ; & il conclut que les Evêques n'ont ensemble qu'un même Episcopat, qu'is possedent chacun solidairement & par indivis (b). C'est cette unité de l'Episcopat qui sut celle de l'Episcopat qui fut celle de l'Episcopat qui fut celle de l'Episcopat prélate particulere, réunies ensemble, se forme l'Egisc universelle. Chaque Prélat a une portion, non pas comme propre & particuliere, mais comme une partie qui lui est spécialement commisé & recommandée. Ainsi que tous les troupeaux rassemblés ne composent qu'un seul troupeau, de même tous les Pasteurs sont comme un feul Pasteur (d).

Le Pape Symmaque, qui n'est mort qu'au commencement du fixième siècle, a poussé si loin cette idée de l'Episcopat, qu'il n'a point fait de difficulté de la comparer à l'unité de nature, de puissance & de volonté, qui est entre les personnes divines de la Trinité (e).

Ce n'est point un homme seul , dit Saint Augustin, qui a

<sup>(</sup>a) Hoc erant utique cateri Aposloli quod Petrus , pari consortio pradui honoris & posts stati. Cyprinan. de verit. Eccissia.

(8) Unitatem finites tenere & minicare debemus , maximė Episcopi qui in Ecclessia prasidemus , ut Episcopatus quoque ipium numa atque indevisim protenus... Episcopatus unus est qui su finguliti in slicidum part tentur. Cyprian.

<sup>(</sup>c) Ecclesia quoque una est. Cyprian.
(d) Unum ovilt, unus Passor.
(e) Ad Trinitaits instar, cujus una est asque individua potestas, unum est per diversos
Antilites Sacerdosium, Symmachus, Epist. 1, ad Æonium Arthutensem.

DE L'ÉGLISE, CHAP. II. 147 reçu le pouvoir des clefs, c'est l'unité entiere de l'Eglise (a). Le même Pere dit que le Collége des Apôtres étoit la figure de l'Eglise, Jorsque J. C. lui donna le pouvoir de remettre

les péchés, d'où il conclud que les paroles qui leur furent adref-

fées, s'adressoient en effet à toute l'Eglise (b).

Tous les Evêques sont premiers Pasteurs comme le Pape; sans préjudice de la primauté. Ils peuvent dans leurs Diocèles, ce que le Pape peut dans le ssen, hors le cas où leur pouvoir est restrain par l'Eglise qui regle l'exercice de leur autorité, comme elle regle l'usage même que le Pape peut saire de la sienne, en tant que regardant toutes les Eglises, & chaque Eglise les Evêques, dans le gouvernement de leurs Eglises, ne reconnoissent rien qui soit réservé au Pape, sinon ce que les Canons & les usages reçus lui ont réservé, du consentement des Evêques même, ensorre que ces réserves sont des priviléges accordés au S. Siége. Nos Prédécesseus, disent les Peres de Calcédoine, ont accordé des priviléges au Siége de l'ancienne Rome, à cause que cette Ville étoit la Capitale de l'Empire Romain (c).

En donnant à la Chaire de Saint Pierre la prééminence qui leur est dûe, il est juste de conferever aux autres Evêques le pouvoir qu'ils tiennent de J. C. Ce n'est qu'à la faveur de ces principes constans qu'on peut maintenir dans l'Eglise ce caractere de Gouvernement, d'unité, d'humilité, de paix & de charité que J. C. y a institute, & qui est si diamétralement opiposé à la domination absolue.

L. 3, ac capi. (c) Scal senioris Roma quod urbs illa imperaret, Patres jure privilegia tribucrunt. Concile de Calcédoine, Can. 28.

<sup>(</sup>a) Claves non homo unus, sed unitas accepit Ecclesia. S. Aug. Serm. 295.
(b) Si cujus remiferitis peccata remituntus ei, si cujus tenueritis, tenebuntus. Ergò si
personam gerebant Ecclesia, sic eis hoc diclum est tanquam ipsi Ecclesia diceretur. Aug.
L. 2. de bast.

## TAR DU GOUVERNEMENT

VII.
Le Gouvernement des premiers
Paileurs n'est

Le Pape n'est point le Monarque de l'Eglise, il n'y a pas un pouvoir absolu. Il est le chef de ceux à qui il a été dit comme à lui : tout ce que vous lierez sera lié, tout ce que vous délierez sera délié; ils ont leur pouvoir de celui même de qui il tient le sien ; & en sa qualité de Chef, il n'a sur eux que le droit d'inspection & d'avertissement. Il a pû s'établir des usages favorables aux Papes; mais il est absolument impossible que le pouvoir que Jesus-Christ a donné à tous ceux qui participeroient à l'Episcopat, ne réside que dans un seul, d'où il se répande sur tous les autres, autant seulement qu'il le juge à propos. Le pouvoir Episcopal est donc égal dans tous ceux qui y sont élevés. La différence des uns aux autres vient uniquement du droit d'inspection qu'un d'entre eux a sur plusieurs ; & comme le Pape a ce droit sur tous, on peut dire avec quelque vérité, qu'il est au-dessus de tous; d'ailleurs, sans être le centre de l'autorité , il est le centre de l'Unité. Aucun Evêque en particulier n'est nécessaire, mais il faut absolument que l'Episcopat ait un Chef; non d'où l'autorité vienne, mais à qui tous ceux qui y participent soient unis dans la même Foi, afin que par leur moyen les peuples qu'ils gouvernent le foient aussi. Le Gouvernement de l'Eglise n'est point Monarchique. il est Aristocratique.

L'autorité des Pasteurs doit être temperée par la douceur; animée par la charité; « exercée avec humilité. Jesus-Christ ne les a point revêtus d'une autorité absolue; mais d'une autorité temperée par les Loix, qu'il a lui-même prescrites ou que l'Eglise a faites depois, en se conformant à ce divin modele.

Le Sauveur a annoncé aux Apôtres, que leur autorité n'avoit rienqui ressemblât à la domination des Princes temporels (a). (a) Principes gentium dominantur corum, 6 qui majores funs potssaure exerceus in sost, Avait sei ciuser you, Matte. Cap. 20, 25, 6 fes.

#### DE L'EGLISE, CHAP. II.

Ceux - ci commandent d'une maniere absolue, ils ne sont comprables qu'à Dieu de leur Gouvernement; mais les Pasteurs particuliers de l'Eglise ne peuvent en user de même. Ils doivent être prêts à chaque instant de rendre compte au Corps des Pasteurs assemblés en Concile Provincial ou général.

L'Eglife a le pouvoir de faire de nouvelles Loix; mais il ne faut pas croire que ce pouvoir puific être employé au gré des paffions des hommes. Ceft pour édifier en non pour détruire que l'autorité a été confiée aux Pafleurs. Les Conciles particuliers nont fait des Canons que quand il s'est trouvé des abus considérables à réformer; de les Conciles généraux nont été affemblés que dans les occasions extraordinaires. Dans l'espace de près de dix-huit fiécles, on ne voit pas vingt Conciles Généraux (a). Ces Conciles on fait pour la plipart peu de Canons. L'Eglife Romaine n'en a presque point fait pendant mille ans. Dans les premiers tems, les Décretales des Papes n'écoient, comme je l'air remarqué dans le premier Chapitre de ce volume, que des réponses aux Evêques qui les consultoient pour leur enseigner les Canons & les leur saire obferver.

Les Evêques font les Juges de la Foi comme les Papes. Ni les uns ni les autres ne font les maîtres de faire des dogmes nouveaux, ils font fimplement prépolés pour déclarer la Tradition dont ils font les rémoins & dont leurs Eglites font dépolitaires. Les Peres qui ont fait des Canons, foit dans les Conciles, foit par des Ordonnances particulieres, n'ont pas prérendu donner aux Chrétiens de nouvelles Loix, ils ont voulu feulement leur expliquer la Loi de Dieu & les Traditions Apof-

<sup>(</sup>a) Caufa Ecclefiassica qua communes nen sunt , tota Ecclesia Africana in suis Provincira judicentur, o quod illis qua communes sunt generalis Synodus convocetur videtus utile. Cap. 8. Concil. Milaris bub Arcad. & Honor.

toliques, réprimant les abus à mesure qu'ils s'élevoiesit. Les Conciles & les Constitutions des Papes sont pleines de citations, & le Concile de Trente en particulier ne contient prefque pas un mot qui ne soit tiré de l'Ecriture, des Canons & des Peres.

On peut étendre à l'Eglise militante ce que Saint Augustin dit de l'Eglise du Ciel, que la vérité seule en est le Roi; la charité, la loi, l'éternité, la mesure & la durée. A proprement parler , J. C. est Roi & Monarque de l'Eglise. Il est allé prendre possession d'un Royaume qui lui appartient, & il reviendra ensuite pour nous y faire regner avec lui ; mais l'Eglise de la Terre est aussi un Royaume qui lui appartient, il n'y a établi des Ministres que pour gouverner selon le plan qu'il leur a laissé & sclon les regles que l'Eglise leur prescrit pour faire observer plus exactement les loix de J. C.

L'Eglife a la même forme de Gouvernement à-peu-près qu'un Royaume régi pendant l'absence du Monarque, non par remiers l'afteurs. des personnes revêtues d'une autorité absolue, mais par des Ministres supérieurs & par d'autres subalternes, chargés de décider les affaires selon les loix, de concert & à proportion du degré d'autorité que chacun a reçu du Souverain.

> Quelques Théologiens prétendent que les Apôtres n'ont recu le pouvoir des clefs, immédiatement de J. C. qu'au nom de toute l'Eglise. Quelques autres disent que J. C. a donné ce pouvoir à ses Apôtres, & en leurs personnes aux Evêques leurs successeurs, revêtus du fonds même de ce pouvoir. Selon la premiere de ces opinions , la propriété du pouvoir des clefs appartient à l'Eglife pour être exercée par les feuls Pasteurs. Selon la feconde , la propriété & l'exercice de ce pouvoir ont été donnés aux Pasteurs pour le corps de l'Eglise. Cette ques

tion paroît aussi peu importante en soi que celle de ces deux Physiciens, dont l'un prétendoit qu'il saut dire que le Corps possed la faculté de voir, pour être exercée par les yeux; & l'autre que la faculté de voir est donnée aux yeux pour le corps. Il est certain, par l'Ecriture & par la Tradition, que la propriété du pouvoir des cless appartient au corps entier de l'Eglife, & que la dispensation en est réfervée aux Ministres établis par J. C. mais de ce que la propriété des cless appartient à l'Eglife, il ne suit pas que les Passeurs reçoivent leur autorité de l'Eglife, il se suit pas que les Passeurs reçoivent leur autorité de l'Eglife, il sa reçoivent immédiatement de J. C. dans l'ordination, comme successeurs des Apôtres (a).

Il est des Docteurs qui opposent à cette Doctrine, que s'il a puissance des cless ne convient aux Evéques que comme Ministres & instrumens de l'Eglis & quant à l'exécution, & non comme seuls propriétaires, ils n'auroient pas une véritable puissance, mais la conséquence est fausse. Le ministere n'exclud pas la puissance. Les Magistras son-tais fans autorité pour n'ètre que les Ministres du Souverain ? Moyse & Josué qui ont délivré le Peuple Juis, n'éroient que les Ministres de Dieu. N'avoient-ils aucune puissance fur le Peuple Juis?

# SECTION II.

Que l'Eglise est infaillible, & que le Pape ne l'est pas.

A flatterie des Docteurs Ultramontains affujettit l'Eglife au Pape. S'il en faut croire ces Docteurs, l'Eglife est esclave & servante, & n'a pas l'autorité de commander (b).

De l'infaillibit de l'Eglife.

<sup>(</sup>a) Cerissimum est eos cateros Episcopos , seut & Romanum , suam habere autoritatem à Deo. Richer , Apolog. Gerson , part. 3. art. 30.

<sup>(</sup>b) Ecclesia utpote serva nata, principiandi jurc caret. Cajetan, de autorit. Papa & Concil. c. t.

Selon eux , c'eft à S. Pierre seul que J. C. a communiqué le pouvoir des clefs , de forre que chaque Passeur & le Corps même des Passeurs dépend entierement du Pape (a). Assujettir l'Eglise au Pape , c'est la rendre insérieure à la Synagogue qui étoit au moins l'esclave de D'ieu, au lieu que l'Eglise épouse d J. C. ne feroit que l'esclave d'un homme mortel & pécheur.

Ce n'eft qu'à l'Églife que J. C. a accordé l'infaillibilité dans les décisions dogmaiques. Le pouvoir fpirituel qu'il a confié ne réside dans toute sa plénitude que dans l'Eglise universelle, dans le Corps des Pasteurs assemblés ou dispersés, dans les Conciles Généraux qui représentent l'Eglise universelle & le corps des Pasteurs.

IÎ n'y a point de difficultés interminables, elles ne peuvent fe réfoudre que par la voie de l'autorité, & l'autorité ne peuter térôder que dans la multitude des Evêques. Il doit y avoir une autorité infaillible pour déterminer la foi & fixer tous les doutes; mais cette autorité infaillible ne réfide que dans l'Eglife univerfelle, à qui feule l'affitance de l'Efprit Saint a été promife, jusqu'à la confommation des fiécles (b). C'est là 'qu'on trouve le dépòt de la Doêtrine Ecclésiastique, confide aux Evêques par les Apôres. C'est de l'Eglife qu'il a ét dit, que quiconque ne l'écoute point doit être regardé comme un Payen & un Publicain (c). C'est au Corps des Passeurs & non à aucun d'eux en particulier, que J. C. a promis la préficne jusqu'à la consommation des siécles (d). C'est à eux en général & non à aucun d'eux en particulier, qu'il a promis la S. Esprit, (4) Feyre (Eigen, 4 te spite, à cumièure Romai Passissis is Blumen de Rom;

<sup>(</sup>a) Voyet Cajesan, de Inflit. & autoritate Romani Pontificis ; Bellarm, de Rom; Pontif. L. 1. C. 12. (b) Claves non homo ununs, fed uninst accepit Ecclefic. S. Aug. Serm. 205, (c) Si Ecclefium non audieris, fit sibi ficus Ethnicus & Publicanus, Match, C. 18,

<sup>(</sup>d) Euntes docese omnes gentes , ecce ego vobifcum fum omnibus diebus ufque ad confummatiouem faculi, Matt. C. 28, V. 19 &c 20,

DE L'EGLISE, CHAP. II.

qui leur enseigneroit toute vérité (a). C'eit d'eux tous, & non d'aucun d'eux en particulier que J. C. a dit: Qui vous écoute m'écoute (b).

Toutes les Eglifes du Monde Catholique se réunissent ce point, que l'Eglise, assemblée dans un Concile universel, ou unie dans ses distirens Membres, est infaillible dans les décisions dogmatiques. De quesque maniere que l'Eglise donne son consénement, tout est terminé, quand elle s'est expliquée, parce qu'il ne peut jamais arriver que l'Eglise expliquée, parce qu'il ne peut jamais arriver que l'Eglise, on entre dans une distinction entre la sunte dans une distinction entre les questions de droit & celles de fait.

Les partifans de Janfénius Evêque d'Ypres, difent qu'il n'y a pas moins de différence entre les questions de droit & Droit & de File celles de fait, qu'il y en a entre le Ciel & la Terre, entre la Foi fondée sur la révélation divine, & l'opinion fondée sur des connoissances purement humaines, entre la vérité qui a été crue de tout tems, & les nouveaux faits qui arrivent de jour en jour. Ils prétendent que l'Eglise ne prononce point de Jugemens infaillibles sur ces nouveaux faits ; que Dieu no les ayant pas révélés, on ne peut exiger que le silence de ceux qui en doucent de bonne-foi, que la Foi doit être toute appuyée sur la révélation divine, & qu'on ne peut avoir des faits définis, après un examen qui ne peut avoir d'autre garant que la fagacité de l'esprit humain, la foi qui est dûe aux dogmes que l'Eglise déclare être révélés dans l'Ecriture & dans la Tradition, après un examen qui a pour garant l'affistance du Saint-Esprit que Jesus-Christ lui a promise jusqu'à la fin des siécles. Ils condamnent les cinq Propositions attribuées à Jansénius, quelque part qu'elles soient, mais ils ne peuvent se résoudre à condamner sa personne ni sa Doctrine, qu'ils croyent exempte de l'erreur des cinq fameuses Propo-(a) Adhuc multa habeo vobis dicere, fed non potestis portare modo. Cum autem venerk, elle Spiritus Veritatis, docebit vos omnem veritatem. En S. Jean, C. 16. 7. 12 &t 13.

(b) Qui vos audit, me audit, En S, Luc, C, 19, 7, 16, Tome VII.

Donnier ov Google

fitions. Della, ils concluent qu'on ne doit pas se soumettre de cœur & d'esprit à la décision d'Alexandre VII. couchant le sens du Livre de Jansenius, & qu'il fussir à voir à cet égard, une soumission de respect & de discipline qui consiste à ne pas s'élever contre la décision, ou, ce qui elt la même chose, à

garder sur la décision un silence respectueux.

Le plus grand nombre des Prélats de l'Eglise de France veut au contraire, qu'on dise anathême à la personne & aux Ecrits de Janfénius, & qu'on fouscrive purement & simplement à la condamnation de cet Evêque. Ce n'est pas qu'ilsn'admettent la distinction du droit & du fait , mais ils donnent moins d'étendue à cette distinction que ceux dont nous venons de rapporter le sentiment. Ils disent qu'il y a deux sortes de faits; ceux qui font féparés du dogme & qui regardent l'histoire humaine, comme la Chronologie, la vie & les mœurs des particuliers: & ceux qui font joints avec le dogme, comme dans la question, si les Ecrits de Jansénius sont hérétiques, & si l'Auteur de ces Ecrits est hérétique lui-même. Selon eux, les Jugemens que l'Eglise porte sur les faits humains & personnels font susceptibles d'erreur, parce qu'ils sont appuyés sur le témoignage des hommes ordinairement aveugles & trompeurs; mais les Jugemens que l'Eglise porte sur les faits doctrinaux, doivent être regardés comme infaillibles, parce qu'ils font fondés sur les lumieres de l'Esprit Saint, qui la conduit & la dirige dans toutes les choses qui ont rapport au falut des hommes. Elle ne peut pas se tromper, disent - ils, quand elle prononce qu'une telle proposition est hérétique, ce qui est la question de droit & de dogme; ni par conséquent quand elle juge qu'un Livre contient cette proposition, & est hérétique aussi - bien que son Auteur, ce qui est la question de fait inséparable du dogme. L'attribution à Janfénius du fens hérétique des cinq Propositions, ce qui est la question de fait, est un jugement de l'Eglise indépendant du témoignage des hommes ; & quoique les faits doctrinaux ne soient pas révélés dans l'Ecriture ou dans la Tradition, les Catholiques n'en doivent

155

pas moins croire l'Eglife fur cet article, & lui obéir, ou plutôt au Saint-Efpir qui parle par fon organe, & qui al dright dans la connoillance du véritable fens des Auteurs qui écrivent fur les matieres de dogme. Ces Prélats ne croyent pas que le élence refpectueux auquel les partifans de Jansénius se retranchent sur les Jugemeins doctrinaux, soit suffisant; ils exigent

une foumission de jugement. Les Défenseurs du fentiment opposé répondent, que la distinction de faits personnels, & de faits Dogmatiques inséparables du droit, a été inconnue à toute l'antiquité; qu'elle a été avancée pour la premiere fois par M. de Marca en 1660, & désavouée aussi-tôt par des partisans même du Formulaires, comme choquant le sens commun, ainsi que la prétendue obligation de croire de Foi divine ces sortes de faits : que ces deux affertions furent taxées de Dodrine nouvelle, d'erreurs pernicieuses, par les dix-neuf Evêques, dans les Lettres qu'ils écrivirent au Pape & au Roi, pour prendre la défense des quatre Evêques : qu'en effet pas un Théologien jusqu'alors ne s'étoit avifé d'étendre les promesses de Jesus-Christ à son Eglise, jusqu'à des faits non révélés; qu'au contraire, les plus célébres auteurs Ultramontains, comme Baronius, Bellarmin , &c. n'ont justifié le Pape Honorius de l'hérésie des Monothélites, malgré les anathêmes lancés contre lui par le VIe Concile général après un examen approfondi ,de ses Lettres Dogmatiques, qu'en soutenant formellement que l'Eglise peut se tromper dans les décisions qu'elle prononce fur de pareils faits : Qu'une simple assistance du Saint-Esprit, quand même elle feroit donnée à l'Eglise dans la décision de ces faits, ne suffiroit pas pour en faire des objets d'une Foi divine, laquelle ne peut être fondée que sur la parole de Dieu, fur une révélation expresse; sans quoi les articles de Foi pourroient augmenter à l'infini depuis les Apôtres jusqu'à la fin du monde ; ce qui est une hérésie : Qu'enfin ni à Rome , ni en France, ni ailleurs, jamais le fait de Jansénius n'a été ·férieusement examiné.

Les décisions du Pape sont sujettes à l'erreur, & elles peudu Pape pronon- vent être changées ou réformées lorsque l'Eglise Universelle rant feul ne font peut furpaffer un autre b.es; & te Pape n'ed pas infailli. homme en lumieres & en fagesse; mais tous les hommes sont fujets à l'erreur & au mensonge (a). Tout Pontife est env ronné de foiblesse & d'infirmité, comme les autres hommes

entre lesquels il est choisi (b).

La commune condition des hommes les exposant à l'erreur dans leurs jugemens, Dieu ne pouvoit accorder un don plus excellent à un homme mortel que celui de ne pouvoir se tromper, principalement dans les choses dont la connoissance. toute nécessaire qu'elle est, surpasse les lumieres de la raison. La matiere est si importante, que les preuves doivent être claires & précises. Plus le don de l'infaillibilité est grand, plus il faut prendre garde de ne l'attribuer à personne témérairement. Outre qu'il est peu convenable de reconnoître dans un homme, quelque élevé qu'il foit en dignité, une autorité qu'il n'a pas, rien n'est plus dangereux que de croire infaillible celui qui peut fe tromper. S'il arrive qu'il se trompe, ceux qui le croyent infaillible, font nécessairement entraînés dans l'erreur, parce qu'ils se rendent à une autorité qu'ils croyent infaillible. On ne doit donc pas se persuader que le Pape est infaillible, que son infaillibilité ne foit prouvée d'une maniere à n'en pouvoir douter. S'il n'est seulement que probable que le Pape soit infaillible, cela peut être faux, & si cela peut être faux, tout jugement particulier du Pape peut être faux. Ceux qui soutiennent l'infaillibilité du Pape, doivent montrer clairement que Dieu lui a accordé ce privilége, ils ne scauroient le montrer que par l'Ecriture Sainte ou par la Tradition, ils se servent en effet de l'une & de l'autre de ces voies ; mais il n'en résulte aucune forte de preuve qui puisse favoriser leur opinion.

Depuis que les Docteurs Ultramontains ont introduit l'opinion de l'infaillibilité du Pape, les Souverains Pontifes n'ont

<sup>(</sup>a) Omnis homo mendax. (b) Omnis Pontifex ex hominibus assumptus . . . . & ipfe circumdatus est infirmican. Ad Hebraos. C. 5. V. 1 & 2.

Deu-

utre

font

ns 💆

mes

eur

lus m=

е,

n.

ai•

il

ıt.

e,

5,

nit n•

ce

1e

rien oublié pour établir cette opinion, soit en faisant mettre à l'Index les livres qui soutiennent la Doêtrine contraire, soit en s'expliquant dans leurs Bules, d'une maniere favorable à leur prétendue infaillibilité; cependant jusqu'ici, aucun Pape n'a olé décider expressement qu'il soit de Foi que les Papes sont infaillibles, ni condamner comme hérétique le sentiment de ceux qui soutiennent le contraire.

Si le Pape avoit le privilége de l'infaillibilité, il l'auroit en qualité de fucceffeur de S. Pierre : or en cette qualité, il ne peut pas avoit un privilége que S. Pierre lui-même n'a point eu. Jamais ce Prince des Apôtres n'a prétendu avoir ce privilége, Jamais fes Confireres dans l'Apoflolat ne l'ont regardé comme infaillible.

Il s'éleva dans l'Eglife naissante une question sur la nécesfité de la Circoncision & de l'observation de la Loi de Moyte. Si l'on avoit cru S. Pierre infaillible, il auroit été le seul consulté, & l'on s'en seroit rapporté à sa décision; mais les Apôtres & les Pretres s'assemblerent, pour voir ce qu'il y avoit à regler sur cette difficulté (a), & il est à observer que l'avis passa à la décision de Saint Jacques, quoique S. Pierre sût présent (b).

Quelque tems après , Saint Pierre favorifant par fa conduite la prétention de ceux qui vouloient obliger les Gentils à observer la Loi de Moyle , Saint Paul lui résista en face , & c'est lui-même qui nous l'apprend , parce que S. Pierre étoi: répréhensible & ne marchoit pas droit à la vérité de l'Evangile (c). Non-seulement Saint Paul reprit S. Pierre , mais il se

<sup>(</sup>a) Conveneruns Apossolio Seniores, videre de verbo hoc.

(b) Voyez le quimiren Chapitre de Astèn des Apôtres, & remarquez que saine
Pierre est appelle Cephas en plusieurs endoisso de l'Evangile & des Epitres de saine
Paul, parce que la mot Syriaque Cephas figuilie Pierre
Paul parce que la mot Syriaque Cephas Rignile Pierre
(c) C um wrestile Cephas Zhiototham, in faction et prifits quid reprehensibilis estatures

vanta de l'avoir repris , & il commença la Lettre véhémente qu'il écrivit aux Galates, & où il fit mention de cet événement , par déclarer qu'il écoit Apòtre , non par la vocation des hommes , mais par celle de Jefus-Chrift & de Dieu le Pere. La crainte de Saint Pierre (dit Saint Augustin) le fuifoit diffimuler , & la liberté de Saint Paul lui faifoit reprendre cette diffimulation (a).

Les Peres de l'Eglife fe font fouvent fervis de cet exemple, pour faire voir qu'aucun Evêque en particulier n'est infaillible. S. Pierre même (dit S. Cyprien) que Notre Seigneur avoit choist le premier, & sur lequel il a fondé son Eglise, ne s'attribua rien infolemment & avec arrogance. Dans le disférend qu'il eut avec Saint Paul, il n'allégua pas sa primauré, il ne dit pas que les nouveaux venus devoient lui obéir, il ne méprifa point Saint Paul, sous prétexte qu'il avoit persécuté l'Eglise, mais il se rendit à la vérité & aux raisons solides de cet Apôtre, nous donnant, par cette conduite, une leçon de paix & de patience, & nous faisant voir, par son exemple, que nous ne devons pas nous attacher opiniatrément à nos sentimens, mais que nous devons adopter ceux que nos freres nous inspirent, quand ils sont véritables & selon la regle (b).

Saint Augustin cite ce passage de S. Cyprien, & soutient, Cum vidissem quod non resti ambularet ad veritatem Evangelii, dixi Cepha corum omnibus, ss us, cum Judaus ss; sentiliter vivis & non Judauet, quomodo gentes cogis judasser & Adalas. C. a. V. 11 & 14. &c.

(a) Hoc error quorumdam putabat, hoc timor Petri simulabat, hoc libertas Pauli redarguebat.

intelligiam ne Petus gun degli 6 figur gun alificivi Ecclesia fiam, com feam Paulis de cisamfigure populosa di afformate, vindecenti fili diquit adjetient en ut arro-gatter djumfig; su discret fi Primaman teore 6 oktompresi 3 Novelli 6 popleti fili priti oppetre, acciferent palamon and Ecclifia priti oppetre, acciferent palamon des Ecclifia priti oppetre, acciferent palamon Paulis vindicists facile confiant, decumentum. veritatis almifi, 6 rativist i ciplima quam Paulis vindicists facile confiant, decumentum. Effecte nativi 6 concende 6 prisitivist iribuns, ut un opriminative nafis un memus, fed que aliquando à faribus 6 cellegis nofisi utilitur 6 fulbrites figurentur; fina vera 6 reptinisti figurentum noficia alicante. Secretari, priti vera 6 reptinis 14 figurentum noficia alicante. Secretari, fra vera 6 reptinis 14 figurentum noficia alicante.

hom-

e, La

Timudiffi-

le,

le.

oili

en

ut

par le même exemple de S. Pierre, que l'Église universelle est supérieure à l'autorité d'un seul Evêque (a).

Le Pape Gelase II, qui vivoit dans le douziéme siécle, se fert de cet exemple de Saint Pierre, pour excuser la variation des Papes ses prédécesseurs sur l'affaire des trois Chapitres (b), il remarque que quelques Papes avoient résisté long-tems à cette condamnation, & qu'enfin les autres y avoient confenti; que c'étoit ainsi que S. Pierre avoit long-tems résissé à ceux qui vouloient recevoir les Gentils dans l'Eglise, sans les obliger à la Circoncision, mais qu'ensuite il s'étoit rendu aux raisons de Saint Paul & avoit enscigné le contraire, d'où ce Pape conclut qu'on ne doit point reprocher au Saint Siége d'avoir changé d'avis au sujet des trois Chapitres , puisque l'Eglise révere un pareil changement dans son Auteur (c). On voit dans cet endroit-là, que ce Pape reconnoît que S. Pierre a été sujet à l'erreur, que ses successeurs ont pû se tromper, & que les plus fages d'entre eux ont changé de sentiment, lorsqu'ils ont reconnu la vérité.

(a) Quapropre cam Petrus illud faciens à Paulo pofferires corrigiue de pacis atque unitais vinculo cashadito ad marryrum provehitur, quanto facilités de fortise quod per auverfe Eccifes Statusa férmatum (f), vel aviau Epiforis autoritate, vel unius Provincia confilo proferendum el. N. Aug. L. 2. de hapt. C. 1. N. 2. (§) Trois Ecciris, 1, De Theodore de Mojnielle II. De Dibas, III. De Théodoret

(6) Test Ectris, 1, 1b. e Théodore de Moyauche, 11. De Dibas, III. De Thiodore connenionieu ne Doctimo obfeure, les uns croyouent yori les returne Neilorius; les autres donnoieu un fano orthodore à test Auteurs. L'autorité d'un Concile Octameinque qui rétoite replique l'adellisme e, 144, en condamantal les trois Ectris, ne fit qu'aigur les elprits. Les Partufaus de Neltorius proitierent de ces divitions pour fouterir des rerests des profetires, d'autres rejeterent ouvertement le Confete & renoncerent à la Communion de l'Egifé Romaine qui condamanoi es Ecris. Ceix Mere des Egiféus réparaga ente pour faire revenir à l'Egifé cave qui, fois un préteuve firrolle, s'on écoient retirés; mais comme il s'agiffoit de taits particulters, elle conferva la para exe ceau qui condamnoient les erreurs, fain vouloir toucher aux

perconness.

(c) Namquid, fratres dilettiffimi, Petro Apoflolorum Principi fibi diffimilia docenti, 
échut ut hace refponder? Hece que divis undre non poffumus quis adiud ante predicțăi, 
Si iştirie intrum Captuloium negorio, adiud cum vertius quere cetur, adiud auton inventă 
vertute diflum df, cur mututio fententia huce Sedi în crimine objectur quam candia 
Ecclefia în que Autore ventrature? Geluf III. în Epfi, ad fifire Epficopoya.

Si l'on avoit cru l'Evêque de Rome infaillible, il est évident qu'on se seroit dispense d'assembler des Conciles. On doit toute sorte de soumisson à une autorité infaillible, de deux jugemens infaillibles n'ont pas plus d'autorité qu'un seul. Ce qu'un Juge infaillible décide ne devient pas plus certain par le Jugement d'un autre Juge infaillible. Si tous les Catholiques avoient reconnu l'infailliblité du Pape, on se seroit tenu à ses décisions dans les différentes contestations que l'Eglise a vû naître, sur-tout dans les cas où ces contestations avoient été décidées par les Papes. Ainsi nous avons autant de preuves contre l'infailliblité du Pape, que nous avons de Conciles.

Les Papes ont reconnu que leurs jugemens n'étoient pas infaillibles, toutes les fois qu'ils ont demandé des Conciles pour juger définitivement les concellations qui s'élevoient dans l'Engellie. Dans le quatrième fiécle, le Pape Libere demanda à l'Empereur Conflance un Concile pour juger la caufe de Saint Athanafe. Le Pape Damafe (a), dans le même fiécle, demanda un Concile à Theodofe. Strice, fucceffeur de Damafe, renvoya au Concile le jugement de Bonofe. Innocent I. dans le cinquième fiécle, pria l'Empereur d'affembler un Concile pour juger la caude de Saint Chryfoftome (b).

On peut voir dans l'histoire de l'Eglise un grand nombre de faits qui justifient qu'on ne croyoit pas que l'Evêque de Rome sit infaillible, & que se jugemens ne sussent sujets à résorme (c). Cette histoire nous sournit plusseurs exemples de Papes qui sont tombés dans l'erreur & qui se sont écartés

<sup>(</sup>a) Non prærogativam nobis vindicamus examinis, sed confortium communis arbitrii.

(b) Necessaria est Synodalis cognitio ... ea enim sola est, qua hujusmodi procellarum
impetus resunder novel.

impetus, retundere posisi.

(c) Voyee l'Histoire du différend d'entre le Pape Etienne & S. Cyprien, au sujet du Baptéme des Hérctiques, & ce que S. Augustin en dit, L. 1. du Baptéme, C. 7.
L. 2. du Baptéme, C. 5.

DE L'EGLISE, CHAP. II.

de la vérité dans leurs décisions. Le-premier est celui du Pape Eleuthere, qui suivant le témoignage de Tertullien dans le livre contre Praxée, approuva les nouvelles Prophéties des Montanistes, & leur envoya des Lettres de Communion qu'il sur obligé de révoquer dans la suite. Le second est celui du-Pape Victor, qui excommunia les Asatiques pour une queftion de Discipline, laquelle n'étoit pas encore-décidée, & qui fut repris par Saint Irenée & par plusseurs autres Evêques. Le troisième est celui du Pape Libere, qui souscrivit à la condamnation de S. Athanase & à une formule de Foi hérétique. Saint Hilaire, dans le livre des fragmens, donne à cette formule le nom de persidie Arienne, & prononce plusseurs sois anathème contre Libere (a). Saint Jerôme, dans sa Chronique, dit que Libere fouscrivit à l'hérésie. Tous les anciens parlent de la chûte de Libere comme d'une Apostasse.

Le plus célebre de tous ces exemples, c'est celui du Pape Honorius qui, étant consulté par le Patriarche, Sergius, approuva, par sa réponse l'erreur des Monothelites, & su pour cela plusseurs sois anathemàtisé par le sixième Concile général tenu à Constantinople, sous l'Empereur Constantin Pogonate (b). La Lettre d'Honorius sut condamnsé au seu par le Concile, avec les autres écrits des hérétiques. La réponse d'Innocent III sur le divorce de Philippe Auguste est remarquable.

Verum si super hoc absque deliberatione generalis Concilii determinare aliquid tentaremus, preter divinam offensionem & mandatam insamiam, quam ex eo possemus incurrere, sorsan ordinationis & officii nobis periculum immineret,

Le Pape Jean XXII, dans le quatorziéme fiécle, prêcha

<sup>(</sup>a) Anathema tibi prævaricator Liberi. (b) Voyez les Actes 8 & 13 de ce Concile, Tome VII.

#### GOUVERNEMENT

que les ames de ceux qui sont morts en état de grace ne jouiront de la vision de Dieu qu'après le jour du Jugement. Il fit tous ses efforts, par ses Lettres & par ses Légats, pour faire recevoir ce sentiment dans l'Eglise. Le continuateur de la chronique de Nangis (a), dit que le Pape envoya à Paris deux Docteurs en Théologie, de même sentiment que lui, pour faire approuver cette Doctrine par la Faculté de Théologie de Paris. Les Docteurs de cette Faculté dirent ouvertement que ce sentiment étoit hérétique (b). Le Roi Philippe le Long, convoqua une assemblée d'Ecclésiastiques à Vincennes, où se trouverent trente Docteurs de Paris, parmi lesquels étoit le Pape Clément VI, alors Archevêque de Rouen. Ils condamnerent la proposition de Jean XXII, & lui en envoyerent la condamnation. Gerson nous apprend que la condamnation de l'erreur de ce Pape fut publiée à son de trompe en présence du Roi (c). Le Cardinal Pierre d'Ailly, dans la harangue qu'il fit au Roi Charles VI (d), dit que le Roi écrivit au Pape (e). qu'il se révoquat ou qu'il le feroit ardre (f). Jean XXII profita des avis du Roi, & lui écrivit pour se justifier. Quelque tems avant sa mort, il déclara qu'il croyoit que les Saints voyoient Dieu face à face avant le dernier Jugement. Cela fut ainsi décidé par son successeur, & toute l'Eglise applaudit à fon jugement.

(a) Sur l'année 1333. (b) Hist, Univers. Paris, T. 4. p. 235 & 236.

(c) Damnata fuit cum sono buccinarum coram Rege Philippo. Gerson. Serm. de pace?

162

<sup>(2)</sup> Datastal just cum juno baccataium van roger simppe Germonton in public de l'En 1406.

(3) Les Papes réfidoient alors à Avignon.

(4) Quand on traita de l'erreur de lean XXIII de Fiftone Braté , le Roi qui évoir de l'autorité de Théologie, de la Faculté lui envoya un pois de Vincennes , manda la Faculté de Théologie, de la Faculté lui envoya varingefir Maitres, de l'appointement feont, il l'exécute, de manda alors sudit Jean XXIII, que il férriequait, ou pui de freu audre. Hift, Univ. Part tons. A 1938 Raynaldises 1335, n. 45; Proverse de la nouvelle Biff, du Coocile de Config. p. 153.

## DE L'ÉGLISE, CHAP. II.

Le grand nombre de contradictions qui se trouvent dans les décisions des Papes, fait encore voir sensiblement qu'ils font fujets à l'erreur, car de deux décisions contraires, il y en a nécessairement une de fausse. Il seroit aisé de faire une liste de ces contradictions tirées des Décrétales & des Bulles. En voici un exemple remarquable. Sixte V fit faire avec grand soin une édition de la Bible selon la version Vulgate ; il déclare dans la Bulle qui est à la tête de cette édition, qu'elle est très-correcte. & qu'elle est restituée suivant son ancienne pureté; cependant le Pape Clément VIII, long-tems après (a); y trouva plusieurs fautes, la fit supprimer avec la Bulle qui étoit à la tête. & fit travailler à une nouvelle édition de la Vulgate, qui est différente en une infinité d'endroits de celle de Sixte V. Ainsi, il faut avouer ou que Clément VIII eut tort de faire retoucher à la Bible de Sixte V, ou que Sixte V, s'étoit trompé, en déclarant par une Bulle, que l'édition qui s'étoit faite par son ordre étoit très-correcte & dans sa pureté.

Plusieurs Papes ont avoué qu'ils n'étoient pas infaillibles. Adrien VI, qui vivoit dans le seiziéme siécle, s'explique en ces termes dans son Commentaire sur le quatrième Livre du Maître des Sentences: » Je dis que si par l'Eglise Romaine on » entend son Chef, c'est-à-dire le Souverain Pontise; il est » certain qu'il peut erret, même dans les choses qui regardent » la Foi, en enseignant une hérésie par la Constitution ou Dé» crétale, car il y a plusieurs Pontises Romains hérétiques, » comme on le dit nouvellement de Jean XXII, qui a publise quement enseigné, déclaré, & ordonné à tout le monde de » tenir une erreur (b) ». Alors, Adrien n'étoit, il est vrai, que

<sup>(</sup>a) Ce Pape est mort en 1605.
(b) Dico quod si per Romanam Ecclesiam intelligatur caput illius, puta Pontifex, strium est quod possis errore; etiam in its qua tangunt sidem, harrsim per suam determina-

simple Théologien à Louvain; mais devenu Pape, il ne rétracta pas cette Doctrine, & ne retrancha pas cette décision dans l'édition qu'il sit faire de son Livre.

Adrien II, qui vivoit dans le neuviéme siécle, dit qu'il est permis aux autres Evêques d'accuser & de juger le Pape pour cause d'hérésse; & que c'est par cette raison que les Orientaux ont été en droit de prononcer Anathème contre Honorius (a).

Innocent III (b), dans le troitième Sermon de la confécration du Souverain Pontife, reconnoît qu'il peut être jugé par l'Eglife quand il s'agit de la Foi, » La Foi, dicil, m'est » si nécessaire, que quoique je n'aye que Dieu pour Juge dans » mes autres péchés, je puis être jugé par l'Eglise pour ceux » que je commettrois contre la Foi (c).

Grégoire XI rétracta par son Testament toutes les erreurs qu'il pourroit avoir avancées, soit dans le Consistoire, soit dans les Conciles, soit ailleurs, en quelque maniere que ce pût être contre la vérité & la Foi Catholique (d).

tionem aut Decretalem docendo, plures enim suerunt Pontifices Romani Haretici, item 6 novissimi sertur de Joanne XXII qui publice docuit, declaravit, 6 ab omnibus teneri mandavit. Adrian. 6. in 4. Sent. A. 5.

(a) Licet Honorio ab Orientalibus post moreem Anathema sit distum, sciendum tamen est, quita super Harest sucrat accus atus; propter quam solum licitum est minoribus majorum suorum moribus respitere, vel pravos sensus libere respitere. Adrian, II. in Epist, pro VI. Synodo.

(b) Mort en 1217.

(c) In santum mihi fides necessarie est, us cum in cateris peccatis Deum judicem habeam propter peccatum quod in fide committiur, possim ab Ecclesiá judicari, Innoc. III., possim. de contect. Pontincis.

Silvestre II. écrivant à Seguin, Archevêque de Sens, lui dit : Constanter dice; quod si inste Romanus Episcopus in statem peccaveris, sepisis admontus Ecclesium non audierit, sie, inquam, Romanus Episcopus pracepto Dei est habendus sicut Ethnicus, & Publicanus,

DE L'ÉGLISE, CHAP. II.

Le Concile de Constance a défini que le Concile est au-defiss du Pape, & que le Pape est obligé de lui obéir en ce qui regarde la Foi, l'extirpation du schisime & la réforme de l'E-gilié; ¿doù il suit que ec Concile a suffi jugé que le Pape n'étoit pas infaillible dans ses décisions touchant la Foi; car celui qui est obligé de se soumettre & d'obéir n'est pas infaillible; on ne doit se soumettre que parce qu'on s'est trompé ou qu'on peut se tromper.

L'opinion de l'infaillibilité du Pape est nouvelle, elle ne s'est élevée que dans le commencement du quinziéme fiécle au tems des Conciles de Pise & de Constance. Avant cetems là, l'on n'avoit fait que jetter les semences de cette opinion; mais personne ne l'avoit encore foutenue. Le Pape Grégoire VII qui porta à un excès intolérable l'autorité de son Siège, a bien prétendu que le Pontise Romain avoit seul droit d'être appellé Evêque universel; mais lorsqu'il a parlé de l'infaillibilié, il ne l'a pas attribué à la personne du Pape, il a simplement dit que l'Eglise Romaine ne s'est jamais trompée, & qu'elle ne peut tomber dans l'erreur (a). Caictan est le premier Ecrivain qui ait entrepris de prouver l'infaillibilié du Pape (b).

Cette question n'a été agitée que lorsqu'on a commencé à examiner, si le Concile étoit au-dessus du Pape, ou si le Pape toit au-dessus du Concile. Pierre d'Ailly, Gerson, & les autres désenseurs de l'autorité du Concile, pour prouver sa supériorité, raisonnoient de cette sorte : toute autorité infaillible est au-dessus d'une autorité qui peut se tromper : or, d'un côté, il est certain que le Pape peut se tromper erret dans la Foi, & d'un autre côté, s'on convient que le Concile Gé-

<sup>(</sup>a) Ecclesia Romana numquam erravit aut errare potuit. (b) Dans son Livee, de autoritate Papa & Concilii sive Ecclesia comparata.

néral est infaillible. Donc le Concile est au-dessus du Pape. Les adversaires pressés par ce raisonnement sans réplique, commencerent alors à foutenir que le Pape étoit infaillible , c'étoit le seul parti qu'ils avoient à prendre; mais les Conciles de Constance & de Basle, en décidant que le Concile étoit audessus du Pape, & que souvent tout le Corps a condamné. excommunié & déposé le Pape, tant à cause de ses erreurs dans la Foi, que pour ses égaremens dans les mœurs, ont décidé en même-tems la question sur l'infaillibilité (a).

Enfin, l'Eglise de France a déclaré, que quoique le Pape ait le principale part dans les questions de Foi, & que ses Décrets regardent toutes les Eglises & chaque Eglise en particulier, fon jugement n'est irréformable que lorsque le consentement de l'Eglise intervient (d).

On pourroit appuyer ce sentiment de mille conclusions des Facultés de Théologie & des avis des plus habiles Théologiens & des plus scavans Canonistes de toutes les Nations.

XII. Les Jugemens du Pape prononne font point irréformables ; & le plus infaillible de cette manière , gue lorfqu'il pronance feul,

Au reste, ceux qui désendent l'infaillibilité du Pape, ne prétendent pas que les Papes foient infaillibles en tout & en toutes fortes d'occasions, ils avouent au contraire que les Papes peuvent se tromper ; qu'ils se sont trompés, & qu'ils se trompent fouvent; mais ils veulent que les Papes soient infaillibles quand ils parlent ex Cathedra, terme absolument inconnu aux anciens Théologiens & inventé par les nouveaux. Quoique la

(a) Cum crum fir Papan errar espé, mue l'Pap de réplus pose corpor crasilius; testa errare Eciclius, qued di non possif. Experientis etiem demosfirat quia l'epi experientis finant le lejama Papan licie caput le principalem parame careffit, reliquem auma corpus Papal resaut, errafé nunquam legimus; propriete reliquem fige tossem copus contenue. Papal resaut, errafé nunquam legimus; propriete reliquem fige de que mome. Epil. Synodel. Consil. Ball. Self.; 1, von. 13. Concil. [p. 683.

(b) la fâsti questionibus pracipusa) fimmi Pautifais esfe parame, sipique decreta admine bignique acceptir. Procebs-verbal de l'Alfemblée générale du Clergé de France resup Famile es jud Mars 1682.

DE L'ÉGLISE, CHAP. II. 167 plûpart des Défenseurs de l'infaillibilité du Pape conviennent de ce terme, ils l'entendent bien différemment.

Parler ex Cathedra, selon les uns, c'est parler à la tête du Concile Général & avec le Concile. Mais selon cette explication, ce n'est pas attribuer l'infaillibilité au Pape, c'est l'attri-

buer au Concile où le Pape préside, & aucun Catholique ne doute que le Concile ne soit infaillible.

D'autres disent que parler ex Cathedrá, c'est parler selon l'Ecriture & la Tradition. Cette seconde explication ne donne aucun privilége au Pape, puisqu'il est certain que tout homme qui parle conformément à l'Ecriture & à la Tradition, dit la vérité. La question est de sçavoir par où l'on peut être assuré que le Pape parle conformément à l'Ecriture & à la Tradition. S'il est une sois permis de l'examiner, l'infaillibilité du Pape tombe d'elle-même.

Quelques-uns expliquent ce terme ex Cathedrá, d'une mûre délibération & d'un examen rigoureux de la chose que l'on définit; mais qui nous affurera que la délibération & l'examen du Pape sont suffissans? Est-il lui-même infaillible à le prononcer?

L'explication la plus commune de ce terme ex Cathedrâ, c'est que le Pape est censé parler ainsi, quand il parle, non comme Particulier, mais comme Souverain Pontise, pour enfeigner l'Eglise touchant la Foi & les bonnes mœurs (a). Cette explication ne leve pas mieux la difficulté. Par où connoîrra-t-on si le Pape a parlé comme Souverain Pontise ou comme Particulier?

Enfin, les uns disent que le Pape est censé parler comme Souverain Pontise pour enseigner toute l'Eglise, quand il fait

(a) Ainsi pensent Cajetan, Bellarmin, & Duval,

une Décretale ou une Constitution. Des autres, que c'est lorsqu'il répond à une Consultation. Quelques autres prétendent qu'afin que ses Bulles soient censées générales pour toute l'Eglife, il fusfit qu'elles ayent été affichées pendant un certain tems aux portes de l'Eglife de Saint Pierre de Rome. Tout cela fait voir combien ceux qui défendent l'infaillibilité du Pape font peu certains de leurs principes & des regles par lesquelles on peut connoître, si tel jugement particulier est infaillible ou non. Cependant, afin que cette infaillibilité fût certaine, il faudroit auffi avoir une regle infaillible, par laquelle on pût connoître qu'un jugement rendu par le Pape est du nombre de ceux qui doivent être confidérés comme infaillibles puisque les partifans de l'infaillibilité n'en conviennent pas, & que les uns demandent une certaine condition, les autres, une autre, pour la certitude de l'infaillibilité du jugement. Comment s'affurer qu'un tel jugement particulier est du nombre des infaillibles, puisque selon les uns on peut douter de la vérité de celui-ci : & selon les autres , de la vérité de celui-là?

Il est donc constant que les Papes, ou seuls, ou avec le Concile particulier, ou avec le Conseil des Cardinaux, lors même qu'on prétend qu'ils parlent ex Cathedrá, ne sont point infailibles dans leurs jugemens.

XIII. Examen des paffices for les prels fe fondent les Partuans de l'infaillebilité du Pope.

Parmi les preuves qu'on apporte pour justifier la prétendue infailibilité du Pape, la plus apparente, si néanmoins il peut y en avoir de cette espece, dans une prétention absurde, c'est celle qui est tirée des paroles de J. C. à S. Pierre: » J'ai prié » pour vous, Pierre, afin que votre Foi ne désaille point, » Ainsi, après que vous aurez été converti, ayez soin d'affer-

mir vos freres (a). Il est évident que J. C. ne fair ici qu'une

(a) Ecce rogavi pro es us non déficiat fides tua, & su aliquando conversus confirma
fratres tuos. En S. Luc., Ch. 22, V. 32.

promeffe

# DE L'EGLISE, CHAP. II.

promesse personnelle à S. Pierre, que sa Foi particuliere ne défaillera point, & que bien qu'il doive avoir la foiblesse de renier son Maître, cependant il reconnoîtra sa faute & meurra dans la foi & dans la grace. Cette promesse ne regarde en aucune saçon ses successeurs. Tout le monde convient qu'ils peuvent mourir dans l'impénitence & dans le péché. Ces mors: Après que vous aurez été converti, sont bien voir que J. C. ne parle ici qu'à la personne de S. Pierre & non pas à ses successeurs, autrement il faudroit que tous les successeurs de S. Pierre fussent tombés comme lui, qu'ils se susseure lui, et qu'ils se fusseure lui, et qu'ils fusseure lui dans la foi & dans la grace.

Le second passage de l'Ecriture qu'on allégue, ce sont ces paroles de J. C. à Saint Pierre. » Je vous dis que vous êtes » Pierre, & que sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, les por-» tes de l'Enfer ne prévaudront point contre elle (a) ». On fait ce raisonnement : l'Eglise ne sçauroit faillir ; or l'Eglise est bâtie fur Saint Pierre & fur ses successeurs; donc S. Pierre & ses successeurs ne scauroient faillir. Si les Papes n'étoient pas infaillibles , l'Eglise qui est bâtie sur eux , pourroit tomber dans l'erreur. Mais 1°. L'Eglise a été bâtie sur tous les Apôtres & fur tous ceux à qui le ministere des cless & de la prédication a été confié. Le sens de ces paroles : je bâtirai mon Eglise, ne pouvant s'entendre d'un bâtiment matériel, ne peut être entendu que de la publication de l'Évangile & de l'établissement en J. C. parmi les hommes. » Vous êtes Pierre, & je me ser-» virai de vous pour annoncer l'Evangile aux hommes, pour » les convertir, & pour former mon Eglife. » Si le raisonne-

V 11.

<sup>(</sup>a) Tu es Petrus & super hanc petram adificado Ecclessam meam , & porta inferi non pravalebunt adversus cam. En S. Matthieu, C. 16, V. 18. Y

Y

ment des Ultramontains étoit juste, il s'ensuivroit que l'Eglise feroit tombée dans l'erreur, car il est incontestable que plusieurs Papes y sont tombés. 2º. La Tradition est le véritable interprete de l'Ecriture fainte : or jamais les Peres & les Docteurs de l'Eglise n'ont reconnu dans ce passage l'infaillibilité du Pape, ils n'entendent pas même ces paroles de la personne de Saint Pierre, Les uns prétendent que la pierre sur laquelle J. C. dit qu'il bâtira son Eglise, ne doit s'entendre que de la foi en J. C. dont S. Pierre venoit de faire profession, en disant à J. C. Vous étes le Christ Fils du Dieu vivant. En effet, ce sut après cette confession de foi que J. C. lui répondit ; Je vous dis que vous étes Pierre (a), &c. D'autres en grand nombre foutiennent qu'on doit entendre de tous les Apôtres ce que J. C. dit ici à Saint Pierre. Saint Paul appelle les Apôtres les fondemens de l'Eglise (b). Origène (c) dit que tout Disciple de J. C. est la pierre, & que la Doctrine de l'Eglise est établie sur cette pierre. Si vous vous imaginez, ajoute ce Pere, que toute l'Eglise n'est établie que sur S. Pierre, que direz-vous de S. Jean & des autres Apôtres en particulier ? S. Cyprien (d) explique ce passage de tous les Evêques. S. Jerôme (e) remarque que, quoiqu'il soit dit en cet endroit, que l'Eglise est fondée sur Saint

<sup>(</sup>a) C'est ainsi que ce passage est expliqué par S. Hilaire, L. 6. de Trinitate; par S. Gregoire de Nice de advensu Domini; par S. Ambroise, L. 6. in Luc. 6 in Cap. 2. Epil. ad Ephesor, super juan petam adisticabo Ecclosum meam, hoc est est dit ce Pere ) in Catholica fides confessione statuam fideles ad vitam. Et dans le Chapitre 15 de Incarnatione, il dit que ces paroles ne doivent point s'entendre de la personne de S. Pierre, mais de la foi. Non enim de carne Petri fed de fide diffum eft. S. Chryfostome, Homil. st, in Math. Super hane petram adificabo Ecclesiam meam, id est fidem & consessionem, & dans le Sermon de la Pénitence il fait cette remarque: Tu es Petrus & super hanc petram, non dixit: Super Petrum, non enim super hominem sed super sidem fundata est Ecclesia. S. Grégoire, Pape, L. 3. Ep. 33. donne la même explication aussi bien qu'un grand nombre d'autres Docteurs.

<sup>(</sup>b) Ædificati supra sundamentum Apostolorum.
(c) Dans son premier Traité sur le Chapitre 16 de S. Matthieu.

<sup>(</sup> Dans le troisiéme Livre contre Jovinien.

# DE L'ÉGLISE, CHAP. II.

Pierre, il y a d'autres passages où la même chose est dite de tous les Apôtres, & que J. C. en a chois un asin qu'en établifant un Chef, il ôcât l'occasion du schaime (a). Saint Augustin qui a examiné ce passage avec le plus d'exactitude, remarque toujours'qu'en cette occasion Saint Pierre représentoir l'Eglise, et que les cles ont été données en sa personne à toute l'Eglise, qu'il représentoit (b). Cette explication est suivie par un grand nombre de Peres & de Docteurs qui ont entendu de tous les Apôtres ce que J. C. dit à S. Pierre. Ainsi ce passage prouve la primauté de S. Pierre, qu'i parla au nom des Apôtres en consessant de S. Pierre, qu'i parla au nom des Apôtres en consessant de lus & à se successeurs plutôt qu'aux autres Apôtres & à ceux qui leur ont succédé.

On allégue encore ces paroles de J. C. à S. Pierre: Paijfre, mes brebis (c). Surquoi Bellarmin fait ce raifonnement. Tous les Catholiques conviennent que l'Eglife ne peut tomber dans l'erreur. Le Pape est le Docteur & le Pasteur de toure l'Eglife, felon ces paroles de J. C. Paijfer mei brebis, donc l'Eglife est obligée d'écouter & de suivre les décisions du Pape: or, s'il pouvoit arriver que le Pape tombât dans l'erreur, il s'ensuivroit que toute l'Eglife feroit aussi dans l'erreur, ce qui est impossible, il faut donc avouer que le Pape est infaillible. 1º. Ces

<sup>(</sup>a) Propieral inter omass usus eligius, se capie confliums Schiffmais tellatus occeps.

(b) Eccipia Cever regis calorm dans fant. S. Ang, in this, de Agone Christians,

(c) 30. Gius Ecclefia performs gerchas Petras. Cont. 2. in Pf. 50. espolitus Petrus in

Fregre glight proteinma Ecclefia occipiants quant in Difficulti Industria tentras. In

Fregre glight proteinma Ecclefia occipi. Internation quantum figuritation Tradit, this Industria

Fregre glight proteinma Ecclefia occipi. Internation financia figuritation Tradit. In Industria Control Cont

<sup>(</sup>c) En S. Jean , Ch. al.

#### GOUVERNEMENT

paroles: Paiffez mes brebis, ne conviennent pas sculement à S. Pierre, elles s'adressent en sa personne à tous les Pasteurs de l'Eglise ; il n'a pas ént le seul Prédicateur de l'Evangile. S. Pierre (dit S. Ambroife fur ces paroles) ne fut pas scul chargé des ouailles de J. C. Il se chargea de leur conduite avec nous, & nous en sommes chargés avec lui (a). S. Chrysostome pense que ces paroles ne s'adreffent pas feulement aux Evêques, mais encore à tous ceux à qui la moindre partie du troupeau de J. C. est confiée (b). S. Basile (c) remarque que J. C. a donné à tous ses Pasteurs le même pouvoir de paître ses brebis. Saint Augustin foutient encore que S. Pierre représentoit l'Eglise en cette occasion, & que tous les Apôtres & les Evêques sont les Pasteurs de l'Eglise (d). S. Pierre lui-même (e) exhorte les Prêtres à paître le troupeau de Dieu qui leur est confié (f) L'Eglise, dans la Préface de la Messe des Apôtres, appelle les Apôtres Vicaires & Pasteurs du troupeau de J. C. (g). 20, Le raisonnement de Bellarmin suppose faussement, que toute l'Eglise seroit obligée d'écouter & de suivre un Pape qui enseigneroit une erreur. Les dogmes sont révélés depuis le commencement; si un Pape enseignoit une Doctrine contraire à cette révélation, l'Eglise rejetteroit cette erreur ; comme il est arrivé qu'elle a rejetté celles que quelques Papes ont voulu introduire.

Les partisans de l'infaillibilité Papale font valoir quelques Lettres des anciens Docteurs & des anciens Evêques, écrites

<sup>(</sup>a) Lib. 2. de Dignit, Sacerdot, C. 2.

<sup>(</sup>a) Lis. 4. de trignit. Sacretoct. 6. 2.
(b) Chryfolf, Hum., 79. in Math.
(c) In Conflit. Monajl. C. 12.
(d) Augyli. de Agonc Chrifiliano, C. 30. 6 Trællet. 30. in Joans,
(c) Dans (a premiere Ep. C. 5.
(f) Pafeite qui in volsis qil, gregen Dei.
(g) Quas operis usi Vicanos usiden consulfit praesfit Paftorus,

à l'Evêque de Rome. Mais le stile Epistolaire ne doit pas être entendu à la rigueur. Le Concile de Florence a judicieusement observé que la regle pour juger des priviléges & des prérogatives du Pape & du S. Siège , ne doit pas être prise de quelque terme d'honneur & de respect dont on peut s'être servi autresois en écrivant aux Papes, mais qu'il en faut juger par l'Ecriture fainte, par les Actes, & par les Canons des Conciles (a). On court risque de se tromper grossiérement, lorsqu'on veut tirer des conséquences particulieres de passages vagues & généraux. Si Gerson avoit dit de l'Eglise de Rome ce qu'il a dit de l'Université de Paris (b), les Ultramontains ne manqueroient pas de le citer comme un témoin de l'infaillibilité de l'Eglise de Rome. Aucun Théologien n'a parlé plus favorablement des Papes que Ruseus a parlé du Roi Louis XIV (c). Ces Ecrivains ont-ils donc prétendu affirmer que Louis XIV & la Faculté de Théologie de Paris avoient recu de Dieu le don de l'infaillibilité.

<sup>(</sup>a) Juxta eum modum qui in gestis Occumentcorum Conciliorum & in Sacris Canonibus exponitur.... agebat pratereà de privilegiis Papa & habebat illa juxta determinationem Sacra Scriptura & dicta Sanctorum, hoc etiam non placuit Imperatori, an si quis inquis, Sanctorum in Epistola honoras Papam, excipies hoc pro privilegio? Act. du Concile de

<sup>8</sup> Medica de novos Desteres collestos in Univerficacibus, praserim in ipfá matre Studioram Univerficate Parisfons, qua hastenus herejuam monspro cavair & Domino pro-tegente carebis in arum, Hill. de Univertité de Pasts, 1000, 1, 2, 3 dono, fai corilo. (2) Princeps non posts terrare propete multas shi affantes, & officia in domo, do monta panta, under exputante habete emais para in festino petents. Rutuus Trass, Justa Roga-nata, under exputante habete emais para in festino petents. Rutuus Trass, Justa Roga-

horum , p. 228.

# SECTION III.

De la supériorité du Concile sur le Pape.

Es autorités dont on a fait usage dans la précédente Section , justifient la proposition qu'on veut établir ici. Puisque le Pape n'est pas infaillible, il est évident que le Concile est supérieur au Pape. Le Concile Général est une assemblée composée des Evêques de toutes ou de presque toutes les parties du monde Chrétien. Chaque Evêque représente son Eglise, & aucun Evêque particulier ne peut représenter l'Eglise Universelle. Le Pape est, à la vérité, le premier Evêque, & à cause de cette primauté, a des droits & des prérogatives que les autres Evêques n'ont point ; mais il ne scauroit représenter l'Eglise Universelle lui seul , il n'en est que le premier membre ou le Chef, c'est le Concile Général qui repréfente le corps entier de l'Eglise ; ainsi le Concile a toute l'autorité de l'Eglise, & le Pape ne peut avoir que celle qui convient à la qualité de son premier Ministre.

Proposer la question, si l'Eglise est au-dessus du Pape, & si le Corps entier de la République Chrétienne a plus d'autorité que celui qui est le premier entre ceux qui la gouvernent ; c'est la décider. Jesus-Christ a fondé cette République, c'est lui qui a donné la forme de Gouvernement qu'elle a toujours eue, il n'a pas établi fon Chef indépendant du Corps & Monarque absolu, c'est à l'Eglise qu'il a voulu qu'on s'adressât pour sçavoir la vérité, c'est à elle qu'il a donné toute la puisfance spirituelle, c'est à elle seule qu'il a promis l'infaillibilité. Il l'a établie pour être le Juge souverain de la foi & des mœurs, DE L'ÉGLISE, CHAP. II. 179

& il a enseigné que tous ses membres, sans en excepter aucun, font obligés de lui obéir, & de se soumettre à ses décisions & à ses Loix. Il est par conséquent hors de doute que le Concile Général qui la représente est au-dessus du Pape.

Le Pape n'est qu'un enfant de l'Eglise : or le tout est plus grand que la partie, tout enfant doit obéir à sa mere, & tout l'Eslife, touris membre au corps. Si le Pape n'étoit pas membre de l'Eglise, il en seroit séparé, & celui-là n'aura pas Dieu pour pere, qui n'aura pas voulu avoir l'Eglise pour merc (a). C'est une loi qui regarde le Pape comme les autres Evêques.

S. Grégoire (b) dit que S. Pierre est le premier membre de l'Eglise Universelle; que Paul, André, Jean, sont les Chefs de chaque Peuple, & que toutefois ils sont membres d'un même corps fous un même Chef qui est Jesus-Christ (c). Ainst l'Eglise a droit de reprendre, de corriger & de déposer le Pape, & ce droit ne peut être exercé que par le Concile Général, qui feul représente l'Eglise Universelle.

Selon la pensée de S. Jerôme (d), l'Eglise Universelle assemblée est autant au-dessus du Pape, que le monde entier est plus grand que Rome.

Il est inoui qu'on ait appellé du Concile Général au Pape, au lieu que l'appel du Pape au Concile a toujours été regardé dans l'Eglise comme une voie ouverte contre les injustes dé-fouvent aprellé cisions des Papes; d'où il suit que le Pape a toujours été regardé de le comme inférieur au Concile, car ce font les différens degrés

le général au du Pape au Con-

(a) Non habebit Deum Patrem qui Ecclesiam noluerit habere matrem : S. August. dans

le troisieme Liv. du Symbole aux Cathécumenes.

(3) Dans l'Ep. 38. du quarriéme Liv, adresse à l'ean de Constantinople.

(c) Creir Petrus Appsilous primum marbum fandas és universalis Ecclesia est. Paulus ,

'Andreas , & Joannes , quid aliud quam fingularum plebium Capita ? Et tamen fub uno Capite Christo omnes sunt membra Ecclesia.

(d) Nec altera (dit ce Pere ) Romana urbis Ecclefia, altera totius orbis existimandu eft. Si autoritas quaritur , orbis major eft urbe. tom. 4. part. 2. pag. 803.

de Jurisdiction & les appellations d'un Tribunal à un autre Tribunal, qui font connoître la subordination des Juges & des Tribunaux.

Saint Augustin parlant du jugement rendu par le Pape Miltiade dans un Concile de Rome, contre les Donatilles, s'eveplique en ces termes : "Si nous avions cru que les Evéquequi ont jugé à Rome n'eustent pas bien jugé, on auroit pû "encore avoir recours à un Concile plenier de l'Egylie Uni-

- » encore avoir recours à un Concile plenier de l'Eglise Uni-» verselle, où la question auroit été agitée avec les Juges mê-
- » mes; & s'ils euffent été convaincus d'avoir mal jugé, leur

XVII. Les Papes ont fouvent été jugés & condamnés par les Conciles.

» Sentence eût été infirmée (a). » L'Histoire de l'Eglise nous apprend que les Papes ont souvent été jugés, condamnés, & dépolés par les Conciles. Le fixième Concile Général condamna Honorius avec les Monothélites; à la vérité, Honorius étoit mort, mais si le Concile a cru avoir droit de prononcer anathême contre un Pape mort, il est évident qu'il auroit pû le condamner s'il eût été vivant. Les Conciles de Pile , de Constance & de Basle déposerent les Papes & les Antipapes, & firent élire en leur place des Papes qui furent reconnus par toute l'Eglise ; ils ont donc eu le droit de juger les Papes & de décider des prétentions à la Papauté. Ces Conciles ont obligé ceux qui avoient le droit le plus apparent à la Papauté, d'y renoncer, l'Eglise a reconnu pour Papes légitimes ceux que ces Conciles avoient fait élire après avoir prononcé des Sentences de déposition contre les contendans ; elle a donc été perfuadée que les Conciles Généraux avoient droit de juger les Papes & de les déposséder.

(a) Ecce putemus illos Epifoppas qui Rome judicarunt, non bonos fuilis judices; zefishate dallo plenarium Eccefique universit Concilium, ubi com infiz judicibus cauda posses agitari, su si male judicasse convicti essent, ecorum sententia solverentur. S. Aug. Ep. 162.

# L' É G L I S E, CHAP. II.

177 Le Pape Célestin I, dans son Epitre aux Evêques d'Illyrie, dit qu'il ne faut pas que les Papes & les Evêques dominent fur les regles, mais que les regles doivent dominer fur eux, & qu'ils font obligés d'observer les Canons (a).

Les Panes fe nt reconnus is férieurs aux Cons

queles Papes font

On ne finiroit pas, si l'on vouloit faire usage de toutes les autorités qui justifient cette maxime ; il suffira de rapporter le files témoignage de S. Grégoire le Grand. Ce Saint Pape étoit si convaincu que l'autorité des Conciles étoit au-dessus de la sienne, & qu'il étoit obligé d'en suivre les Canons, qu'il fait profession d'avoir la même soumission & le même respect pour les quatre premiers Conciles Généraux , que pour les quatre Livres de l'Evangile. Il déclare que celui qui entreprendroit de délier ce qu'ils ont lié, ou de lier ce qu'ils ont délié, détruiroit lui-même son autorité & non pas celle du Concile (b).

Les termes des Décisions du Concile de Constance sont remarquables.

» Ce Saint Synode de Constance composant le Concile Gé-

- » néral légitimement affemblé en l'honneur de Dieu Tout-puis- Base ont decicé » sant & par le S. Esprit, à l'extirpation du schisme, pour
- » l'union de l'Eglife, & pour sa réforme dans le chef & dans
- » les membres, afin de procurer plus fûrement, plus libre-
- » ment & plus amplement cette union & cette réforme de l'E-
- » glise de Dieu, ordonne, définit, décrete, & déclare ce qui
- " fuit : que le Synode légitimement affemblé par le S. Efprit.

(a) Dominentur nobis regula, non regulis dominemur. Simus subjetti Canonibus qui Canonum pracepta fervamus,

(b) Sicut fancti Evangelii quatuor Libros , sie quatuor Concilia suscipere & venerari me fateor . . . . Cunstas veiò quas prafata veneranda Concilia personas respunt , respuo : quas venerantur amplector ; quia dum universati funt consensu constituta , se & non illa destruit quelquis prasumit aut folvere quod ligant aut ligare quod folvant. Greg. 1. Lib. indict. 9. Epift. 24. ad Joannem Epifcop. Constantinop.

Tome VII.

» composant le Concile Général & représentant l'Eglise Catholique militante, a sa puissance immédiatement de Dieu,
& que tout Fidele, de quelque état & dignité qu'il soit,
même le Pape, est obligé de lui, obéir dans les choses qui
regardent la Foi, l'extirpation du schisme, & la résormation générale de l'Eglise de Dieu, dans son Chef, & dans
se membres (a).

Il déclare qu'étant légitimement affemblé par le S. Esprit, composant le Concile Général, & représentant l'Eglise Catholique, il tient sa puissance immédiatement de J. C. & que tout Fidele, de quelque état & dignité qu'il soit, même le Pape, est obligé de lui obbir dans les choses qui concernent la Foi, l'extirpation du schisme, & la réforme de l'Eglise dans le Chef & dans les membres. Il déclare aussi que tout Fidele, de quelque condition, état & dignité qu'il soit, même le Pape, qui resusera poiniâtrément d'obbir aux Ordonnances, Statuts, dispositions ou préceptes de ce Saint Concile ou de tout autre Concile Général légitimement assemblé, sera mis en pénitence & puni; & qu'on pourra, s'il est besoin, agir contre lui par les voies de droit (b).

Les mêmes décisions ont été faites dans le Concile de Basse.

La Doctrine de l'Eglife de France est conforme aux décisions des Conciles de Constance & de Basse.

La Pragmatique Sanction de Bourges (c), contient les mêmes dispositions.

XX.
La Doctrine de FEglife de France est conforme aux Decrets des Conciles de Confunça les de Resta

La Faculté de Théologie de Paris, dans sa censure contre Jacques Vernant, assure que les propositions dans lesquelles

(a) Seffion IV. (b) Seffion V.

(a) En 1438, fous Charles VII. Tit. 1, C. 2, Can. 1 & 2;

L'ÉGLISE, CHAP. II.

on avance qu'il n'est permis d'appeller en aucun cas du Pape, font fausses, font injure à l'autorité des Conciles Généraux, & sont contraires aux vraies libertés de l'Eglise de France (a).

Enfin le Clergé de France a déclaré, » que la plénitude de » puissance que le Saint Siége Apostolique & les successeurs de » Saint Pierre, Vicaires de J. C. ont fur les choses spiri-

» tuelles, est telle néanmoins que les Décrets du Saint Concile

» Œcuménique de Constance, contenus dans les Sessions 4 & " 5 approuvés par le Saint Siége Apostolique , & confir-

» mées par la pratique de toute l'Eglise & des Pontises Romains,

» & observés de tous tems par l'Eglise Gallicane, demeurent

» dans leur force & vertu , & que l'Eglise de France n'ap-» prouve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces Dé-

» crets , ou les affoiblissent en disant que leur autorité n'est

» pas bien établie, qu'ils ne sont point approuvés, ou que leur » disposition ne regarde que le tems du schisme (b).

S'il étoit nécessaire de joindre le poids des raisons à ce grand nombre d'autorités si dignes de respect, je remarquerois;

celles de touter

1º. Que les dogmes de la Foi n'étant que la Doctrine que fons, l'Eglise Universelle a reçue par la tradition de J. C. les Peres d'un Concile Général font les témoins de ce qu'on croit dans les différentes Eglifes de l'Univers. Le Concile est donc bien plus en état de démêler la véritable Doctrine de l'Eglife, que ne l'est l'Evêque de Rome. Aussi n'est-ce qu'à ses Disciples asfemblés en son nom, & non à aucun d'eux en particulier, que J. C. a promis l'affiftance du S. Esprit.

2º. Que les Evêques assemblés de différentes parties du

<sup>(</sup>a) Ha quatuor propositiones salsa sun, o quatenus quadam asserunt o inuunt in ulla casu à summe Ponisset appellaris posse, sacra Conciliprum autoritati detrahunt, o Gere manis Ecclose Calicame libratibus, sint contraire.

(i) Assemblée générale du Clergé de France en 1682.

monde, sont mieux instruits des besoins de leurs Eglises que l'Evêque de Rome, & par conséquent plus en état de saire des Réglemens utiles & qui soient reçus par-tout. Les délibérations s'y sont avec un examen plus rigoureux & plus exact. Ainsi, l'on peut dire qu'indépendamment de l'assissaire du Saint Esprit, les délibérations du Concile sont mille sois plus autentiques que les Décrets du Pape.

3°. Que si le Pape étoit indépendant de tout autre Tribunal , l'Eglise ne sçauroit apporter aucun remede aux cereurs que le Pape pourroit introduire, & au scandale qu'il pourroit causer dans l'Eglise : il est raisonnable qu'elle puisse remédier à ces désordres par des voies de droit : il n'y en a point de plus siage & de plus ségitime que de désoncer ces erreurs & ces désordres à l'Eglise Universelle ; en un mot , d'appeller le Pape devant le Concile & de l'y juger.

## SECTION IV.

De la convocation, de la présidence, & de la consirmation des Conciles Généraux, Nationaux & Provinciaux.

XXII. Trois fortes de Conciles.

L y a trois fortes de Conciles ; 1º. Des Conciles Provinciaux pour regler les affaires d'une Province Eccléfiastique. Tel est le Concile d'Embrun célébré en France ; il y a vingtrois ans (a). 2º. Des Conciles Nationaux ; ils regardent toute l'Eglise d'une Nation ; tels sont les Conciles de l'Eglise d'Afrique, ccux de l'Eglise d'Allemagne, ceux de l'Eglise d'Espagne, &c. 3º. Des Conciles Œcuméniques. Le premier Concile Général, c'est celui que Constantin assembla (b) à Nicée au sujet de l'Arianssime.

(a) En 1728, (b) En 325,

L'indiction des Conciles Provinciaux ne peut être faite que par les Souverains, puisque ces assemblées ne sont composées que d'Evêques qui font leurs Sujets, & que nulle affemblée ne Provinciau peut être légitimement convoquée dans un Etat, fans l'ordre ou la permission du Prince.

Il n'appartient qu'au Souverain de convoquer les affemblées qu'il juge nécessaires pour calmer l'esprit de ses Sujets , pour établir l'ordre & la paix. C'est que le Prince est le premier Pere, le premier Pasteur de ses peuples, & qu'il est intéressé à tout ce qui les intéresse; & que si ce n'est pas à lui à décider les différends de Religion qui partagent la croyance de ses Prélats, c'est incontestablement à lui à en procurer, à en ordonner même la décision, ou à prescrire les moyens qu'il juge les plus propres pour y réuffir.

La présidence appartient au Métropolitain, & ces Conciles n'ont pas besoin de confirmation, il suffit que les Évêques obtiennent du Souverain la permission de faire exécuter leurs Décrets, comme cela s'est pratiqué au sujet du Concile d'Embrun.

L'indiction des Conciles Nationaux appartient encore fans aucune difficulté aux Souverains. C'est par leur autorité que & de la confirmaces Conciles de leurs Etats doivent être convoqués, puisque Nationaux. c'est sous leur autorité & sous leur seule autorité qu'ils peuvent être célébrés, & par leur feule autorité qu'ils doivent être exécutés. Les Princes ont , dans leurs Etats , les mêmes droits que les Empereurs Romains, & les Empereurs Grecs avoient dans les leurs. Les Rois de France ont affemblé des Conciles Nationaux, autant de fois qu'ils l'ont jugé à propos. C'est une remarque qui a été censurée à Rome dans l'histoire du Jaco-

bin Alexandre; mais ce Religieux a justifié ce fait historique; par un grand nombre d'exemples (a).

Les Souverains ont droit d'envoyer des Commissaires à ces Assemblées nationales, pour y faire regner l'ordre de la liberré des suffrages, comme le pratiquoient auxrefois les Magistrars de les Séculiers que les Empereurs députoient aux Conciles Généraux, pour empêcher les violences, les brigues, de les tumultes.

C'est à celui des Prélats Métropolitains qui se trouve le premier par son ancienneté ou par sa dignité, à y présider, ou à celui que les Evêques veulent chossir, ou à celui que le Souverain nomme. La France a donné des exemples de toutes ces voies. Il est vrai que sous des regnes sobbles dans des siècles rénéreux, des Légats du Pape y ont préside ; mais depuis qu'on a senti la nécessité d'arrêter le cours des entreprises de la Cour de Rome, à que les Conciles Nationaux ont été particulierement convoqués pour s'y opposer, l'Esplicé de France a suivi l'ancien usage, elle n'a plus admis de Légats dans ses Conciles; ses seus Evêques y ont présidé. Cest ce qui paroit par les Conciles tenus sous Charles VI, Louis XII & Louis XII.

Ces Conciles n'ont pas befoin de confirmation. Il fuffit que les réfolutions qui y font prifes foient envoyées à l'Egifié de Rome pour confierver la correspondance de la confrisernié que les autres Eglifes ont avec cette premiere Eglife. C'est au Souverain comme Protecteur de l'Egifié , que le Concile National doit s'adresser pour le supplier d'ordonne l'exécution de ce que les Evêques y ont arrêté; ac c'est ainsi qu'on s'adressois aux Empereurs, pour la confirmation des Conciles Génériaux

<sup>(</sup>a) Natal, Alexand. Hift. Ecclef. T. 5. p. 198 & 199.

Tout cela est incontestable ; mais les Conciles Généraux demandent une explication plus étendue.

D'abord, il faut observer qu'il n'a pû y avoir, & qu'il n'y a eu en effet aucun Concile Ocuménique, que depuis que les néraux. Empereurs se furent convertis à la Religion Chrétienne. Comment auroit-on pû affembler dans un feul lieu un si grand nombre d'Evêques de toutes les parties ou de presque toutes les parties du monde, fans que les Empereurs l'eussent sçu, ordonné, ou permis? Comment ces Princes auroient-ils voulu employer leur autorité, & causer un mouvement si considérable dans leurs Etats, pour le progrès d'une Religion à laquelle ils ne croyoient pas alors? Ce n'a été que depuis la conversion de Constantin qu'il y a eu des Conciles Généraux ; & c'est par son autorité qu'ils furent convoqués.

Aucune Loi, ni Divine, ni Ecclésiastique, ne réserve au Pape le droit exclusif de la convocation des Conciles Généraux. Aucune regle ne déclare nuls les Conciles que le Pape Conciles génén'aura pas convoqués. Il est certain au contraire, que les huit premiers Conciles Généraux, tenus pour tels par tous les Chrétiens, ont été convoqués par les Empereurs, & quelques-uns

malgré les Papes.

Dans les premiers tems, l'Eglise foible & timide, ne cherchoit qu'à se dérober à la persécution; & les Princes, loin de Conciles génés'intéresser à son Gouvernement, sembloient faire leur unique occupation d'arrêter ses progrès, de la détruire même, & d'en faire perdre jusqu'au souvenir, s'il leur eût été possible. Ce ne fut qu'après que, par sa patience & par ses travaux infinis, elle se fût peu à peu établie sur les ruines de l'Idolâtrie, que son Gouvernement parut aux Souverains digne de leur attention. Ils y intervinrent; & autant que la nouvelle Religion pouvoit

le permettre, ils firent par rapport à elle ce qu'ils avoient fait par rapport à l'ancienne; ils ne s'en déclarerent pas les Chefs, mais ils en devinrent les Protecteurs, & regardrent ce titre comme une partie essentielle de leur Souveraineté; ils ne déciderent point les questions qui s'élevcient, mais ce sur par leurs ordres que les Evêques assemblés les déciderent, & ce sur par leurs Edits que les Réglemens Ecclésastiques devinrent des Loix de l'Etat. Pour empêcher que dans ces Assemblés il ne se fit rien contre leurs droits, ils y affishoient eux-mêmes, ou y envoyoient des principaux Seigneurs de leur Cour.

Deux différens partis s'étoient chacun choisi un Evêque à Carthage; l'un se nommoit Cécilien, l'autre Majorin. A cette occasion s'alluma un Schisme qui divisa presque toute l'Eglise , excepté les Gaules. Conftantin, converti à la Religion Chrétienne, ordonna à celui qui gouvernoit l'Afrique en son nom, d'instruire cette affaire. Quand elle fut instruite, il ordonna aux Chefs des deux partis de se rendre à Rome, pour y être jugés par les Evêques à qui il avoit ordonné de s'y trouver, pour en connoître conjointement avec le Pape Melchiade. La Cause sut discutée, Cecilien eut tout l'avantage qu'il pouvoit souhaiter, & il fut décidé que son Ordination étoit légitime. Son Adverfaire ne se tint pas pour bien condamné, il ne cessa point de demander à l'Empereur un autre Jugement ; & Melchiade même ne s'opposa point à cette sorte de révision. Comme Majorin fouhaitoit d'avoir pour Juges des Evêques Gaulois, Constantin ordonna la tenue d'un Concile à Arles; il fit écrire une Lettre circulaire à tous les Evêques qu'il jugea à propos de convoquer. On ne voit point que l'Évêque de Rome ait été distingué des autres ; il est vrai qu'il députa deux Prêtres & deux Diacres pour affister à ce Concile, mais ils n'y présiderent pas. Constantin lui-mêm

L'ÉGLISE, CHAP. II. lui-même examina de nouveau cette affaire à Milan . & en décida iuridiquement & en dernier ressort : personne ne réclama.

Ce que ce premier Empereur Chrétien avoit fait pour le Concile d'Arles, il le fit 10 ou 12 ans après pour le Concile de Nicée, il invita tous les Evêques de s'y rendre : nous n'avons pas la Lettre d'invitation, mais nous en pouvons juger par celle qui fut écrite aux Evêques nommés pour affifter au Concile d'Arles ; la voici telle que l'Historien de l'Eglise la rapporte: » Comme nous avons ordonné à plusieurs Evêques de di-» vers lieux de s'affembler en la Ville d'Arles dans le pre-» mier jour d'Août, nous avons aussi jugé à propos de vous. » écrire, afin que vous preniez une voiture publique, par l'ordre » de Latronien, Correcteur de Sicile, avec deux personnes du » second ordre à votre choix, & trois valets pour vous servir » pendant le chemin , & que vous vous trouviez au même lieu , » dans le jour marqué (a).

Le Concile de Nicée fut composé de trois cens dix - huit Evêques: c'est le premier Concile Oecuménique. L'Empereur y affista à la premiere place, comme il convenoit ; il y parla même sur les articles contestés, & il en foutint les décisions par ses Écrits.

Ce Concile général de Nicée ne fut pas le feul convoqué par Constantin, il convoqua plusieurs Conciles particuliers (b), & les successeurs de cet Empereur l'imiterent dans ce point de sa conduite. Le premier Concile de Constantinople, qui est le second général, le fut par Théodose le Grand (c). Le Concile d'Ephèle, troisième général, fut convoqué par Théodose le

<sup>(</sup>a) Fleury, Tom. 3, pag. 42, de l'Edition in-12. (b) Eufeb. Lib. 2. de vit. Confl. Cap. 6; 50 zomenes, Lib. 1. Cap. 16; & Rufin le difent expressioner; Bellarum & Jacobaius en conviennent. (c) Theodoret, Lib. 5; Huft. Cap. 6. 67; Sozomenet, Lib. 7, Cap. 7, le marquent

Tome VII.

Jeuné & par les Empereurs. Ce Concile fait mention de la convocation des Empereurs. (a), & ne parle point du Pape Saint
Céleftin, qui étoit alors affis fur la Chaire de faint Pierre. Les
actes du Concile de Calcédoine jufifient que ce Concile a été convoqué par les Empereurs. Les Lettres de S. Leon aux Empereurs
qu'on lit dans la premiere Partie, ne cessent de le demander,
les Empereurs l'accordent d'abord à Ephèse, ils l'indiquent
ensuite à Nicée, & enfin ils le transsérent à Calcédoine :
Ainsi, quoique le Pape ait aujourd'hui le droit de convoquer
les Conciles généraux, les Princes Pont aussi. Sans cela les
six premiers Conciles généraux tenus sous les yeux de faint
Sylvestre & che faint Célestin, Papes si vertueux, de saint Leon
qui a si fort élevé la dignité de son Siége, de saint Grégoire qui
respectoit les quarre premiers Conciles, à l'égal de l'Évangile,
devroient être regardés comme des Conciliabules.

X X V 11 L. Comment les Papes fe font mis en possession de les convoquer,

devroient être regardés comme des Conciliabules.

Ce n.º fur que depuis l'introduction des fausses Décrétales, que les Papes se mirent en possession de cenvoquer les Conciles généraux. On y lit cette maxime ; que le Pape seul a droit de saire cette convocation (b), & cette maxime, toute fausse que les la fection de l'active de recourir à l'impossure. Les changemens arrivés dans le monde en ont fait un , à cet égard, dans la discipline de l'Eglist, d'où les Papes ont tiré un droit légitime. Le partage de l'autorité temporelle, entre tant de disserses princes, a rendu en quelque façon la convocation du Pape nécessaire, parce qu'il est le pere commun, & que par cette qualité il doit leur être égalemen affectionné. La possérité de Charlemagne perdit insensiblement l'autorité Impériale, l'Orient étoit séparé de l'Occident par le (4) Les Ades pontes: Ada. 1. Congrapasa in Ephissium Manopoli ex Decreto Rejossissimours Imperatorum.

(6) Dans les Chapitres d'Ingilrame Goldast, Constitut. Tom. 1. p. 501.

Schisme, & les Empereurs n'étoient plus unis entr'eux. Les plus grandes Provinces de l'Occident avoient des Rois & des Princes particuliers. Les Evêques de tout le monde Catholique n'étant plus foumis comme autrefois à une feule puissance temporelle, aucun Prince ne pouvoit rassembler dans un même lieu tous les Evêques. Il falloit, pour accorder les Souverains, un lien commun formé par la Religion, qui tînt à tous, & qui ne dépendit d'aucun en particulier. Il parut raifonnable que les Evêques fussent appellés au Concile par le premier d'entr'eux ; & ce fut alors seulement que les Papes convoquerent les Conciles & se contenterent d'exhorter les Princes à y donner leur consentement.

Ce n'est donc que parce que les Provinces de l'Empire Romain ont été divisées entre plusieurs Souverains, & qu'il ne s'est plus les divers Poten trouvé de Prince qui cût l'autorité d'assembler les Evêques de toutes les parties de la Chrétienté, qu'on a eu recours à l'autorité que tout aussi bonne tout aussi bonne de la Chrétienté, qu'on a eu recours à l'autorité que telle du Pape. spirituelle de celui que l'Eglise universelle reconnoît pour le premier des Evêques. S'enfuit-il de là que les Papes ayent acquis un droit exclusif? Une assemblée composée d'Evêques de toutes les parties du monde, convoquée par les divers Potentats de concert, ne feroit-elle pas un Concile général, & n'en auroitelle pas toute l'autorité ?

Le Pape a donc le droit à présent de convoquer les Conciles généraux. Il est le premier des Evêques, & en cette qualité il peut assembler ses Confreres pour délibérer avec eux des choses Pape réguliere-ment à les convo-Ecclésiastiques. Il le peut, & il l'a fait si souvent, qu'on ne généraux & ordifçauroit lui en contester le droit, sans manquer ou de lumieres regle générale a ou de bonne foi. Telle est présentement la regle générale, mais cette regle a ses exceptions, & je ne ferai, en les expliquant,

que suivre le sentiment d'un Cardinal qui a traité particuliere-

On peut néanquer dans les cas naires ; mais cette fes exceptions.

-Aaii

ment de la convocation des Conciles (a). Voici l'énumération que ce Cardinal fait des différens cas où il estime que le Concile général peut être convoqué, fans le consentement du Pape, & même maleré lui.

Le premier, c'est celui du Schisme entre deux prétendans à la Papauté, qui ne sont ni l'un ni l'autre en possession. Alors, dit Jacobatius, c'est au College des Cardinaux à faire la convocation. Il y a en esse exemples, que les Cardinaux ont convoqué des Conciles. Celui de Pise en est une preuve.

Le deuxième, c'est le cas du Schisme entre deux contendans qui sont tous deux en possession. Alors, dit ce Cardinal, chacum doit assembler son obédience. S'ils resusent tous deux, ou si l'un des deux resuse de faire l'indiction, l'Eglise a l'autorité de faire la convocation & de s'assembler.

Le troisième, le même cas de Schisme entre deux contendans, dont l'un est notoirement intrus. Dans cette circonstance, c'est à celui qui a le droit le plus apparent à faire l'indiction tout seul. Le consentement du concurrent n'est nullement nécessaire.

Le quatrième , le cas d'héréfie & celui de l'incorrigibilité dans l'habitude de quelques crimes ou vices scandaleux & pernicieux à l'Églife. Dans ces cas-là , les Canonistes difent, que si le Pape , prié , exhorté d'affembler un Concile , refusoit de le faire , les Cardinaux devroient y suppléer , ensuite la puissance féculiere , ensuite les Eveques , ensin le peuple. Non , dit Jacobatius , qu'il appartienne à un simple sidèle de prononcer sur ce cas de nécessitie ni de s'en rendre l'arbitre , il faut qu'elle soit s'évidente , que per sonne n'en puisse douter , autrement il seroit libre à tout fanatique de troubler la paix de l'Eglisc

Tels sont les sentimens des Canonistes, même Ultramontains;

(4) Jacobatius , L. 3 - de Conciliis,

Gerson (a) pense à peu près comme Jacobatius, & son sentiment ne differe de celui de ce Cardinal que dans les points suivans.

Gerson ajoute un cas où l'on peut assembler un Concile sans le consentement du Pape. C'est lorsqu'il y a quesqu'affaire très-importante, qui doit être terminée par le Concile & que le Pape resuse de l'assembler.

II. Il en ajoute un fecond, c'est lorsqu'il a été déterminé par un Côncile général, que le Concile seroit assemblé dans un tel temps, & que le Pape resuse d'en faire l'indiction.

III. Toutes les fois, dit Gerson, qu'il s'agit de la cause du Pape, soit pour le faire renoncer à la Papauté, soit pour le déposer à cause de sa mauvaise conduite & du sandale qu'il donne à l'Egisie, il ne lui appartient ni de convoquer le Concile, ni de prendre place parmi les Peres du Concile.

IV. Gerfon veut qu'au défaut du Pape, ce foit immédiatement la puissance séculiere qui faise l'indiction, & qu'au défaut de la puissance séculiere, les Evêques la fassent, parce qu'ils tiennent la place des Apôtres depuis l'établissement de l'Église.

. V. Enfin Gerson ajoute, que puisque deux Cardinaux seuls ont susti pour sasembler le Concile de Pise, & pour suppléer au Sacré College, & que cette convocation a été approuvée par tous les Docteurs, le droit de la convocation regarde les Rois & les Princes premierement, ensuite les Societés & les autres Seigneurs, & que s'ils ne pouvoint exercer ce droit, il seroit dévolu aux Bourgeois, aux Paysans, & jusqu'à la dernière semme de la Société (b).

Personne n'ignore la réponse que sit la Faculté de Théolo-

<sup>(3)</sup> Tome 2. in Sermon. & ailleute.
(5) Devolviur hac convocatio ad Reges & Principes primo, post ad Communitates & alics dominos seculi ; quod fon offent in casip possibili, devolveretur ad cives & rusticos, post usque qui devenireur ad minimum ventium.

gie de Paris à notre Roi Charles VIII, qui la consulta (a), pour sçavoir si, attendu le désordre tout notoire, tant dans le Chef que dans les membres (b), & le cas d'une urgente nécessité, les Princes Ecclésiastiques & Séculiers ne pouvoient pas s'assembler en Concile, après avoir sommé le Pape & l'avoir prié de l'assembler lui-même. La réponse fut que le Pape étant obligé d'affembler le Concile Général tous les dix ans . s'il ne le faisoit pas, après avoir été prié & sommé, les Princes Eccléfiastiques & Séculiers & autres parties de l'Eglise pouvoient s'affembler en Concile ; attendu le cas d'une urgente

XXXL Le Pape ne peut ment des Princes.

nécessité (c). Le Pape ne peut convoquer un Concile Général sans le con-Concile général sentement des Princes. C'est à eux seuls qu'il appartient de permettre à leurs Sujets de s'affembler, si le Concile se tient dans leurs Etats; & de fortir du Royaume, fi le Concile fe tient ailleurs. Sans la permission du Souverain, nulle assemblée ne peut se tenir dans un Etat, & nul Sujet n'en peut sortir pour aller traiter d'une affaire publique dans des Pays étrangers (d). C'est au Souverain seul à juger des causes du départ des Evêques ou des motifs qui les affemblent. L'affemblée d'un Concile Général est le moyen le plus assuré de pacifier les troubles, quand tout s'y passe, dans l'ordre. C'est au contraire la fource la plus féconde de tumultes & de féditions , lorsqu'il s'y fait quelque chose contre les regles. Il est de l'intérêt des Princes d'avoir connoissance de ces Conciles & d'y être invités. Il est de leur droit de connoître des motifs du Concile &

<sup>(</sup>a) En 1497.

<sup>(</sup>b) Tam in Capite quam in membris.

<sup>(</sup>c) Tempore urgentis necessitatis ut nunc oft. Hist, Univers. Paris , Tom. 4. pag. 821. (d) Voyez le Traité du Droit Public, Ch. VI. Sect. VI. Voyez aussi le même Traité, Ch. VII. Sect. I. de la transmigration,

l'intérêt qu'ils peuvent y avoir.

L'Empereur d'Allemagne & le Roi de France doivent être expressément nommés dans la Bulle d'indiction du Concile Gé-Roi de France doinéral, parce qu'ils font les Potentats les plus confidérables de dons les Blandes du Chaféstion du l'Europe : le premier, par l'autorité qu'il a fur ce monde de Conule géneral. Princes qui partagent la domination de l'Allemagne ; le fecond, par sa dignité & par sa puissance. On ne conteste pas ce droit à l'Empereur d'Allemagne, tout foible qu'est ce Prince en tant qu'Empereur, & l'on ne peut raisonnablement le contester au Roi Très-Chrétien. C'est le privilége du fils aîné de l'Eglife, de son bienfaiteur, de son Protecteur; c'est le privilége du plus ancien & du plus puissant Roi de la Chrétienté : & ce privilége est prouvé dans nos libertés & reconnu par les Papes. Le Roi de France est nommé spécialement dans la Bulle de Paul III, pour l'indiction du Concile de Trente. Il est vrai qu'il ne l'est point dans la Bulle de Pie IV pour la troisiéme ouverture de ce Concile. Ce fut une injustice de ce Pape ennemi de la France & livré entierement à l'Espagne : injustice dont le Roi de France fit ses plaintes, & sur laquelle Pie IV lui donna quelque satisfaction verbale. Voici ce qu'on trouve à ce sujet dans les instructions données par Henri III à l'Evê-

que d'Angoulême Ambassadeur de France. » Au reste, j'ai à vous dire, comme il a été trouvé un pen » dur, qu'ayant le feu Roi mon Seigneur & frere, poursuivi

- avec telle instance que chacun sait, l'ouverture dudit Con-» cile, il n'a néanmoins été fait aucune particuliere & honora-

· ble mention de lui en ladite Bulle, ainsi qu'il semble qu'on

» devoit faire ; & en cela , nous confidérons bien auffi que

» telle chose a été oubliée sciemment, & pour ne point nom-

» mer le Roi de France le premier après l'Empereur, qui est » chose dont vous vous devez plaindre, asin qu'à l'avenir l'on » ne puisse user de cette façon, & que ce qui m'est acquis de » tout tems me foit gardé & conservé en son entier. » L'Ambassadeur de France sit ses plaintes au Pape & le Pape répondit : « Quant à l'omission du nom du Roi Très-Chrétien, qu'il » n'y avoit pas fait réflexion, & que les Cardinaux à qui il » avoit donné la commission de dresser la Bulle , avoient cru » qu'il sussificit de nommer l'Empereur & tous les Rois en » gros..... Que pour lui il ne s'étoit mis en peine que de » l'effentiel , & s'étoit déchargé de tout le reste sur les Car-» dinaux; qu'au reste on ne pouvoit pas toujours avoir l'œil » à tout ; mais qu'à l'avenir il prendroit garde que l'on ne fit » plus de faute. » Pie IV tint mal fa parole, lorfqu'il fit la Bulle pour la confirmation du Concile ; & le Cardinal de Lorraine trahit lâchement, lors des acclamations, cette prérogative de son Roi. Aussi, cette omission devint-elle un grief du Royaume contre ce Concile . & une des raisons qui empêcherent la France de le recevoir (a).

concile parleurs Ambaffadeurs.

Les Laïques n'ont point de voix dans les Conciles ; ils y vont pour être enseignés & non pour enseigner, & ils ne peuvent y affilter que lorsqu'ils y sont cités ou qu'on y agite quelque affaire qui les regarde, mais les Souverains y font invités.

Autrefois un ou plusieurs Commissaires des Empereurs Romains affiftoient aux Conciles pour les diriger, pour y faire regner la paix, & pour avoir foin que tout s'y passat dans l'ordre. L'Empereur eut, dans le Concile de Calcédoine, sept

Commiffaires

<sup>(</sup>a) Dumoulin, Concil. Trid. animadverf. 93. &c. &t Pafquier, Recherches , L. 3. C. 34. &c,

#### DE L'EGLISE, CHAP. IL

Commissaires (a) & dix Conseillers adjoints (b). Leur emploi n'étoir point de prononcer sur la Foi ou de former les décisions du Concile, mais quand les matieres étoient proposées par le Président, ils avoient soin que les Présats ne s'interrompissent pas les uns les autres ; ils remettoient fur les voies ceux qui s'égaroient en des digressions inutiles, & leur ordonnoient de répondre positivement ; ils interposoient leur autorité pour faire ceffer les tumultes & les clameurs ; & enfin ils invitoient les Peres à conclure & à décider , lorsque les questions étoient suffisamment éclaircies.

Présentement, ce sont les Présidens des Conciles qui sont chargés de tous ces soins. Les Princes temporels n'assistent aujourd'hui par leurs Ambassadeurs dans les Conciles, que pour les maintenir dans la liberté qui leur est nécessaire, & pour prendre connoissance des Décrets, afin d'en prescrire l'observation, s'ils le jugent à propos, & d'empêcher qu'on n'en fasse qui portent préjudice à leurs droits.

A l'égard de la Préfidence des Conciles Généraux , la premiere place est dûe à l'Evêque du premier Siége, c'est celui de néraux n'a Rome. Cependant les Papes ni leurs Légats n'ont pas toujours mu su Par joui de cet honneur, & de sçavans Docteurs Catholiques sou- lui se tiennent que les Papes ni leurs Légats n'ont pas présidé dans les trois premiers Conciles Généraux. Il est vrai que dans la fuite on a accordé ce privilége au Pape ou à ses Légats, & que dans ces derniers tems les Papes se sont mis en possession de regler ce qui devoit être mis en délibération dans le Concile; mais cet usage qui ne s'est introduit que pour éviter les mouvemens tumultueux où l'on tomberoit, si chacun proposoit ce qui

(a) Ils y font appelles Gloriosissimi Judices.
(b) Qui y font nommes Amplissimus Senatu

Tome VII,

pêcher qu'on ne fasse, du consentement du Concile, des pro-XXXV.

positions convenables au besoin de l'Eglise , sur-tout si ces propositions regardent la personne & les prétentions du Pape. Il est inoui dans toute l'antiquité, que les Papes ayent confirmé les Conciles. Ce sont les Empereurs Romains qui les ont confirmés pour l'exécution extérieure.

lui viendroit dans l'esprit, ne donne pas droit au Pape d'em-

Les Conciles généraux doivent être confirmés par les Princes, pour tout ce qu'ils ont d'extérieur ; mais toute confirmation du Pape est inutile,

Eusebe (a) dit que l'Empereur Constantin confirma le Concile de Nicée (b), c'est-à-dire qu'il l'autorisa pour l'exécution. Les Peres du second Concile suppliérent l'Empereur Théodose de mettre le sceau à leurs Décrets, & lui demanderent ce que nous appellons aujourd'hui des Lettres Patentes (c). Ceux du troisiéme Concile demanderent la même grace à l'Empereur Théodose le jeune (d). On voit le même usage dans les Conciles fuivans.

Les Conciles ont donc besoin d'être autorisés par la puisfance temporelle, sur-tout pour les points de discipline. Ce n'est pas que, quant au dogme ils n'obligent les Fideles dans le for intérieur pour tout ce qui appartient à la Religion; mais les Souverains prêtent leur ministere à l'exécution . & nulle Loi ne peut devenir Loi de l'Etat sans le concours de l'autorité du Souverain.

Ces mêmes Conciles n'ont nullement besoin d'être autorisés & confirmés par l'autorité spirituelle du Chef de l'Eglife. Le Pape souscrit par lui ou par ses Légats les Décrets du Concile

(a) L. 3. Ch. 23. de vitá Conftantini.

(b) Confirmans & fanciens ea que à Synodo decreta fuerant. (c) Rogamus igitur tuam Clementiam ut per litteras quoque tua pietatis ratum habeatur

Concilli Decreum, ut ficusi listeris quibus nos convocafis, Ecclefam honore profecutus es , ita corum finem que décreta fun obfignes. Tom. 2. Concil. Col., 945, (4) Jubra ute a que à Santlá & Occumenció Synado ad piesaise prafidium contra Nestorium impiamque ejus dostrinam fancita sun , vim suam obtineant, consirmata nutu & astensus vestra, Troilième Tome, Concil. col. 659

#### DE L'ÉGLISE, CHAP. II.

dans le tems de l'affemblée, comme tous les autres Evêques. Toute autre confirmation ou souscription qui se fait hors du Concile & féparément pour le spiriuel, est inutile & ne squaroit lui donner plus d'autorité. Ou le Pape qui confirmeroit les Décrets d'un Concile le feroit avec connoissance de cause, ou dans examen. S'il le faisoit sans examen, la confirmation ne seroit qu'un jeu; s'il le faisoit avec connoissance de cause, il pourroit refuser de les confirmer, & en ce cas, il rendroit l'autorité des Conciles illusoire. Le Concile ne tire sa force que du Concile même; & le Pape qui ne le peut pas dissoudre, ne doit pas le confirmer. Lui qui est insérieur au Concile, ne sçauroit exercer aucun acte de supériorité sur un Tribunal de qui il dépend lui-même.

Que si les Papes, dans ces derniers tems, ont donné des Bulles où ils se sont servis du mot de consirmer, en parlant des Décrets du Concile, c'est une entreprisé contraire à l'autorité de l'Eglise. On ne doit prendre cette consirmation que comme une acceptation que les Papes sont des Conciles, surtout pour ce qui regarde la discipline & en qualité de Princes temporels. Il ne saut nullement conclure de -là que toute la force de ces Décrets vienne de cette prétendue consirmation; que sans cette consirmation ils sussent un la special par les rétique ou schissmatique sit à l'abri de l'anathème du Concile en resusant de l'approuver.

On ne peut rien ajouter à tout ce que dit à cet égard le faimeux Bossuet (a). Il employe un livre entier (b) pour combatre cette maxime, que c'est de l'approbation du Pape que les Décrets des Conciles tirent leur force. Ce Prélat montre le

<sup>(</sup>a) Defensio Cleri Gallicani , &c. (b) Lib. 12.

contraire par la Tradition constante de tous les siécles. Il rapporte en particulier ce qui s'est passé dans tous les Conciles Généraux , pour montrer qu'après les décisions des Papes , on croyoit que les matieres qu'ils avoient déja décidées pouvoient être discutées & examinées de nouveau, & qu'on ne regardoit la question finie, que par le consentement de toute l'Eglife, foit que cette question regardat le dogme, soit qu'elle regardat la discipline. Quant à l'objection que les Ultramontains fondent fur ce que quelques Conciles ont prié les Papes de confirmer leurs Décrets, le même Prélat employe encore un livre (a) pour réfuter tout ce qui a été objecté sur cela aux Théologiens François. Il passe en revûe tous les Conciles Généraux ; il montre que les Conciles de Nicée, de Constantinople & d'Ephèle, ne penserent en aucune maniere à demander aux Papes la confirmation de ce qu'ils avoient fait. Il fait voir que le Concile de Calcédoine ne la demanda point non plus pour ses décisions touchant la Foi. Si ce Concile le fit au fujet d'un de ses Canons par lequel il donnoit le second rang dans l'Eglise à l'Evêque de Constantinople, c'est que ce Canon changeoit l'ordre établi par le Concile de Nicée; un tel Canon ne pouvoit donc avoir force de loi-que par le consentement universel & celui du Pape en particulier. Ainsi il étoit juste que le Concile s'adressat à S. Leon pour avoir son consentement, sur-tout le Concile n'ayant point été unanime pour faire le Canon dont il s'agit, contre lequel les Légats du Pape avoient protesté. Bossuer montre encore que si Saint Leon s'opposa avec vigueur à ce Canon, ce ne sut point par la raison que les Décrets des Conciles avoient besoin de son autorité pour être valides ; mais que ce Pape le fit , parce qu'il trou-

Volt ce Canon contraire à ceux de Nicée, & qu'il regardoit comme fon principal devoir de veiller à la conservation des Canons, autorifés par le consentement & par la pratique de l'Eglise universelle, ainsi que ce Saint Pape le répéta souvent dans le cours de cette dispute. Bossuet, parcourant de suite les autres Conciles Généraux, fait voir avec la même facilité que ces affemblées ne crurent jamais avoir besoin de l'approbation ni de la confirmation du Pape pour valider leurs Décrets, foit fur le dogme, foit fur la discipline. Il n'en excepte pas même le Concile de Trente, quoique ce dernier ait demandé affez folemnellement à Pie IV. la confirmation de ce · qu'il avoit fait. Cet illustre Evêque de Meaux, qui a mérité d'être compté dans la fuite pour un des Peres de l'Eglise, justifie par plusieurs preuves sans réplique, que ce Concile, nonobstant cette démarche, ne laissoit pas d'être persuadé que ses Décrets avoient force par eux-mêmes. Du reste, ce sçavant Prélat n'a pas de peine à faire voir que ces expressions: nous approuvons ou nous confirmons, ne prouvent pas que ceux qui les ont employées, ayent cru avoir une autorité supérieure aux Canons & aux Décrets qu'ils ont approuvés ou confirmés. Il cite à ce sujet plusieurs Conciles particuliers (a), qui longtems après que le Concile de Nicée avoit été tenu & avoit force de loi dans toute l'Eglife, ont dit qu'ils en approuvoient & confirmoient les Décrets ; d'où il feroit cependant ridicule de conclure que ces Conciles particuliers croyoient avoir une autorité supérieure à celle du Concile de Nicée. L'application est aisée à faire par rapport aux Papes qui ont confirmé & approuvé les Décrets de quelques Conciles. Il y a plus, c'est que les Papes eux-mêmes envoyoient quelquefois leurs Décrets

<sup>(</sup>a) Confirmantes (dit-il) atque confentientes eis que pro fide orthodoxá flatuta funt;

aux autres Evêques, pour les prier de les confirmer par leur approbation. Boffuet cite entr'autres l'exemple du Pape Martin I. qui, ayant condamné dans un Concile de Latran l'erreur des Monothélites, envoya les acces de ce Concile à S. Amand de Maëstricht, en le priant de les faire tenir aux Evêques de France, afin qu'ils les confirmassent par leur consentement.

## SECTION

Des Appels au Pape.

XXXXI. La prérogative de recevoir les appels de toutes parties du monde Catholique en matiere contentiente , n'appartient pas au Pape de Droit divin.

A prérogative qu'on attribue à la Cour de Rome de re? cevoir les appels de toutes les parties du monde Catholique, dans les matieres de Jurisdiction contenticuse, ne lui appartient pas de droit divin. Les trois premiers siécles de l'En glise n'ont pas connu ces appels au Pape, des jugemens rendus dans les Provinces, dans ces premiers tems. Les jugemens des Métropolitains, même dans les causes majeures, tant contre les Evêques que contre les autres Clercs, étoient des jugemens en dernier ressort. Le Concile de Sardique, dont je parlerai bientôt, est le premier titre que les Papes puissent alléguer pour établir leur droit de révision des jugemens des Evêques.

XXXVII. L'ancienne difcipline de l'Eglife Caufes Eccléfiaftiques fuffent jues fur les lieux. cela s'observe encore en France

L'ancienne Discipline vouloit que les causes Ecclésiastiques vouloit que les fussent jugées sur les lieux, parce qu'il est facile d'imposer à un Juge éloigné. C'est ce que releve Saint Cyprien, en parlant de Basilide Evêque d'Espagne, qui ayant été déposé dans sa Province, avoit obtenu du Pape Saint Etienne, en lui déguisant la vérité, des Lettres pour se faire rétablir, auxquelles le Concile d'Afrique n'eut point d'égard. Quelques années

DE L'ÉGLISE, CHAP. II. auparavant, le même Saint Cyprien écrivant au Pape S. Corneille touchant le schismatique Fortunat, employe ces paroles remarquables : "Il est établi entre nous que chaque coupa-» ble foit examiné au lieu où le crime a été commis. Il ne faut » donc pas que ceux qui vous sont soumis courent çà & là. - & mettent la défunion entre les Evêques. Qu'ils plaident leur » cause au lieu où ils peuvent avoir des accusateurs & des té-» moins ; » C'est ainsi que Saint Cyprien parle au Pape même. à qui Fortunat avoit porté ses plaintes.

Cette ancienne Discipline est encore observée parmi nous. Les François n'ont jamais souffert que les Papes jugeassent d'autorité à Rome des causes nées en France. Si les Papes ont prononcé eux-mêmes sur les questions élevées dans ce pays-ci, c'a été parce que la Cour de France le desiroit & qu'elle soumettoit elle-même les questions au jugement des Papes. Nos Evêques ont jugé avec le Pape & après le Pape. Ces occasions d'ailleurs ont été trop rares (a) pour être tirées à conséquence.

Le Pape n'a aucune Jurisdiction immédiate hors de son Diocèle. Les Evêques sont Juges nés en premiere instance des causes qui s'élevent dans les leurs. Tout appel avant le premier Jugement est abusif. Il y a sur cela un Edit exprès de Louis XI (b). La Pragmatique Sanction de Bourges & le Concordat portent qu'en cas d'appel au Saint Siége, le Pape nommera des Juges sur les lieux pour terminer le différend.

On peut appeller au Pape de la Sentence de ces premiers Commissaires; & en ce cas, le Pape en nomme d'autres. On

<sup>(</sup>a) Au fujet du Livre de Janfenius; au fujet du Livre de Fenelon, Archevêque de Cambrai, intitulé: Maximes des Saints für la vie intitiuner; au fujet du Livre de Quefinel. Noyec ce que jai dit dans le quartiéme. Chaptère de ce Volume, Sech. 10, au Sommaire; La France ne reconnois d'autres Juges immédiats de la Foi que fu. Eséques.
(b) Il est du 25 de Mars 1470.

peut encore appeller de la Sentence des seconds Commissaires. Ce n'est que lorsqu'il y a trois Sentences conformes, qu'on n'est plus recevable à appeller.

XXXVIII. Du Jugemen des Evêques, Encore que les Canons permettent aux Evêques de recourir au Saint Siége , loríqu'ils se croyent mal jugés , c'est au Concile de la Province qu'il appartient de les juger en premiere instance, il peut le faire définitivement sans l'autorité du Pape , & ce sont les fausses Décrétales qui ont établi la maxime contraire, Il y est dit que les Evêques ne peuvent être jugés définitivement que par le Pape seul , & cette maxime y est souvent répétée. Le célebre Historien de l'Eglise a rapporté ceqt exemples du contraire.

Paul de Samofate, Evêque d'Antioche, le premier Siége de Saint Pierre & la troifiéme Ville de l'Empire Romain, fujué & dépofé par les Evêques d'Orient & des Provinces volfines, sars la participation du Pape, à qui ils se contenterent d'en donner avis, après la chose faite, comme il se voit par leur Lettre Synodale, & le Pape ne s'en plaignst point. Rien riet plus fréquent (dir Historien de l'Eglise) dans les neuf premiers siécles, que les accusations & dépositions d'Evêques; mais leur procès se faisoit dans les Conciles Provinciaux qui étoient le Tribunal ordinaire pour toutes les causes Eccléssaliques.

Dès le quatriéme fiécle (ajoute cet Hiflorien ) il y avoit un nombre prodigieux d'Eglifes en Gréce, en Afie, en Syrie, en Egypte, & en Afrique, sans parler du reste de l'Occident; & la plûpart des Evêques étoient pauvres & hors d'état de faire de longs voyages, auss les Empereurs les désrayoient ils lorsqu'ils les envoyoient tenir des Conciles Généraux. Comment auroit-on pû les faire aller à Rome; & non-feulement

tux, mais leurs accusateurs & les témoins encore plus pauvres pour la plûpart ? C'est toutefois ce qu'a dû supposer l'Auteur des fausses Décrétales. L'absurdité de la supposition a paru évidemment, quand les Papes ont voulu la réduire en pratique. Grégoire VII, par exemple, qui voulut tout soumettre à sa Thiare, & qui étoit perfuadé que lui feul étoit Juge compétent de tous les Evêques, les faisoit venir tous les jours du fond de l'Allemagne, de la France, ou de l'Angleterre. Il falloit qu'ils quittassent leurs Eglises pendant des années entieres, pour aller à Rome, à grands frais, se défendre contre des accufateurs qui souvent ne s'y trouvoient pas. On obtenoit délai sur délai ; le Pape donnoit des commissions pour informer fur les lieux ; & après plusieurs voyages & de longues procédures, il rendoit son Jugement définitif contre lequel on revenoit sous un autre Pontificat. Souvent aussi, l'Evêque cité à Rome n'obéissoit pas, soit par l'impossibilité de faire le voyage, par maladie, pauvreté, ou autre empêchement, foit parce qu'il se sentoit coupable ; il méprisoit les censures prononcées contre lui , & si le Pape vouloit lui donner un successeur , il s'en défendoit à main armée.

Cest le Concile de Sardique, célébré dans le quatriéme siécle contre les Ariens, qui le premier a donné atteinte à l'autorité souveraine des Conciles Provinciaux, parce que les Euschiens persécutoient tous les Evêques Catholiques de l'Orieqt. Le Concile, pour réprimer la violence des persécuteurs, permit aux Evêques d'implorer la protection du Pape, de donna au Pape le pouvoir de faire examiner de nouveau la cause de l'Appellant. Il y a pluséeurs observations à faire sur ce Concile de Sardioue.

1°. Le Reglement de ce Concile ne fut fait que pour met-Tome VII, Cc tre les Evêques Catholiques à couvert de la persécution des Evêques Ariens, & il ne regarde que les causes personnelles des Evêques.

- 2º. Le Concile n'attribue pas ce privilége à l'Evêque de Rome, comme une prérogative qui lui appartienne de droit divin, & en conséquence de sa primauté, mais seulement comme un nouveau privilége pour honorer le Siége de Saint Pierre (a).
- 3º. Ce privilége n'est accordé au Pape qu'à condition qu'il ne jugera pas à Rome dans son Concile la cause déjà jugée dans le Concile de la Province, mais qu'il la renvoyera à un jugement nouveau des mêmes Evêques de la Province, auquel assisteront les Evêques voisins que le Pape voudra choisir, & où il pourra envoyer un Légat pour assister à ce nouveau Jugement (b).
- 4º. Le Concile de Sardique n'est point au rang des Conciles Généraux. C'est ici un point de discipline, & les points de discipline doivent être acceptés dans les Eglises Nationales : or cette nouvelle discipline n'a jamais été reçue en Orient. Les Evêques d'Afrique l'ont contestée au Siége de Rome du tems de Saint Augustin, & se sont maintenus dans leur ancien droit. Le Pape Zozime y envoya des Légats au commence-

(a) Si vobis places (dit Ozius, Légat du Pape, aux Evêques du Concile) Santti Petri memoriam honoremus. Les Evêques répondent, Places.

<sup>(</sup>b) Can, 3. Ozius Episcopus dixit: Illud quoque necessario adjiciendum est nt Episcopi de sua Provincia ad aliam Provinciam in qua sunt Episcopi non transcant, nis sorie à fratribus fuis invitati , ne videantur januam clauders charitatis ; quod fi in aliquis Provincia aliquis Epifeopus litem habuerit , ne unus è duobus ex alia Provincia advocet Egifeopum cognitorem. Quod si aliquis Episcoporum judicatus suerit in aliqua causi , & puset se bonam causam habere ut iterum Concileum renovetur , si vobis placet , Sancti Petri memoriam honoremus, ut scribatur ab his qui causam examinarunt Julio Romano Episcopo : & si judicaverit renovandum effe judicium , renovetur & det judices ; si autem probaverit talem caufam effe, w non refricentur ea qua alla funt, qua decreverit confirmata erunt, fe emnibus placet : respondit Synodus : Placet.

ment du cinquiéme siècle, pour juger l'appel d'un Prêtre nommé Apiarius, qui avoit été excommunié par son Evêque, Les Légats citerent les Canons du Concile de Nicée pour autorifer les appels, les Evêques d'Afrique voulurent s'éclaireir si les Canons que ces Légats citoient étoient véritablement de ce Concile . & en attendant , ils promirent de les exécuter ; mais n'ayant point trouvé ces Canons dans leurs exemplaires du Concile de Nicée, ils s'affemblerent en Concile, & envoyerent des Députés aux Evêques de Constantinople, d'Alexan+ drie, & d'Antioche, pour tirer-sur leurs exemplaires des copies autentiques des Canons du Concile de Nicée. Ils virent par ces copies, que le Concile de Nicée ne parloit pas des appels, ils envoyerent ces copies au Pape Boniface, qui avoit fuccedé à Zozime, & la contestation fut assoupie pendant le Pontificat de ce Pape. Elle se réveilla sous Célestin son successeur, les Evêques d'Afrique tinrent ferme, & écrivirent à ce Pape, qu'il n'étoit pas en droit de recevoir les appels des Evêques ni des Clercs jugés dans la Province. Leur Lettre est digne d'attention (a),

5°. Cette nouvelle discipline rejettée en Orient , n'a été recue que fort tard en Occident.

Peu de tems après (b) le Concile de Sardique, celui de Rome supplia l'Empereur d'ordonner que les Métropolitains ne seroient jugés que par le Pape ou par ceux qu'il délégueroit, &

<sup>(</sup>a) Presbyterorum quoque & sequentium Clericorum improba resugia, sicut se dignum sst repellat sanctitas tua, quia nulla Patrum definitione hoc Ecclesia derogatum est Afrie.ina , & decreta Nicana five inferioris , five fuperioris gradiis Clericos , five ipfos Épifcopos Metropolitanis apertisfinà commiferant ,prudentisfimè enim justisfimèque viderant qua cumque necotia in fuis locis ubi orta funt finienda . . . . maximé quia unicuique concessium est si judicio ostensus suerit cognitorum ad Concilia sua Provincia, vel etiam universale proweare, nisi forte quifquam est qui credat unicuique nostrum posse Deum examinis inspirare justitiam, & innumerabilibus congregatis in Concilium Sacerdotibus denegari. (b) En 378.

que les Evêques qui auroient leur Métropolitain pour suspect ; pourroient en appeller au Pape ou au Jugement de quinze Evêques , par la décision desquels l'affaire seroit entiérement terminée. L'Empereur l'ordonna (a). Cette distinction dans la maniere dont on doit faire le procès aux Métropolitains & aux Suffragans, étoit nouvelle & n'a point eu de suite. On ne voit nulle part qu'on se soit servi de l'autorité de ce Concile ni de la Loi de l'Empereur. Saint Leon, qui d'ailleurs étoir un grand homme, eut recours à Valentinien III, présenta mal la conduite d'Hilaire d'Arles, & en obtint encore contre cet Evêque une Loi dont le stile a paru à plusieurs Ecrivains semblable à celui de Leon (b). L'Empereur y dit que la scule douceur de Leon conserve encore Hilaire dans l'Episcopat, que tout est permis au Pape ; & que lui résister, c'est être criminel de leze-majesté (c). Un illustre Ecrivain (d) remarque que cette Loi fera toujours aussi peu d'honneur à celui qu'elle loue, que de tort à celui qu'elle condamne, dans l'esprit de ceux qui auront quelque amour pour la liberté de l'Eglife & quelque connoissance de sa discipline.

Le Concordat François n'explique pas en détail la maniere dont se doivent faire les dépositions des Evêques, il y est seulement dit que toutes les causes, excepté les majeures expresfément nommées dans le droit, seront jugées dans la Province, & qu'en cas d'appel le Pape commettra sur les lieux. Les causes majeures ne renferment pas la déposition des Evêques, puisque dans ce même article on ne réserve au Pape que le

<sup>(</sup>a) Siemond. Tom. 1. pag. 749 & 756.

(b) Vie CHilste, pag. 169) vie de S. Loon, pag. 219.

(c) Sie hoe illis omnikus Epsferpis pro lage fir Quidquid Janxis volfanzeris Apollolica Solia austrias x, use a quijatus Epsferporem ad justicim Romani Ansifluis evocasta; (c) Tillemont 7 tom. 150. a Sie 180.

(d) Tillemont 7 tom. 150. a Sie 180.

Jugement des Cardinaux & des Officiers de la Cour Romaine, & non pas celui des Evêques.

Depuis ce tems-là, on a toujours soutenu en France, que le Pape ne pouvoit pas juger les Evêques du Royaume à Rome; que c'est le Métropolitain assissé des Suffragans qui en est le premier Juge & le Juge nécessaire; & qu'en cas d'appel le Pape doit nommer des Commissaires pris sur les lieux.

On ne peut jamais avoir recours au Pape, omisso medio. Ecoutons un grand Magistrat. Il parle ainsi au Parlement de Paris : » Uniquement foumis à la Jurisdiction du Métropolitain 20 & des Evêques de sa Province, il (l'Evêque de Saint Pons) » ne reconnoît point d'autre Juge Ecclésiastique. Et comme la » vérité & la Justice se trouvent pour l'ordinaire réunies dans » les suffrages de plusieurs, les Conciles n'ont pas voulu connier l'honneur & la réputation d'un Evêque, ni à un feul ni » à un petit nombre de ses Confreres, ils ont établi la néces-» sité d'assembler douze Evêques. S'il ne s'en trouve pas un - nombre suffisant dans la Province, on a recours aux Evê-» ques voifins pour concourir aux Jugemens. Si dans la fuite » les Conciles ont établi la voic de révision ou de l'appel au » Saint Siège, ce premier Tribunal composé des Evêques de » fa Province a toujours subsisté, & il a toujours été confirmé » par les Conciles postérieurs reconnus dans toute l'Eglise. Ce » font ces maximes qu'une possession de plusieurs siécles, que » la fermeté du Clergé, que l'autorité souveraine du Roi, que » la décision de vos Arrêts ont conservées si réligieusement e dans ce Royaume (a).

<sup>(</sup>a) Joly de Fleury, alors Avocat Général & depuis Procureur Général du Parl lement de Paris, dans fon Réquisitoire pour la suppression d'un Bres de Clement XI gontre l'Evêque de S. Pons,

J'ai fait ailleurs (a) une observation nécessaire sur ce que ce Magistrat a dit de la nécessité des douze Juges.

#### SECTION VI.

Des Exemptions accordées par le Pape.

XXXIX. Nature des Exemptions.

Les Ultramontains qui regardent le Pape comme l'Ordinaire des Ordinaires, lui attribuent le droit de fouftraire les Eglifes & les Monafteres à la Jurifdiction des Evéques, & de les faire relever immédiatement du Saint Siége, ils confiderent le Pontife Romain comme l'Ordinaire des exempts, se introduifent par-là deux Evéques dans une même Eglife: monstre aus in horrible dans la Hérarchie que le feroit un corps humain à deux cêtes (b). L'Eglife est néanmoins pleine de Religieux qui font ou qui prétendent être exempts. Cest un désordre après la réformation duquel elle soupire.

XL. Elles font nou-

Les exemptions sont nouvelles, la primitive Eglise ne les a pas connues, & c'est en Afrique que l'usage en a commencé. L'Ordinaire n'y avoit point d'autorité sur les Monasteres ; quand il y avoit quelque dispute entre les Moines qui ne pouvoit se terminer par le Jugement des Abbés, c'étoient les Primats de la Province qui les décidoient, & les quatre Patriarches de l'Orient vinrent à bout de s'assigiets immédiatement des Monasteres de leurs Patriarchats, qui n'étoient pas situés dans leurs Diocesses (c).

(a) Dans ce même Traité, Ch. IV. Sect. XI.

-(c) Concil. Tom. 4. p. 1785, 1641, 1642, 1644, 1646, 1649; Mabillon, Annal. Tom. 1, pag. 2; Thomassin, part. 1. L. 3. Ch. 31.

<sup>(</sup>b) Prohibemus autem omnino ne una eademque civitas five Diacefis diverfos Pontifices habeat, sanquam unum corpus diverfa capita a quasi monstrum. Concil, Later, fub landocent. III. Concil. Tom. II. p. 161.

### DE L'ÉGLISE, CHAP. II.

Dès le septiéme siècle, les Papes ont soustrait fréquemment les Monasteres à la Jurisdiction des Ordinaires. D'abord, ils ne les accorderent que du consentement des Evêques & gratuitement. Ensuite ils prétendirent n'avoir pas besoin de ce consentement & les vendirent (a). Elles s'étoient si fort multipliées pendant le schisme d'Avignon, que presque tout le monde étoit exempt.

L'excès où les exemptions avoient été portées, a excité les plaintes des Souverains & des peuples, des Evêques, & Princes, des Eve de tous les Ecclésiastiques gens de bien. Quelques Papes même ples, & les pers ont avoué qu'elles étoient illicites. Saint Bernard a fait voir qu'elles étoient injustes (c). Elles n'ont servi en effet qu'à autoriser les désordres des Exempts, par l'impunité qu'elles leur procuroient, & qu'à avilir l'Episcopat par le mépris qu'elles ont inspiré aux Exempts pour les Evêques.

XLL Elles out excité toutes invalded

Un célebre Avocat Général du Parlement de Paris (d) . a fait autrefois ce solide raisonnement contre les exemptions en général : » Ou le privilége de l'exemption ne déroge pas ex-» preffément au Concile Général de Calcédoine & à tous les » autres Conciles de France qui confirment la Jurisdiction de » l'Evêque, ou il y déroge spécialement. Si le privilége n'y

<sup>(</sup>a) Dans Pierre de Blois, p. 102, un Abbé dont parle Richard de Cantorbery, s'exprimoit ainsi dans le douzième siècle. 22 Viles sunt Abbates & miseri qui potessatem n Episcoporum prorsus non exterminant, cum pro annua auri uncia plenam libertatem n à Sede Romana posfint affequi. u

<sup>»</sup> a Soich Romans Poplint alfoyan. on. 163 Minist quarterful has been professional to the control of the cont positi estis , non invidere , ut quidam vestrorum ait. Cui konorem , honorem, Tom, 1 ,

Pag. 43. (c) Talon, Notes fur le Concile de Trente, pag. 73.

» déroge pas, il est nul, parce que, solon l'opinion de tous » les Canonistes & suivant la constitution des Papes (a) , il » faut une dérogation spéciale. Si au contraire le privilége y » déroge, il est pareillement nul, parce que ni les Conciles » particuliers, ni les Papes, ni les Evêques n'ont le pouvoir » de déroger aux Décrets d'un Concile Œcuménique, suivant » la Doctrine du Saint Siége & les libertés de l'Eglise Galli-· cane, qui affujettiffent les Papes, les Evêques, les Conciles » particuliers aux Décrets & aux Canons des Conciles généraux.

KLIT. Toute exemption accorde (ans le contentement de l'Evèque & du Souverain, eft pulle.

Les Conciles généraux veulent que les Moines soient soumis aux Evêques, & les exemptions renversent l'ordre hiérarchique que ces Conciles ont établi, Ce seroit aux Evêques qu'il appartiendroit d'accorder des exemptions dans leurs Dioceses (b); & comme je l'ai déja remarqué, les Papes n'en accordoient point autrefois sans le consentement des Ordinaires (c). Ces exemptions ont d'ailleurs besoin de l'approbation des Princes, qui non-seulement les approuvoient (d), mais qui en ont quelquefois accordé eux-mêmes, & qui ont fouftrait plusieurs Eglises de la Jurisdiction des Ordinaires ( e ).

Quoiqu'il en soit, il est constant que toute exemption accordée sans le consentement de l'Evêque Diocésain, & sans la permission du Souverain est nulle. L'exempt cesse d'être soumis à la Jurisdiction de son Evêque, & il devient Sujet du Pape. C'est le renversement de tout ordre Ecclésiastique & politique. On ne peut dérober ni le Diocésain à l'autorité Episco-

<sup>(</sup>a) Dans le Ch. 3, de Capell. Monach.

(b) Dans le Ch. 3, de Capell. Monach.

(b) La premiere formule de Marculphe regarde la maniere dont les Evêques accore

(b) Concil. T. 6, p. 544, 151, 62, 153. Tom, 8, p. 397.

(c) Concil. T. 6, p. 544, 151, 62, 153. Tom, 8, p. 397. 64. 4604.

(d) Yoyer, la feconde formule de Marculphe.

L'ÉGLISE, CHAP. II. pale sans le concours de l'Evêque de qui il dépend, ni le sujet à la puissance Royale, sans la permission du Souverain sous les

Loix de qui il vit.

Un si grand mal a besoin d'un remede. Qui oseroit douter qu'un Concile général ne pût abolir les exemptions dans toute l'on y Feat a l'Eglise, & les Conciles Nationaux dans l'Eglise de chaque Nanon? Des tems de nécessité ont établi des exemptions, elles peuvent cesser avec la cause qui les a produits. C'est une maxime du Droit Canonique (a).

#### SECTION VIL

Des Dispenses de la Cour de Rome.

Ly a des dispenses salutaires & des priviléges légitimes, mais en général les priviléges s'accordent mal avec les maximes de l'Evangile. Ceux qui les méritent le moins sont toujours les plus empressés à les demander. L'humilité n'aspire à aucune distinction, & la charité éloigne tout intérêt propre. J. C. s'est soumis à toutes les cérémonies de la Religion & à toutes les Loix de son Pays. Aussi les priviléges n'ont-ils été communs que dans les tems de relâchement. On en voit tous les jours qui n'ont aucun fondement folide. Les mieux établis excitent la jalousie & la division, & inspirent du mépris pour les Loix, car les Loix tombent dans le mépris dès qu'elles ceffent d'être inviolables.

Pour abroger une Loi, il faut avoir une autorité égale à celle du Législateur, mais la dispense n'est pas une abroga-

(a) Quod nece "tax pro remedio reperit, coffante necessitate debet utique coffare pariter quod urgebat. Yves de Chartres , Decret. p. 4. Dd

Tome VII.

tion, c'est une simple déclaration que la Loi n'a point lieu : ainsi le droit de dispenser d'une Loi ne peux appartenir à un inférieux. Le Législateur fait une Loi générale pour le bien public; mais il ne peut prévoir ni énoncer tous les cas particuliers dans léquéels la Loi ne doit point avoir lieu, à suivre l'elprit de la Loi même. Le Jurisconslute peut bien rémarquer ces cas, mais sa remarque est sans autorité. Il est donc néces saire que quelqu'un soit commis pour déclarer avec autorité, quel est l'ésprit de l'intention de la Loi dans certaines circonstrances particulieres. C'est un privilége qu'on a accordé au Pape, à cause de sa primauré, de pour certains cas déterminés par les Canons ou par l'usage de l'Eglise.

XLVL Le droit d'accorder des d'ipenfes n'eft qu'un pur privilege dans la personne du Pape.

L'Eglife à fublisté plusieurs siécles, sans qu'on eût recours, dans aucun cas, à la Cour de Rome. Le Concile de Nicée conferve aux Evêques, aux Métropolitains & aux Conciles Provinciaux, leur autorité naturelle (a). Cela fait voir que le droit de dispenser n'ell pas elsentiellement attaché au laint Siége, c'est un droit de l'Epsicopat.

Si dans la fuite des tems, les Conciles ont reglé qu'en certains cas le Pape feul pourroit accorder certaines difpenfes, c'est un privilége que les Evéques assemblés ont bien voulu lui accorder, en se dépouillant, à cet égard, d'une portion de leur autorité, pour honorer le Siége de Pierre (b). Le Pape ne peut dispenser que comme Commis par l'Eglis, e, le droit divin ne lui donne pas privativement le droit de dispenser.

Aussi voit-on dans la pratique, que les Evêques les plus éclairés accordent tous les jours des dispenses pour lesquelles

<sup>(</sup>a) Ante Synodum Niconam unufquifque fibi vixit & parum respectum ante Romanam Ecclifiam habuit, dit Ences Sylvius, depuis Pape sous le nom de Pie II. Ep. 30. (b) Si vobis places, Petri Sedem honoremus, estil dit dans le grand passage rapporté dans la précédente Settion,

d'autres Evêques moins instruits renvoyent à la Cour de Rome. Il y en a même parmi ces derniers qui ne dispensent qu'en vertu des pouvoirs à eux accordés, disent-ils, par N. S. P. le Pape, par son Bres d'un tel jour: Bres qu'ils sont renouveller tous les trois ans. Cette pratique est injurieuse à l'Episcopat & contraire à nos libertés.

Cest à tous ses Apôtres & en leurs personnes à tous les Evêques , que J. C. a dit sans nulle réserve , ce que vous aureg délié fera délié. Ains , on ne doit restraindre le pouvoir que les Evêques ont de dispenser, que dans les cas où l'Eglis elle; même a jugé à propos de le borner , pour des raisons particulieres , comme pour rendre les dispenses plus difficiles à obtenir ; mais on les obtient aujourd'hui avec plus de facilité du Pape , qu'on ne les obtient des Evêques.

XXVII. De quoi le Par 6 peut dispenser.

La plúpart des Canonifles Ultramontains prétendent que le Pape peut dispenser du droit divin, du droit naturel; & des Loix Evangéliques & Aposfoliques. Ils n'exceptent que les articles de foi (a). L'Eglife de France rejette cette Dostrine, & soutient que le Pape ne peut dispenser ni de ce qui est de droit divin ou de droit naturel; ni des choses dont les Canons ne lui permettent pas de dispenser.

Que la Doctrine des Ultramontains soit erronce, cela est évident. 1º. Elle est nouvelle & inconnue aux premiers siécles de l'Eglise. 2º. Le Pape n'a de pouvoir qu'autant que J. C. & l'Eglise lui en ont donné: or on ne sçauroit justifier que J. C. & l'Eglise ayent donné au Pape l'étrange privilége que la flatterie des Docteurs de la Cour de Rome lui attribue. 3º. Selon l'Evangile, le Disciple & le Serviteut ne sont pas au-dessus du Maître.

(a) Papa contra Evangelium & Apostolum dispensare potest & contra jus naturale; Gloss, in C. autoritatem. Can. 15. q. 6,

Le Pape Zozime, qui vivoit dans le cinquiéme fiécle, & par conféquent avant la naiffance des prétentions de la Cour de Rome, a reconnu que fon Siége ne pouvoit rien changer aux Loix de l'Eglife, qu'il ne pouvoit pas en difpenfer, & qu'il étoit obligé de respecter les regles établies (a).

Gerson remarque qu'on doit mettre des bornes légitimes à l'usage de la puissance du Pape, & que s'il pouvoit dispenser tontre la disposition des Conciles, ce seroit renverser légerement ce qui a été établi après de sages & de pénibles discussions (b).

# SECTION VIII.

De l'Excommunication & de l'Interdit.

X LVIII. Ce que c'est que l'excommunica-

Ass la primitive Eglife, un Evêque qui avoit manqué d'aller au Concile, ou qui avoit ordonné un Clerc d'un autre Diocèle, étoit privé de la Communion des autres Eglifes, & ne communiquoit qu'avec la sienne. La Regle de Saint Benoît nomme excommunication l'exclusion de l'Oratoire ou de la table commune. C'étoit la peine des Moines qui n'y alloient pas à tems.

Dans l'usage des derniers siècles, l'excommunication se prend pour l'anathême, c'est-à-dire pour le retranchement de la So-

<sup>(</sup>a) Contra Statuta Patrum condere aliquid vel manere, nec'hujus quidem Sedia pouff auntonas ; apoul no en eim in convoilif radichus viget anisquitas , eta Decreta Patrum fanzere reverentiam. Il et l'a obferver que les paroles de ce Pape font inferées dans le Droit Canon, coatre 25, q. 1. (b) Pleniudime possipiari Papalis non quidem in fe qua fapè eadem 49. Neque puran-

<sup>(</sup>a) Plentudine potețiatis Papatis non quidem în şe qua țăpe cadem eți. Neque putandum eft Concilia generalia fie excepiife Papalem autoritatem în Conflitutionibus fuis ut eidem permitteretur effran albertus ca deftruendi levisfime qua tantă gravitate condita funs. Gerfon, de potețiat. Ecclefiafi, confideratione.

ciété des Fidéles ; elle est fondée sur cette parole de l'Evangile; si celui que vous avez repris n'obeit pas à l'Eglise, qu'il vous soit comme un Payen & comme un Publicain (a). Le but de l'excommunication est de couvrir l'excommunié d'une confusion salutaire, sans qu'on cesse de l'aimer & de procurer son falut.

Les Evêques des premiers siécles n'employoient que rarement & avec peine le remede extrême de l'excommunication, communications. mais le relâchement dans les mœurs rendit les excommunications très-fréquentes.

Depuis le neuviéme siécle, les Ecclésiastiques employerent les armes spirituelles, on passa à des rigueurs inconnues à l'antiquité, on excommunia des familles, des Provinces, & des Nations entieres. On établit des excommunications de plein droit, pour être encourues si-tôt que le crime seroit commis, fans monitions ni jugemens; on ordonna l'excommunication de plein droit contre ceux qui communiqueroient avec les excommuniés. On prétendoit que personne ne devoit approcher des excommuniés, non pas même la femme, les enfans, les domestiques, & qu'il ne leur étoit pas permis de paroître en Jugement ni d'exercer aucun droit; & par-là on étendit cette peine jusqu'aux biens temporels. Le Pape Grégoire VII. poussa jusqu'au dernier excès les conséquences de l'excommunication. Il prétendit qu'un Prince excommunié étoit privé de tout pouvoir ; que ses Vassaux étoient quittes du serment de fidélité, & que ses Sujets ne lui devoient plus d'obéissance. C'est ainsi qu'en abusant des excommunications, on les fit tomber dans le mépris.

(a) Matth, 18, 2,

Le Concile de Balle (a) déclara qu'on ne feroit obligé d'éviter que deux fortes d'excommuniés, ceux qui le feroient nommément & folemnellement, & ceux dont l'excommunication feroit si notoire qu'il seroit impossible d'en douter. Le Concile de Trente a encore apporté quelque modération à l'usage des excommunications.

L. Ce qui est nécesfaire pour la validisé des excommunications prononcées par un Jugement,

L'excommunication doit avoir une cause suffissante, sans quoi elle est irijuste. Il faut que celui qui la prononce ait une Jurissistion contentieuse. Elle doit être précédée au moins de trois monitions publiques, à deux jours d'intervalle l'une de l'autre; car J. C. a ordonné de reprendre celui qui a offensé avant de l'éviter, premierement en particulier, puis en préfence de deux ou trois témoins, de enfin devant l'Egiste. Il est nécessaire que la Sentence d'excommunication soit écrite, que la personne soit nommée, de que la cause soit exprimée. Les noms des excommuniés doivent s'être enfuire publiés dans les Egistes, de affichés à la Porte. Si les excommuniés entrent dans les Egistes, on doit les en chasser; se si l'on ne le peut, il faut faire cesser le Service Divin de sortir de l'Egiste. Telle est aujourd hui la forme des excommunications sulminées par le Juge.

Lt.
Des Excommunications pronone
sées par la Loi.

Les excommunications prononcées par la Loi font encourues de plein droit, dès que l'action est commise; mais celuilà seul est oblier ver ces fortes d'excommunications qui
na connoissance. On peut en ignorer plusieurs, car les excommunications de plein droit sont en si grand nombre, qu'il
est même difficile de fixer ce nombre. Dans le Sexte seul, on
en compte trente-deux; dans les Clémentines, cinquante;
dans la Bulle in Cans Domini, vingt-une; & dans diverses

(2) Sest. 20.

#### L' É G L I S E, CHAP. II.

Bulles nouvelles des Papes, une infinité, fans parler de celles des Constitutions Synodales, de diverses Ordonnances des Evêques, des Regles & des Constitutions des Réguliers: au lieu que dans les anciens Canons compris dans le Décret de Gratien & dans les anciennes Décrétales, on en trouve à peine trente.

Au reste, l'excommunication est la privation de la Communion de l'Eglise en tant qu'elle est l'Eglise, c'est à-dire la pri- roient jamais privation des biens spirituels que l'Eglise communique. C'est une temporel, féparation de la fociété des Fidéles comme membres de l'Eglise, & non pas comme membres de l'Etat. L'excommunica. tion prive donc des Sacremens, de l'entrée de l'Eglise, de la fépulture Ecclésiastique, mais elle ne prive pas des Charges, des Dignités, des biens qu'on possede selon les Loix civiles. On peut être séparé de l'Eglise pour Apostasse ou pour d'autres crimes, fans être féparé de la Société civile, fans être privé de ses charges, de ses emplois, de ses biens. Quand on mériteroit d'en être privé pour des crimes que l'Eglise punit d'excommunication, ce ne seroit pas à l'Eglise d'ordonner cette privation des biens temporels, mais à la puissance temporelle.

L'interdit est à l'égard de toute une Communauté ou de tout un Peuple, ce que l'excommunication est à l'égard d'une personne particuliere. Si la défense est de célébrer les divins Offices ou d'administrer les Sacremens, dans un certain lieu, dans une Province, dans un Royaume, l'interdit est local, & prend cette dénomination de son objet. Si la défense est d'admettre certaines personnes aux divins Offices & à la participation des Sacremens, l'interdit est personnel toujours relativement à son objet. Si l'interdit a rapport au lieu & à la personne, il s'appelle mixte,

LIV. L'ulage de l'Interdit n'est fundé fur aucun texte de l'Ecriture, & l'ancioune Egille ne l'a pas connu.

On ne squroit prouver par aucun texte de l'Ecriture, que pour la faute d'un homme, il faille priver le Public du culte de Dieu & des choses facress. La Religion bien entendue, donne de l'horreur d'un acte par lequel on prive tout un Peuple de ce qui le doit unir à son Dieu & de ce qu'il y a de plus saint, pour l'obliger à se foulever contre son Souverain, & pour exciter des troubles dans un Etat. Quand le Prince ne vit pas schon les regles de la Religion, l'Eglis doit prier Dieu de le convertir; mais l'Evangile n'enseigne pas cet étrange moyen de l'interdit, pour contraindre à pénitence, en somentant dans un Etat des murmures, des troubles, des séditions, en excitant des terreurs humaines & temporelles, & en consondant dans la même peine l'innocent avec le coupable.

L'ancienne Eglife n'a pas connu l'ufage de l'interdit. Ceft une invention des derniers fiécles qui a tiré de la crédulité des Peuples toute fa force. L'Eglife Judaïque, de laquelle la Chrétienne a pris une bonne partie de ses mysteres & de ses cérémonies, n'a sque ce céroit que l'interdit, & n'en a pu dect. Le Temple de Jeruslam, le seul où il fix permis de sacrifier, n'eût pû être interdit, qu'en même-tems tout le culte Divin & les Sacrifices n'eussent été suspendus dans toute l'étendue de la Religion Judaïque.

I. V. Orlgine de l'Intardit. C'est en Occident que les interdits ont pris leur origine. Le premier exemple qu'on en trouve: en France est du sixiéme siécle, & il est presque le seul que l'Eglise en ait donné dans ces siècles reculés. Précextat Evêque de Rouen, ayant été poignardé dans le Chœur de son Eglise (a) şun Dimanche, dans le moment qu'il alloit césébrer les Saints mystères, Leudovalde

(a) En 590. V. Gregoire de Tours huitième Livre de son Histoire, Ch. 31, de interfessione Pratextati Épiscopi,

Evêque

Evêque de Bayeux, après avoir pris l'avis de quelques autres Evêques, fit fermer toutes les Eglifes de Rouen, & défendit qu'on y célébrât, jufqu'à ce qu'on eût découvert l'auteur de co facrilége, dont on foupçonnoit Fredegonde, belle-fille de Clotaire Roi de Soiffons.

Cette forte de censure n'a été bien connue que vers le commencement du douziéme siécle. LVI. Progrès de l'Inf rdit.

Dans un Concile tenu à Poitiers (a) auquel Jean & Benedict, Cardinaux Légats du Pape, présidoient, Philippe Roi de France sut frappé d'anathème & son Royaume mis en interdit, parce que ce Prince ne voulut pas quitter sa Bertrade; mais l'interdit ne sut pas gardé, & le Pape donna quelque tems après une dispense pour le mariage de Philippe & de Bertrade.

Alexandre III parle d'interdit dans une Lettre qu'il écrivit aux Evêques d'Angleterre ( b ).

L'interdit fut employé fréquemment en France sous le regne de Charlemagne & de ses enfans.

L'ufage en devint encore plus fréquent par la ruine de la race des Carlovingiens, en France, en Italie, en Allemagne, lorsque les Grands se rendirent les maîtres des Provinces dont ils nétoient que les Gouverneurs. Pour réprimer ces nouveaux Seigneurs ou pour le devenir eux-mêmes, les Evêques mirent en ufage l'interdit, voyant que les excommunications étoient mépritées, & cherchant à faire cesser les oppositions que les Grands ou les Villes mettoient à leur ambition, afin que ceux mêmes qui ne suivoient pas le parti de ces Grands sussenties à le soulever contre eux, pour ne pas porter la peine d'un crime vrai ou supposé.

<sup>(</sup>a) En 1100

Tome VII.

#### GOUVERNEMENT

Leon X mit le Royaume de Suede en interdit (a), parce que le Sénat de Stokolm avoit obligé Trolle Archevêque d'Upfal de donner sa démission de cet important Bénéfice. L'interdit ne fut pas gardé, mais il fit le prétexte du maffacre que le barbare Christiern Roi de Dannemarck exerça en Suede (b).

J'ai fait mention ailleurs (c) de l'interdit de Venise qui eur un grand éclat dans le commencement du dix-septiéme siécle & de celui de Sicile, qui appartient au siécle où nous vivons (d); ne furent gardés ni l'un ni l'autre ; & l'on peut voir dans les Mémoires du Clergé de France (e), l'histoire de l'interdit de Montreuil (f) & de celui de Bordeaux (g).

Les Papes ont quelquefois temperé la rigueur des interdits. Quelquefois aussi ils l'ont portée à l'excès, selon les vûes qui les ont conduits. Lorsqu'on commença à mettre les lieux en interdit, l'exercice des choses divines fut défendu, excepté le Baptême des enfans & la pénitence des moribonds. On voit dans les Décrétales, que dans la fuite les Papes permirent de célébrer une Messe basse toutes les semaines, pour consacrer le Viatique aux moribonds. Depuis, ils accorderent l'usage du Sacrement de Pénitence à tout le monde, & la permission de célébrer l'Office Divin à voix basse, à portes fermées, & sans fonner les cloches.

LVIL Morris dans leevel al est tumb.

Cette forte de censure dont l'abus est de frapper les Provinces, les Villes & les Corps pour les crimes des Princes &

(4) En 1518. (b) Voyez les révolutions de Suede, par Vertot.

(c) Dans la Xe Section du IVe Chap. de ce Traité.

(d) Voyez la Scétion VII. du même Chapitre. (e) Depuis la pag. 1143. jufqu'à la pag. 1239 du fepti**éme Vo**I; (f) En 1634.

(g) En 1633.

L' É G L I S E, CHAP. II.

des Républiques, mife d'abord en usage pour des cas très-énormes, fut depuis employée très-inconsidérément; & en devenant commune, tomba dans le mépris, par une raison toute pareille à celle qui y avoit fait tomber les excommunications.

Les peuples ne pouvant fouffrir la honte des interdits, se foulevoient quelquefois & en venoient à des violences ouvertes. Ils s'endurcissoient & méprisoient la Religion dont ils ne voyoient plus l'exercice, & dont on ne les instruisoit pas. L'indévotion, le libertinage, la privation des Sacremens, & l'hérésie en ont été les suites funestes. La Marche d'Ancone a vû un des lieux de sa Province interdit pendant si long-tems, qu'après que la censure eut été levée, des hommes de trente ou quarante ans, qui n'avoient jamais oui de Messes, se mocquoient des Prêtres qui la célébroient (a). En d'autres lieux, l'interdit n'étoit pas gardé, & l'on y a regardé les censures de Rome comme illusoires.

### SECTION

L'Eglise n'a, par l'Institution de Jesus-Christ, ni Jurisdiction extérieure, ni Puissance coadive. C'est à la concession des Princes qu'elle doit la Jurisdiction extérieure qu'elle exerce dans les Etats Catholiques.

I B U a établi deux Puissances sur la Terre pour la conduite du genre humain , la puissance Souveraine & l'au- une assistance mutorité Ecclésiastique, l'Empire & le Sacerdoce, le Gouvernement temporel & le spirituel. Toutes deux sont immédiatement émanées de Dieu, distinguées entre elles, & indépendantes.

(a) Texte & Glose du Chapitre Alma mater de sentent. Excommunic. in 6. de l'Extravagant. Provid. de fentent, Excommunic.

Ee ii

C'est une vérité que je développerai dans le commencement du troisiéme Chapitre de ce Traité.

De la concorde de ces deux Puissances dépend, & leur propre avantage & celui des hommes qui leur sont soumis. Lorf-qu'elles sont d'intelligence, le monde est bien gouverné, & l'Eglise est florissante , mais si elles s'entrechoquent, leur méssintelligence produit des esses teus contraires (a). Elles se doivent une assistance mutuelle, on n'en sçauroit douter; mais c'est par voie de correspondance & de concert, & non de subordination & de dépendance.

LIX.
Chacane de ces
dens Painfances fe
fuffit a elle mème,
& agit par des
voyes propres à
la m qua a donné
lieu à fon Inflitu-

L'homme étant composé d'un corps & d'une ame, substances totalement différentes, il n'y a aucun inconvénient qu'à ces deux différens égards, il y ait deux différens Gouvernemens. Chacune de ces deux Puissances se suffit à elle-même . mais se suffit à sa maniere, & relativement à son objet. Elles ont différens objets; elles possedent chacune en soi le pouvoir qui convient à leur institution, & agissent par des voies propres à la fin pour laquelle elles ont été établies. Le Prince agit avec empire sans rendre raison de sa conduite à personne, parce qu'il a plus de rapport à Dieu comme Puissance que comme railon, à Dieu revêtu de gloire & de majesté, qu'à Dieu fait homme & semblable à nous; à Jesus-Christ dans sa gloire, qu'à J. C. humilié sur la terre & revêtu de notre bassesse & de nos infirmités ; au lieu que l'Evêque a plus de rapport à Dicu comme fagesse, comme raison, & comme raison incarnée & revêtue de nos foiblesses, qu'à Dieu comme Puissance absolue & indépendante ; à Jesus-Christ sur la terre conversant sa-

<sup>(</sup>a) Ainsi parloit un grand Evêque de France. Cum regnum & Sacerdoium inter se convenium, benè regium mundus, ssort de frustiscas Ecclesia. Cum verò inter se discordant, non santum parva res non crescunt, sed etiam magnæ res miserabilister delabunture. Yves de Chartres, Ep. 238.

miliérement avec les hommes , qu'à J. C. glorieux & établi Souverain Seigneur de toutes les créatures

La Puissance temporelle regarde la terre, agit sur le corps, Objet de la Puis. & commande sur tout ce qui est temporel. Elle a été instituée de Dieu pour le Gouvernement des hommes en tant que Citovens, en tant que Suiets, en tant que membres de l'Etat. Comme elle a pour objet l'ordre extérieur des Sociétés civiles qui seul est au pouvoir des hommes, elle employe des moyens humains, l'autorité publique, la force coactive, la sévérité des peines temporelles, & tout ce qui compose l'appareil d'une Puissance séculiere. Elle donne des Loix, elle prononce des Jugemens, elle impose des peines, elle domine sur tous les ordres de l'Etat, & tandis qu'elle en maintient le corps par l'Empire légitime qu'elle exerce au-dedans, elle le garantit au dehors des entreprises de l'Etranger.

L'autorité spirituelle regarde le Ciel, agit sur les ames, & instruit par rapport au Salut éternel. Elle a été instituée de Dieu pour le gouvernement des hommes, considérés en tant que Chrétiens. Comme elle a pour objet l'ordre surnaturel des choses spirituelles, d'où lui vient le nom qu'elle porte, en formant suivant l'institution de J. C. la Société visible de l'Eglife, elle explique les vérités de la Religion destinées à soumettre les esprits & à changer les cœurs. Elle a reçu le pouvoir de lier & de délier, d'établir des regles pour la conduite des Fidéles & d'en dispenser, de condamner & d'absoudre en. matieres spirituelles, mais sans dominer comme l'autre Puissance. Si elle a droit de décider les matieres spirituelles , d'imposer des peines de même nature, de priver de sa Communion ceux qui refusent de s'y soumettre, d'assujettir les consciences, c'est sans pouvoir agir ni sur les corps ni sur les biens,

ni fur rien de ce qui est temporel & qui a donné le nom à l'autre Puissance. L'appartient d'exercer son pouvoir spirituel . & fous le sceau de la Confession dans le Tribunal secret de la Pénitence, & ouvertement d'une maniere visible sur la connoissance qu'elle peut avoir des faits, mais il ne lui est pas permis d'entreprendre sur l'ordre public, ni d'employer les voies extérieures, & l'empire réservé à la Puissance temporelle.

Chaque Nation a un droit naturel verner comme elle juge à propos.

 Pour peu qu'on fasse de réflexions sur ces deux différens objets de l'institution de l'une & de l'autre Puissance, on sera étonné que le point que j'examine ici soit devenu, en plusieurs lieux, & en différens tems, un problème abandonné à la difpute des hommes.

Le droit naturel & inné de chaque Société civile est de se gouverner comme elle le trouve bon. Chaque Nation pourvoit à ses besoins par les voies que sa sagesse lui inspire. Elle peut faire tels établissemens qu'elle juge à propos; & comme elle les peut faire, elle peut ne les pas faire & empêcher qu'on ne les fasse. Ce droit de toutes les Nations de se gouverner comme bon leur femble, est aussi ancien que les Sociétés civiles, & il remonte même jusqu'à la création du monde, parce que le droit que les Nations ont toujours eu de se gouverner de la maniere qu'elles jugent à propos, les familles, d'où les Sociétés civiles font forties, l'avoient avant que ces Sociétés civiles eussent été formées.

On sçait que l'institution Mosaïque ou la Chrétienne ont pû la Loi de grace borner un droit , qu'elles ont ajouté beaucoup de choses à la ce foit de tem- Loi naturelle, & qu'elles en ont restraint les principes en pluficurs points. Cela nous ramene nécessairement à l'examen de ce qui peut avoir été ajouté ou changé au pouvoir naturel des. Peuples; mais de-là même, il rédule que le droit naturel qu'ont les Nations de se gouvernet comme elles le trouvent bon, sub-fiste en son entier, s'il n'a point été restraint par l'autorité Di-vine, d'où l'une & l'autre puissance tiennent la leur : or la prétention des Evêques n'est sondée sur aucun texte de l'Ectriure. Ce n'est pas dire assez, elle est détruite par mille & mille passagges de l'ancien & du nouveau Testament. C'est à ceux qui entreprennent d'affoiblir l'autorité des Souverains, à montrer que le droit des Nations ait reçu quelque atteinte de celui qui peut prescrite des bornes à toute Puissance humaine. Les Evêques prétendent-ils que la Puissance remporelle ait été restrainte? qu'ils le prouvent. Prétendent-ils que l'Eglise ait reçu de J. C. un pouvoir coastif & une Jurissidition extérieure? qu'ils le montrent.

On chercheroit en vain dans la Loi écrite; des preuves dont on puisse conclure que l'Eglisé Judaique ait en ni Jurisliètion extérieure ni puissance coastire. Moyse, comme Prince remporel, fut toujours en possession de la force coastire & de la Jurisliètion extérieure, Aaron ne l'exerça jamais. Les Juges & les Rois qui, après Moyse, gouvernerent le Peuple de Dieu, exercerent ces mêmes droits, & jamais les Pontises Juiss ne s'aviscrent de les leur contester.

La Loi nouvelle, qui est la perfection de l'ancienne, n'est pas plus favorable aux Evêques. Jesus-Christa-t-il exercé quel-que Jurissièstion sur la terre ? Qui m'a constitué Juge entre vous? répondit-il à celui qui vint se plaindre de l'injustice que lui faisoit son frere (a). N'a-t'il pas déclaré que son Royaume n'étoit pas de ce monde (b) ? Les Apôtres se sont-ils érigés un

<sup>(</sup>a) Homo, quis me conflituit judicem super vos ? (b) Regnum meum non est de hoc mundo,

Tribunal extérieur? Ont-ils exercé un pouvoir coactif fur les corps & fur les biens des Fidéles ? N'est-ce pas des Princes de la Terre que Saint Paul dit, qu'ils portent l'épée pour punir les méchans & pour protéger les bons ? Les Apôtres ne se sontils pas contentés d'entreprendre de persuader les esprits & de toucher les cœurs? N'avons-nous pas l'aveu de Saint Bernard (a) ? Les Evêques dont la gloire est d'être les successeurs des Apôtres, prétendent-ils avoir plus de droit que les Apôtres ne s'en sont attribué ? Les Canons disent qu'il est nécesfaire que les Princes du monde exercent leur Puissance, même dans les Eglifes (b).

LXIV. La million des Apotres a été purement spirituelle , & le pouroir que les Eveques tiennent de Jetusment (piritue).

Cherchons dans les paroles de J. C. même, quelle a été la mission des Apôtres. « Toute Puissance, ( dit le Sauveur par-» lant à ses Apôtres (c) ) m'est donnée dans le Ciel & sur la Christ eft pure- " Terre. Allez-done & enseignez toutes les Nations , les bap-» tisant au nom du Pere, du Fils, & du S. Esprit, & leur » enseignant de garder tout ce que je vous ai commandé; & " voilà que je suis avec vous jusqu'à la consommation des sié-» cles. » J. C. en donnant la mission à ses Apôtres, ne leur dit pas : Allez, commandez, mais allez & enseignez. C'ost le propre de la Religion de ne pouvoir s'introduire que par la persuasion; & il résulte de tout l'Evangile, que rien n'est plus opposé à la Religion, à l'Eglise & à son Gouvernement, que la domination & la contrainte (d). Le pouvoir des clefs est purement spirituel; il a été accordé par J. C. à son Eglise,

(a) Stetisse Apostolos lego judicandos, judicantes stetisse non lego. S. Bernard, ad Eugenium.

<sup>(</sup>b) Ut quad non pravaleat Sacerdotis efficere per dottrina Sermonem , hoc faculi potestas unperet per disciplina terrorem , siegue per regnum terrenum caleste regnum pro-sicist , Sancta enim Ecclesta gladium non habet nist spiritualem quo non occidit sed vivisicat. Canon Principes 23. 9. 5. C. inter 33. 9. 3.

<sup>(</sup>c) En S. Matth. 28. (d) Non dominantes in Cleris.

sans qu'il ait voulu lui transmettre aucune voie de contrainte. ni aucun droit de l'exercer avec l'appareil extérieur de la domination & de la force, mais seulement par la voie de la perfuafion & par la feule crainte de la perte de l'ame & des peines éternelles.

La Loi nouvelle est une Loi de grace ; Jesus-Christ ne l'a pas abandonnée aux fausses interprétations. Il est un Tribunal où toutes les contestations sur le sens des paroles de cette Loi peuvent & doivent être décidées, & ce Tribunal, c'est l'Eglife. C'est à elle qu'il appartient de fixer notre Foi sur tous les articles qui en font l'objet & dans l'ordre du ministere spirituel qui lui a été confié ; son autorité n'est qu'une autorité de persuasion & non de coaction. Elle a le droit de faire des Reglemens pour le maintien de l'ordre & de la discipline ; elle peut employer les censures Ecclésiastiques, pour conserver les bonnes mœurs; mais c'est sans sortir du ministere spirituel qui lui est confié. Ses Reglemens ne peuvent avoir d'exécution & de force extérieure, que par le concours de la Puissance Souveraine.

C'est dans la seule Puissance Souveraine que réside le pouvoir coactif. Les Loix extérieures de discipline qui intéressent qu'au Souveraine la Société, n'ont d'exécution qu'autant que le Prince les appuie de sa Puissance.

Le pouvoir coactif, en tant que distingué des censures purement spirituelles, réside dans les Princes, dans leur autorité fouveraine, & ne réside que là. L'Eglise peut bien, par sa-seule autorité, dans des matieres purement spirituelles, nous imposer, comme Fidéles, une obligation affez étroite, pour rendre coupables ceux qui lui désobéissent. Elle peut, dans l'ordre de son ministère spirituel, punir les réfractaires à ses Reglemens.

Ff Tome VII.

Mais quelque coupable qu'on foit en se révoltant contre une autorité à laquelle la Religion nous a soumis , il n'est pas moins certain que l'Eglise n'a de pouvoir pour nous faire obéir esticacement à ses Loix , que celui qu'elle emprunte de l'autorité temporelle.

Le droit de prononcer des censures étant tout spirituel, & fe rédussant au refisou à la suspension de la Communion Eccléssaftique, n'a rien de commun avec le pouvoir que l'Eglise
emprunte du Prince pour nous contraindre d'obéir à ses ordres,
& qu'on appelle pouvoir coachif. Cest à la Jurissicition pénitentelle & non à la Jurissicition contentieus e, qui est eq que l'on
appelle proprement Jurissicition, que se rapporte le pouvoir
des censures. Tout ce qui emporte une coercition précise &
formelle est propre à la Pusifiance temperelle şelle n'appartient
point aux Evêques. Comme Evêques, ils n'ont ni territoire,
ni Officiers', ni le droit du glaive, & ce son-là les marques
de la Jurissicition proprement dite. Le Souverain seul joint à
l'autorité des la Loi l'exécution forcée, indépendamment de la
volonté des Sujets. Lui seul soumes, par une contrainte effective, ceux qui résission.

On ne dit rien ici qui n'ait été démontré par mille & mille Auteurs. Cette Dochrine fut néanmoins autrefois taxée d'erreur par la Faculté de Théologie de Paris, dans Marfile de Padoue qui l'a folidement établie dans un ouvrage qu'il composa dans le quatorziéme siécle, pour la défensé de Louis de Baviere Empereur, contre les entreprises de Jean XXII Pape (a). Mais outre que les conclusions d'aucune Faculté n'ont orce de Loi dans l'Eglise, outre que la décision de l'Eglise elle-même feroit impuissante fur un point qui n'intérsse pas la

<sup>&#</sup>x27; (a) Defensorium pacis , ubi de potestate Papa & Imperatoris trastatur. 1324.

L'ÉGLISE, CHAP. IT.

Foi , seul objet de l'infaillibilité qui lui a été promise , outre que nulle Puissance sur la terre ne peut limiter les droits des Princes, l'Historien de l'Eglise a regardé comme erronée cette censure de la Sorbonne. » Il faut observer, dit ce sçavant & » judicieux Eérivain, qu'entre les erreurs de Marsile, on comp-» toit une proposition véritable, & la Faculté de Théologie » de Paris donna dans cette méprife. La proposition qu'elle » condamna est que le Pape ou toute l'Eglise ensemble ne veut » punir de peine coactive , quelque méchant qu'il foit , si l'Empe-» reur ne lui en donn: le pouvoir. Toutefois, la puissance que . l'Eglise a reçue de J. C. est purement spirituelle & toujours » la même.... Le reste vient de la concession des Princes. » & est différent selon les tems & les lieux (a).

Toute Jurisdiction extérieure, tout pouvoir coactif appartient au Souverain. Qu'est-ce que la Jurisdiction ? Un pouvoir appartient au Souverain de la Jurisdiction ? Un pouvoir exercé avec autorité, une administration publique, un exercice parfait de la Justice. Cest l'exercice de l'Empire extérieur des Loix ; c'est l'application que le Magistrat fait des Loix & des moyens nécessaires pour forcer les Sujets à obéir. Que seroitce en effet qu'une Jurisdiction qui seroit destituée du pouvoir coactif? La Jurisdiction ne peut être pleine & entiere, que lorsque le pouvoir de juger est revêtu de toute la force de la Puisfance publique. Sans quelque participation de cette force coactive à l'extérieur , il n'est point de véritable Jurisdiction. Telle est l'idée exacte qu'en présente la Loi (b). Les Interpretes (c) nous donnent pour exemple de cette coercition dont parle la Loi, les châtimens qui affectent le corps, & les contraintes

(a) Fleury, Discours 7, sur l'Histoire Ecclessastique.
(b) Jurisditto înte modică correitione nulla est, dit la Loi 5, au Digeste de Ossicio estus cui mandata est Jurisdittio. (c) Cujas, fur les Questions de Papirien, Loi 1. de Officio ejus cui mandata est.

Ffij

fur le bien, la prison, l'imposition de quelques peines pécu-

LXVII. Comment la Jurifdiction de l'Eglie s'est étaIl est évident que, s'il avoit plû à Dieu que la propagation de la Religion Chrétienne qui a commencé par le Peuple, commençât par les Princes; les Souverains auroient favorisé la Doctrine & la prédication des Apôtres, & l'auroient confirmée par leurs Edits. Mais ils n'avoient garde, ces Souverains, de se mêler du Gouvernement extérieur de l'Eglise naissante, puisqu'ils persécutoient les nouveaux Chrétiens jusqu'à les faire mourir.

Jesus-Christ ordonna aux Apôtres de prêcher l'Evangile & d'administrer les Sacremens. Il leur laissa, ainsi qu'en leurs personnes à tous les Fidéles, ce commandement essentiel de s'aimer mutuellement, de pardonner les offenses, d'accorder les différends, & de réconcilier les ennemis. Il donna pareillement cette charge à tout le corps de l'Eglise, à qui il promit que tout ce qu'elle lieroit ou délieroit en terre seroit lié & délié au Ciel, & que son pere accorderoit tout ce que deux d'entre eux demanderoient unanimement (a). L'Eglise naissante s'occupa du soin d'empêcher qu'un Chrétien n'en offensât un autre, & de faire réparer les offenses qui auroient été faites. C'est dans cet esprit que Saint Paul ordonna que les freres ayant un Procès civil enfemble, n'allassent point aux Tribunaux des Infidéles, mais que l'on établit des personnes sages pour juger leurs différends (b), voie amiable que les Fidéles prenoient avec d'autant moins de répugnance qu'ils ne vouloient

<sup>(</sup>a) Quamman alliquevició figor terran y crus lipta 6 in calo 5 6 pacament febritis figor terma y crus (bias 6 in calo Internal covisio suis fis des ce volsi territorios figor terran de mais e guamamous patrieia, farillit à Pare neo. Math. 18: (b) You off alter vos of figiras equipment qui pofity inferent inter fetares funar 7 Set fesar cam fetar public contendis, 6 he e qual infidite 2 Ian quiden omainà delittum ell yobis que figirate habite inter vest. 1 Cest.

point donner de scandale aux Gentils, que les Apôtres de leurs premiers successeurs faisoient prosession de méprifer les biens temporels, de que mille vertus rendoient respectable las torité à laucelle les Fiélées se soument et de succession de la corité à laucelle les Fiélées se soument volontairement.

Si l'on entreprenoit de corriger quelque Chrétien, celui qui le corrigeoit reflentoit plus vivement la peine que ne failoit la perfonne corrigée, laquelle ne s'en plaignoit jamais. Loríque l'Eglife venoit à l'imposition des peines, jamais le Peuple & les Supérieurs ne manquoient de s'abandonner à la tristefie e aux larmes. C'est pourquoi châtier s'appelloit alors communément pleurer. Ainsi Saint Paul reprenant les Corinthiens de n'avoir pas puni l'incestueux, leur reproche de n'avoir pas pleuré pour se sépare d'avec un si grand pécheur (a). Et dans la feconde Epstre aux mêmes: » je crains bien, dit-il, qu'à » mon arrivée je ne vous trouve pas tela que je voudrois; que » je ne rencontre parmi vous des dissentions & des tumultes; » & que je ne sois obligé d'en pleurer plusieurs qui sont tom- bés dans le péché (b).

Dans ces jugemens, il falloit quelqu'un (ainfi que dans toutes les autres affemblées )-pour préfider, pour propofer les matieres, & pour recueillir les voix dans la délibération. Comme cette fonction appartenoit de droit à la personne la plus éminente & la plus capable, aussi se faisoit-elle toujours par l'Evêque; & dans les lieux où les Eglises étoient fort nombreuses, les propositions se portoient par l'Evêque au Collége des Prêtres & des Diacres, qu'on appelloit alors Presbytere.

 <sup>(</sup>a) Et non magis licitum habuistis ut sollatur de medio vestrúm qui hoc opus sicit.
 a. Cor. 6.

<sup>(</sup>b) Timeo ne fortè cum venero, non quales volo inveniam vos, & ego inveniar à vobis qualem non vultis : ne fortè contentiones, emulationes, seditiones fini inter vos ......, be lugame publices exit equi ante peccaverunes 6 non egenum penitentiam. 2. Cos. 12.

lequel préparoit & digéroit les matiéres sur lesquelles on devoit délibérer dans la Congrégation générale de l'Eglise. Ou usge duroit encore en l'an 250, ainsi qu'il se voit évidemment par les Lettres de Saint Cyprien, qui écrit au Presbytere touchant les Sacrificantes & Libellatici ) (c'étoient des gen qui, durant la persécution, avoient sacrifié aux Idoles ou avoient jetté la Bible au seu, pour marquer l'abjuration de la Foi Chrétienne) qu'il ne prétend rien faire sans leur avis ni sans le coufentement du Peuple, à se Diocéssins, qu'à son retour il examinera les causes en leur présence & sous leur jugement; & à ses Prêtres qui, par leur caprice, avoient réconcilié quelques gens à l'Eglise, qu'ils en rendroient compte au Peuple.

L'opinion qu'on avoit de la bonté & de la charité des Evêques, faisoit presque toujours embrasser leur avis, & ce fut une occasion pour eux de convertir en Jurisdiction le ministere de médiation qu'ils exerçoient. La charité venant à se refroidir . & les Eccléfiaftiques commençant à négliger leurs devoirs . on abandonna tout le foin des affaires aux Evêques , à qui l'ambition le fit accepter. Jusques-là, les Evêques n'avoient eu ni Justice contentieuse, ni Jurisdiction reglée, ni Barreau. Toutes ces choses sont de droit humain & positif, & l'Eglise ne les a possedées dans la suite qu'en vertu de la concession des Princes. Dès que les perfécutions eurent ceffé, les Eyêques érigerent une espece de Tribunal qui devint bien fréquenté. les Procès croissant à mesure que le temporel de l'Eglise augmentoit. Les Jugemens ne laissoient pas néanmoins de tenir encore de l'ancienne sincerité, quoique la forme ancienne en fût changée. Aussi, Constantin se convertissant au Christianisme, & voyant combien ce Tribunal étoit utile pour terminer les Procès , parce que le respect pour la Religion servoit à

### DE L'ÉGLISE, CHAP. II.

découvrir des actions captieules que les Juges féculiers ne pénétroient pas, laissa quelque forme de Gouvernement Ecclésiastique aux Evêques. Il ordonna que leurs Sentences sussent fans appel & s'exécutaffent par les Juges; & que si dans un Procès intenté devant le Juge Séculier, en quelque état qu'il fût, l'une des parties demandoit l'Evêque pour Juge, elle v fût renvoyée fur le champ, quoique l'autre s'y opposât. Voilà par où le Jugement Episcopal commença d'être civil, & d'avoir fon Magistrat particulier. On peut compter jusqu'à quatre raifons qui déterminerent Constantin à faire cette concession à l'Eglise. 1. Le peu de connoissance qu'il avoit des affaires de la Religion. 2. L'intérêt que les Evêques qui l'avoient converti avoient de se conserver l'autorité. 3. L'intérêt que le Souverain lui-même avoit de se concilier l'affection des Ministres de l'Eglife, qui étoient en possession de la confiance des Chrétiens. 4. Le grand nombre de Courtisans, de Ministres & d'Officiers qui étoient dans sa Cour, & qui n'étoient pas encore convertis au Christianisme.

Cette Jurifdiction attribuée par Conflantin, fut encore étendue par l'Empereur Valens', qui accorda (a) aux Evêques le droit de mettre le prix à toutes les marchandifes. Elle ne plaifoit point aux bons Evêques. Poffidonius raconte ce que Saint Augustin, qui y vaquoit fouvent toute la matinée & quelque fois tout le jour, disoit d'ordinaire, que c'étoit une fonction onéreuse qui le décournoit des choses propres de son ministere. Ce Pere a écrit lui-même que c'étoit laisser l'utile & le nécesfaire pour se jetter dans l'embarras & dans le trouble, & que Saint Paul, qui avoit toujours fait donner cet emploi à d'autres, n'avoit jamais voulu s'en charger, parce qu'il ne pouvoit se concilier avec la prédication,

(a) En 365.

Quelques Evêques abulant de leur autorité, Arcadius & Honorius révoquerent la Loi de Constantin au bout de 70 ans, & ordonnerent que les Prélats ne pourroient plus être Juges dans les Causes civiles, sinon du consentement des deux Parties, & qu'ils ne seroient point reconnus à l'avenir pour Juges tenans une Cour civile. Cette Loi fut mal observée à Rome, à cause du grand pouvoir qu'y avoit l'Evêque, & Valentinien qui se trouvoit en cette Ville (a), la renouvella, & la fit exécuter; mais les Empereurs suivans rendirent aux Evêques une partie de l'autorité dont on les avoit dépouillés. Juftinien leur donna un Tribunal & une audience, & leur attribua les causes de la Religion , les délits Ecclésiastiques des Clercs, & diverses autres matieres sur les Laïques même, Ainsi la correction charitable instituée par J. C. dégénéra en domination.

On chercheroit inutilement, ailleurs que dans la piété des Empereurs, la confirmation qu'ils accorderent de la coutume où les Evêques étoient de connoître des différends des Chrétiens, quoique les motifs de cette coutume, louable dans fon origine, eussent cessé. De-là l'usage d'une Jurisdiction crdinaire qu'exercerent les Evêques , & qu'on appelloit audience. De-là aussi des biens immeubles dans l'Eglise, car il est constant que jusqu'à Constantin les Loix impériales ne permettoient pas à l'Eglise de posséder des immeubles. Ce Prince est le premier Empereur qui ait accordé cette permission à l'Eglise. .

LXVIII Pendant les fent ou huit premiers fiécles , l'Eglife n'a eu aucune Jutifiliction extétieure, pas même fur les Prêtres,

Les Empereurs d'Orient & d'Occident & les Souverains qui possederent dans la suite les Etats de l'Empire démembrés, ont eu le gouvernement extérieur de l'Eglise. C'est un fait qui . ne peut être contredit & que j'ai expliqué ailleurs (b). L'E-

(b) Voyez la premiere Section du troisiéme Chap.

glife .

DE L'ÉGLISE, CHAP. II.

glife, dans ces fept ou huit premiers siécles qui sont son bel âge, ne possédoit aucunt cerritoire & n'avoit aucune Jurisdiction, ni sur les Séculiers, ni même sur ses Prêtres qu'elle ne pouvoit pas faire emprisonner. Les Ecclésastiques n'ont eu des prisons que du tems du Pape Eugene. De-là, il est aisé de conclure que dans ces premiers siécles, l'Eglise n'avoit pas le pouvoit d'imposer des peines afficières, d'exil, de mutilation de membres, de mort, ni d'amendes pécuniaires, pas même pour le crime d'hérésie. Ce droit n'appartenoit qu'aux Princes qui, pour conserver la tranquillité de leurs Etats, avoient publié des Edits & imposé des peines.

Juger, c'est dire droit (a). C'est ainst qu'ont roujours parté les Jurisconstutes, mais dire droit avec l'autorité de se faire de l'était de l'autorité de le faire de l'autorité de le faire de l'autorité d'autorité d'autorit

gles, & non pas commandemens (c).

Mais loríque les Princes eurem accordé à l'Eglife une Jurifdiction extérieure, on appliqua infenfiblement le nom de drois de même celui de Loi aux Canons qu'on n'avoit d'abord appellés que Regles ou Reglemens Eccléfiaftiques. On s'accoutuma peu à peu à dire le Droit Canonique, les Loix Canoniques, comme on a toujours dit le Droit Civil, les Loix civilles,

Les Ecclésiastiques n'ont ni territoire, ni Jurisdiction, ni au-

Le titre de Jud riddétion ne s'appliquoit pas non plus a l'Eglde.

(a) Jus dicere.
(b) Jus, felon Festus, est dérivé de Jussum,
(c) Can. à Sanstis 25. 9. 11.

Tome VII.

cune portion d'Empire pur ou mixte, tel qu'est la Jurisdiction. De-là vient ce qu'observent les Auteurs les plus exacts (a), que dans les Loix des premiers Empereurs Chrétiens, le titre qui traite des Jugemens Ecclésiastiques est intitulé, non pas de la Jurisdiction Episcopale (b), mais de l'Audience Episcopale (c), du Jugement Episcopal (d) : expressions dont le sens est bien différent de celui du terme propre de Jurisdiction dans le droit Romain. De-là vient la différence des titres des Constitutions des premiers Empereurs Romains.

Dès-lors cependant, la religieuse confiance de ces Princes avoit fait aux Evêques des concessions qui, par elles-mêmes, n'étoient pas comprises dans ce qui dépend du spirituel. On n'en conservoit pas moins la différence des noms, qui caractérisent les différences effentielles entre le pouvoir spirituel de l'Eglife & la vraie Jurifdiction qui appartient au Magistrat temporel. Mais ces attributions s'étant accrues & ayant été confirmées dans la fuite, on emprunta les termes ufités dans les Tribunaux féculiers, & l'on s'accoutuma à se servir du terme de Jurisdiction, en parlant des divers Actes de l'autorité Ecclésiastique. C'est ainsi que , soit par une concession expresse , foit par un consentement tacite des Princes, plusieurs des Actes des Evêques participent aujourd'hui du caractere de la Jurisdiction extérieure proprement dite.

LXXI. Entrentifes que les Eccléfiaftiques ont faites autretemporelle.

Dans des siécles ténébreux , les Ecclésiastiques en vinrent par degré à faire des entreprises sur la Jurisdiction Royale, ils l'avoient entiérement dépouillée; sous divers prétextes de piété, ils s'étoient attribué la connoissance de toutes les affaires : le

(a) Loyfeau, des Seigneuries, Ch. 15. N. 41. Cujas, en fes Paratilles du Code fur le tirre de Epifopeal audiental ; Denis Godefroi fur le même titre, (d) De Epifopal Jurifitation.

(d) De Epifopal Jurifitation.

(e) De Epifopal Jurification Code de Justinien.

(d) De Epifopal Jurification Code de Théodofe,

### DE L'EGLISE, CHAP. II.

moindre rapport qu'elles avoient à la Religion fusfisoit pour les attirer à eux. Ils prétendoient que les veuves & les pupilles étoient fous la protection de l'Eglise, & que les personnes qui avoient des différends avec eux étoient justiciables de l'Eglise.' Ils faifoient insérer des fermens dans les Contrats, & soutenoient que l'observation du serment étoit une matiere spirituelle de leur compétence, & qu'ainsi c'étoit à eux de juger de la validité & de l'exécution des Contrats passés sur toutes matieres profanes, foit entre Clercs, foit entre Laïques, lorsque les Parties contractantes s'étoient obligées par ferment de les entretenir. Ils vouloient que les Laïques fusient justiciables des Juges d'Eglise dans tous les cas où ils nuisent aux droits de l'Eglise (a), & que ceux qui leur contestoient leurs immunités & leur Jurisdiction fussent par-là même leurs Justiciables; & ils procédoient par excommunication contre ceux qui, refusant de les reconnoître, avoient recours aux Juges Royaux. Dans les maximes du Droit Canonique , les Juges d'Eglife doivent connoître de la validité des Testamens, quoiqu'ils aient été faits par des Laïques, & des différends qui arrivent pour leur exécution, parce que s'y agiffant pour l'ordinaire d'œuvres de piété auxquelles l'Eglise peut avoir intérêt, les Laïques, dit-on, doivent être Justiciables de l'Eglise. L'intervention fouvent mandiée d'un Eccléfiastique, la moindre dispute sur un Contrat de mariage, & mille autres prétextes frivoles, fusfisoient pour tirer une affaire des Tribunaux ordi-

Un des plus célebres Chapitres du Droit Canonique, entre

naires.

<sup>(</sup>a) Pour foutenir l'étendue de cette Jurisdiction, les Canonistes rapportent le Chap. Sieut 2. de Privilegiis & excessibus privilegiatorum, aux Décrétales dont le Sommaire eft en ces termes : Nonobstante privilegio fori , potest Laicus Ecclesia malefactor per Ecclesiam puniri.

ceux qui établissent cette grande étendue de la Jurisdiction Ecclésiastique sur les Laïques en matiere même profane (a), est tiré d'une Lettre du Pape Innocent III aux Evêques de France (b), au sujet d'un différend qui étoit entre Philippe-Auguste Roi de France, & Jean Roi d'Angleterre. Le Collecteur des Décrétales en a extrait une grande partie qu'il a inférée dans sa collection (c). Les textes de l'Ecriture & les raisons contenues dans ce Décret, comme les fondemens de la Jurisdiction que ce Pape veut y établir, sont à remarquer (d). Sa premiere preuve que les Juges d'Eglife peuvent connoître de tous les crimes quand ils leur sont dénoncés, est tirée de ces paroles de J. C. parlant de la correction fraternelle : S'il ne t'écoute pas, dis-le a l'Eglise (e), d'où il conclud que le Roi d'Angleterre ayant dénoncé au Pape l'entreprise prétendue du Roi de France, le Pape en est le Juge, parce que personne ne peut ignorer qu'il n'est point de péché dont le Pape ne puisse connoître, non pour décider la question du Fief qui étoit entre eux, mais pour prononcer sur le péché du Roi de France dans cette entreprise. Les deux Monarques avoient fait un Traité qu'ils s'étoient engagés par ferment d'entretenir. Le Pape prétend que c'est encore une raison qui le rend Juge compétent pour en prendre connoissance (f). C'est sur de pareils fondemens qu'Innocent III ordonne au Roi de France de faire la paix avec le Roi d'Angleterre, ou de s'en remettre au Juge-

(f) Numquid non poterimus de juramenti Religione cognoscere, quod ad judicium Ecclesse non est dubium persinere; ut supta pacis sædera resormentur,

<sup>(</sup>a) Cest le Chap. Novit, qui est le treizième, sous le titre de Judiciis aux Décrétales.
(b) Pralatis per Francism constituuis.
(c) Sous le titre de Judiciis.

<sup>(</sup>d) Le Sommaîre de ce Décret y est rapporté en ces termes: Judex Ecclefassicus possis per viam denunitationit Evangelica sea judicialis, procedere contra quemlibes peccatorem, estam Laicum, maxim rassone perjurii vel pacis fraslia.
(s) Si se non audieris, dic Ecclosia.

DE L'ÉGLISE, CHAP. II. ment de ses Légats (a). On voit si le Pape devoit être obéi, & l'on sçait comme il le fut.

C'est dans ces mêmes siécles d'ignorance, qu'on vit s'introduire l'usage de ces épreuves dangereuses qu'on appelloit té- France, mérairement le Jugement de Dieu (b). & la pratique des combats finguliers ; coutumes fondées fur ce qu'on croyoit que Dieu n'accordoit la victoire qu'à celui dont le droit étoit lé-

gitime. Les Evêques & les Juges Ecclésiastiques ordonnoient

Remedes qu'en a apportés en

eux-mêmes le combat dans les choses douteuses (c). On tâcha en France de s'opposer à ces usurpations. La plûpart des Juges Royanx se plaignirent de l'excès où elles étoient portées, à Philippe de Valois, dès qu'il fût monté fur le trône. Cugnieres, Avocat du Roi au Parlement de Paris, représenta vivement, dans la Conférence des Evêques & des Barons tenue à Vincennes( d) en présence de ce Prince, l'énormité de ces entreprises. J'ai fait mention ailleurs de ce qui se passa dans cette célebre Conférence (e). Mais il faut nécessairement entrer ici dans quelque détail.

Cugnieres propola foixante-fix articles de griefs contre les Officiaux : il les donna par écrit aux Prélats , afin qu'ils en délibéraffent. Ces griefs furent appuyés par un discours solide qui montroit la distinction du temporel & du spirituel, & as-

<sup>(</sup>a) Qui décideroient utrum justa sit querimonia quam contra eum proponit coram-Ecclefia Rex Anglorum.

<sup>(</sup>b) L'épreuve du fer chaud, celle de l'eau bouillante, & celle de l'eau froide. Voyez l'Histoire critique des pratiques superstitieuses. L'épreuve de la Croix consistoir en ce que, quand deux personnes s'y soumettoient pour la décision de quelque différent, l'une & l'autre se renoient debout, ayant les bras étendus en sorine de Corx pendant qu'on fassoit l'Office divin, & celui qui remuoit le premier les bras ou le corps, perdoit fa Caule. V. Cordemoy dans Charles-le-Chauve, p. 316.

(c) Pasquier, Recherches de la France.

(d) Le premier Septembre 1329.

<sup>(</sup>c) Voyez l'article de Cugnieres & de Bertrand dans mon Examen,

suroit les Evêques de la protection du Roi, si, comme ils le devoient, ils se contentoient du dernier.

Huit jours après , Pierre Roger , Archevêque de Sens . parla pour les Prélats. Il commença par protester qu'ils ne prétendoient point subir un Jugement, & que leurs démarches & leurs discours n'avoient point d'autre but que d'instruire le Roi & les affiftans. Il convint d'abord de la diffinction des deux Puissances; mais il les confondit ensuite en attribuant aux Evêques, fur-tout aux Papes, à-peu-près la même puissance que Moyse & Samuel avoient eue sur les Israëlites. Il prouva que les deux Puissances peuvent être réunies en une même personne, & ce n'étoit pas la question. Qui peut douter qu'un Evêque ne puisse être Seigneur temporel de son Diocèse ? Il s'agissoit de sçavoir si la Jurisdiction temporelle appartient à l'Evêque, & sa protestation étoit peu fondée. N'est-ce pas au Roi, fource de l'autorité civile, qu'on n'exerce & qu'on ne peut exercer qu'en son nom , à décider & à regler jusqu'où & à quoi doit s'étendre cette partie de son autorité qu'il confie. Cet Archevêque infifta beaucoup fur les deux épées qu'avoient les Apôtres, d'où il prétendoit conclure l'union des deux Puissances dans les Evêques, à plus forte raison dans le Pape. En quoi, dit Fleuri (a), je ne puis affez admirer la simplicité de ceux qui soutenoient les droits du Roi & des Juges Séculiers contre les entreprises des Ecclésiastiques ; car qui les obligeoit de convenir de cette frivole allégorie inconnue à toute l'antiquité. Qui les empêchoit de dire, comme il est vrai, que les deux glaives de l'Evangile ne fignifient rien de mystérieux, & font simplement deux épées que les Apôtres avoient prifes pour défendre leur divin Maître?

(c) Tom. 19. pag. 426.

# DE L'ÉGLISE, CHAP. II.

A la derniere séance, Bertrand Evêque d'Autun porta la parole; & après une protestation de même goût que celle que j'ai rapportée, il entra dans le détail des griefs, & répondit à chaeun en particulier.

Voici le tableau de quelques-unes des questions agitées; & celles-là donneront une juste idée des autres.

Les causes réelles touchant la possession ou la propriété, appartiennent de droit commun s'al Jurisdiction temporelle; & néanmoins les Officiaux s'efforcent de se les attribuer. Les Eccléssastiques répondoient par quelques textes de Gratien qui n'avoient rien de décésif, & qui, eussent-les sété formels, n'auroient pû prouver que le droit d'en connoître étoit par luiméem attaché à l'autorité Eccléssastique.

Quand un Laïque troublé par un Clerc dans la possession de la Terre, le fait ajourner devant le Juge Laïque, l'Official fait admonesser le Juge & la Partie de ne pas passer outre, sous peine d'excommunication & d'amende pécuniaire. En ce cas, répondoient les Ecclésassiques, le Clerc est le Désendeur: or il est de droit que le Demandeur s'adresse au Juge du Désendeur. Le Roi, ou le Juge qu'il a établi, n'a-t-il donc aucun droit sur un Clerc. D'ailleurs n'est-il pas évident que c'est le Laïque qui est le Désendeur.

Les Officiaux font citer devant eux les Laïques, même en action perfonnelle quand la Partie le demande, & refuient de les renvoyer devant leurs Juges temporels. Réponde des Ecclé-fiaftiques. Ceft à raifon du péché que commet celui qui refuie de reflituer ce qu'il retient induement, ou de payer ce qu'il doit. Mais fic etter raifon avoit lieu, quel est le procès où il ne s'agisse pas d'injustice? Et ce titre seul une sois admis, le Tribunal Ecclésastique ne seroit-il pas en possession de toutes les causes?

Souvent les Officiaux font venir devant eux des Laïques à la Requête des Clercs qui fe plaignent d'être troublés pareux dans la poffeffion de leurs biens patrimoniaux. Lei l'Evêque embarraffé par fa premiere réponfe, érige en biens facrés tout ce qui appartient aux Clercs : cette entreprife du Laïque, ditil, eft un facrilége dont la connoiffance appartient à l'Eglife feule, confondant ainfi ce qui est à l'Eglife, & ce qui est à un Eccléfiastique. Et sur quoi sondé, l'Eglife seule peut-elle connoître de ce qui est facrilége ? Dès qu'une action est criminelle & contre les Loix civiles, n'est-elle pas du ressort de la Puissance temportelle.

Les Officiaux veulent prendre connoissance des Contrats passés en Cour Séculiere, & établissent dans les Terres des Séculiers des Notaires Ecclésiastiques qui reçoivent les Contrats de tous ceux qui s'adressent à eux, même en matiere profane. La réponse des Ecclésiastiques étoit, que l'Eglise a droit de connoître des Contrats passés en Cour Séculiere; principalement quand il y a transgression de serment ou foi violée, & les Notaires Ecclésiastiques ne font tort ( disoient-ils ) à perfonne en recevant les Contrats de ceux qui veulent s'obliger en Cour d'Eglise, & la préserent à la Cour séculiere, Mais si l'Eglise a ce droit, d'où lui vient-il, sinon de la Puissance séculiere! La transgression d'un serment, la foi violée, si elles font publiques, ne peuvent-elles pas appartenir à la Puiffance temporelle ? Si elles sont secrettes, elles ne sont du ressort que du Tribunal de la Pénitence. Les Egelésiastiques, en s'attirant toutes les affaires, ne se procuroient-ils pas les salaires? Auroient-ils été si avides de travail, s'il n'avoit été récompensé. s'il n'avoit été une source de domination & de crédit ? Ce métier de Juge convenoit-il à des Eccléssaftiques qui ne devoient 6'occuper que de la priere & du foin des ames? Si

# DE L'ÉGLISE, CHAP. II.'

Si celui qui est excommunié pour dettes ne paye pas la somme portée par la Sentence, elle est aussi-tôt réaggravée, &c l'Official enjoint au Juge Séculier fous peine d'excommunication, de contraindre le débiteur par saisse de ses biens, à se faire abfoudre & payer la dette; & si le Juge Séculier n'obéit pas, il est excommunié lui-même, & ne peut être absous qu'en payant la dette. La réponse des Ecclésiastiques étoit que , lorsque l'Eglise a fait ce qu'elle a pû avec son bras spirituel, elle peut de droit divin & humain recourir au bras Séculier ; & fi le Seigneur manque d'obéir à la monition & de contraindre le débiteur excommunié, ensorte que le Créancier perde son dû, il n'y a pas d'inconvénient de procéder contre le Seigneur. principalement si l'excommunication a duré plus d'un an ; mais l'Eglife a droit d'implorer le secours du bras Séculier pour les affaires Ecclésiastiques, pour la conservation de ses biens, & non pas pour des affaires purement civiles, & dont elle ne doit pas se mêler ; ce droit de contraindre la Puissance Séculiere d'exécuter ses Sentences, sans même examiner si elles étoient justes ou si elles ne l'étoient pas, ne supposoit-il pas que le Clergé est infaillible, même dans les affaires temporelles, & qu'il avoit du moins l'autorité Souveraine. Quelle vexation! Quel abus de la Puissance spirituelle pour se mettre en possession de la Puissance remporelle !

Les Promoteurs des Juges Eccléssaftiques, quand ils tiennent quelqu'un pour excommunic à tort ou à droit, sont publier des Monitoires, afin que personne netravaille pour ceux:
qui sont en cet état, & n'ait aucun commerce avec eux; d'où
il arrive que les terres & les vignes demeurent souvent incultes. On répondoit que les Officitux peuvent & doivent shire
de telles monitions, puisque la communication avec les excomTome VII.

H h

muniés est un péché mortel, & une des manieres de communiquer est de travailler pour cux. C'est-à-dire que l'excommunication rompoir tous les liens de la Société, & avoit de sa nature des esses silves es principe qui une sois admis, rendoit les Ecclésastiques maîtres absolus des biens, des charges des Séculiers, & absorboit la Puissance Séculiere. Communiquer avec un Excommunié par rapport au spirituel, l'Eglise a droit de le défendre; mais c'est une usurpation à elle de désendre la communication par rapport au temporel; le Magistrat seul peut faire ces désenses.

Les Officiaux font prendre les Clercs par leurs Sergens en toutes fortes de territoires , fans appeller la Juftice du lieu ; & fi quelqu'un s'y oppose, ; ils l'excommunient pour le contraindre à défister. L'Evêque d'Autun répondoit : il est permis aux Prélats & à leurs Officiaux , de droit divin & humain , de prendre par-tout les Clercs , parce qu'il n'y a point de lieu où ne s'étende la Jurisdiction spirituelle, mais la Jurisdiction spirituelle de l'Eglise ne consiste qu'à remettre ou à retenir les péchés , qu'à ôter les graces & les charges qu'elle donne ou qu'elle ne peut exercer sans son consentement. Ce n'est qu'en ce sens là qu'elle s'étend par-tout. Toute autre Jurisdiction qu'elle exerce est une participation de l'autorité civile ; en ce sens , il est faux qu'elle s'étende par-tout , & que le droit divin la lui donne.

Quand un excommunié veut se faire absoudre, les Officiaux exigent de lui une amende arbitraire; ils sont citer 30 ou 40 personnes ou plus, à qui ils imposent d'avoir communiqué aved des Excommuniés, & prennent de l'un dix sols, de l'autre vingt, selon leurs facultés. L'Evêque d'Autun répondoit gravement, que comme on n'excommunioit que pour un péché

### DE L'ÉGLISE, CHAP. II.

mortel, la Pénitence devoit enfermer une peine corporelle ou pécuniaire, que les Officiaux n'accordoient jamais de citations contre tant de perfénnes, s'ils ne voyoient un grand péril d'ames; & que ceux qui communiquent avec les Excommuniés devoient fatisfaire à Dieu & à l'Eglife. Mais que devenoient ces amendes? Au profit de qui tournoient-elles? La Pênitence en Confilter en bonnes œuvres, ce n'eft que d'accord avec le Pénitent qu'on doit la lui impofer. Quel péril y avoit-il pour les ames qu'on communiquât dans les chofes temporelles avec un Excommunié qui refufoit de payer ce qu'il croyoit ne pas devoir, avec un Juge qui ne contraignoit pas d'exécuter une Sentence qui lui paroifioit injulte ? Quels abus ne pouvoient

Les Officiaux prétendent faire les inventaires de ceux qui meurent fans avoir fait de Tellatment , même dans les Domaines & dans les Juflices du Roi , se mettre en possession qui illeur plait, ils s'attribuent aussil l'exécution des Testamens, & ont des Officiers pour cette seule fonction; ils resulent quelquesois d'ajouter soi aux Testamens passés devant les Tabellions, si cux-mêmes ne les ont approuvés. Les Ecclésastiques réondoient simplement; que l'Eglisé étoit en possession de ces droits & de ces usages.

pas faire les Officiaux de leur pouvoir arbitraire? Ces amendes n'étoient-elles pas autant de vexations, infiniment capables de rendre odieux la Religion & le Ministère Eccléssastique?

Tel étoit alors le pouvoir du Clergé, tel étoit l'esclavage où les Peuples étoient réduits. Peu à peu on s'en est délivré; l'autorité civile a repris les droits qu'on avoit usurpés sur elle, ou qu'elle avoit cédés mal-à-propos. Les séances de cette célebre assemblée sinirent par l'ordre que le Roi donna aux Evé-

ques de réformer les abus, & par la déclaration que fit ce Prince, que fi les Evêques ne le faisoient pas, il le feroit luimême d'une maniere dont Dieu & les hammes seroient conrens.

Les Parlemens sédentaires qui venoient d'être établis, les Tribuniux de Judicature toujours substitans, veillerent au rétablissement de la Jurisdiction Royale; on y porta peu à peu des plaintes contre les Officiaux qui la dépouilloient, & les appels comme d'abus employés vers ce tems-là, parurent un remede suffisant pour tirer insensiblement par cette voie, de la Jurisdiction Eccléssaftique, les affaires qui n'avoient pas dû y être portées, & pour corriger les abus des Officialités.

Ce remede fut affez lent, les Eccléfiastiques combattirent violemment pour ne rien relâcher, & ce constit de Juristiètion duroit encore sous le regne de Charles VIII & sous celui de Louis XII. A la fin, François I. remit les Juges Royaux dans tous leurs droits (a), & restraignit la Juristiètion Ecclésiastique sur les Laïques aux matieres des Sacremens & aux autres

questions spirituelles & Ecclésiastiques (b).

Depuis le regne de ce Prince, il y a eu peu de contestations par rapport à celles des tems ancérieurs. L'Ordonnance de Blois , l'Ordonnance de Moulins , l'Edit d'Ambois , & plusieurs autres Loix de cette Monarchie ent reglé de tems en tems celles qui se sont présentées. Ensin un Edit rendu sur la fin du dernier siécle, sur les instances du Clergé de France, a réuni les principales dispositions de tous ceux qui avoient été sitis jusqu'alors , a reglé les difficultés survenues , & a sait une Loi générale sur la Jurisdiction Ecclésiastique , qui a depuis

<sup>(</sup>a) Par l'Ordonnance de 1539.

DE L'ÉGLISE, CHAP. II. 245 été observée dans les Officialités & dans les Tribunaux Sécu-

liers (a).

Sì l'on joint à l'Ordonnance de Blois qui a toujours été en vigueur, l'Edit de Louis XIII, appellé l'Edit pour le Contrôle des Bénéfices, celui de Louis XIV de 1646, concernant les insinuations Ecclésiastiques , & l'Edit de 1695 dont je viens de parlèr, on sçaura presque toutes les regles de la Jurisprudence Ecclésiastique de France. Cet Edit de 1695 qui contient cinquante articles, est favorable au Clergé dans la plus grande partie de ses dispositions ; mais ces dispositions sont l'ouvrage de la volonté du Prince. La décision de toutes les contestations faite de l'autorité fouveraine du Roi & à la réquisition du Clergé de France lui-même, marque affez que les Evêques n'ont de pouvoir coactif & de Jurisdiction extérieure, que ce qu'ils en ont reçu par la concession de nos Rois, qui en reglent l'usage comme ils jugent à propos.

La question, si l'Eglise a par elle-même une Jurisdiction extérieure, ou si elle tient du Souverain tout ce qu'elle en exerce, a néanmoins été agitée vivement dans ces derniers tems (b) entre le Parlement de Paris & les Evêques du Royaume ; mais le Roi fit cesser la contestation, en l'évoquant à soi, par un Arrêt de son Conseil, qui, en faisant espérer une décision, en contient en quelque sorte une en faveur des Magisfrats Séculiers, par l'énumération que l'on y fait des droits de la Puisfance Souveraine & de ceux de l'autorité Ecclésiastique. Il n'y

a pas eu d'autre décision depuis.

L'un des plus grands Jurisconsultes de l'Europe (e) dit affir-

L'Eglife n'a de Junishition que

<sup>(</sup>a) Voyez le détail de l'Edit de 1695, dans mon Examen au mot, du Perray. . Par la corcen (b) En 1730, 1731. & 1732.

<sup>(</sup>c) Cujas, sur le titre de Jurisdict. Omnium Judicum dit: Episcopi, Jurisdictionem non babent , nec forum , nec apparitionem , nec executionem.

mativement que les Evêques n'ont ni Jurisdiction, ni rien de ce qui appartient à la Jurisdiction.

La Juftice contenticuse de l'Eglise (remarque un Auteur qui a discuté cette matiere (a)) en la forme & suivant le pouvoir qu'elle a présentement dans toute la Chrétienté, ne vient pas du pouvoir des cless (b), c'est-à-dire qu'elle n'est pas de droit divin, mais de droit humain & positif, & qu'elle a son origine dans la concession des Princes.

Le pouvoir des Evéques est purement spirituel, ils le tiennent de Dieu; mais à l'égard de la Jurisdiction contentieus e, de la Jurisdiction extérieure, ils la tiennent des Princes. Cest à la concession des Souverains que l'Eglise doit tous les biens temporels dont elle jouit, les honneurs & les prérogatives dont les Ministres sont en possession, les lieux Religieux où elle fait ses assemblées, la liberté d'exercer publiquement le culte extérieur qu'elle rend à Dieu, le for extérieur des Tribunaux sixes & contentieux, toutes les formes qui y sont observées dans les matieres Ecclésassiques, l'attribution de certaines matieres temporelles dont elle connoît aujourd'hui & le pouvoit de prononcer des peines temporelles pour forcer à subir les spirituelles; en un mot tout l'appareil, tout ela forme extérieure; tout ce qui constitue le caractere public de Jurisdiction, & l'elpece de contrainte & d'obligation civile qui en est la suite.

L'Historien de l'Eglise, cet Ecrivain célebre, dont le nom seul est un cloge, employant dans son Institution au Droit Canonique, le terme de Jurisdiction suivant l'usage reçu, explique les mêmes principes qu'on vient de poser. = Il saut repuenir (dit-il) à la distinction de la Jurisdiction propre &

<sup>(</sup>a) Joannes Galli. Quaft. 176; (b) Non est à clavibus.

L'ÉGLISE, CHAP. II. » effentielle à l'Églife, & de celle qui lui est étrangère. » L'Eglife a , par elle-même , le droit de décider toutes les questions » de Doctrine, soit sur la Foi, soit sur la regle des mœurs. » Elle a droit d'établir des Canons ou regles de Discipline pour » fa conduite intérieure, d'en dispenser en quelques occasions » particulieres, & de les abroger quand le bien de la Religion » le demande. Elle a droit d'établir des Pasteurs & des Minis-» tres , pour continuer l'œuvre de Dieu jusqu'à la fin des sié-» cles, & pour exercer toute cette Jurisdiction; & elle peut » les destituer s'il est nécessaire. Elle a droit de corriger tous » ses ensans, leur imposant des peines salutaires, soit pour les » péchés secrets qu'ils confessent, soit pour les péchés publics » dont ils sont convaincus. Enfin l'Eglise a droit de retran-» cher de son corps les membres corrompus, c'est-à-dire les » pécheurs incorrigibles , qui pourroient corrompre les autres. " Voilà les droits effentiels à l'Eglise dont elle a joui sous les » Empereurs Payens, & qui ne peuvent lui être ôtés par au-» cune Puissance humaine.... Tous les autres pouvoirs dont » les Eccléfiaftiques ont été en possession & le sont encore en » quelques lieux, ne laissent pas de leur être légitimement ac-» quis par la concession expresse ou tacite des Souverains, & · l'Eglise a autant de raison de conserver ses droits que ses » autres biens temporels (a).

Les actes émanés de la Jurisdiction Ecclésiastique ne pro- territoire que les Evêques n'ont duisent point hypothéque. C'est la Jurisprudence de ce Royau- notellité qu'ils préme & une Jurisprudence justifiée par tous les Arrêts des Cours privilege qu'ils en Supérieures, & attestée par tous les Auteurs François. Cette l'impression Jurisprudence est fondée sur ce que les Juges d'Eglise n'ayant comme Eveques.

Le défaut de font autant preuves que rien d'extérieur p'ap-partient à l'Églife d'inflitation die

LXXIV.

<sup>(</sup>a) Fleury , Institution au Droit Ecclésiastique , troissème Partie , Ch. 1. de la Jurisdiction Ecclésiastique.

### GOUVERNEMENT

point d'autorité territoriale, ne peuvent imprimer le droit réel de l'hypothéque. Si , depuis l'Ordonnance de Moulins , les Sentences & Arrêts rendus par les Juges Laïcs produifent hypothéque, cet effet n'a point été communiqué aux Jugemens émanés de la Jurisdiction Ecclésiastique, qui est demeurée à cet égard dans son ancienne impuissance. Il en est de même de la reconnoissance faite devant les Juges d'Eglise, depuis l'Ordonnance de 1520 qui a donné hypothéque à la reconnoissance faite en Cour Laïque. Quant aux Contrats reçus par les Notaires de Cour d'Eglise, ce n'est que depuis les derniers Edits qui leur ont communiqué cet effet de la Puissance Royale . qu'ils emportent hypothéque dans les matieres qui leur font attribuées. Le défaut d'autorité territoriale & de Jurisdiction réelle prive de l'hypothéque tout ce qui est émané du Juge Eccléfiastique; & cela, parce que l'Eglise n'a aucune Jurisdiction extérieure que par la concession des Princes, qui est ce que j'ai entrepris de démontrer.

La vérité que je veux établir paroîtra évidente à ceux qui sçavent, que les Evêques de France ne peuvent exercer leur Jurisdiction, même spirituelle, qu'après avoir prêté le serment de fidélité au Roi (a), & que la régale subsiste jusqu'à ce qu'ils avent fait enregiltrer dans les Chambres des Comptes les Lettres par lesquelles le Roi leur en accorde la main-levée. Voici les termes de ce serment.

» SIRE... Je jure, le très-saint nom de Dieu, & promets » à V. M. que je lui serai, tant que je vivrai, fidéle Sujet &

ferviteur,

<sup>(</sup>a) Papa Adrianus I in recognitionem beneficiorum à Sede Apostolica acceptorum , ex parte Regum Francie just so posificame divolo Magno conceffic ilegned Ponificam & ordinato Sedem Applicitum, nec-non & Archiepisopo & Episopos regni investinati, un tuttus conferente in più francorma Reg landatus ci investinati, i de hoc fattum est in eleberrima Synodo quam celebravet Adrianus in acle Lateranensi. Diumoulin, sur la Coutume de Paris, tit, 1. des Fiefs, No. 26.

» ferviteur, que je procurerai son service & le bien de son

» Etat, de tout mon pouvoir ; que je ne me trouverai en au-» cun dessein . Conseil , ni entreprise au préjudice d'iceux : &

» s'il vient quelque chose à ma connoissance, je le ferai sça-

» voir à V. M. Je jure aussi, Sire, ce même très-saint nom

» de Dieu & promets à V. M. que je me ferai sacrer dans

» trois mois ( si je n'en suis empêché pour cause légitime &

» de droit, de laquelle je donnerai avis à V. M. & en obtien-

· drai dispense du Pape ) & de faire résidence personnelle en » mon Diocese, selon que le Droit & les saints Canons l'ont

» ordonné. Ainsi Dieu me soit en aide & ses saints Eyangi-

p les (a).

Un Evêque ne peut être sacré qu'après avoir prêté serment de fidélité au Roi (b), puisque, par le dernier article du serment, il jure de se faire sacrer dans trois mois : or si l'Evêque ne peut être facré qu'après avoir fait le ferment de fidélité, comme un Evêque non facré n'a point de caractere, la conféquence est nécessaire qu'il doit avoir prêté le serment de fidélité, avant que de pouvoir remplir aucunes fonctions & inftituer des Officiers pour l'administration de la Jurisdiction volontaire & de la contentieuse (c).

Les Evêques font ce ferment , parce qu'ils doivent maintenir les Sujets dans la Foi Catholique & dans l'obéissance (a) Extrait du premier Volume des preuves des Libertés de l'Eglife Gallicane, C'eff selon cette formule, qui est la derniere remarquée & rapportée dans les preuves de nes Libertés, que Loménie sit son serment entre les mains du Roi pour l'Evêché de Marfeille.

ne (ustrumentette enifiquen Enfoquest ann conferent patent quim à Principe regulla que Sorprum acceptific. Cuiya, Lib., 14 fendis, Ta. (
) largeful Provincium debt machent harifallistem Legate fio, non ante. El enim propium shefutum antequem jeft harifationem macifiques y álic sem maches quem non habet. Loi « S. dermier de Off. Proconfaite o Legati. Mormac fur cette Loi, dit: Aguestra hum; P. Poffumus. A da micipasa cellabrase sherifationum Saccedadiam que Aguestra hum; P. Poffumus. A da micipasa cellabrase sherifationum Saccedadiam que transportation de la considera de la cons funt ab Episcopo ante consecrationem. Nist enim confecretur , pleno jure Ecclesiam non habet Episcopus.

Tome VII.

au Roi, & qu'ils font eux-mêmes obligés de pratiquer l'une & l'autre. Cette feule réflexion fur la nature & l'objet du ferment de fidélité, fait qu'ils ne peuvent agir en qualité d'Evêque, à moins qu'ils n'ayent fait ce ferment. En France, tant que les Evêques n'ont pas prêté le ferment de fidélité, qu'ils n'en ont point obtenu de Lettres du Roi, & qu'ils ne les ont pas fait enregistrer en la Chambre des Comptes, le Siége est réputé vacant, & le Roi use de la Régale (a).

Comment imaginer que ce qui est extérieur appartienne à l'Eglife, d'institution divine, quand on voit que les Evéques ne peuvent exercer leur Jurisdiction spirituelle qu'ils tiennent de Dieu, qu'après avoir prêté serment d'être sidéles au Roi! Quand on voit que, de leur aveu, ils n'ont pas même le droit de saire imprimer leurs ouvrages & de les publier, sans la permission expresse du Prince! Pourquoi ne l'ont-ils pas ce droit? C'est que l'impression est un acte extérieur & purement temporel, il dépend de la Police & ne peur ni ne doit par conséquent être fait que par l'autorité du Souverain. De tems immémorial, les Prélats François ont demandé au Roi très-Chrée.

<sup>(</sup>a) Le Bret , shan fen Dheifonn, Liv. a. Dhell. 6. tritie la gueffion de fevoir, l'Evicieux e, avant que d'êtter contiert, peut faire a onge finer hapfidheim. Il rapn'il vicieux peut de l'acte contre de l'acte de la confirmation , pouvoir exterter a que fine hapfidheim ; Il mais qua fine pouvoir exterter a que fine hapfidheim; si mais quant aux chofes que finer ordini, que l'Evêque ne pouvoir faire aucune fonction qu'après fa conficazion; que néamonine cux qui avoient plus faitement interprete le Droit Ganon, avoient foutem que l'Evêque, avant que d'être confiere, n'avoir point de Jurifidhion, parce que vértiablement l'Evèque autre confierer en vivel popular describe, fut configuent qui lui donnoir la puiffance & la Purifidhion, mais que l'utilité ayant eu lus de puiffance que l'honneur l'ar les espirs des hommes, elle avoir donné cours a la première opinion & qui étoit à préfent faivie & en udige, dont il arrivoit de puis de puiffance que l'honneur l'ar les espirs des hommes, elle avoir donné cours a la première opinion & qui étoit à préfent faivie & en udige, dont il arrivoit de grands inconvénients. Le Bret rapoperte tout eta de plus a long, à l'orcasion d'un Procés entre l'Evêque & le Chapture de Luçou, ob il donna fes concludions and ofte de cour de de l'acte de l'acte de l'acte de l'acte de l'acte de procés, als charge par l'Evêque de fe faire facrer dans le temps porté par l'Ordonnance,

tien la permission d'imprimer, on ne dit pas seulement les ouvrages qu'ils font comme Citoyens, maisceux qu'ils font comme Evêques. Il n'est point d'Evêque en France qui ne demande cette permission, & le Roi qui l'accorde, la révoque quand les Evêques en abusent. Le pénultième Archevêque de Paris, n'eut pas plûtôt été placé fur ce Siége, qu'il exposa au Roi, qu'il auroit besoin de ses Lettres de Privilége pour l'impression de l'usage de son Diocese, & qu'il supplia Sa Majesté de les lui accorder ; fur quoi le Roi voulant favorablement traiter ce Prélat, lui permet de faire imprimer, par tel Imprimeur ou Libraire qu'il voudroit choisir, » tous les Breviaires, Diurnaux. " Miffels, Rituels, Antiphoniers, Manuels, Graduels, Pro-» cessionaux , Epistoliers , Pscautiers , demi Pscautiers , Di-" rectoires, Heures, Catéchismes, Ordonnances, Mandemens, - Statuts fynodaux , Lettres Pastorales & Instructions à l'u-» fage de son Diocese, & de les faire vendre & débiter par-» tout le Royaume pendant douze années », à condition entre autres, qu'avant que de les exposer en vente, les Manuscrits ou Imprimés qui auront servi de copie à l'impression de ces Livres , feront remis ès mains du Garde des Sceaux de France. Ce Prélat regardoit ce Privilége comme si nécessaire & si esfentiel, qu'il le fit transcrire au bas du Mandement même, qu'il fit sur la question agitée alors au sujet de la Jurisdiction extérieure (a). Ses deux successeurs n'ont jamais fait publier aucun Mandement qu'ils n'ayent fait la même chose ; aucun Evêque de France ne s'en est jamais dispensé-

cun Mandement qu'ils n'ayent tait la meme chole ; aucun rêque de France ne s'en est jamais dispensé Livre de Ce Ce qui tranche ensin toute dissiculté, c'est le recours à l'aule l'est de cette

torité Souveraine établi dans tous les Etats Catholiques contre veine.
l'abus du pouvoir Eccléfiastique. Ce recours connu en France

(a) Voyez le Mandement de l'Archevêque de Paris, du 10 de Janvier 1731.

fous le nom d'appel comme d'abus, forme lui fœul une démonferration fur la vérité qu'on a établie. Les Particuliers Laïqueo ou Eccléfiaftiques, tous les ordres de l'Etat, les Evêques euxmêmes, le Clergé en général, l'ont employé en diverfes fois (a): or reclamer l'autorité du Souverain ou celle des Magifitats dépositaires de fa Puiffance, contre les entreprifes de l'autorité Eccléfiaftique dans fes Jugemens, c'est reconnoître que le Souverain est le Juge fuprême au-deffus de ces Jugemens, & qu'ils n'ont d'autorité qu'autant que le Souverain leur donne de force, ou veut qu'ils ayent d'exécution.

LXXVI.
Réfection de l'objection tirée du parties où Jefes-Christ veut que le pécheur foir regardé comme un Payen, s'il me de corrige.

Les Evêques de France alléguent, comme favorable à leur prétention, ce passage de l'Ecriture : » Si le pécheur ne se cor- » rige pas , dis-le à l'Eglise; & sil ne veut pas écouter l'Eglise, e qu'il soit regardé comme un Payen & un Publicain (b). On voit visiblement qu'il n'y a rien dans ces paroles qui ne concerne le sor intérieur, & qu'il n'y a rien qui regarde le sor extérieur. Elles apprennent simplement la manière dont on doit envisager le pécheur endurci.

LXXVII, Réfutation de Pobjection tirée du paffage qui regarde l'inceftueux de Coulnthe.

Ils infiftent davantage sur cet autre passage des Epstres de Saint Paul, au sujet de l'incestueux impénitent. L'Apôtre menac les Corinthiens d'aller à cux la verge à la main. Il leur reproche de n'avoir pas chasse d'entre eux l'incessueux, & il dix ensuite: qu'il soit livré à Satan (e . Il n'y a rien encore en tout cela, qui ne se rapporte au for intérieur. Saint Paul menace les Corinthiens d'aller à eux la verge à la main ; c'est une comparaison, pour faire sentir l'autorité de la parole de du for pénitentiel. Il leur reproche de n'avoir pachasse s'action de de l'avoir pachasse d'en l'incessueux; c'est leur enseigner que les sideles de les coupables

(c) S. Paul s. Core

<sup>(</sup>a) Voyez-en la preuve dans la onzième Settion du quatrième Chap. de ce Traité; [b] En faint Matthieu,

L'ÉGLISE, CHAP. II.

ne doivent pas participer à une même Communion. Il dit que l'incestueux soit livré à Satan, & en cela il leur apprend que le Royaume des Cieux n'est que pour les Justes. Il ne résulte, de l'usage que l'Apôtre a fait de son autorité, qu'un resus de Communion Ecclésiastique, & qu'une censure toute spirituelle. Eh! Comment cela pourroit-il être autrement? Nous venons de voir que Jesus-Christ n'avoit accordé à ses Apôtres , ni Jurisdiction extérieure, ni autorité coactive. Saint Paul ne pouvoit par conséquent se donner un droit que Jesus-Christ ne lui avoit pas attribué, ni donner aux Evêques ses successeurs un droit

qu'il n'avoit pas lui-même.

Ces Prélats disent enfin, que refuser à l'Eglise une Jurisdiction même extérieure qui lui soit propre, c'est supposer que surceque le gou Jesus-Christ ne l'a établie que sous un Gouvernement très-imparfait. Est-ce à nous à porter des regards curieux sur la maniere dont il a plû à Dieu d'établir son Eglise? D'ailleurs son institution toute divine ne renferme-t-elle pas la puissance de la parole animée de l'esprit de Dieu, la grace des Sacremens, les rigueurs falutaires de la Pénitence , la fainte sévérité des censures, le discernement & la définition de la Doctrine, le Reglement du spirituel par les Canons des Evêques? Les Evêques peuvent-ils regarder comme infuffisans ces moyens sublimes, qui font l'essentiel du pouvoir facré de leur ministere ? Ne sont-ce pas là tous les moyens propres à la fin que le Sauveur du monde s'est proposée ?

Les Evêques François ont dir (a), que si l'on entend par le terme de coaction, la contrainte ou la coaction qui s'exerce l'exemple que les fur le corps ou sur les biens temporels par une force extérieure du pouvoir coactif à laquelle il n'est pas possible de résister, la coaction prise dans l'Egiste.

(4) Page 36. du Mandement de l'Archevêque de Paris, du 10 Janvier 1712.

La Puissance Ecclésiastique a (31 faut en croire les Evéques) une autre espece de pouvoir coastif. Elle n'est point, disent-is (a), dépourvûe de tout pouvoir coastif à l'égard des ames. Elle a l'autorité de se rendre redoutable à ses enfans, soit par la menace, soit par l'imposition des peines spiritueles, de même que le Prince imprime la terreur à ses Sujets par les peines temporelles dont il peut menacer ou stapper les re;

<sup>(</sup>a) Page 37 du même Mandement,

belles. Il faut l'avouer, voilà une étrange maniere de raisonner. Il n'est pas question de scavoir si l'Eglise imprime la terreur à ses enfans, de même que le Prince l'imprime à ses Sujets ; si la crainte des peines éternelles dont on est menacé fait une impression aussi vive que les peines temporelles dont on est actuellement frappé. Il ne s'agit que d'examiner si l'Eglise peut contraindre ses enfans malgré eux , comme le Prince peut contraindre ses Sujets, quoiqu'ils n'ayent pas l'intention d'obéir. Que la crainte de la damnation éternelle oblige un enfant de l'Eglise à se soumettre à l'Eglise ; qu'il fasse les démarches nécessaires pour mériter que l'Eglise leve ses censures, tout cela est dans l'ordre. Mais la volonté de cet enfant de l'Eglise en ce cas-là concourt, & il pourroit, s'il vouloit, ne pas faire ce qu'il fait. C'est une absurdité de dire qu'il est contraint par un vrai pouvoir coactif. Il ne l'est pas, puisqu'il ne dépend que de lui de ne pas faire ce qu'il fait, & que ce qu'il fait est par conséquent l'ouvrage de sa volonté, la suite de son choix. Un pouvoir coactif exclud tout acte de la volonté, ainsi un Débiteur qui ne veut pas payer son Créancier, est contraint de le faire malgré lui, par l'autorité du Souverain. On emprisonne fa personne, on faisit ses revenus, on vend ses biens; & sur le prix qui provient de la vente, le Créancier est payé de ce qui lui est dû, sans que la volonté du Débiteur ait concouru, disons davantage, quoique le Débiteur ait toujours voulu que son Créancier ne sût pas payé. Voilà un vrai pouvoir coactif; mais pour celui que les Evêques appellent de ce nom, il faut ou rejetter leurs idées, ou en attacher de nouvelles aux mots.

Empêchera-t-on des Evêques ( disent encore les Ecclésiastiques) de se servir de termes qu'ils croyent propres à ce qu'ils l'objection qu'il veulent dire? Leur en fera-t-on un crime? Oui sans doute, si question de no

delà les Evêques veulent prendre occasion d'ustrper les droits du Prince & de vexer les Laïques. Quoil Les Evêques seront en droit de donner aux choses des noms qui ne leur conviennent point, & par une fausse dénomination, par une mauvaise définition, ils acquerront le droit non-seulement de soutenir qu'ils ont une Jurisdiction extérieure & un pouvoir coachif; mais ils en seront encore une Loi, & condamneront comme hérétiques les personnes qui marquent leur zele pour l'intéré de l'Etat, qui exposent les vrais principes du droit public, & qui attachent aux mots les justes idées qu'ils rensement Il n'y a rien fur la terre qu'on ne puisse condamner, s, pour justifier la condamnation, il suffit d'imaginer des sens savorables aux idées qu'on veut établir, en changeant toutes les notions.

La Cour de Rome a eu l'art de déguiser les questions en changeant les noms; & les Ecclésiastiques ont cherché dans tous les Etats à profiter de cette confusion. A Rome, depuis le Pape jusqu'à celui qui porte la queue de l'habit d'un Cardinal, tout change de titre. Ceux que les Princes temporels appellent des Ambassadeurs, elle les appelle, quand c'est elle qui les envoye, des Légats, des Nonces; ceux qu'ils appellent Envoyés, elle les appelle Internonces; ceux qu'ils appellent Secrétaires d'ambassade, elle les appelle Auditeurs de la Nonciature. Ce qu'on nomme ailleurs Confeil , là se nomme Congrégation ; les Corps que les Souverains dans leurs Etats appellent Parlemens ou Senats, le Pape dans le sien les appelle Rotes; Président en France, c'est Préfet à Rome; le Secrétaire est changé en Dataire; le Confeiller en Auditeur ; le Curé en Cardinal ; & l'Evêque en Pape ; l'Audience est devenue un Prétoire ; au nom de Juges . la Cour de Rome a substitué celui d'Officiaux ; à celui d'Huissiers, celui d'Appariteurs; & pour le dire en un mot, les Ecclésiaf-

257 alité des

tiques , qui itennent leur opulence que de la libéralité des Princes, affectent en tout de se distinguer des usages des Laïques; pour usurpte leurs droits. Ils n'ont de commun avec eux que le terme de Jurissidicion qui réguliérement ne leur appartient pas, mais qu'ils ont usurpé pour usurper insensiblement la chose qu'il signifie. Cest peu pour eux d'avoir une Jurissidicion, s'ils n'en ont une extérieure. C'est peuqu'ils ayent une Jurissidicion extérieure, s'ils n'ont un pouvoir coactif. Bientôt, si l'on laissoit faire le Clergé, les Princes ne régneroient plus qu'au gré des Ecclésifatiques , & nous verrions renaître les usurpations du Clergé, avec les siécles d'ignorance, de ténebres & d'illusion.

#### SECTION X

Si c'est à l'autorité Ecclésiastique ou à la Puissance temporelle à défendre les Livres.

M. Chrétien fidèle à la Loi a dû, dans tous les temps, Edite de die encore aujourd'hui s'abflenir de la lecture des des die encore aujourd'hui s'abflenir de la lecture des des die encore aujourd'hui s'abflenir de la lecture des des die encore aujourd'hui s'abflenir de la lecture des des die encore de la lecture des des die encore de la lecture de des des des choices vaines. Il yavoit dans la primitive Eglife, comme il y en a parmi nous, de ces ames timorées qui s'abflenoient, par un pieux frupule, de faire de mauvaifes lectures; mais la primitive Eglife na pas connu la prohibition Eccléfiafitique des Livres dangéreux. Nous lifons que Denis, Evêque d'Alexandrie, (a) repris par fes Prêtres, pour les lectures qu'il faifoit, eut fur ce point des ferupules dont une vision le guérit. Il fut encouragé à continuer de lire toutes (c) Vers l'au 400.

Tome VII.

K k

fortes de Livres, parce qu'il étoit capable de discerner les bons d'ayec les mauvais.

LXXXII.

Pendant les huit premeers fiécles, les Cunciles & les Evéques centurent les Livred des Héretiques; mais il n'y eut de Loix & de peimes que lorsque les Souverains interpotocent leur au-

Dans ces premiers fiécles du Chriftianissime , les Livres des Gentils écoient ellimés plus dangéreux que ceux des Hérétiques, à la lecture en paroissoit d'aurant plus odieuse, que beaucoup de Docteurs Chrétiens s'y appliquoient par une démangeaison de devenir éloquens. C'est pour cela que saint Jerôme sur squerier par le Démon en songe. Un Concile tenu à Carthage (a) défendit aux Evêques de lire les Livres des Gentils, mais leur permit de lier ceux des Hérétiques. Le Décret s'en voit dans le Recueil de Gratien , & c'est la premiere prohibition qui ait été faite en sorme de Canon. S'il s'en trouve d'antérieures dans les Ecrits des Peres, ce ne sont que des Conscils reglés sur la Loi divine , des avertissemens qui éclairoient les Chrétiens sur leurs devoirs.

Si c'étoit l'Eglife qui cenfuroit les Livres des Hérétiques ; c'étoit des Princes qu'émanoit la prohibition de les lire. Les Livres des Hérétiques qui contenoient une Dodrine condamnée par les Conciles, étoient fouvent défendus par les Empercurs. Le Concile de Nicée déclara la Dodrine d'Arius hérétique; les Conflantine en défendit les Livres par un Edit. Le Concile de Conflantinople condamna Eunomius d'héréfie; & Arcadius fit un Edit contre fes Livres. Théodofe fit brûler ceux de Néforius, condamné par le Concile d'Ephéfe. Les Eutychéens ayant été condamnés par le Concile de Calcédoine, Martien proferiivi leurs Livres. En Efpagne même, le Roi Recaredé fuprima ceux des Ariens. (b) Les Conciles & les Evêques indiquoient les Livres qui contenoient une Dodrine condamnée ou

(a) Vers l'an 400.

DE L'EGLISE, CHAP. II. apocryphe, comme fit le Pape Gelase (a), & laissoient à la conscience des Fidèles de les lire ou de ne les pas lire. Il n'y avoit de Loi ni de peine que lorsque les Princes avoient interposé leur autorité. Tel sut l'usage jusqu'à la fin du huitiéme fiécle.

Dans le neuviéme, les Papes qui commencerent à se mêler du Gouvernement politique, défendirent aussi & firent brûler fures Eccle les Livres dont ils condamnoient les Auteurs. Jusques-là, il se fierles survan. trouve très-peu de Livres défendus de cette maniere. Cette défense univerfelle, fous peine d'excommunication, & fans autre Sentence, contre ceux qui lisoient des Livres hérétiques ou suspects d'hérésie, n'étoit point en usage. Martin V excommunia dans sa Bulle toutes les Sectes d'hérétiques, & particulierement les Wiclefistes & les Hussites, sans faire nulle mention de ceux qui liroient leurs Livres , quoiqu'il en courût beaucoup d'exemplaires. Leon X condamnant Luther, défendit en même-tems la lecture de tous ses Livres, sous peine d'excommunication. Les Papes suivans, après avoir condamné tous les Hérétiques dans la Bulle in Canà Domini, excommunierent encore ceux qui liroient leurs Livres; & dans quelques autres Bulles en général, fulminerent les mêmes Censures contre leurs Lecteurs.

On voit quelle confusion cela devoit faire. Les Hérétiques n'étant pas condamnés fous leurs propres noms, il falloit connoître les Livres par la qualité de la Doctrine plutôt que par le nom des Auteurs ; & chacun jugeant diverfement de la Doctrine, il en naissoit une infinité de scrupules. Les Inquisiteurs exacts & diligens faifoient des Catalogues des Livres qui venoient à leur connoissance; mais comme ils ne les confrontoient pas ensemble, cela ne levoit pas la difficulté. Le Roi

(a) En 494,

Kkij

d'Espagne sut le premier qui trouva une sorme plus convenable; il ordonna d'imprimer (a) le Catalogue des Livres défendus par l'Inquisition d'Espagne, & cette époque devint celle de l'Index Romain si connu dans l'Europe.

LXXXIV. Del'Index Ro-

A l'exemple du Roi d'Espagne, Paul IV commanda que la Congrégation qu'on appelle du Saint-Office à Rome, fit dreffer & imprimer un Catalogue semblable (b . La Cour de Rome , si industrieuse pour accroître son autorité, la porta, dans le point que je discute, bien plus loin qu'elle n'avoit encore fait. Jusques-là, elle avoit renfermé ses désenses dans l'ordre des Livres hérétiques, elle n'en avoit jamais défendu un qui ne fût d'un Auteur condamné. Ici elle entreprend de priver les Citoyens de la connoissance dont ils ont besoin, pour empêcher les usurpations du Clergé. L'Index Romain fut divisé en trois parties. .

La premiere contient les noms de ceux dont toutes les Œuvres, même en matiere profane, sont défendues; & cette liste ne comprend pas seulement ceux qui ont tenu une Doctrine contraire à la Romaine, mais encore des gens qui ont vêcu & qui font morts dans la Communion de l'Eglise Catholique.

La seconde partie marque les Livres qui sont condamnés féparément, c'est-à-dire sans aucune Censure des autres ouvrages faits par les mêmes Auteurs.

La troisième regarde les Livres anonymes, & renferme une prohibition générale de tous ceux de cette espece qui avoient paru depuis quarante ans (c). Cette Censure s'étend à plusieurs Livres qui , dans l'espace de cent , deux cens , & trois cens ans , avoient été entre les mains de tous les Sçavans de l'Eglife

<sup>(</sup>a) En 1558.

<sup>(</sup>b) Cela fut exécuté en 1559. (c) C'est-à-dire depuis 1519-

Catholique, sans avoir été censurés par aucun Pape. Plusieurs même d'entre les modernes surent pareillement défendus, après avoir été imprimés en Italie & même à Rome, & ce qui est remarquable, avec l'approbation des Inquisiteurs & après avoir été autorisés par des Bress Apostoliques. Telles sont les Notes d'Erasme sur le nouveau Testament, lesquelles Leon X avoir approuvées par un Bres (a) après qu'il en eur fait lui-même la lecture.

Ce qu'il y a de plus scandaleux dans l'Index , c'est que le Pape condamne avec la même sévérité les Auteurs des Livres , où l'autorité des Princes & des Magistrats séculiers est soutenue contre les usurpations des Ecclésiastiques , & où le pouyoir des Conciles & des Evêques est maintenu contre les prétentions de la Cour de Rome.

Outre cela les Inquisiteurs Romains défendirent tous les Livres imprimés par foixante-deux Imprimeurs nommés dans un Catalogue fait exprès , sans regarder ni aux Auteurs, ni à la matiere, ni à l'idiome, avec une clause qui comprenoit encore tous les Livres imprimés par les autres personnes de la même Profession, de la boutique desquels il étoit forti quelqu'Ouvrage des Hérétiques. Chaque Livre contenu dans ce Catalogue étoit désendu sous peine d'excommunication latæ sententiæ réservée au Pape, de privation de Bénésices, ou d'inhabileté à en posseder, d'insime perpétuelle, & d'autres peines arbitraires.

Le Concile de Latran défendit tous les Livres qui n'auroient pas été imprimés avec la permission de l'Ordinaire.

De la prohibition des Livres par les despiers Conciles.

Le Concile de Trente (b) restreignit aux Livres qui trastent des choses saintes, la désense du Concile de Latran qui étoit

<sup>(</sup>a) Donné à Rome le 10 de Septembre 1518. (b) Session IV tenue le 8 d'Avril 1546.

générale; mais cette restriction n'a pas empêché qu'en France cette difposition du Concile de Trente n'ait été placée parmi les motifs qui devoient empêcher les François de recevoir ce Concile, & qui les ont en essenties.

LXXXVI. U(age de France pour la publication des Livres.

Prefque toute l'Europe a fubi le joug que lui a imposé la Cour de Rome; mais la Nation Françoise n'a non plus reconnu la Congrégation de l'Index, que les autres Congrégations Romaines.

Avant qu'il y eut en France des Censeurs Royaux gagés par le Roi, les Docteurs de Sorbonne qui les ont précédés dans le même emploi, ont toujours reconnu que le pouvoir qu'ils avoient d'examiner & d'approuver les Livres, afin que l'Auteur pût ensuite obtenir du Roi le privilege nécessaire pour l'impression, ne pouvoit être exercé fans une permission spéciale de la Cour. Les Ordonnances de François I, de Henri II, & des autres Rois ses successeurs, en font la preuve. Ces Docteurs de Sorbonne étoient obligés de demander une permission du Roi pour leurs propres Ouvrages, & il ne leur étoit pas libre de se charger de la publication de l'ouvrage d'autrui sans cette même permission; mais il n'arrivoit point aussi que la Cour permît l'édition d'un Livre sans l'approbation des Docteurs. Quoiqu'il en soit, les Censeurs Royaux, nommés & gagés par le Roi, ne paroissent pas plus anciens en France que le Jansénisme. Le Roi crut mettre les intérêts de la Religion à couvert, en choisissant des Docteurs qui avoient de l'aversion pour ce parti. Dans la fuite la Faculté de Théologie de Paris s'est avisée de nommer seize Docteurs pour examiner les Livres ; mais les Ecrivains François se mettent peu en peine de ce Tribunal. Ils ne reconnoissent que les Censeurs Royaux qui sont nommés par le Chancelier de France.

#### DE LEGLISE, CHAP. IL

Le Parlement de Paris a toujours veillé à ce que les Sujets du Roi ne recussent des Nonces aucune permission de lire les Livres que les Romains appellent défendus, & le Roi a toujours autorifé les Arrêts que cette Compagnie a rendus à cet égard (a).

Enfin les Evêques même n'ont la liberté en France de faire imprimer leurs Mandemens, Instructions Pastorales, &c. qu'autant qu'ils obtiennent un privilege du Roi (b).

Les Loix & Constitutions du Roi Victor (c) défendent l'impression d'aucun Livre ou Ecriture, sans la permission du Grand Cour de Twin. Chancelier. Elles veulent que les Imprimeurs y mettent leur nom & celui des Auteurs, fous des peines même perfonnelles, & qui peuvent aller jusqu'à la mort, selon les circonstances (d).

Les Souverains gouvernent leurs Peuples au gré de leur prudence, & le droit de permettre ou de prohiber les Livres ne fance temporelle peut leur être contesté que par les gens qui n'ont aucune notion Ecclésialique, qu'il appartient d du Gouvernement, ou qui en font les ennemis.

Les Evêques, les Papes, les Conciles peuvent nous marquer les Livres qu'il est de notre piété de ne pas lire, & nous ne sçaurions écouter avec trop de respect nos peres spirituels; mais ils n'ont aucune autorité coactive, & le Clergé n'a aucun droit de nous empêcher de lire les Livres que nous trouvons bons, & dont le Souverain a permis la publication. Dire, par exemple, à un homme d'Etat, à un Politique, à un Magistrat, à un Citoyen quelconque: Vous ne pouvez lire cet Ouvrage fans bleffer votre conscience, si vous n'en avez une permission du Pape ou de ses Officiers; c'est lui dire, vous ne devez croire sur la science du Gouvernement, que ce que le Pape veut que vous croyiez ; absurdité

<sup>(</sup>a) Voyez le Traité du Droit des Gens , Ch. 1. Sect. 5- au Sommaire : Ils ( les Nonces) on un Tribunal dans quelques Etats; mais ils n'en ont point en France, & ils doivent être agréts par le Roi.

(b) Voyer la dixiéme Section de ce Chapitre.

(c) Publiése en 1723.

<sup>(</sup>d) Voyez les Articles 18, 19 & 20 du Livre II de ces Loix & Constitutions,

qui va à fapper tous les principes du Gouvernement. On sçait qu'il a été fait peu de bons Livres en cette matiere, qui n'ayeu été mis à l'Index; on connoît les différends qui sont entre les Papes & les Princes, & l'on voit qu'établir qu'il saut avoir l'agrément de ceux-là, pour connoître les droits de ceux-ci, c'est evuloir faire dépendre les justes droits des Souverains de la volonté de leurs ennemis. Si le Pape pouvoir, par exemple, se constituer Juge des Livres qui se sont en les four fur l'une & sur l'autre pussione, si le enque de s'urier qui se font sur l'une & sur l'autre défense aux Citoyens le moyen de s'instruire des droits inconfestables de leur Partie; à œ il livreroit aux Prêtres peu éclairés & aux Moines dévoués à ses intérêts, la conscience des Peuples pour leur interdire dans le Tribund de la Pénitence, l'usage de se Livres, o comme injurieux au Saint Siege, & hérétiques.

#### CHAPITRE TROISIEME.

Du Gouvernement des Princes par rapport aux affaires ; aux personnes & aux biens Ecclésiastiques.

## SECTION PREMIERE.

De la part que la Puissance temporelle peut prendre au Gouvernement de l'Eglise.

The state of the DAN'S tout Pays Catholique, PEglife cit en même-tems un Corps Civil & Politique & un Corps myftique & facré. Elle cft un Corps Civil & Politique, par rapport à l'Etat' dont elle cft un membre. Elle cft un corps myftique & facré, par relation au Fils de Dieu dont elle cft l'épotie,

Comme

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 265 Comme Corps politique, l'Eglife est une assemblée de Ci-

toyens unis dans une Société civile & foumis aux Loix de l'Etat fous un Chef temporel. C'est le Souverain qui est le Chef de ce

Corps politique.

Comme Corps mystique, l'Eglise est une assemblée de Fidéles, unis par une même Foi & fous un Chef spirituel qui a pour objet la gloire de Dieu & le falut de chaque Fidéle en particulier. C'est le Pape qui est le Chef ministériel de ce Corps mystique. J. C. qui en est le véritable Chef lui en a commis le soin.

Deux Puissances sont donc associées au Gouvernement de l'Eglise. L'autorité spirituelle, qui est la premiere dans l'ordre furnaturel; & la Puissance temporelle qui est la premiere dans sont associées au l'ordre naturel, car l'Eglise est dans l'Etat, & l'Etat n'est pas l'Eglise, dans l'Eglise (a); & l'Eglise n'étant qu'une portion de l'Etat; elle ne peut subsister que par les forces & par la Puissance de l'Etat qui est le premier Propriétaire de tous les biens temporels.

Le Pape est le Chef de l'Eglise en tant que Corps Mystique. Le Roi est le Protecteur & le Défenseur de ce Corps mystique, & il est outre cela le Chef de ce même Corps considéré

comme Politique.

Il faut que la Puissance temporelle agisse au-dedans de l'Eglife en tant que Corps mystique, pour suppléer par la terreur dété comme myst & par la force à ce que le Prêtre ne peut faire par la Doctrine de ses paroles (b). Le droit du Prince, à cet égard, est distinct de celui qu'il a touchant la conduite de l'Eglife confiderée

comme un Corps politique, parce que ce dernier droit est plu-(a) Non Respublica est in Ecclesia, sed Ecclesia in Republica, id est in Romano Imperio. Optat. Milen. L. 3. adverfus Donat.

(b) Debes Imperator incunstanter advertere, regiam potestatem tibi non folum ad mundi regimen, sed maxime ad Ecclesia prasidium esse collatam, ut ausus nesarios comprimendo, & que bent funt Statuta defendas, & veram pacem his que funt turbata restituas. Leo Epist. 75. ad Leonem Augustum. Ad hoc potestas dominorum meorum pietati calitus pateat , ut terrestre regnum calesti regno jamuletur. Greg. Epist. 62. ad Mauritium

Tome VII.

L

Le Pape eft fe Corps de l'Eglife. Le Roi eft le

Politique de l'E. glile , & le Pro-tecteur de ce même Corps confi-

tôt sur l'Eglise & au-dehors de l'Eglise que dans l'Eglise.

Le droit que le Souverain a sur l'Eglise, considérée comme Corps politique, est un droit perpétuel dont il peut user en tout tems; au lieu que le droit de protection qu'il a dans l'Eglise comme Corps myltique, ne lui appartient que dans les occasions où l'Eglise ne pouvant se désendre elle-même, a besoin du secours de la puissance Royale.

Dans toutes les occasions où il s'agit de l'Eglise, comme Corps politique, c'étl-à-dire, uniquement par rapport à l'in-étrè de l'Esta, le Prince feul a tout le droit de l'administration fouveraine. Si la Doûtrine de l'Eglise en soi est indépendante de l'autorité des Rois, il n'en est pas de même de l'exercice de son administration. Le Prince a un droit incontestable de regler ce qui a rapport au Gouvernement temporel de son Royaume. Les Réglemens que les Evêques sont, ne peuvent avoir de force qu'autant que le Prince temporel juge qu'ils peuvent être exécutés, sans donner atteine aux Loix de son Etat. C'est ce que je démontrerai (a).

Dans toutes les occasions où il s'agir de l'Eglife comme Corps myltique feulement, c'est-à-dire, lorsqu'il est question de choses essentielles à la Foi, ou purement spirituelles, c'est à la Puisfance Ecclésiatique d'en ordonner, le Prince n'a qu'un simple droit de garde & de protection pour donner main forte quand. la parole du Pasteur ne suffic pas.

Il ne nous est pas permis de regner sur la terre, & vous n'avez pas crite douté que le pouvoir d'offrir l'encent, disoit un Evêque à un grand Empereur (b). La Doctrine de l'Eglise est, en esser i indépendante de l'autorité des Rois, à la considérer en soi; mais l'exercice de son administration dépend du Prince dans certains cas & sous cer-

<sup>(</sup>a) Vovez la premiere Section du quatriéme Chapitre de ce Traité.

<sup>(</sup>b) Ossus à Constantin, comme le rapporte faint Athanase.

DESPRINCES, &c. CHAP. III. 267 tains rapports. La mission d'un Prédicateur dépend de l'Evêque, mais si l'Evêque néglige son devoir, le Roi peut y mettre ordre, ou en contraignant l'Evêque d'y pourvoir, ou en faisant assembler un Concile Provincial pour le corriger. Si les Prédicateurs s'éloignent, dans leurs Sermons, de la simplicité Chrétienne, & qu'ils avancent des propositions séditieuses, le Roi peut les faire châtier, parce qu'ils troublent la paix de ses Etats. Il peut empêcher la publication des livres & des écrits qui pourroient troubler le repos public. Ce n'est qu'à lui seul qu'il appartient d'établir des peines temporelles. Il a droit d'empêcher toute innovation en matiere de Religion. Il peut ordonner des prieres publiques, regler l'âge où l'on peut entrer en Religion, & celui où l'on peut se marier, & pour tout dire en un mot, il a autorité. fur tout ce qui regarde le for extérieur, la discipline & la conduite des Ecclésiastiques.

Dire que les Princes ne peuvent faire aucune Loi pour la Religion, c'est tomber dans une erreur que Saint Augustin a combattue de toutes ses forces. Plusseurs de ses Ouvrages (a) sont voir la fausseur de cette opinion. Dieu, qui fait regner les Rois, ne leur donne le commandement sur les autres hommes, qu'afin de regner lui-même, & sur les Rois à qui il communique une partie de son autorité, & sur les Peuples par le minifiere des Rois (b). S'il est du devoir des Princes de faire observer les Commandemens de Dieu, proposition dont on ne peut douter sans impiété, il doit être de leur pouvoir de faire des Loix sur ce qui peut concerner son culte. Obligés à la sin, ils ont droit d'employer le moyen qui y conduit.

<sup>(</sup>a) Les Livres de ce faint Dosteur contre Petilien & Cresconius, fa Lettre aux Donasifies, & quelques autres.
(a) Cest une vérité que les Payens même ont reconnue;

est une vérité que les Payens même ont reconnue : Regum timendorum in propriot greges , Reges in ipsos Imperium est Joves. Horat. Od.

Religion.

Sous la Loi cérémoniale, les Tables furent confignées entre ont en les les mains de Moyse qui étoit Laïque, & non entre les mains les affaires de la d'Aaron qui étoit Prêtre ; mais Dieu a toujours été si jaloux, parmi les Juiss, de son autorité & de celle de ses Prêtres, qu'on trouve à peine qu'elle ait été violée une seule sois par la Puissance séculiere, sans que le Seigneur ait donné des marques de son désaveu, & sans que les entreprises de la Puissance temporelle ayent été punies. Laiffant à part les exemples que l'Ecriture Sainte nous donne de Moyfe, qui avoit une mission particuliere de Dieu pour tout ce qu'il faisoit, d'Aaron qui est nommé dans l'Ecriture Roi & Grand-Prêtre tout ensemble, & de tous les Rois en la personne desquels le Souverain Sacerdoce a été réuni à l'autorité temporelle, & par la voix desquels on entendoit souvent dans le Temple la Loi de Dieu; l'Ecriture sainte sournit mille autres exemples que les Rois Juifs ont eu beaucoup de part au Gouvernement de l'Eglise, & que Dieu l'a eu agréable. Il a nommé le Roi fon second exemplaire. Il a voulu que le Roi fût oint. Il a fouffert que le Roi prit les trésors du Temple, pour faire ou pour éviter la guerre. Il a permis que le Roi décidât dans les affaires de la Religion tout ce qui étoit extérieur au culte.

pereurs dans les arfaires de la Re-

Sous la Loi de grace, les Empereurs d'Orient & d'Occident ont eu le Gouvernement extérieur de l'Eglise. L'Histoire est pleine des exemples de l'autorité qu'ils ont exercée, & c'est un fait qui ne peut être contredit.

Les affaires Eccléfiastiques dépendoient des Empereurs Romains devenus Chrétiens. Ils convoquoient des Conciles, par l'autorité souveraine qu'ils avoient sur tous les Evêques, ou du moins fur les principaux qui étoient fujets de l'Empire & de qui les autres dépendoient. Les voitures publiques leur étoient fournies par l'ordre des Empereurs. Ces Princes affembloient les Conciles dans l'Orient où ils faisoient leur résidence; & lorsqu'ils

DESPRINCES, &c. CHAP. III. 269
n'y affificient pas cux-mêmes, ils y envoyoient ordinairement
des Commissaires. Ils yont présidé par cux & par leurs Officiers.
Ils ont confirmé les Conciles, & quelquesois ils ont donné des
Jugemens contraires aux décisions qu'on y avoit formées.

Conflantin lui-même, à qui la Religion Chrétienne est redevable de son établissement, a fair plusieurs actes de souveraineté dans les affaires Ecclésassiques. Il a donné des Juges aux Evêques innocens: il en a chasse quelques uns de leurs Siéges, il a casse ou confirmé leurs Jugemens, il a été ensin reconnu Juge des Evêques eux-mêmes.

Les Empereurs Romains ont porté plusieurs Loix pour la Police de l'Eglise. Honorius sut prié par le Pape Boniface luimême d'en faire une, pour empêcher que l'Evêque de Rome ne sit élû en brigue.

Justinien a convoqué des Conciles généraux & particuliers , bâti des Temples , ordonné du nombre des Ministres , porté des Edits sur l'établissement de la Foi, touchant la vie & les mœurs des Ecclésiastiques , leurs biens , leurs priviléges , & leur Jurisdiction, l'usage & la forme des Ordinations des Evéques , des Prêtres , des Diacres , & des autres Ministres , leur dégradation ouleur déposition , & touchant la vêture , la profession , & la régularité des Moines. C'est sous le regne de cet Empereur que Vigile Pape écrivit à Ausonne Evéque d'Arles, qu'il ne pouvoit lusioner l'usage du Pallium , lans en avoir donné avis à l'Empereur.

Qu'on remarque bien ce que je rapporte ici de Juftinien, qui vivoir dans le fixiéme fiécle, dans un fiécle où les Papes n'avoient pas encore commencé ces ufurpations énormes dont nous avons rendu compte, en faifant l'Hifloire du Droit Canonique. Les Souverains prenoient dans ce tems-là infiniment plus de part aux affaires Eccléfiafliques, que ne fait aujourd'hui le Prince Catholique de l'Europe, qui y en prend davantage.

Les Empereurs Chrétiens publicient des Confessions de Foi. prononçoient des anathêmes, ordonnoient des excommunications (a), menaçoient les Evêques de déposition, déclaroient déchus de l'Episcopat ceux qui avoient été élus au préjudice des Ordonnances Impériales, regloient la forme dont les prieres fe devoient faire dans l'Eglise (b), les degrés de Jurisdiction dans les causes criminelles des Clercs, & établissoient des Fêtes de leur propre autorité. C'est ce que faisoit Justinien avec l'applaudissement de l'Eglise (c) & l'approbation des Papes qui ont parlé de ses Loix comme servant de regle dans l'Eglise Romaine.

L'état de l'Eglise ne souffrit aucun changement sous le regne qu'y ont eu les des Rois en Italie (d), depuis Theodoric jusqu'à Teja, qui sut Rois Goths, tué dans une bataille où Narsis le vainquit près du Mont Vefuve. Les fept Rois de cette Nation exercerent sue flivement fur l'Eglise la même Jurisdiction que les Empereurs d'Occident & d'Orient avoient exercée avant eux. Comme fes Protecteurs. ils crurent que fon Gouvernement extérieur lui appartenoit; qu'ils avoient le pouvoir de donner des Loix pour les élections, pour mettre un frein à l'ambition des Ecclésiastiques, pour réprimer les tumultes, & pour arrêter les désordres. Theodoric ayant appris qu'après la mort du Pape Anastase (e), Symmaque & Laurent avoient tous deux été élus Papes, les fie venir à Ravenne, & décida que celui qui avoit été élû le premier à la pluralité des suffrages, conserveroit le Pontificat. Ce fut Symmaque. Atalaric donna aussi un Edit qu'il adressa au Pape Jean II (f), il regla les élections des Pontifes Romains, de tous les Métropolitains & des Archevêques ; il l'adressa encore

<sup>(</sup>a) Cod. Liv. 1. Tit. 3. L. 13. Nov. 123. Cod. Liv. 1. T. 3. L. 44. L. 48. (b) Novell. 137. Cod. L. 1. T. 3. L. 42. Tit. 4 L. 29. (c) Pagi, ann. 528. N. 7. Yves de Chartres, Epif. Hincmar. Opus C. 17.

d) Qui ne dura que 64 ans. e) Arrivée en 498.

<sup>(</sup>f) En 532.

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 271 à Salvantius Préfet de Rome, & lui ordonna de le faire graver fur le marbre & de le mettre à l'entrée de l'Eglife de S. Pierre. Il paroît, par les Constitutions des Rois Goths, qui sont dans le dernier Livre du Code Théodossen, que ces Princes déterminoient les degrés de parenté dans lesquels on pouvoit se remarier, & ceux qui formant empêchement au Mariage, étoient néanmoins fusceptibles de dispenses. Ils désendirent par d'autres Loix qu'on entrât dans l'état Ecclésiastique, ou qu'on se sit Moine sans leur permission. Theodoric retint l'Eglise dans ses justes bornes; elle ne connoissoit que des affaires spirituelles. Qu'on ne croye pas que les exemples deces Rois Goths foient ici déplacés. Ce Peuple belliqueux n'abandonna jamais, dans le tumulte des armes, l'exercice de la Justice; il étoit tempérant, plein de bonne foi, & il . avoit conservé plusieurs autres vertus. C'est sans fondement qu'on l'a accufé d'inhumanité. Il laissoit vivre paisiblement sous leurs propres Loix les Peuples qu'il avoit vaincus; & les Alle-. mands nommoient cette Nation Goten ou Guten, c'est-à-dire, bonne, parce qu'elle exerçoit l'hospitalité envers les Etrangers.

> IX. De l'autorité qu'y ont eu les Rois de France.

Les Evêques étoient anciennement élus par les fuffrages du Clergé & du Peuple dans toutes les Eglifes du monde Chré- genten. Le Peuple fut dans la fuite privé de voix en Orient, mais l'Occident conferva l'ancien ufige, même dans les élections des Papes. Cet ordre fut observé dans les Gaules, tant qu'elles demeurerent fous l'Empire Romain.

Sous la premiere Race, nos Rois qui avoient profité du débri de cet Empire, firent cesser l'usage des élections en France. Il n'y eut plus de promotion à l'Episcopat que par leur commandement. Les Rois, sous la premiere Race, ont été reconnus Juges des Evèques par les Evèques mêmes; ils ont été appellés Prédicateurs & défenseurs de la Foi; les Evèques leur ont občí, les Conciles Nationaux n'ont été assemblés que par

leur permission ou par leur ordre. Ces Princes ont eux-mêmes reglé la forme des assemblées & les matieres sur lesquelles le Evéques devoient délibérer; ils leur ont donné des Juges; ils ont fait des Edits pour donner force de Loix aux Conciles; ils recevoient qui ils jugeoient à propos à l'Episcopat; les Légats du Pape n'ont fait des fonctions en France que sous l'autorité des Rois; les Rois enfin ont décidé souverainement de la Discipline de l'Egisse, pendant que les Evéques n'ont rien fait que de l'agrément ou par l'ordre des Rois.

Le Gouvernement spirituel sut d'abord reglé par les Rois de la seconde Race, avec la même autorité que sous la premiere.

Charlemagne fut l'ame du Concile de Francfort par fonzèle, par fes confeils, & par la protection qu'il donna aux Evêques. Pusieurs Canons de cetre affemblée (ont formés en son nom, comme au nom des Evêques (a). Deux Officiers sous Charlemagne avoient soin du spirituel & du temporel, & ce Prince en décidoit en Souverain & par l'avis des Evêques, qu'il ne suivoit qu'autant qu'il le jugeoit à propos.

On ne trouve aucun vestige d'élection, ni sous la premiere Race, ni sous les deux premiers Rois de la seconde, Pepin & Charlemagne. On croit communsemen que ce sur Louis le Débonaire qui donna (si je, voulois parler le langage des Canonistes), je dirois qui restitua) à l'Eglise le droit d'élire se Pafteurs; mais il ne le site pas si pleutement qu'il ne conservait toujours une grande autorité dans les élections. Aussi-côt après le décès d'un Evêque, quelques Ecclésiastiques & quelques Laïques du Diockse éroient députés vers le Métropolitain. Celui-ci supplioit le Roit d'accorder à l'Eglise vacante, la permission d'êlire un Evêque & de vouloit désigner l'un des Evêques de

<sup>(</sup>a) Statutum est à Domino Rege & à fantiá Synodo, disent les Actes de ce Concile; Yoyez Tom. 4. Concil. Hard. Col. 905.

DESPRINCES, &c. CHAP. III. 273
la Province pour affilter au nom du Prince à l'affemblée où
félection devoit être faite. L'acte en étoit porté au Métropolitain, & ce Prélat l'envoyoit au Roi pour avoir fon approbation. Les Evêques comprovinciaux examinoient l'élû, le facroient, & lui donnoient les inflruélions néceffaitres pour faire facharge. Cet ordre fut oblervé jusqu'à la fin de la feconde Race,

Ce flut dans ces entrefaites que les Papes se mirent en possession, sous les successeurs de Louis le Débonnaire, de regler la Discipline Eccléssatique de l'Eglise de France, par les Conciles qu'ils y tintent eux-mêmes, ou qu'ils frent tenir par leurs Légats, par les Lettres qu'ils écrivirent, par les réponses qu'ils firent aux Evêques. Mais cela n'empêcha pas que les Rois ne prissen beaucoup de part aux affaires de la Religion; & qu'ils n'ordonnassent quelques de déposer leurs Confreres.

Les premiers Rois de la troisiéme Race apporterent quelque changement à la forme des élections. Dans la vacance des Siéges Episcopaux, les Chapitres envoyoient deux ou trois perfonnes de leurs Corps au Roi, pour l'informer de la vacance ; & pour le supplier de leur permettre d'élire un Pasteur. Les Communautés Religieuses tenoient la même conduite après la mort de leurs Abbés ou de leurs Abbesses . & les Officiers du Roi mettoient fous fa main les revenus des Evêchés & des Abbayes. L'élection faite, le Métropolitain donnoit avis au Roi qu'il avoit confirmé l'Evêque élû suivant sa permission', & le supplioit de donner main-levée de la Régale, c'est-à-dire, de fon temporel, le Roi l'accordoit & recevoit l'élû au ferment de fidélité. Les Chapitres écrivoient quelquefois au Souverain, à l'exemple du Métropolitain, mais ils ne parloient pas de confirmation, parce qu'elle ne leur appartenoit pas. Les Evêques, chacun dans son Diocèse, observoient le même ordre après l'élection des Abbés & des Abbesses, tant pour la main-levée de la Régale, que pour la prestation de serment de sidélité, & Tome VII.

ils certificient qu'en vertu de leur pouvoir ordinaire, ils avoient confirmé & béni les Abbés & les Abbeffes. Le plus fouvent les Religieux & les Religieuses donnoient simplement avis au Roi de l'élection, & quelquefois auffi les Chapitres des Eglifes Paroiffiales le faisoient, le Siège vacant. Le Roi condamnoit les Evêques à des amendes, il faififfoit leur temporel, & aucune excommunication n'avoit lieu qu'autant que le Magistrat politique le permettoit. Mais le Pontife avoit usurpé peu-à-peu les droits de Célar. Les Papes s'étoient mis enfin en possession de pourvoir, d'autorité absolue, à tous les Bénéfices, & avoient infiniment empiété fur la puissance Royale & sur les Tribunaux de la Justice séculiere. Les Rois eux-mêmes avoient souvent contribué à ce défordre. Pressés, dans certaines conjonêtures, par des ennemis étrangers ou par des Sujets rebelles, ils avoient eu recours aux armes spirituelles de l'Eglise, & les Ecclésiastiques avoient saisi ces tristes occasions pour augmenter leur autorité. Il falloit enfin que la regle & l'ordre fussent rétablis.

On ne peut citer un exemple plus respectable de l'autorité de nos Rois, dans les affaires de la Religion, que celui qu'en a donné un Prince qui peu en tout genre être proposé pour modèle. Notre Louis IX que le saint Siége a canonisé, mit des bornes à l'autorité Ecclésassique qui étoit, depuis quelques fécles, en possessique sur l'établir le droit des Ordinaires & des élections aux Bénésices, il arrêta le cours des exactions de la Cour de Rome, & rendit à la Couronne de France le premier lustre de sa liberté. C'est ce qu'on verra plus particulierement dans le Chapitre suivant (a). Il faut terminer celui-ci par l'énonciation des matieres Eccléssassiques qui sont traitées dans les Ordonnances des Rois de France : & en sinissant, j'avertis qu'il est deux Ouvrages où l'on peut trouver un ample récit des saits dont je viens de rapporter l'a(c) Cabos. A Sea. 60.

# DES PRINCES, &c. CHAP. III. 275

brégé, & où l'on voit les fources qu'il faut consulter (b).

Rien ne prouve mieux l'autorité que les Princes ont dans les affaires & sur les personnes & les biens Ecclésiastiques, que es des Rois de France sur les mal'ulage que les Rois de France en ont fait. Leurs Ordonnances tieres Eccletiallifur les matieres Eccléfiastiques roulent sur cinq chefs; elles ont à cinq Chefs, rapport à la Doctrine, à la Discipline, à la Jurisdiction, aux personnes, & enfin aux biens Ecclésiastiques.

Les Rois très-Chrétiens ont fait des Ordonnances par rapport à la Doctrine, non qu'ils ayent voulu se constituer Juges & en quels sens de la Foi, mais parce qu'en qualité de Protecteurs de l'Eglife, ils peuvent autorifer dans leurs Etats les jugemens & les déci-

sions doctrinales des Evêques & des Eglises, & ordonner qu'elles n'y soient pas moins regardées comme des Loix du Royaume, que comme des Loix de l'Eglise.

Les dogmes de la foi ne sont pas sommis à l'examen de la Puissance temporelle. Dès que l'Eglise a parlé, les Laïques, même les Souverains, doivent se soumettre. Mais auparavant ils peuvent & ils doivent même examiner si véritablement l'Eglise a parlé. Cet examen se faifant par la comparaison des actes qui se font passés avec les regles des décisions canoniques de l'Eglise, est du reffort d'un discernement humain; il doit éclairer distinctement ou équivalemment l'adhésion de tout Particulier à la décifion propolée. Or ce que les lumieres humaines de chaque Particulier font à fon égard, les lumieres du Prince le font à l'égard de l'Etat entier. Le Prince examine donc par une autorité humaine & de discernement, si la décision proposée est réellement émanée de l'Eglife; il y reconnoît ou n'y reconnoît pas l'empreinte du sceau de l'Eglise, & il prononce en conséquence ou resule l'adhésion publique du Corps de son Etat.

On ne sçauroit conclure de-là que les Princes regnent sur la

(b) Talon ou plutôt le Vayer de Boutigny, Traisé de l'autorité des Rois en matiere de Religion; & Patru, dix-leptième Plaidoyer pour les Urbanifles, depuis la page 580 judqu'à 633 de l'Édition de Paiss 168 t. in-4°.

M m ij

foi des Fidèles, ils font simplement de leur autorité un usage raifonnable & de difernement, pour éviter que la paix de l'Etat ne foit troublée, par les suites des schismes & des divisions en matiere de Doctrine. Le même motif engage souvent nos Rois d'ordonner la suppression des Mandemens, des Ordonnances, & des Lettres Pattorales des Evêques, lorsqu'elles peuvent troubler le repos des Diocèses. Nous en avons plusieurs exemples tout récens.

M. l'Evêque de Laon ayant publié en 1740 une îlfîtrultion Pastorale, qui tendoir à introduire un schisme fatal dans l'Englise, & à troubler la paix de l'Etat; en ordonnamt de resuler les Sacremens & même la sépulture Ecclésastique à tous ceux qui ne seroient pas soumis à la Bulle Unigenitus, comme à un Jugement dogmatique de l'Egiste Universelle; le Parlement qui exerce l'autorité du Roi pour faire observer les SS. Canons, & maintenir la tranquillité de l'Etat, rendit un Arrêt (a) qui supprimoit cette Instruction Passonale, & faisoi défenses de faire aucuns Astes ni Ecrits autorisant le refus des Sacremens & de la s'pulture Ecclésastique, sur le sondement de l'appel de la Constitution UNICESTUS.

En 1747, il parut un Ecrit intitulé: Anis de M. PEréque d'Amiens aux Orés de fon Diocéfe, au fujet de eux qui n'étant pas soumis à la Bulle Unigenitus, demandent les Sacremens. Comme cet Ecrit tendoit également à exciter le schisme parmi les Sujets du Roi, M. l'Avocat Général eut ordre de Sa Majesté d'en requérit la suppression. L'Arrêt (b) qui intervint sur ses Conclusions, supprima, en ester, cet Avis, comme contenant plusieurs propositions sausses des maximes Ultramontaines. Le Roi approuva l'Arrêt, & les Evêques eux-mêmes en reconnurent la justice.

De grands troubles s'étant élevés à Paris vers 1750, au sujet

 <sup>(</sup>a) Arrêt du Parlement de Paris, du 1 Septembre 1740.
 (b) Arrêt du 7 Janvier 1747.

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 277 de refus des derniers Sacremens, faits en conséquence des ordres donnés par l'Archevêque, de n'administrer aucun Malade, qu'il n'eût exhibé un billet de Confession, ou dit le nom de son Confesseur; & qu'il ne se sût déclaré soumis à la Bulle Unigenitus, supposé que jusqu'alors il eût été suspect d'opposition à ce Decret : le Parlement rendit nombre d'Arrêts, par lesquels 10. il ordonna aux Ecclésiastiques de se consormer, dans l'administration extérieure des Sacremens, aux Canons seçus dans le Royaume [ qui défendent de priver aucun Fidèle du droit qu'il a aux Sacremens, s'il n'est prouvé ou par l'évidence du fait particulier autorifée par une Loi générale, ou par, un Jugement rendu sur une information juridique, qu'il est tombé dans quelqu'un des cas où l'Eglise a décidé qu'il doit en être privé. ] 2º. Le resus persévérant que faifoient le Curé & ses substituts, d'administrer ces malades, établissant le cas de nécessité, où tout Prêtre peut & doit, en étant requis, les suppléer, il ordonna à d'autres Prêtres de remplir la Mission que l'Eglise leur donne en cette occasion. 30. Il fit instruire le procès de ceux qui persisterent dans ces injustes refus. 40. Comme ils s'obstinerent à ne vouloir pas se foumettre à l'autorité temporelle, fous prétexte que la matiere étoit purement spirituelle, ils furent condamnés par contumace au bannissement perpétuel hors du Royaume (à). Ces refus arbitraires s'étant répandus dans le Royaume, d'autres Parlemens rendirent des Arrêts semblables.

(a) Depuis la mort de l'Ameur de ce feavant Ouvrage, arrivée le 8 Février 1745; le Falmenn de Pair a coupi la racine du mal, par l'Arrè de Reglement du 18 Avril 1742, qui fait définfu à sous Eccifolifiques de faire auxenns ette es fabriles. Instamment et faire aux refle public de Septement, four private de defin du mi bile de confffion en partie de la Paule Unigentita, sur existe de faire aux refle public de septement de la Paule Unigentita, sur existe de fa confirmer, dans l'adminissiones instantin de la Paule Unigentita, sur existe de fa confirmer, dans l'adminissiones. . . . four private contre les Convenants d'expositiones comme perurbateurs du reper public, faivant la rigeure de Ordonnances. En l'arrivée de la Confirme de la Paule Unigentita, soutement en ce qui autoni Ecclifoliques et l'arrivée de l'excession de la Buile Unigentita, soutement en ce qui autoni Ecclifoliques de l'arrivée de l'excession de la Buile Unigentita, soutement en ce qui autoni Ecclifoliques de l'arrivée de l'arr

Les Tribunaux n'ont fait en cela que l'usage le plus légitime de l'autorité qui leur est confiée. Elle n'est établie que pour maintenir les Sujets dans la possession des droits qu'ils ont comme Chrétiens, & comme Citoyens : pour maintenir l'autorité de l'Eglise elle-même sur ses Ministres particuliers, en les empêchant de se permettre une conduite arbitraire & contraire aux Loix & à la Discipline de l'Eglise dans l'exercice extérieur de leurs fonctions: l'autorité du Souverain doit donc l'éprimer tous ceux qui voudroient par cette conduite arbitraire & par des voies de fait priver les Sujets de l'Etat, les Membres de l'Eglife des droits qu'ils ont à l'un & l'autre titre, hors Jes cas & sans les formes prescrites par les Saints Canons & les autres Loix. Il appartient à l'Eglife, & non à chaque Evêque dans fon Diocèfe, de fixer les cas où le Fidèle doit être privé publiquement des Sacremens. Or , c'est un fait que les Magistrats peuvent sçavoir aussi-bien que les Ecclésiastiques, que l'un de ces cas prescrits par l'Eglise ne sut jamais le défaut d'un billet de Confession, ou la non-déclaration du nom du Confesseur. C'est un autre fait, dont les Magistrats peuvent s'affurer aussi-bien que les Ecclésiastiques, sçavoir si tous les Evêques de l'Eglise Catholique, après un examen férieux, ont reconnu dans la Bulle Unigenitus la Doctrine de leurs Eglises respectives, & ont jugé en conséquence, que tous les Fidèles devoient se soumettre de cœur & d'esprit à ce Decret, comme à une regle de Foi, ou à un Jugement de l'Eglise Universelle en matiere de Doctrine. Non seulement les Magistrats peuvent juger de ce fait, mais ils le doivent ; puisque c'est pour eux une obligation égale, & d'autorifer un vrai Jugement de l'Eglife, & d'empêcher qu'on ne donne pour tel ce qui ne l'est pas. L'un est la parole de Dieu même, l'autre la parole de l'homme : or , faire rendre à la parole de. l'homme le même hommage de soumission qu'à la parole de Dieu, ce feroit, felon S. Thomas, ordonner une espece d'idolâtrie.

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 279 Cela supposé, les appels sans nombre interjettés en France au Tribunal de l'Eglife, de la Bulle Unigenitus, les disputes & les troubles qu'elle n'a ceffé d'y caufer depuis son arrivée, démontrent qu'elle n'y fut jamais jugée conforme à l'Ecriture, à la Tradition, à la Doctrine de l'Eglise Gallicane, Le peu d'Evêques étrangers qui se sont prêtés à lui rendre témoignage , malgré les efforts de deux de nos Prélats pour les y engager tous : la forme même de ces déclarations, & les motifs qui y font exprimés, prouvent que ce Decret n'est pas plus reçu dans les autres Eglises que dans la nôtre. Les Magistrats ont donc pû & même dû empêcher que l'on ne mît l'Eglife & l'Etat en feu pour tout subjuguer sous l'empire de cette Bulle. Le Roi n'a donc fait qu'user de son droit, lorsque par les Déclarations du 7 Octobre 1717, & du 4 Aroût 1720, comme Protecteur de l'Eglife, il a impose, sur eette Bulle, un silence aussi utile que nécessaire. Celle de 1720 semble autoriser ce Decret : mais cette autorisation n'étoit que provisoire & conditionnelle; c'étoit dans l'espérance que les Evêques se réuniroient dans le même esprit, & à condition que le corps de Doctrine seroit toujours la base de l'acceptation. Or, cette esperance a été sans effet, & la condition a été anéantie par les Evêques même qui avoient paru les plus ardens pour l'accommodement. L'autorifation Royale ne subsiste donc plus. Qu'on ne dife pas que cette conséquence est démentie par la Déclaration de 1730, qui qualifie la Bulle de Loi de l'Eglise & de l'Etat. Car ayant été enregistrée dans un Lit de Justice, où il n'y a nulle liberté de délibérer, le Parlement de Paris protesta; ceux de Rouen & de Renne s'y opposerent courageusement, les autres ont reclamé successivement. On ne peut donc regarder cette Déclaration comme une Loi ; c'est une surprise qui fut faite au Trône par un Ministre prévenu; surprise que la religion du Prince désavoue, convaincu qu'il ne peut faire d'un Decret dogmatique une Loi de l'Etat, qu'au préalable le Jugement unanime des Evêques , concordissima Fraternitatis

authoritas, n'en ait fait une Loi de l'Églife: or la Bulle Untgenitus n'étoit pas plus revêtue de ce dernier caractère en 1730 qu'en 1717, & par fa nature elle n'en est pas même susceptible (a).

X 11. A la Discipline.

Le's Monarques François ont fair un si grand nombre d'Ondonnances par rapport à la Discipline, qu'il est aisé de juger que le droit qu'ils ont d'en faire n'a jamais été contesté. Quand ils n'auroient pas été reconnus de tous tems Protecteurs des Canons & des Saints Décrets, le droit qu'ils ont en qualité de Souverains de veiller sur celles des parties de la Discipline Ecclésaltique qui entreirt dans le Gouvernement de l'Etat, les autoriséroit à faire des Edits pour empêcher que les Réglemens particuliers de l'Eglise ne donnent atreinte aux Loix du Royaume. Mais un autre titre leur donne encore ce pouvoir dans l'Eglise, c'est' la protection des Saints Canons qu'ils ont toujours eue, & qui les met en droit de veiller à la conservation de la Discipline eccléssastique.

XIII.

Ils font demeurés Juges par eux ou par leurs Officiers, de tout ce qui se manifeste au dehors & de tout ce qui intéresse la Police du Royaume. En même-tems qu'ils ont laisse aux Ecclésiastiques la Jurisdiction sur les choses purement spirituelles; ils se sont réservés le droit de connoître des appels comme d'abus des Juges de l'Eglise, ou de quelques effers civils à l'occassion des que se le l'Eglise, ou de quelques effers civils à l'occassion des quels en traite de l'état des personnes décédées, ou de celui de leurs enfans. La Jurisprudence ecclésiastique est soumes de l'Eux Loix du Prince, par la raisson déja dite, que l'Eglise sait partie de l'Etat, & que l'Etat ne fait pas partie de l'Eglise.

(a) Le Roi a, en effet, défavoué la Déclaration de 1370 par celle du a Septembre 1374, où ba Mapféd dit avoir reconn « que le filience imposé depait ant d'années n'ut des matières qui ne peuvent être agiétes fans nuire également au bien de is » Religion & Loui de l'Esta; et le moyen le plus convertaile pour affurer la » Religion & Loui de l'Esta; et le moyen le plus convertaile pour affurer la » de tent la maint à ce que d'aucune part il ne foit rien fait, tent, entrepris ou in- nove qui puille fere conariar à ce filience, & la lapat qu'Elle veut fau regner su dans s'a Esta; lui ordonnate de procéder contre les Contrevenans conformément aux Loix & Ordonnances. Cette Déclaration qu'in tennegifice dans tous les Parlemens avec une enniere liberté, exconnicl donc que la Bulle évoir encorce ni 1754, de dévisione, x'en ou me Loi de l'Egife par la réunion des suffragée à tous les Pallemes; incapable par confiquent de devenir une Loi de l'Esta; une piece en un mort qui n'écois bonne qu'à enfevelie dans un fience éternel.

#### DES PRINCES, &c. CHAP. III. 281

Ils n'ont exempté les Eccléfiastiques de la Jurisdiction Séculiere, qu'en ce qui est purement spirituel; ils ont désendu Ecclessassiques. qu'on les traduisit devant les Tribunaux Laïques pour les fonctions de leurs Ministeres purement relatives au for intérieur. en y foumettant leurs personnes, comme Citoyens. Les Rois ont même quelquefois obligés les Ecclésiastiques de répondre en qualité de Chrétiens & de Clercs, au Prince comme Protecteur de l'Eglise, & ils ont toujours constamment établi que leurs Sujets ne doivent & ne peuvent, dans aucun cas, aller demander Justice au Pape, ni à aucun Tribunal étranger.

Les Rois de France enfin ont diffosé des biens Eccléfiastiques selon les occasions & selon les besoins de l'Etat, en ver- cléssafiques,

tu du droit éminent de la Souveraineté.

Le Pape est aujourd'hui le plus grand Collateur du Monde Catholique, il dispose des Bénésices des Etats soumis à la do- souverains nommination de Rome, & de ceux de plusieurs autres Pays. Les ment aux Bérési-Bénéficiers même qui ne reçoivent pas leurs Bénéfices de lui, doivent en obtenir la confirmation par des Bulles qu'il leur accorde dans la forme convenue par les Concordats que les Souverains out faits avec les Papes.

Les Chapitres, dans plusieurs lieux, se sont maintenus dans la possession de nommer leurs Evêques. Tel est l'usage d'Allemagne, si ce n'est dans les lieux de ce Pays-là qui sont soumis à la Maison d'Autriche, dont les Archiducs se sont attribué le droit de nomination.

Mais plusieurs Souverains nomment aux Bénéfices de leurs Etats. Le Roi Très-Chrétien nomme les Evêques & les Abbés de sa domination (a); le Roi d'Espagne, ceux d'Espagne & des Indes; la Reine de Hongrie & de Boheme, Archiduchesse d'Autriche, nomme aussi les Abbés dans les cas où la nomination n'appartient pas aux Chapitres. Comme Souveraine des Pays-Bas Autrichiens, cette Princesse nomme pareillement aux Bénéfices. Le Roi des deux Siciles, comme Roi de Sicile, nomme aux Bénéfices de ses Etats; & comme Roi de Naples, il a la nomination de vingt-quatre Eglises, suivant le Con-

(a) Voyez le Chap. III, de ce Traité, Section L Tome VII.

\*Nn

cordat fait autrefois avec Clement VII. Les Rois de Pologne & de Portugal nomment auffi aux Bénéfices de leurs Etats.

#### SECTION IL

Si les personnes Ecclésiastiques sont soumises à la Justice séculiere.

X VII.

Des trois fortes, dimmunités, perfonnelle, réelle, & locale, dont les 
Eccléfiaftiques jouillent dans quelques Etats, & dont ils vouéroient bien jouir dans tous.

N ne peut fonger fans indisposition à l'excès où les Eccléssifiques ont porté les priviléges de leur ordre. S'il faut les en croire, le Cleggé doit jouit de trois fortes d'immunités; & ce qu'il y a de plus étonnant, c'est qu'en esser il en a joui en plusieurs lieux, & qu'il en jouit même encore dans quelques-une.

1. Îmmunité perfonnelle qui exempte tout Clerc de la Jurifdiction (éculiere, qui empêche que la Juftice Royale ne puiffe même faire arrêter un Criminel Tonfuré, & qui veut que tout Clerc foit jugé par un Tribunal eccléfatique.

II. Immunité réelle qui emporte l'exemption de tous droits fur les biens appartenans aux Clercs.

III. Immunités locale qui fait des Eglifes & des maifons qui y font annexées, un afile pour les Criminels de toute condition, impénétrable aux Officiers des Souverains.

Chacune de ces prétendues immunités mérite d'être approfondie, & c'est ce que je vais faire en trois Scétions, en commençant par discuter dans celle-ci l'immunité personnelle.

XVIII. Quel est le fondement que les Ecclésassiques posent de l'exemption pour leurs personnes, de toute Justice séculière,

Les Ministres de la Religion (disent les Ecclésiastiques) forment dans les Etats un Ordre particulier de personnes qui me peuvent en aucun cas être soumises au Jugement de la Puissance séculiere. La Cour de Rome allégue le serment de sidélité que les Evêques sont au Pape. Elle dit en particulier des Cardinaux, que par leur promotion ils contractent un attachement si précis à l'Egglis & à son Chef visible, qu'il est plus fort que

Demants Good

DES PRINCES, CHAP. &c. III. 283 toutes fortes d'obligations saturelles, civiles, & politiques, & qu'ils doivent plus à l'Eglise, qu'ils ne sçauroient devoir à leurs parens, quoiqu'ils leur foient redevables de la vie; ni à leurs Souverains, quoiqu'ils naissent & qu'ils vivent dans les Etats foumis à leur domination.

Il n'est presque point d'Etat en Europe où cette question Exemples à con importante, mais facile à décider, n'ait été agitée. Il faut d'abord consulter les exemples que l'Histoire nous fournit.

Élevé par son Roi, de l'état le plus vil, aux premieres Dignités, Thomas Becquet fut sous Henri III, d'abord Chancelier d'Angleterre & ensuite Archevêque de Cantorbery & Primat du Royaume. Jamais Sujet n'eut plus d'obligation à fon Souverain, & jamais Prélat ne mit plus de hauteur dans fa conduite envers son Roi. Vers le milieu du douziéme siécle (a), le Roi d'Angleterre se brouilla avec Rome, & l'Archevêque de Cantorbery crut qu'il étoit de son devoir de se séparer abfolument de la Cour, & de maintenir envers & contre tous les libertés & les immunités Ecclésiastiques. Il attaqua & entreprit d'anéantir les Loix que l'ayeul du Roi Henri fon bienfaiteur avoit fait recevoir dans tous ses Etats, pour resserrer dans de justes bornes l'autorité Ecclésiastique. Le Prélat lança des excommunications, & devint si incommode à Henri, que ce Prince le poursuivit avec chaleur, & le contraignit de passer la mer, pour aller chercher un asile auprès du Pape dont il avoit souvent appuyé l'autorité. Pour essayer ensuite de ramener l'Archevêque par la douceur, le Roi d'Angleterre le suivit en France où l'Archevêque s'étoit abouché avec le Pape. il trouva bon que notre Louis VII travaillat à accommoder une affaire qui devenoit tous les jours plus épineuse, il con-

(a) En 1163.

fentit même que le Clergé de France reglât le dissérend. Mais l'Archevêque qui ne vouloit point d'autre Juge que le Pape. dont les intérêts faisoient la querelle, resusa de se soumertre au Jugement des Evêques François, & donna tant de peine au Roi d'Angleterre, que ce Monarque fut contraint de permettre à l'Archevêque de retourner dans son Diocese. Le Prélat, dont la roideur étoit inflexible, ne fut pas plutôt arrivé en Angleterre, qu'il excommunia l'Archevêque d'Yorck, & refusa de réconcilier les autres Evêques qui avoient suivi le parti du Roi. Dans les accès de mauvaise humeur que cet étrange procédé donnoit au Roi, il lui échappa un jour de dire: Est-ce que personne ne me vengera d'un sujet révolté? Ces paroles furent des avant-coureurs de mort, quelques Gentilshommes qui les recueillirent, crurent que l'intention du Roi étoit qu'on fit mourir l'Archevêque, ils le tuerent dans son Eglise; le Pape procéda contre eux avec vigueur, & le Roi qui ne voulut paffer ni pour l'Auteur ni pour le complice du meurtre . le défavoua , il s'en purgea par ferment., & se foumit à une pénitence humiliante qu'il alla faire fur le tombeau du Prélat (a).

De Hocarie.

Le Cardinal George Martinusius, Evêque de Varadin, Archevêque de Strigonie, Mayvode de Transylvanie, Primat & Régent de Hongrie, homme de génie & personnage de grand crédit, sit affalliné (b) par les ordress de Ferdinand Roi des Romains, & par les soins de Jean-Baptille Castaldo, qui commandoit en Hongrie les troupes de ce Prince auquel le jeune Roi, dont Martinusius étoit Tuteur, venoit de céder la Couronne. Les liaisons de ce Cardinal avec le Grand-Seigneur (2) Voyux Habitose Edaglester par Rapin Thoyas. Voyat suit le Corps univerted diponatique du Dieni des Gens, Toms. 1. Part. 1, pag. 88. 89 & 90.

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 285 furent le prétexte de cet affaffinat, & son attachement aux intérêts de son Pupille & aux priviléges du Peuple Hongrois, en fut la vraie cause. A la nouvelle de cet assassinat, tout le Collége des Cardinaux s'émut, & pour animer encore plus le Pape qui en avoit déja un vif ressentiment, ce Collége repréfenta que Martinusius avoit laissé plusieurs millions, & qu'étant mort fans tester, ce trésor devoit revenir à la Chambre Apostolique à qui appartenoit la dépouille de tous les Eccléfiastiques. Le Pape députa des Cardinaux pour en connoître ; ils jugerent que Ferdinand & ses Ministres en Transylvanie étoient tombés dans les censures ; l'excommunication fut prononcée sans être publiée. Comme la Maison d'Autriche étoit alors fort puissante, & que Ferdinand étoit Roi des Romains. fon frere Charlequint Empereur & Roi d'Espagne, & son fils Ferdinand Roi de Boheme, la premiere chaleur se refreidit bientôt. Le Pape envoya des Commissaires à Vienne pour informer du meurtre; ils firent un procès-verbal à la décharge de Ferdinand, & ne trouverent aucune preuve contre la mémoire de Martinusius; la dépouille de ce Cardinal, d'ailleurs médiocre, avoit servi à payer les troupes, & le Pape déclara Ferdinand & tous les autres qui n'avoient point été présens au meurtre, abfous, supposé que les choses rapportées dans le Procès-verbal fussent vraies. Les Ministres que l'Empereur & le Roi des Romains avoient à Rome se plaignirent de cette reftriction, qui sembloit mettre en doute l'innocence de Ferdinand; le Pape retrancha cerre clause, & ceux qui avoient fait l'affaffinat furent les feuls obligés d'aller à Rome pour en ob-

(a) Voyez tout le détail de cette affaire dans l'Histoire du Concile de Trente par Françaio ; dans le neuvième Livre de l'Histoire de Thou; & dans la vie du Cardinal Martinulus par Bechet. Paris 1785; in-12.

tenir l'absolution (a).

XXII. De Boheme.

Ferdinand, Roi de Boheme, concerta avec Maximilien Archiduc d'Autriche, l'enlevement du Cardinal Clefel, premier Ministre de Favori de l'Empereur Mathias, de le fit conduire dans le Tirol (a). La Cour de Rome le reclama, de menaça d'excommunier le Prince de de mettre se Etats en interdit. La Maison d'Autriche ne voulut pas rompre avec le Pape, elle sit livrer le prisonnier à des Commissaires Apostoliques, Le Pape, en justifiant Clefel au bout de six ans, condamna ceux qui l'avoient enlevé à lui restituer tout ce qu'on lui avoit pris, à peine d'excommunication.

X VIII. De Portugal,

Sebastien de Matos, Archevêque de Brague, sut le chef de la conjuration qui devoit faire périr Jean IV Roi de Portugal dès le commencement de son regne, & rétablir sur le Trône de cette Nation Philippe IV Roi d'Espagne, qu'une révolution en avoit fait descendre. Ce Prélat, Inquisiteur Général, & d'autres Eccléfiastiques de moindre considération furent arrêtés (b) avec le Marquis de Villa-Réal, le Duc de Camine, le Comte d'Armansar, & quelques autres complices, au nombre de quarante-cinq. Leur Procès fut bien-tôt instruit, parce qu'ils confesserent tout. On les condamna à mort; mais le Roi qui vouloit ménager la Cour de Rome, changea la peine de l'Archevêque en une prison perpétuelle (d). Dans ces entrefaites . le Pape Urbain VII refusa d'admettre l'Evêque de Lamego comme Ministre du Roi de Portugal, parce que ce Prince retenoit dans ses prisons des Ecclésiastiques que la Cour de Rome prétendoit qu'il devoit mettre entre les mains du Pape, & parce que ce Pontife avoit des ménagemens à garder

<sup>(</sup>a) En 1618.

<sup>(</sup>é) Leç d'Août 1641. (c) D'Avrigny, Mémoires pour fervir à l'Histoire universelle de l'Europe, depuis 1600 jusqu'en 1716. pag. 259. du quatrième Volume.

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 287 avec le Roi d'Espagne. Il fit informer de la rencontre qu'il y avoit eu dans Rome, & où six hommes furent tués, entre le Marquis de les Velez Ambaffadeur de Philippe IV, & l'Evêque de Lamego que le Pape appelloit son Sujet (a). L'Archevêque de Brague mourut, & sa mort termina les prétentions des deux Cours.

Le commencement du dix-septiéme siécle vit naître & terminer l'affaire de la République de Venise avec Paul V sur les immunités Ecclésiastiques. J'ai expliqué (b) tout ce qui re-

garde ce différend. Le Cardinal Imperiali, obligé de fortir de Rome pour avoir

déplû au Roi Très-Chrétien, dans l'affaire des Corfes, sous le Pontificat d'Alexandre VII, se retira à Genes sa Patrie (c). Le Sénat, craignant que le séjour de ce Prélat à Genes ne compromît la République avec la France, lui fit ordonner de quitter ses Etats. Le Sénateur Carlo Imperiali , chez qui le Cardinal fon frere étoit logé, dit à celui qui lui porta cet ordre, qu'il n'étoit pas au pouvoir du Sénat de faire fortir de la Ville un Citoyen de cette qualité, qui n'avoit point commis de crime ni contre l'Etat, ni contre le Pape son Souverain ; que c'étoit du consentement & même par l'ordre du Pontise que le Cardinal étoit venu à Genes ; qu'il n'en pouvoit partir sans un autre commandement exprès; que son frere n'étoit pas soumis aux ordres de la République, qu'il ne se retireroit point, & que s'il étoit contraint de céder à la violence , la République seroit un jour obligée d'en rendre compte. Le Sénat réitera ses ordres au Cardinal , & voulut faire arrêter le Sénateur , à

(c) Vers l'an 1666.

XXIV. De Vemie.

XXV. De Genes.

<sup>(</sup>a) L'Ambaffadeur de Wicquefort, Edition de la Haye 1724, depuis la page 57 du premier Volume jusqu'à la page 62.

(b) Dans la dixième Section du quatrieme Chapitre de ce Traité,

cause de la réponse peu respectueuse qu'il avoit saite. La République, en chassant le Cardinal Imperiali, offensoit le Pape, mais en lui donnant une retraite, elle cut offensé la France, dont la puissance lui imprimoit plus de crainte, de elle ne doutoit pas que le Roi Très-Chrétien ne la fit comprendre dans l'accommodement qui seroit fait entre les Cours de France de Rome. Le Sénat n'écit pas obligé de souffiri dans Genes un Sujet qui lui étoit désagréable, de qui n'étant pas Ministre publie, n'avoit aucun prétexte pour sorce l'Etat à le garder; il le chassance d'autant plus de raison, que le Pape lui-même avoit été obligé de le faire sortir de Rome (a).

XXVI

Vers le milieu du dernier siécle (b), on distribua dans Turin un Almanach contenant des prédictions fort fâcheuses pour l'année fuivante ; la personne même du Duc n'y étoit pas ménagée. Cet Almanach étoit de la composition d'un Religieux nommé Dom Jean Gandolfe, qui étoit de l'Ordre de S. Bernard, & qui avoit été de celui des Augustins réformés. Ce Moine se sentant coupable, se sauva, mais il sut arrêté à Céve, dans un Couvent où il se tenoit caché, en attendant l'occasion de se retirer à Savone, sur les terres de la République de Genes. Prisonnier, il écrivit à la Duchesse de Savoye, qu'il avoit à lui révéler des choses très-importantes , où sa vie & celle du Duc son époux étoient intéressées. Il sut amené à Turin. On commença à inftruire son Procès, en présence d'un Commisfaire délégué par le Nonce. Le coupable nomma deux complices, dont l'un mourut en prison, & l'autre sut exécuté. Le Nonce qui ne vouloit pas que le Juge Séculier instruisît le Procès, révoqua se pouvoir de son Commissaire, & par-là les (a) Histoire des démêlés de la Cour de France avec celle de Rome au fujet de l'affaire des Corfes par Regnier des Marais. (b) En 1647.

procédures

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 28 pércédures furent furfiles, julqu'à ce que le Nonce eu priè l'Evéque de Maurienne d'incerroger le prifonnier. Le Moine confessa son crime, dans lequel il vouloit impliquer des perfonnes d'une grande considération. La Cour de Turin envoya Evéque de Maurienne à Rome, pour prier le Pape de déléguer un autre Commissaire qui affissa au Procès du criminel, mais le Pape n'y voulur consentir qu'à des conditions que le Conseil de Turin rejetta. Le Juge Séculier passa outre, condamna à mort le coupable, & le site exécuter dans la prison.

XXVII.

Les Grisons érigerent un Tribunal dans le commencement du dernier siécle (a), pour faire le Procès à l'Evêque de Coire Les Cantons d'Uri & de Luserne envoyerent des Députés à Charles Pascal Ambassadeur de France auprès des Ligues . pour lui marquer leur étonnement qu'on voulût foumettre à ce Tribunal extraordinaire un Evêque qui ne pouvoit reconnoître d'autre Juge que le Pape. Les Juges ne laisserent pas de passer outre. Ils condamnerent le Prélat à douze cens écus de réparations, d'amende, ou de dépens, cafferent tout ce qu'il avoit fait à Milan, excepté ce qui regardoit les droits de son Evêché; ordonnerent que sa personne & son temporel seroient sujets aux trois Ligues ; lui désendirent de se mêler des affaires d'Etat, moyennant quoi ils promirent d'oublier tout le passé, & le menacerent de le déposséder de son Evêché, & de lui donner un successeur, s'il ne déséroit à la Sentence. Ce Tribunal & tout ce qu'il avoit ordonné fut aboli, aussi-tôt qu'une faction opposée à celle qui l'avoit érigé , devint la dominante.

XXVIII; De France,

L'Histoire de France nous fournit un grand nombre d'exemples sur le sujet que je traite.

(a) En 1607.

Tome VII.

0

Jean Balue, homme du peuple, d'abord Evêque d'Evreux : enfuite Evêque de Poitiers, & enfin Cardinal, s'éleva auprès de Louis XI à une faveur qu'il méritoit peu par ses talens, & dont il fut toujours indigne par fes vices. Il fut le principal Ministre de Louis XI, & le seul homme du Royaume en qui ce Prince foupconneux eût quelque confiance (a). Cet homme, lié à fon Maître par les bienfaits qu'il en avoit reçus, par le ferment de fidélité qu'il lui avoit prêté lors de sa promotion à l'Episcopat, & par celui qu'il avoit fait en entrant dans le ministere, fut convaincu (b) d'avoir entretenu une correspondance criminelle avec Charles de France Duc de Berry, frere du Roi & chef de la Ligue du bien public, & avec Charles le Mauvais, dernier Duc de Bourgogne, ennemi de l'Etat. Il fut arrêté & mis au Château de Montbazon en Touraine. Interrogé par des Commissaires du choix du Roi, il avoua son crime. Le Pape ne cessa de faire des instances, afin que ce Cardinal fût remis à fon Nonce. Le Roi refusa long-tems de l'envoyer à Rome, il demandoit que le Pape nommât des Juges qui lui fiffent fon Procès dans le Royaume même. De-là, la longueur de la prison de Balue, il resta onze ans dans le Château où il avoit été enfermé. Au bout de ce tems-là, le Roi accorda au Pape (c) la liberté de Balue, à la feule condition qu'il fe retireroit à Rome; mais Sixte IV ofa bien le renvoyer en France. en qualité de son Légat, comme je le dis ailleurs (d). La façon dont Louis XI avoit vécu pouvoit bien lui donner des remords, & sa maladie les rendoit extrêmes, & lui faisoit quelquesoisporter les scrupules trop loin, il se repentoit d'avoir retenu si (a) Vie de Balue dans le premier Volume des Virs des Hommes illuftres de la France par Dauvigny; Vie de Louis XI par Duclos, L. 5.

<sup>(</sup>b) En 1469.

<sup>(</sup>c) En 1480

<sup>(</sup>d) Dans le Traité du Droit des Gens , Ch. 1. Sect. V.

PRINCES, &c. CHAP. III. 291 long-tems en prison Balue, & envoya demander une absolution au Pape. S'il eût jugé en Prince ( dit judicieusement un Historien ) (a), il se seroit reproché de n'en avoir pas fait un exemple plus févero.

Sous le regne de ce même Roi, le Parlement de Paris condamna un Evêque nommé Rochechouart, à une amende applicable à l'Hôtel-Dieu, aux Chartreux, & à des Couvens. Le Prélat ne se mit pas en devoir de payer; mais sur les plaintes de ceux qui devoient profiter de l'amende, & fur les Conclusions du Procureur Général du Roi, il fut mis en prison, & n'en fortit qu'après avoir fatisfait à l'Arrêt (b).

Charles VIII ayant fait arrêter deux Evêques, serviteurs du Duc d'Orléans , l'un desquels fut dans la suite le fameux Cardinal d'Amboise, le Pape les reclama; & au bout d'un an , Charles VIII ayant consenti que le Pape connût de l'affaire pour laquelle ils avoient été arrêtés, & qui avoit rapport au Duc d'Orléans arrêté lui-même , les Nonces interrogerent les deux Evêques, en présence des Conseillers du Parlement qui avoient commencé l'instruction. Il ne se trouva rien, ou du moins il se trouva peu de chose à la charge des deux Prélats prisonniers, & ils furent mis en liberté, à condition de ne point paroître à la Cour & de se retirer dans leurs Dioceses (c).

Henri III fit très-justement (d) tuer aux Etats de Blois , d'abord le Duc de Guise, & peu de jours après le Cardinal son frere. Il avoit aussi fait arrêter Pierre d'Espinac, Archevêque de Lyon, complice de leur crime, & il promit sa grace aux pressantes sollicitations d'Edme de Malain, Baron de Lux,

<sup>(</sup>a) Duclos, Vie de Louis XI, L. 10. (b) Duclos, Vie de Louis XI, L. 10. fous l'an 1482. (c) Vie du Cardinal d'Amboice par le Gendre. (d) Voyez le Traité du Droit Public, Ch. V. Sect. III.

Gouverneur de la Citadelle de Châlons-sur-Saône son neveu; mais il souhaitoit que le crime de ce Prélat sût averé. Deux Conseillers du Grand-Conseil voulurent interroger l'Archevêque, qui, instruit de la grace que le Roi-lui avoit accordée, refusa de répondre, déclarant qu'en qualité d'Evêque il n'étoit point soumis à la Jurisdiction des Juges Royaux. Les Commisfaires infifterent sur ce que, dans les cas de crime de léze-Majesté, l'exemption accordée aux Ecclésiastiques n'avoit point lieu. Il persista opiniâtrément dans son resus. Les Commissaires en rendirent compte au Roi, & ce Prince lui envoya le Cardinal de Gondy Evêque de Paris, pour faire cet interrogatoire. Il refusa encore nettement de répondre, & dit qu'étant Primat des Gaules, le Cardinal de Gondy, en qualité d'Evêque de Paris, étoit lui-même soumis à sa Jurisdiction, & qu'il ne répondroit que devant le Pape ou devant des Commissaires que le Pape nommeroit. Le Roi fut indigné que l'Archevêque eût fait cette réponse, & proposa l'affaire à son Conseil, où il fut décidé que , lorsqu'il s'agissoit d'un crime de léze-Majesté, nos Rois avoient toujours eu droit d'obliger les Evêques de répondre, & avoient toujours exercé ce droit, après quoi le Roi déclara qu'il vouloit bien pour cette fois céder fon droit aux Evêques, & leur permettre de prendre connoissance de cette affaire, afin qu'on ne crut pas qu'il cherchat à être Juge dans sa propre cause. C'est en conséquence de cette idée qu'on envoya enfin à l'Archevêque de Lyon Nicolas Fumée Evêque de Beauvais, un des six Pairs Ecclésiastiques, avec Martin Rusé de Beaulieu, Sécretaire d'Etat, pour le sommer de répondre à leurs interrogations. Tout cela fut inutile, & la fermeté de l'Archevêque qui ne craignoit plus pour sa vie, obligea la Cour d'abandonner le dessein de lui faire son Procès, &

DES PRINCES, &c. CHAP. III. de chercher ailleurs les preuves d'un fait notoire & prouvé par mille & mille monumens de la révolte (a). Il y avoit une négociation plus difficile, c'étoit de justifier aux yeux de la Cour de Rome le meurtre du Cardinal de Guise. Le Roi envoya pour cet effet l'Evêque du Mans à Rome. Ce Ministre, dont les négociations sont imprimées, eut beau faire voir la justice & la nécessité de l'action du Roi, c'étoit un tems de calamité pour la France, & ce tems n'est pas propre à persuader une Cour toujours attentive à profiter du malheur des autres Cours. Sixte V dit que le Roi devoit avoir mis le Cardinal entre les mains du Légat, pour le faire passer à Rome où on lui auroit fait son Procès, sur les informations que le Roi y auroit envoyées. Henri III fut excommunié, l'excommunication fut fulminée dans Rome, & tout le monde sçait que ce Prince périt par les coups d'un parricide. A sa mort, Rome ne sit point faire les prieres dont elle honore ordinairement la mémoire des Rois de France (b).

Le Cardinal d'Offat, remerciant Henri IV de sa promotion au Cardinalat , lui dit » qu'il n'auroit jamais cru que le Roi eût » dû lui procurer cet honneur, vû qu'étant par ce moyen de-» venu l'homme du Pape, S. M. auroit sujet de douter qu'à " l'avenir il la servît avec la même sidélité qu'il avoit sait par

» le passé (c).

Un nommé du Travail, de Grenoble, qui, après avoir été Officier, se fit Capucin, pour servir, disoit-il, l'Etat, devint Huguenot, & enfin Prêtre Séculier. C'étoit un fourbe, un extravagant, dont il est beaucoup parlé dans les Lettres du Cardinal d'Offat, sous le nom du Frere Hildire ; Capucin. Il entre-

(a) Hift. Thuan. Lib. 93. ad annum 1588. (b) Lettres de d'Offat. (c) Lettre de d'Offat du 10 de Février 1601.

prit fur la vie de la Reine Mere Marie de Medicis, qu'il vouloit empoilonner ou faire périr d'un coup de pistolet. Il sur roué vis à Pasis, en conséquence d'un Arrêt du Parlement de cette Ville là (a).

Cette même Princesse, quittant Compiégne pour passer aux Pays-Bas, se servit d'un Carroffe qu'un des Seigneurs de sa fuite avoit emprunté à l'Evêque de Leon. Le Cardinal de Richelieu , Ministre tout-puissant en France , s'occupa uniquement du soin de venger au plûtôt le crime de ceux qui avoient manqué au Roi, à l'Etat, à ce Ministre, & s'embarrassant peu de l'article de nos libertés, suivant lequel les Evêques doivent être jugés dans les Conciles de leurs Provinces, il obtint un Bref (b) par lequel le Pape commettoit quatre Evêques pour faire le Procès à tous les Eccléfiastiques, de quelque qualité qu'ils fussent, qui se trouveroient avoir attenté à la personne du Roi, ou troublé le repos du Royaume. Ces quatre Evêques déposséderent celui de Leon, & mirent son Evêché en Economat. Après la mort du Cardinal Ministre, l'Evêque porta ses plaintes à l'Assemblée générale du Clergé, de l'irrégularité des procédures des quatre Evêques , le Confeil du Roi trouva bon qu'il en appellat à la Cour de Rome, parce que l'Assemblée du Clergé lui fit entendre que la Sentence n'étoit pas conforme aux Canons. L'Evêque fut rétabli.

Après que le Maréchal de Montmerency eut eu le col coupé à Touloule, pour avoir été pris à Castelnaudary les armes à la main, combattant contre les troupes du Roi, le Cardinal de Richelieu sit demander à Urbain VII, par l'Ambassadeur de France, un Brel pour faire le Procès aux Evêques d'Alby,

<sup>(</sup>a) Du 17 Mai 1617. (b) En 1632.

DES PRINCES, &c. CHAP. TIL. 206 d'Uzès, de Nifmes, de Lodève, de faint Pons, & d'Alais, comme complices de la révolte de ce Maréchal. Le Pape n'avoit garde de manquer cette occasion de faire valoir les prétentions de la Cour de Rome. Il expédia un Bref qui commettoit l'Archevêque d'Arles & les Evêques de faint Flour & de faint Malo pour juger leurs Confreres. Le crédit du Ministre empêcha le Clergé de France de s'opposer à cette entreprise. Les Commissaires tinrent leurs assemblées dans le Couvent des Augustins de Paris (a); & après les informations faites, l'Evêque d'Alby fut dégradé (b), déclaré déchû de tous les priviléges du Clergé, & condamné à pleurer ses péchés le reste de ses jours dans un Monastere. Les autres Evêques furent renvoyés, faute de preuves suffisantes.

Vers le milieu du dernier siècle (c), le Cardinal de Vasençai, qui avoit obtenu la pourpre contre l'intention du Roi, partit de Rome sans le consentement du Pape , pour venir dans ce Royoume travailler à l'accommodement des Barberins ; qui étoient alors fort mal à la Cour de France. La Reine Régente, avertie de fon voyage par le Cardinal Bichi, envoya un Gentilhomme lui ordonner de retourner sur ses pas. Le Cardinal évita la rencontre de ce Gentilhomme, & arriva à Paris à minuit. Dès que la Reine le sçut, elle lui fit commander de sortir de la Ville le même jour, & du Royaume dans trois semaines, mais il parut peu disposé à obéir. La Régente manda Bagni Nonce du Pape, à qui elle dit qu'elle étoit bien fachée de se voir réduite à la nécessité de faire arrêter le Cardinal de Valencay, pour maintenir l'autorité du Roi : qu'elle avoit bien voulu donner une preuve des attentions que le Roi

<sup>(</sup>a) Le 22 de Mai 1633. (b) L'année fuivante. (c) En 1645.

avoit pour le Pape, en faifant part de fa réfolution à sen Nonce, mais qu'après la lui avoir communiquée, rien ne pouvoir empêcher le Roi de fe faire obéir dans son Royaume. Bagni avoua que le Cardinal s'artiroit la juste indignation du Roi par son opiniâtreté, il pria la Reine de lui denner le tems de parler à Valençay; il lui parla, Valençay parut disposé à l'obéissance; mais il obtint un délai de quesques jours pour son retour. Valençay alla à Villeroi, où Lyonne & ensuire le Cardinal Mazarin même l'allerent voir, & firent avec lui un projet d'accommodement pour les Barberins (a).

Peut-être n'est-il pas à propos de rapporter ici l'Arrêt du Parlement de Paris de 1641, qui ordonna à tous les Gouverneurs des Places frontieres d'empêcher que le Cardinal Mazarin ne rentrât en France, & à tous les Peuples de lui courre sus & qui fut bientôt suivi d'une proscription, avec promesse de cinquante mille écus à quiconque le représenteroit mort ou vif. On ne peut regarder comme légitime un Arrêt qui fut rendu ans des tems de trouble, & qui ne fut pas avoué de l'autorité Royale. Je remarquerai simplement que, dans un Mémoire imprimé qui fut distribué dans le Royaume contre cet Arrêt, l'Auteur parloit ainsi: » Y a-t-il eu homme si ignorant & si peu versé dans les » Coutumes & dans les Loix de ce Royaume, qui ne scache » que les Evêques . & par conféquent ceux à qui la France » donne un rang d'honneur beaucoup plus élevé que celui des » Evêques, ne reconnoissent point, hors les Caules civiles, la » Jurisdiction des Cours supérieures, & ne répondent point » directement devant le Tribunal des Juges Laïques, non pas » même en cas de crime de leze-Majesté. »

<sup>(</sup>a) Voyez les pages 193 & 194 du premier Volume de l'Ambassadeur de Wisqueiort, de l'Edition de la Haye de 1724.

PRINCES, &c. CHAP. III. 207 Le Cardinal de Rétz, Archevêque de Paris, homme fameux, dont le cour étoit auffi corrompu que son esprit étoit élevé, fut enfermé dans le Château de Vincennes (a) pour la part qu'il avoit eue aux troubles qui agiterent la minorité de Louis XIV; mais il se fauva au bout de quelque temps de Nantes où il avoit été transferé. Le Chapitre de l'Eglife de Paris n'eut pas plutôt reçu la nouvelle de son évasion, qu'il sit chanter le Te Deum en action de graces de sa liberté. Le Roi, qui étoit alors en Picardie, fit donner un Arrêt du Confeil, par lequel il évoit défendu aux Grands-Vicaires de Paris de décerner aucun Mandement. fans en avoir communiqué au Confeil du Roi. On donna (b) un second Arrêt à Peronne qui déclaroit le Siége de la Capitale vacant, sur le fondement que l'Archevêque avoit donné sa démission. Louis XIV ordonna (c) au Parlement d'infermer contre le Prélat, comme ennemi de l'Etat, qui avoit tout mis en usage en passant par l'Anjou & le Poitou, pour engager la Noblesse à prendre les armes en faveur du Prince de Condé, lequel étoit parmi les Espagnols. La Chambre des Vacations fit enregistrer le jour suivant les Lettres-Patentes, & ordonna qu'elles seroient exécutées selon leur teneur, le cas notoirement privilegié fai-Sant cesser toute exemption suivant l'usage de France. Le Clergé n'en jugea pas ainsi, comme il paroît par les Remontrances que firent les Agens généraux, & même l'Assemblée de 1656, qui furent si efficaces, que le Roi annulla (d; la Commission du 21 de Septembre 1654. Cependant le Cardinal de Retz ne s'oublioit pas ; il adressa différentes Lettres à son Chapitre & au Clergé, qui étoient autant d'apologies. Celle qu'il écrivit le 14

<sup>(</sup>a) Le 19 Décembre 1651, (b) Le 22 d'Août 1652-(c) Le 21 Septembre, (d) Le 26 Avril 16574

Tome VII.

de Décembre à tous les Evêques du Royaume fut brûlée dans la Place de Greve par la main du Bourreau (a) comme un Libelle féditieux & tendant à troubler le repos public. La publication du Jubilé fut une occasion au Cardinal de Retz d'exercer son autorité, en défendant au Chapitre de Paris de se mêler du Gouvernement du Diocèse, & en nommant deux Grands-Vicaires, Chaffebras, Curé de la Magdeleine qui en étoit un. se mit en possession de son emploi, nonobstant les oppositions de la Cour, à l'occasion desquelles il publia diverses monitions. & différentes affiches où l'on voyoit le nom de l'Archevêque qui étoit contrefait par le Houx, Principal du College des Grassins. homme de néant, mais habile & qui possédoit au souverain degré le talent qui fait les faussaires, dont il fit plusieurs fois usage en faveur du Prélat, pour la désense duquel on n'avoit pas honte d'employer la fourbe. Chaffebras en fit tant , qu'une Sentence du Châtelet (b) le bannit à perpétuité, confisqua ses biens, & déclara ses Bénéfices impétrables, ce qui ne l'empêcha pas de publici de nouvelles monitions où, en des termes qui ne respiroient que la piété & la charité Chtétienne, il exhortoit pathétiquement ceux qui, selon lui, entreprenoient sur la Jurisdiction de l'Eglise, à demander pardon à Dieu & à faire pénitence. Cependant la Cour n'avoit pas plutôt vû le Cardinal faire des Grands-Vicaires, qu'elle avoit proposé au Nonce d'en demander au Pape. Le Courier qui porta les dépêches fut chargé d'un ordre à Lionne, Ambassadeur à Rome, pour demander des Juges qui fissent incessamment le Procès à l'Archevêque. La Congrégation établie pour examiner cette affaire, répondit qu'on ne lui pouvoit donner de Juges qu'il n'eût été entiérement

<sup>(</sup>a) Le 29 Janvier 1655. (b) Du 27 Septembre 1655.

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 200 rétabli. Mais Alexandre VII ne voulant pas lui donner des Juges , nomma un suffragant pour gouverner le Diocèse de Paris pendant son absence. La Cour de France auroit été contente si la nomination avoit eu lieu; mais l'Evêque de Meaux , Frere du Chancelier Seguier , refufa la Commission qui lui étoit adreffée. De plus, l'affemblée du Clergé fe fouleva au seul nom de suffragant, de maniere que le Nonce n'osa pas même préfenter son Bref. Cette voye n'ayant pas réuffi , l'Ambaffadeur de France proposa au Pape de nommer pour Grand Vicaire un des fix Sujets qu'elle proposoit. Le Cardinal de Retz y consentit d'autant plus volontiers, que ses suffragans lui manderent qu'il y trouvoit fon compte, puisqu'on reconnoissoit par-là son autorité spirituelle. Ses amis en ayant jugé de la même maniere , il consentit à la nomination de Dusaussay, qui fut peu après nommé à l'Evêché de Toul; mais il en fut si peu content dans la fuite, qu'il le révoqua. Cette révocation choqua vivement le Pape. Il en apprit la nouvelle à Monte-Cavallo, où la crainte de la peste l'avoit obligé de se retirer, & il manda aussitôt au Cardinal de Retz de le venir trouver. Le Prélat qui prenoit les eaux à Saint-Cassien, ne douta presque pas qu'il ne sût arrêté s'il retournoit à Rome, & la crainte de ne se pas tirer aussi aisément du Château Saint-Ange qu'il avoit fait de Nantes, le détermina à s'aller mettre en sûreté en Franche-Comté (a). Il n'y auroit fait que paffer, s'il en avoit cru les Espagnols & ses Confidens qui lui conseilloient d'aller joindre le Prince de Condé en Flandres, pour prendre ensemble des mesures convenables à leurs intérêts; mais cet homme qui se donne pour un César dans ses Mémoires, étoit devenu d'une timidité à avoir peur de son ombre. N'ofant ni gagner les Pays-bas, dans la crainte qu'on

<sup>(</sup>a) Il s'y rendit fur la fin du mois d'Août 1656,

ne lui fit son Procès comme à un ennemi de l'Etat, ni rentrer en France où le Cardinal Mazarin avoit fait publier, au premier bruit de sa retraite d'Italie , de rigoureuses défenses de le recevoir , il prit le parti de changer de nom & d'en faire changer à tous ses gens, d'errer de Ville en Ville, & de se livrer aux plaifirs qui écoient le plus de son goût, & les plus capables de faire oublier ses chagrins. L'avis qu'il recut qu'on avoit découvert à la Cour le lieu de sa retraite, & qu'il couroit risque d'être enlevé, lui fit prendre le parti de passer l'hiver à Constance incognitò. Il parcourut ensuite une partie de l'Allemagne, puis la Hollande, d'où il fut obligé de sortir pour une incommodité qui étoit le fruit & la punition de ses déréglemens. Il y retourna quand il fut guéri, & sa vie ne fut ni moins vagabonde, ni plus réguliere. La longue perruque & les habits brodés d'or lui ouvroient la nuit l'entrée des maisons où il n'auroit ofé paroître en chapeau rouge ; & si sa vanité n'y étoit pas satisfaite comme à Rome, où il ne tenoit pas à lui qu'on ne crût qu'il étoit bien traité de la Reine Christine, il trouvoit du moins de quoi contenter une passion dont le seu n'avoit pu être amorti par la considération de son caractere, ni même par ces humilians revers, si propres à faire rentrer en soi-même l'homme le plus égaré. Ses vrais amis rougissoient d'un dérangement si outré, au moins ceux qui le voyoient de près; les autres ou l'ignoroient, ou en étoient peu touchés. Ce qu'il en avoit encore à Faris auroient bien voulu qu'il se fût aidé plus qu'il ne faisoit. Ils ne doutoient pas qu'un interdit général jetté sur son Diocèse ne mît les esprits dans un mouvement qui pourroit obliger la Cour à les traiter avec moins de rigueur. Mais il ne se livra point à ce coup de désespoir dont le succès n'étoit que médiocrement assuré. Le Pape auroit levé l'interdit, le Parlement de Paris l'auroit déclaré

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 301 nul, & tout le fruit que le Cardinal auroit tiré de cette violente procédure se seroit réduit à mettre un obstacle invincible à son accommodement avec la Cour qu'il auroit poussée a bout. Enfin la mort du Cardinal Mazarin son ennemi personnel, n'ayant appor é aucun changement dans la fituation des affaires & dans la disposition du Roi toujours déterminé à lui interdire l'exercice de ses fonctions dans le Royaume, il prit le parti d'envoyer fa démission pure & simple de l'Archevêché de la Capitale (a). Le Roi avant agréé qu'il revînt à Paris, il lui fit toucher une partie confidérable de fes revenus qui avoient été mis en Sequestre, & ajouta aux Bénéfices qu'il possédoit déja, la riche Abbaye de S. Denis, & une autre de peu de valeur, toutes deux moins nécessaires pour le dédommager de son Archevêché, que pour le mettre en état de payer ses dettes qui étoient immenses (b). Réduit alors à un petit nombre d'amis après le bruit & la figure qu'il avoit fait dans le monde, il parut concevoir que les honneurs auxquels il étoit parvenu ne valoient pas ce qu'il lui en avoit coûté pour s'y élever, & qu'il falloit mettre quelqu'intervalle entre la mort & une vie très-peu conforme aux regles du Christianisme. Il demanda (c) permission au Roi de renvoyer fon chapeau de Cardinal au Pape; mais Innocent X, à la priere du Roi, lui ordonna de le conserver. Il alla ensuite s'enfermer dans une de ses Abbayes, pour y méditer à loisir des vérités qu'il n'avoit gueres vûes jusques-là que de loin & en perfrective. Il mourur à Paris (d) dans sa soixante-sixième année, heureux de pouvoir enfin dire à Dieu dans sa disgrace aussi-bien que le saint Roi David (e): C'est un bien pour moi que vous m'ayez humilié. (a) En 1662.

Avant fa mort, il paya pour trois millions de dettes, fuivant les Mémoires de Joly.

d Le 24 Août 1679. (c) Pf. 118.

Emmanuel-Theodose' de la Tour-d'Auvergne, Cardinal de Bouillon, n'ayant point agi de la maniere qui lui avoit été prefcrite à la Cour de Rome, où il étoit chargé des affaires de France, déplut au Roi Très-Chrétien. Aux sujets de plainte que ce Monarque avoit, il s'en joignit un autre. Louis Grimaldi, Prince de Monaco, étant allé à Rome en qualité d'Ambassadeur de France, intima au Cardinal l'ordre de retourner dans ce Royaume, & cette Éminence s'excusa de partir aussi promptement qu'on le souhaitoit, sur ce que la mort du Doyen du sacré College étant prochaine, il devoit rester à Rome pour prendre possession du Décanat. Cette excuse sut regardée à la Cour de France comme une désobéissance formelle, & c'est ce qui fit perdre au Cardinal le Cordon de l'Ordre du Saint-Esprit, la Charge de Grand-Aumônier, & pour plus de deux cens mille livres de rentes en bénéfices qu'il possédoit en France (a). Dès que Bouillon eut fait les fonctions de Doyen dans le Conclave où Clement XI fut élu Pape, il vint se rendre à son Abbaye de Tournus en Bourgogne. On vit bientôt paroître une espece d'apologie qu'on lui attribua, quoiqu'il niât d'en être l'Auteur, & dans laquelle on ménageoit peu le Prince de Monaco, dont on peignoit la conduite à son égard avec des couleurs fort odieuses. Comme le nouveau Pape s'intéressoit pour le Cardinal, & que la démarche qu'il avoit faite de revenir en France méritoit quelque grace, le Roi lui donna la main-levée de ses revenus (b). Il follicita vainement la fin de fon exil, & après avoir pris patience pendant quelque temps, il se lassa d'attendre. On lui avoit permis de faire des voyages, sans approcher de Paris, & encore moins de la Cour. Il parcourut une grande

(2) Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, du 11 Septembre 1700, qui prive le Cardinal de Bouillon de toutes fes charges, dignités & revenus, (6) Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, du 3 Juin 1701,

DES PRINCES, &c. CHAP. III. partie du Royaume, & étant forti d'Arras (a), fous prétexte d'aller visiter son Abbaye de Vicogne, près de Saint-Amand, il trouva vingt-cinq escadrons qui vinrent à sa rencontre, ayant à leur tête le Comte d'Auvergne son neveu, lequel s'étoit jetté dans le parti des ennemis de la France, dans le commencement de la guerre pour la fuccession d'Espagne. Avec cette escorte, Il se rendit à leur Camp & de-là à Tournay, où il fixa son féjour, en attendant qu'il pût passer en Italie où il est probable qu'il avoit eu dessein de se retirer. On vit aussitôt paroître une Lettre adressée au Roi, datée d'Arras, du jour du départ du Cardinal. Le tour & l'expression la firent regarder comme une piéce supposée par tous ceux qui n'avoient rien vû de la façon du Cardinal, à qui ses différens voyages & fon féjour hors du Royaume avoient fait comme oublier sa langue maternelle. Les choses en étoient encore plus frappantes que le stile. Bouillon disoit froidement au Roi, qu'en se démettant volontairement de ce qu'il possédoit en France, il reprenoit la liberté que lui donnoient sa naissance de Prince étranger, fils d'un Souverain dépendant de Dieu seul, & sa dignité de Cardinal. Quatre jours après (b), le Roi dépêcha un Courier au Cardinal de la Tremoille, qui étoit alors chargé des affaires de France à Rome, & lui écrivit une Lettre dans laquelle il lui marquoit qu'il lui suffiroit, pour punir l'orgueil du Doyen du sacré College, 'd'abandonner aux réflexions du public la Lettre qu'il avoit écrite au Roi; qu'en cas que ce sujet sugitif se rendît à Rome, l'intention du Roi étoit que tous les François & les Italiens attachés à fa Couronne le regardaffent comme un homme livré aux ennemis, comme un rebelle se glorifiant de son crime. Dans le mois suivant (c), le Procureur Général du Roi au

<sup>(</sup>a) Le 22 Mai 1710.

Parlement de Paris communiqua aux Chambres affemblées fon Réquisitoire, qui contenoit que le Cardinal étoit coupable de trois crimes capitaux; le premier, de désobéissance, pour ne s'être pas tenu dans le lieu de sa résidence ; le second , de désertion, pour s'être retiré chez les ennemis; le troifiéme, de félonie, pour avoir nié sa naissance & sa qualité de sujet. Il conclut à un Décret de prise de corps, tant contre le Cardinal que contre un Gentilhomme à lui (a) & un Jéfuite (b), accusés d'avoir favorifé son évasion. Ce Décret sut décerné; & l'on ne donna point à Bouillon la qualité de Cardinal; on le défigna simplement par son nom & son surnom, & par sa qualité de Sujet du Roi. D'abord après le Roi rendit une D'claration (c), où, après avoir exposé que le Cardinal de Bouillon étoit actuellement poursuivi au Parlement & décreté de prise de cerps, pour crime de défobéiffance, felonie & leze-Majellé, le Roi ordonne qu'en cas de vacance des Bénéfices à la nomination du Cardinal, il y foit pourvû à l'égard de ceux dépendans de l'Abbaye de Cluni par l'Ordre de Cluni; & à l'égard des autres, par les Evêques des lieux. Ce fut où fe borna la procédure. Le Cardinal demeura en Hollande jusqu'à la conclusion de la paix d'Utrecht qu'il parut avoir fait la sienne. Alors il eut permission d'aller à Rome. Il s'y retira, au Noviciat des Jésuites, où il mourut quelques années après (d).

XXIX. Observation gfnérale for ces dirs exemples de Afférens Pays.

Que conclure de tous ces exemples! Ceux qui furent donnés fous ces Pontifes qui, par leurs usurpations, remplirent le monde Chrétien d'effroi, ne méritent aucune attention, aujourd'hui qu'on sçait distinguer l'abus de l'autorité Pontificale d'avec l'exercice légitime de cette même autorité. Les autres prouvent

autant

<sup>(</sup>a) Du Tertes. (b) De Montiers. (c) Déclaration du Roi du 7 Juillet 1710, enregistrée.

<sup>(</sup>d) Le 2 Mars 1715.

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 305 autant le ménagement des Princes pour les prétentions de la Cour de Rome, que le droit des Princes pour la punition des Ecclésiastiques. Je me borne à cet égard à cette réflexion : les Princes ont une puissance absolue sur tous leurs Sujets, de quelqu'Ordre qu'ils foient, je vais le prouver. Si quelques-uns ne l'ont pas exercée sur les Ecclésiastiques, il n'en faut pas conclure qu'ils ne l'ont pas pû, mais simplement qu'ils n'ont pas jugé à propos de le faire, pour ne pas se compromettre avec la Cour de Rome.

Tous ces ménagemens ne doivent pas faire douter un instant du droit que les Princes ont de juger les Cardinaux, les Evêques, les Prêtres, les Religieux, &, pour le dire en un mot, tous ceux 1 la Juffice 160 au qui font consacrés au service des Autels,

Un seul principe suffit à l'établissement de cette proposition. Tout membre est sujet à la correction du Corps dont il fait partie ; les Ecclésiastiques sont membres de l'État , & par con-

séquent ils sont soumis à sa Jurisdiction,

Pour s'être voué à Dieu, on ne cesse pas d'être homme, on ne laisse pas d'être livré aux mêmes passions que les autres hommes. On porte souvent l'injustice jusques dans le sanctuaire, & la Religion dans un homme livré à l'injustice, n'est qu'un instrument qu'il fait servir à ses vûes.

L'amour de la Justice, le motif du soulagement des Citoyens; l'intérêt du repos public, toutes ces considérations ne concourent pas moins pour la punition des Ecclésiastiques, que pour celle des Laïques. Disons davantage. Plus la dignité du Prêtre est relevée, plus le Prêtre coupable doit être puni séverement, & c'est de l'autorité du Souverain qu'il doit l'être, à moins qu'on ne veuille partager la Souveraineté, & fonder un État au milieu de l'État.

Tome VII.

De tous les Ecclésiastiques, les Cardinaux sont le plus particulierement liés à la Cour de Rome ; mais quand un Cardinal commet un crime, & sur-tout un crime d'État, dans un pays où il est né & où il réside, prétendre qu'il ne puisse pas y être jugé par le Souverain ou par ses Officiers, c'est jusqu'à un certain point quelque chose d'aussi déraisonnable, que le seroit la prétention du Roi de France, s'il demandoit qu'un Espagnol. Cheyalier de l'Ordre du Saint-Esprit , lui fût envoyé pour être jugé à Paris, pour raison d'un crime qu'il auroit commis à Madrid.

Eh! comment les Princes gouverneroient-ils leurs États & les maintiendroient-ils en paix, si une partie de leurs Sujets pouvoit impunément en troubler le repos? Ces raifons font fimples, elles ne demandent aucune discussion, elles sont à la portée des hommes groffiers comme des gens d'esprit, des ignorans comme des sçavans. Qui que ce soit qui trouble la paix de l'État, & de quelque façon qu'il le fasse, est soumis à la puisfance du sceptre, & ne doit pas être appellé à un Tribunal différent de celui qui juge l'affassin, le voleur, l'empoisonneur.

Refutation les & de celles de quelques Papes.

Mais, dira-t-on, des Conciles, des Papes ont soustrait les Ecclésiastiques à l'autorité de la puissance temporelle. Si l'on examinoit les dispositions des Conciles & les décisions des Papes fur lesquelles on se fonde, il seroit peut-être aisé de faire voir que ces dispositions, faites dans certaines circonstances & pour certaines confidérations, ne peuvent donner aucune atteinte à

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 307 la regle générale; mais tout examen particulier du fait sur lequel l'objection est fondée est inutile. Les décisions des Conciles. & bien moins encore celles des Papes, ne peuvent faire loi dans le cas dont il s'agit. Ceux qui ont fait ces regles étoient des Ecclésiastiques qui ont prononcé en leur propre cause, & qui n'ont eu aucune autorité de décider un point , lequel n'intéresse pas la foi, & dépend uniquement de la volonté des Souverains. Les Conciles & les Papes n'ont aucun droit de fixer les droits des Souverains. C'est aux Souverains au contraire à renfermer l'autorité Ecclésiastique dans les bornes que Jesus Christ lui a marquées.

Qu'an dife, si l'on veut, que des Empereurs ont ordonné Politet on tirée que les Clercs accusés de crime seroient renvoyés à l'audience desprisileges pers Épiscopale (a); qu'on dise encore que des Rois ont fait le même ces aux Ecclesa-Réglement dans leurs États. Qu'on ajoute que les Rois de leges sont tou, France eux - mêmes n'ont foumis les Ecclésiastiques aux Juges Laïques de leur Royaume, que pour des délits privilegiés & non pour les délits communs. Que résultera-t-il de-là ? Les Ordonnances des Empereurs & des Rois leur ont été diétées par leur piété & par des confidérations particulieres, elles ne contiennent que des privileges qui peuvent cesser par la même Puissance qui leur a donné l'être. Les graces que les Princes ont accordées dans un temps, ils peuvent cesser de les accorder dans un autre. Ceux qui ont accordé au Clergé des privileges qui le dérobent à la coercition de l'État, font les maîtres de les révoquer, à moins qu'on ne veuille partager, & par conséquent détruire la Souveraineté. Si les Princes n'avoient fait que rétablir le Clergé dans la jouissance d'un droit attaché àl État Ecclé-

<sup>(</sup>a) Clericos, quos indistretim ad saculare judicium deduci debere, in faustus prasumptor ediscrat, Episcopali audientia reservamus, Valentin & Théodose.

fiastique, & que ce droit sur d'institution divine, ils ne pourroient révoquer ces concessions, mais ces privilleges ne sont que
de droit humain. Si les Eccléssastiques précendent le contraire,
c'est à eux à prouver le droit primitif sur lequel ils se sondent;
ils ne scauroient le justisser; ils ne peuvent donc convertir en
droit originaire une concession qu'ils ne doivent qu'à la libéraliré
des Princes. Chaque Souverain peut, au gré de la Justice,
supprimer dans ses États ceux qui n'étant que d'institution humaine, sont devenus contraires à l'intérêt général de la Société,
& au repos du peuple.

#### SECTION III.

Si les Biens Ecclésiastiques sont assujettis au payement des Taxes;

XXXIII.

Préjugés & prétentions des Eccleualinges au fujet des privileges
réchs des biens
dont ils font les

E préjugé en général est une opinion prise, ou un Jugement formé sans examen ou sans connoissance. Ce qui sit que non-seulement on ignore certaines choses, mais encore qu'on s'ignore soi-même; ce qui est le plus sort & le plus dangereux des préjugés, parce que c'est de cette double ignorance de soi-même & des choses dont on veut juger, que naissent les plus grandes erreurs que le préjugé ou la précipitation dans les Jugemens puisse ensantes. On connoît les préventions des Ecclésastiques sur leur état, & il n'y eut ja; mais de préjugé plus caractérisé que les franchises, immunités & libertés qu'ils prétendent dans toute l'étendue que les séprits prévenus ou mal instruits veulent leur donner. S'il en salloit croire le Clergé, il seroit exempt de toutes impositions, & s'il contribuoit aux charges de l'Etat qui en sont le principe & l'objet, ce ne seroit que volontairement, gratuitement, & à

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 200 titre de pure libéralité. A entendre les Ecclésiastiques, on diroit que pendant que les gens de guerre combattent pour la gloire ou pour la liberté de la Patrie, qu'ils en supportent les charges, & que les personnes du Tiers-Etat payent les impositions publiques, c'est affez pour eux d'élever les yeux & les mains au Ciel, pour en obtenir du secours; que leurs armes sont l'Oraison, l'encens & la pénitence; que si les Gentilshommes donnent leur fang, & le peuple ses sueurs & ses travaux, eux ils répandent jour & nuit des larmes aux pieds des Autels pour détourner la colere de Dieu; & que comme d'autres Moyses (a) fur la montagne & dans le défert, ils défont plus d'ennemis en levant les mains vers le Ciel, que ne peuvent faire toutes les armées ensemble. Les Ecclésiastiques veulent jouir , en exemption de toutes charges, des biens dont la piété publique les a enrichis, si l'on en excepte celles qu'ils auront eux-mêmes la générolité de s'imposer : expliquons d'abord en peu de mots comment les Ecclésiastiques sont devenus les possesseurs des biens dont ils jouissent, & nous verrons ensuite de quelles charges ces biens font tenus.

Dans la naissance de l'Eglise, les biens étoient communs, on n'avoit rien en propre, les Fidéles apportoient tout aux font deux pieds des Apôtres, mais cet heureux tems ne dura pas beau- lien coup. Vingt-six ans après la mort de Jesus-Christ, chacun reconnut le sien, ensorte qu'il ne fut plus permis à ceux qui guel usge ils avoient du bien en propre de vivre des offrandes que les Fidéles donnoient pour les Ministres & pour les Pauvres. Nous en trouvons la preuve dans la premiere Epître de saint Paul à Timothée. Cet Apôtre exhorte les Fidéles de ne point char-

(a) Cumque Levaret Moyfes manus , vincebat Ifrael ; fin autem paululium remififet ? Superabat Amalec. Exod. Cap. 17, V. 11,

ger les revenus de l'Églife de la nourriture des pauvres veuves, & veut que leur famille les nourtisse (a. Les Evêques, pour vaquer plus ailément à la prédication, se déchargerent bien-tôt du foin des aumônes fur les Prêtres, & enfuite fur les Diacres qui eurent le gouvernement du temporel. On affishoit non-seulement les pauvres des Eglises cù les aumônes étoient faites, mais encore ceux des autres Eglifes éloignées, lorsque leur revenu ne suffisoit pas pour les besoins de leurs pauvres (b). Ces aumônes furent si abondantes, que les Empereurs s'en emparerent souvent par force dans les nécessités publiques, à moins que les Prêtres & les Diacres ne prévinssent ce malheur en les distribuant aux Pauvres, comme fit saint Laurent lorsque Décius voulut s'en emparer (c). La crainte de perdre en un moment les libéralités des Fidéles, obligea les Prêtres & les Diacres à demander leur portion de ces aumônes par avance, les uns your un mois, les autres pour un tems plus long, cependant il n'y avoit point encore de biens en fonds dans l'Eglise, parce que les Loix Romaines ne permettoient pas aux Communautés d'en posséder sans la permission de l'Empereur qui n'avoit garde de l'accorder aux Chrétiens. Constantin devenu Chrétien, sut le premier qui permit à l'Eglise d'acquérir des fonds. Peu de rems après , les Fidéles qui s'attendoient tous les jours à la fin du monde. & qui ne se soucioient guére de leurs richesses, en firent de grandes largesses à l'Eglise, sans demander aucunes prieres, & fans imposer aux Prêtres aucune obligation. Les Prêtres en abuserent, & sur la fin du quatriéme siécle (d), le Prince fit une Loi qui leur défendit de faire des acquisitions. (a) Si quis habet viduas, subministret illis & non gravetur Ecclesia, ut iis qua verè

vidux funt fufficiat.
(b) Voyez les Actes des Apôtres & le quinzième Chapitre de l'Epitre aux Romains.

(c) En 220. (d) En 390.

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 311 Il est néanmoins constant que jusques vers le commencement du cinquiéme fiécle (a), ces biens étoient toujours distribués par les Diacres sous les ordres des Evêques & des Prêtres. On en fit enfin quatre parts dans l'Eglise Orientale. La premiere fut distribuée à l'Evêque ; la seconde , aux Ministres des Autels ; la troisiéme , à la Fabrique , c'est-à-dire , pour l'entretien des Temples où les Fidéles s'affembloient, & pour la maison des Evêques, des Prêtres, des malades; la quatriéme aux pauvres. Trente ans après (b), les Evêques qui, sur leur portion, étoient obligés de nourrir les étrangers & les pauvres de dehors, s'en rendirent les Propriétaires absolus, & se mirent sous la protection des Princes pour la micux conserver. Ces Princes profiterent de l'occasion, pour empêcher les élections & donner eux-mêmes les Dignités de l'Eglise. En France, les Maires du Palais s'en rendirent les maîtres, & le Peuple ne s'en mêla plus guére. Chacun retint les offrandes, & parce que dans le même tems, les Princes distribuerent les fonds publics aux gens de guerre, pour servir l'Etat dans les affaires civiles ou dans la milice, & que ces fonds, en langage franc & Lombard, s'appellerent beneficia, comme choses tenues des bienfaits du Prince, les portions des fonds de l'Eglife, ou même le droit de les posséder, s'appellerent aussi beneficia, parce qu'ils étoient donnés par le Prince, comme les Evêchés & les Abbayes, ou du consentement du Prince, comme les autres Bénéfices de moindre valeur.

Cette maniere de gouverner les biens de l'Eglife subsista plus long-tems en Occident qu'en Orient, & plus en France que dans les autres Royaumes; car dans celui-ci, les Evêques &

<sup>(</sup>a) Jusqu'en 420. (b) Vers l'an 450.

les Abbés qui donnoient des foldats au Roi, & qui faifoient euxmêmes la guerre, furent les plus forts, & ôterent par violence aux Prêtres & aux autres Ministres tout ce qu'ils possédoient de biens fonds; & par-là les rendirent si pauvres, que les Peuples ne voyant plus les Eglise desservies par les Prêtres, penserent à leur assigner des aumônes, par le moyen des dixmes que les uns sixerent à la dixième partie du bien, les autres à une moindre, selon l'étendue des Paroisses: & quelquesuns, sans rien fixer, assignerent du bien aux Prêtres, autant qu'il leur en falloit pour, subssiler, honnéement. La pauvreté des Prêtres étoit si grande qu'ils le trouverent obligés, dans tous leurs Sermons, d'exhorter les Fidéles à payer la dixme, Les Bénéfices surent donc plus ou moins considérables selon la différence des Paroisses; & ces dixmes surent autorissés & par nos Rois & par les Etats du Royaume.

Telle est l'Histoire des revenus des bénéfices & des dixmes qui ont pris leur origine en France. Telle est l'origine des richesses immenses du Clergé,

La profession du Soldar est de combattre; celle du Magistrat de juger; celle du Laboureur de cultiver la terre, & celle d'un Eccléssatique, de servir Dieu & le Prochain dans un entier détachement de tous les biens de ce monde. Dans les biens que les Eccléssatiques possedent, rien n'est à eux au-delà du nécessaire dont ils ont besoin pour subsister; peuvent-ils, sans une usurpation facrilége, s'approprier un supersu qui a été destiné originairement à l'entretien des Pauvres, & qui n'est passe entre leurs mains que pour être tanu des mêmes charges auxquelles ils étoient soumis envers le Souverain. Peuvent-ils sans crime détourner de leur véritable destination des biens dont jis ne sont que les Administrateurs. Peut-on dire de tous les

DES PRINCES, &c. CHAP. III. Ecclésiastiques ce qu'on a dit des premiers Chrétiens, qu'ayant tout ils ne possedent rien (a).

Si la conduite des hommes étoit l'expression fidele & cons- ce qui s'ell fait tante de leurs devoirs ; si la Loi naturelle qui en est le prin-dans tous les siches de dans tous cipe, étoit toujours la regle de toutes leurs actions, ce qu'on noitre ce qui se appelle Coutume, seroit en soi-même aussi respectable que res-

pecté. Eh l Quelle Loi plus juste en effet & plus puissante tout ensemble que l'habitude immémoriale, universelle, & uniforme de la raison & de la justice ! Mais s'il est des usages de cette espece, combien doit-il s'en trouver & s'en trouve-t-il en effet qui-n'ont pour principe & pour origine que l'oubli , & fouvent l'infraction de la Loi naturelle ! Les fastes du monde ne le prouvent que trop, & les Loix renouvellées sans cesse & multipliées fans fruit, pour rappeller les hommes à leurs premiers devoirs, achevent de le démontrer. Après tant de motifs de se défier de ce qu'on appelle coutume & usage, cet objet si ordinaire & si peu légitime de la superstition politique, par quelles regles & fur quels principes faudra-t-il le discuter, pour l'adopter & le confacrer, ou le réprouver & le proscrire ? Les actions des hommes ne peuvent & ne doivent être jugées que sur leurs rapports avec ce qui en doit être le principe & la regle. Tout usage, quelque ancien qu'il soit, dès qu'il sera démontré n'être que l'infraction de la Loi de nature, ne peut & ne doit passer que pour un abus : ainsi, quand l'exemption de fait & de pofsession que les Ecclésiastiques pourroient avoir de contribuer de leurs biens aux charges de l'Etat, seroit immémoriale, ne fuffiroit-il pas de la combattre par ces paroles de S. Cyprien: C'est en vain (dit ce Pere ) que ceux dont la raison & la justice proscrivent les priviléges , ne répondent d l'une & à l'autre

(a) Omnia habentes nihil poffidenses.

Tome VII.

que par leur possession, comme si la coutume & l'usage pouvoient avoir jamais plus de force que la vérité, & devoient prévaloir sur elle.

Examinons néanmoins l'origine, les progrès, les caracteres & l'effet de la possession reclamée par le Clergé de France. Cet examen exige un détail historique que la matiere rend indispensable. L'étude du passé mene à la connoissance du présent & fouvent même à la science de l'avenir, parce que les hommes comme les modes ne varient que dans les formes, sans changer d'obiet & de principe. Le but de l'Histoire est de les montrer dans tous les points de vûe, & dans les positions différentes où le contraste & le jeu de leurs idées & de leurs sentimens, de leurs opinions & de leurs passions les placent successivement. Cest un Tableau toujours le même & toujours changeant des hommes, qui , comme Acteurs ou Spectateurs , ont paru sur le théâtre du monde dans les scènes qu'ils y ont jouées ou vû représenter. Les caracteres ou les passions des uns, & les impressions des autres, sont l'ame de ce Tableau, & comme les affaires de l'Eglise & des Ecclésiastiques sont nécessairement liées à celles de la Société, par leur relation naturelle, & par les motifs, les intérêts & les fentimens des hommes qui s'en font mêlés, on ne peut en retracer l'histoire, sans y joindre au moins en partie celle de tous les siécles, de tous les états, de tous les hommes & de toutes les pasfions.

XXXVI.
L'exemption des
Levi es de l'ancienne Loi étoit
de droit fivin, St
elle étoit fondée
fur l'exclusion tosale de tout aurre
bien, que d'une
simple samène,

La Loi nouvelle ayant fuccedé à l'ancienne, qui n'en étoit que l'ombre & la figure, il faut en conféquence du rapport qui fe trouve entre les Préres de l'une & de l'autre, & des inductions que le Clergé en tire, examiner quelle étoit la condition des Juifs relativement à leur Etat, tant qu'il a subfisté, & à l'Empire Romain, losqu'il le sei (tubiugués, DES PRINCES, &c. CHAP. III. 315
La confécration de la Tribu de Levi au ministere des Autels, y fendit le Sacerdoce héréditaire. Josué, par l'ordre & l'inspiration de Dieu, exclut les Lévites du partage des terres, & leur attribua pour leur subsistance les dixmes des fonds qui distribua aux autres Tribus: Dieu dit que Levi n'a point eu de part avec ses freres au Pays qu'ils possédicient, parce que le Seigneur est lui-méme son partage, selon que le Seigneur votre Dieu le lui a promis. Les Prêtres de l'ancienne Loi ne possédicient aucun immeuble, parce que les immeubles entraînent nécessairement des oins & des discussions, & que les dixmes & les obbations suffisient à l'entretien de ces Prêtres.

Les Lévites réduits par cette Loi à une simple aumône; n'ayant & ne pouvant avoir aucune part dans les biens de l'Etat, il n'étoit ni possible ni juste qu'ils contribuassent réellement à ses charges & à ses besoins. Tel est le fondement d'une exemption établie de Droit divin en faveur des Lévites , & le prétexte qu'on a voulu donner aux prétentions du Clergé, pour reclamer une pareille exemption pour ses biens fonds, & un droit aussi légitime sur les dixmes. Mais il n'y a aucune parité entre les Ministres de la Loi nouvelle & ceux de l'ancienne. Pour qu'il y en cût, il faudroit que nos Ecclésiastiques n'euffent pas plus de part que les Lévites aux biens temporels, que le Législateur de la Loi nouvelle, en les en excluant, leur eût attribué la dixme de tous les biens pour les dédommager de cette privation; & que l'on ne sçut pas que les dixmes qu'ils possedent leur ont été données, ainsi que les biens sonds par ceux qui en étoient les vrais Propriétaires, que les biens des Ordres de Cluny, de Cîteaux & de Malte ont été exemptés par les Papes de payer la dixme, ce qui ne se pourroit si elle étoit de droit divin ; que c'est par une Ordonnance récente

XXXVII.
Les Juifs & leurs
Prêtres payerent
les tributs aux
Empereurs Idolatres. J. C. luimôme, fes Apôtres, fes Difciples les payerent aufi,

des Seigneurs Laïques, à qui elles font inféodées. Différentes révolutions avoient déja confondu la Tribu Sainte avec les autres, lorsque les Romains subjuguerent les Juifs, & imposerent des taxes sur leurs terres & sur leurs personnes. Ils étoient dès-lors partagés en trois Sectes, les Pharisiens, les Effeniens , & les Sadducéens. Les Pharifiens , suivant le rapport de faint Clément d'Alexandrie, de faint Chryfostome, de Théodoret, & de faint Augustin, refusoient de payer les tributs à l'Empereur, ils s'en prétendoient exempts, ainsi que de toute obéissance civile. Voici comme parle d'eux Joseph-Historien, Juif & contemporain. » Il y a une Secte de gens. » dit-il , qui veulent qu'on les croye plus instruits que les au-" tres des Loix & des usages de la Religion, du Gouverne-" ment & de la Patrie. Ils se vantent d'en être les rigides obs servateurs. On les nomme Pharisiens ; ils sont artificieux , " arrogans, & si entreprenans qu'ils ne craignent pas même · quelquefois de s'élever contre les Rois, & de les attaquer » ouvertement. Pleins de préjugés, d'orgueil, d'artifice, & » d'esprit d'indépendance & de révolte, ils s'opposoient à » l'autorité, ils offensoient la Majesté souveraine, & par tou-» tes fortes d'intrigues & de cabales, ils excitoient le Peuple à » la rebellion. Avec ce caractere & ces dispositions, ils refu-- ferent au Roi, à l'Empereur & à l'Etat le ferment de fidé-» lité que toute Nation leur avoit prêté (a).

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 317 » homme d'un mérite rare, Gouverneur de Syrie & de Judée. » avec ordre d'y faire le dénombrement de tous les biens des Par-» ticuliers. Les Juifs voyoient d'abord avec peine ce dénom-» brement. Joazar, grand Sacrificateur, leur perfuada de n'y » pas rélifter. Mais Judas & un Pharifien nommé Sadoc, fol-» liciterent les Peuples à se soulever , disant que ce dénombre-» ment n'étoit autre chose qu'une manifeste déclaration qu'on vou-" loit les réduire en servitude. Pour les exhorter à maintenir » leur liberté, ils leur représenterent que si le succès de leur » entreprise étoit heureux, ils ne jouiroient pas avec moins » de gloire que de repos, de tous leurs biens, mais qu'ils ne » devoient pas espérer que Dieu leur fût favorable, s'ils ne » faisoient pas de leur côté tout ce qui seroit en leur pouvoir. » Le Peuple fut si touché de ce discours , qu'il se porta aussi-» tôt à la révolte. Ce ne fut plus par-tout que meurtres & bri-» gandages. On pilloit & on tuoit indifféremment amis & ennemis, par le desir de s'enrichir, & sous prétexte de dé-- fendre la liberté publique. La rage de ces féditieux paffa » jusqu'à cet excès de fureur, qu'une famine qu'elle occasionna » ne put les empêcher de forcer les Villes, & de les inonder » du sang des Concitoyens. Judas & Sadoc ne troublerent & » ne désolerent pas seulement toute la Judée, mais ils jette-» rent encore les femences de tous les maux dont elle fut af-» fligée depuis, & de fa destruction totale. Le même Historien n observe encore que les Prêtres des Juiss, & sur-tout les Prin-» ces des Prêtres étoient presque tous de la Secte des Phari-» siens. Elle subsistoit encore du tems de Jesus-Christ. Voici » ce que nous lisons à son sujet dans l'Evangile de saint Mat-» thieu . & dans celui de faint Marc.

" Les Pharisiens ( disent ces deux Évangélistes ) firent des-

» sein entre eux de surprendre Jesus dans ses paroles. Ils lui » envoyerent donc leurs disciples avec les Hérodiens ( c'étoient » les Officiers publics préposés pour la levée des impôts ) lui » dire : Maître, nous sçavons que vous êtes véritable, & que vous enseignez la voie de Dieu, sans avoir égard à qui que n ce foit , parce que vous ne considerez point la personne dans ales hommes, dites nous donc votre avis sur ceci : est-il libre » & permis de payer ou non le tribut à Cesar. Ils faisoient ainsi un cas de conscience du payement de ce tribut qui étoit un cens, une espece de Capitation. Mais Jesus connoissant leur malice, leur dit « Hypocrites , pourquoi me tentez-vous ? » Montrez-moi la piéce d'argent qu'on donne pour le cens ; & "eux lui ayant présenté un denier, Jesus leur dit: de qui est » cette image & cette inscription ? De Cesar, lui dirent-ils. " Alors Jesus leur répondit : Rendez donc à César ce qui est à " Céfar, & à Dieu ce qui est à Dieu ». Voilà la question proposée, & ce qui est digne de remarque, proposée par des gens d'Eglife, voilà la décision de Jesus-Christ même.

Les exacteurs des impôts de Capharnaüm ne douterent pas que faint Pierre ne payât le tribut, ils lui demanderent feulement fi fon Maître le payoit. Saint Pierre erut que le Seigneur y étoit obligé, se souvenant qu'il l'avoit payé presqu'en naisfant. Il répondit aux exacteurs que Jesus-Christ le payoit. « Et étant entrés dans le logis, Jesus le prévint de lui dit (a): « Simon, quel est votre sentiment? De qui est-ce que les Rois » de la terre reçoivent les tributs de les impôts? Est-ce de leurs » propres ensans ou des étrangers? Des étrangers, répondit » Pierre. Jestos lui dit: les ensans en sont donc exempts. « Janfénius , Evêque d'Ypres, fait sur ce passage de l'exemption

<sup>(</sup>a) Matth. 18. V. 23. 24.

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 319 des enfans cette observation (a); « Christ ne parla que de soi, » ou parce qu'il étoit fils de Roi dans son humanité, descen-» dant de la maifon de David , ou parce qu'il étoit fils du Roi » des Rois, en tant que fils de Dieu: relations qui ne conve-» noient point à Pierre & qui ne peuvent s'appliquer aux Ec-» clésiastiques (b), que de la même maniere qu'elles s'attribuent » à tout fidéle, parce qu'il est fils de Dieu par adoption, Jesus-- Christ étant le fils aîné entre plusieurs freres. Cependant, » pour ne point donner de scandale (ajoute Jansénius), il » voulut paver le tribut, puisqu'il avoit pris la forme de servi-» teur, & que dans l'humilité de la chair, il s'étoit déja fou-» mis à l'Empire d'Auguste, & avoit payé le cens dans la des-» cription de Quirinus. » Saint Matthieu rapporte encore que Jelus-Christ fit un miracle pour payer le tribut. Il dit à saint Pierre de jetter la ligne dans la mer, & qu'il trouveroit dans le premier poisson une piéce d'argent de quatre dragmes dont il fe ferviroit à payer le cens pour eux deux, parce qu'il étoit de deux dragmes par tête. Voilà la pratique jointe aux enseignemens . & l'exemple au précepte.

Jesus-Christ n'est venu sur la terre que pour nous procurer les biens spirituels, & il n'a diminué en aucune maniere, par son avenement, la puissance temporelle des Princes. C'est ce que l'Eglise nous apprend par l'Hymne de Sedulius qu'elle a adoptée (c).

C'est sur les principes de ces divines leçons, que saint Paul, ce grand Interprete des loix de Dieu, établit l'autorité des Princes & l'obéissance qui leur est dûe, en reglant les devoirs

<sup>(</sup>a) In Comment in Cap. 17. Matth. p. 143. (b) Hoc intur argumentum directe non concludit, nifi pro folo ditto.

<sup>(</sup>c) Hostis Herodes impie, Non eripis mortalia, Christum venire quid times? Qui regna dat calestia.

des Chrétiens à l'égard des Princes Payens, Il dit aux Romains; que toute Puissance soit soumise aux Puissances supérieures; sec. Passage sur lequel on pourroit rapporter les Commentaires d'une multitude, tant de Peres de l'Eglise depuis saint Clément jufqu'à faint Bernard, que d'Ecrivains Ecclésialtiques les plus relpectables. Ils enseignent tous que saint Paul a mis le Clergé dans la même obligation que les Laïques de payer le tribut. Cette Doctrine a été généralement reconnue & enseignée par les Peres, dès la naissance de l'Eglise.

Tout le monde sçait que le fameux raisonnement de saint Augustin (a), inseré dans le Décret (b), est suivi de cette conféquence que Gratien en tire : » Les Ecclésiastiques dépendent » de l'Evêque par leur Office , & sont sujets de l'Empereur par » les fonds qu'ils possedent. Ils reçoivent de l'Evêque l'onction, » les dixmes & les prémices ; & de l'Empereur la possession de » leurs fonds. Puis donc que c'est de la Loi Impériale (c) qu'ils » tiennent leurs fonds, il est clair que les Ecclésiastiques sont » Sujets de l'Empereur, à cause de leur fonds : « l'Eglise ne tenant ses biens temporels que des Souverains, elle ne peut les posséder que dépendamment des Souverains. Que si les Evêques entendent avec plaisir ces paroles que le Pape leur dit; Qu'avez-vous à démêler avec le Roi? (d) Il faut qu'ils entendent celles-ci de la bouche de leur Souverain : Pourquoi voulez-vous posséder mes terres (e)? Les Princes ne prétendront pas que les (4) Quo jure defendis villis Ecilefia, an divino, humano? Divinum jas in feripturis historius, humanum in leiphus Regum. Un'el quifque possible quod possible s, nonne jure himanum? Num ire divino Domini of terra o Palentido quis. Jure humano dicitur: has villa mea 49: has chouse mea 41: his fervus meus 41: Tole jura Imperaturum, quis antet dictor: has villa mea 49: massi fiel ffervus; neue 41: Rodin Jura Imperaturum.

Evêques

<sup>(</sup>b) Can. Si qua 26. Cauf. 11. Q. 1. (c) Lib. 1. Cod. de Sacrofand, Ecclef. Cauf. 12. Quafl. 1. 15.

<sup>(</sup>d) Quid tibi & Regi? (e) Quid tibi & poffessioni?

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 321
Evêques leur fassent hommage de leurs terres, pourvu que les
Evêques ne prétendent pas jouir de ces terres. De-là saint Augustin conclud qu'un Evêque ni aucun autre Ecclésastique ne
peut dire: » Qu'ai-je affaire du Roi? Qu'y a-t-il de commun
» entre le Roi & moi? Car c'est comme s'il disoit: Qu'ai-je
» affaire de mon bien & de toutes mes possessions, puisqu'il
» ne peut rien posséder que par le droit humain qui est le même

» ( comme il le suppose ) que le droit du Prince (a). Valentinien le jeune ordonna à faint Ambroife de livrer une Basilique aux Ariens, les Officiers. & les Tribuns vinrent le trouver pour l'en presser, & lui dirent que l'Empereur usoit de son droit, & que tout lui appartenoit. » Ne croyez pas ( ré-» pondit faint Ambroise) que la puissance Impériale s'étende » fur les choses de Dieu. Les Empereurs ont les Palais, & les » Evêques ont les Eglises. S'il s'agit de mon bien, de mon pa-» trimoine, de mon corps, de tout ce qui m'appartient, je le . donne, si c'est un tribut que l'Empereur demande, nous ne » refusons pas de le payer ; les champs qui appartiennent à " l'Eglise le payent, si l'Empereur veut ses champs, il peut se » les approprier (b), personne de nous ne s'y oppose; les au-» mônes qu'on ramassera sur le Peuple pourront suffire aux Pau-» vres. Que les Ministres de l'Empereur ceffent de nous rendre » odieux à fes yeux, à cause de ces campagnes, qu'ils les pren-» nent s'il plaît à l'Empereur ; je ne les donne pas, mais je ne » les refuse pas. » On peut remarquer dans cette réponse de saint Ambroife la maniere différente dont il parle des choses qui regardent la Foi, & de celles qui concernent les biens de l'E-

Tome VII,



<sup>(</sup>a) Noli dicere: Quid mihi & Regi? Quid tibi ergo & possessioni: Dixistis: Quid mihi & Regi? Noli dicere possessiones tuas, quia ad ipsas tenuntiassi jura humana quibus possessiones possessiones.

(b) Vindicare.

glife & les personnes des Evêques. S'agit-il de livrer les Eglises aux Ariens? il répond que l'Empereur n'y a aucun droit. S'agit-il de livrer sa personne? il est tout prêt. S'agit il de livrer les biens de l'Eglise ? Ces biens payent un tribut à l'Empereur, & si l'Empereur veut prendre les biens mêmes, il est le maître. Saint Ambroise ne les donne point (a), parce que ces biens ne lui appartiennent pas; mais il ne les refuse point, il reconnoît même que l'Empereur a fur ces biens un droit de vindication (b): or qui ne sçait que la vindication (c) suppose la propriété & le domaine de la part de celui qui exerce la vindication.

L'usage de payer les tributs est attesté comme constant dans la feconde Apologie que faint Ju lin adressa à Marc-Aurele au milieu du second siécle. » Nous payons (dit ce désenseur de la » Religion qu'il scella de son sang ) les tributs & les impositions à » ceux que vous avez préposés pour les lever . & nous y fom-» mes plus exacts que qui que ce foit, en conféquence de l'ordre » & de l'exemple de celui qui nous a dit : rendez à Cesar ce » qui appartient à Cesar (d).

Vers la fin du même siécle, saint Irenée, Evêque de Lyon, expliquant l'Epître aux Romains sur l'obéissance due aux Princes : « C'est ce que Jesus-Christ lui-même a confirmé, dit-il, » par son exemple lorsqu'il ordonna de payer le tribut à Cesar » pour lui & pour saint Pierre (e).

Origene qui vécut jusqu'à l'année 253, dit dans son Commentaire fur cette même Epître : » les Princes exigent les tri-» buts du produit de nos terres & de notre commerce; Jesus-

Potestatem habet vindicandorum.

Justin , Orat. ad Anton, Apol. 2. (c) Iren, Lib. 5. Cap, 20,

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 323 » Christ n'en a-t-il pas payé lui-même ? Combien n'est-il pas plus juste & plus raisonnable que nous y soyons assu ettis (a).

Jusqu'à la fin du troisiéme siècle, la Religion Chrétienne, toujours persécutée par les Empereurs Payens, n'avoit pas procuré à ses Disciples ni à ses Ministres une exemption de tributs que les uns & les autres étoient bien éloignés de prétendre. Les Evêques & les Prêtres encore pénétrés des préceptes de Jefus-Christ & des Apôtres, en consacroient la tradition dans leurs écrits, l'expression dans leurs mœurs, l'observation & l'exemple dans leur conduite ; ils se vantoient enfin d'être aussi Fideles aux contributions, qu'ils s'y reconnoissoient sujets. Dans les trois premiers siécles du Christianisme pendant lesquels les Empereurs étoient Idolâtres, personne dans l'Eglise de Dieu ne parla d'immunités. Les Chrétiens étoient plus empressés à rendre leurs hommages aux Souverains, & les Peres de l'Eglise en faisoient gloire au nom de tous les Fidéles.

La conversion de Constantin au quatriéme siècle, donna la Positione paix à l'Eglife, & la faveur de cet Empereur aux Evêques & l'yard de l'Emaux Ecclésiastiques ; il les enrichit , les respecta , les honora , après que Cons-& leur accorda de grands priviléges. Il exempta leurs person- Chrétien. nes des corvées publiques , & permit aux parties de porter les affaires civiles au Tribunal des Evêques , donnant à leurs Sentences la même autorité qu'à celles émanées de lui, & ordonnant à ses Officiers & aux Magistrats de les faire exécuter ; mais on ne trouve cependant pas que ce Prince, par aucune Loi, ait exempté les biens Ecclésiastiques des impositions.

L'Empereur Constance n'eut pas plûtôt porté un Edit (b) qui accordoit une immunité aux Ecclésiastiques (c), que faint Hi-

(a) Origen. Lib. 9. in Rom. 13.

(c) Lib. 14. Cod, Theod. de Episcop. & Clericis;





laire lui fit des représentations très-vives, sur les pernicieuses suites que ce privilége pourroit avoir pour l'Egisse, quoiqu'il ne regardat que les Ecclésastiques qui commerçoient: » Vous » baisce les Ecclésastiques ( dit l'Evèque de Poitiers à l'Empereureur ), Jesus-Chriss fur trahi par un baiser. Vous leur remetentez la Capitation que Jesus-Chriss pay pour n'être point en sécandale. Vous saites présent des tributs pour inviter les Chréviens à négocier. Vous relâchez ce qui vous appartient pour » leur faire perdre les choses de Dieu (a). Les Evèques du Consiliabule de Rimini ayant voulu étendre ce privilége à tous les biens du Clergé, l'Empereur le révoqua, à la sollicitation des Evèques Catholiques de l'Italie, de l'Espagne, & de l'Afrique assemblés (b) pour un Concile (c) que ce Prince avoit dessein de convoquer à Nicée.

Les Peres du Concile tenu (d) en Illyrie, ceux du troisième Concile de Tolcde (e), du Concile assemblé à Rome, (f), de celui des Gaules (g), de en particulier du sixième Concile de Paris, reconnoissent l'obligation où est l'Eglise de payer les tributs aux Souverains. Ils décident tous que les Sujets Ecclésiassiques de Laïques doivent payer les tributs, de qu'il y auroit de l'injustice aux Ecclésiassiques de prétendre en être exempts pour en charger les Laïques seuls. Je ne rapporterai, de tous ces Auteurs, que ce passage de Domat, qui cet précis autant qu'énergique : » L'Eglis ne peut resuser de payer

<sup>(</sup>a) Oftulo Sacerdotes excipis quo & Chriftus proditus est ; censum capitis remittis, quem Chriftus, ne scandalo esse exceptis vestigatia estarir donas, ut ad negociationem Christianos invites: que tua sint relaxas, su que Dei sun amittantur.

<sup>(</sup>b) En 360.

<sup>(</sup>c) L. 15. Cod. Theod. de Epifc. & Clericis. (d) L'an 371. Theodoret, Hist, Eclces. Lib. 4. C. 18.

<sup>(</sup>r) En 589. (f) En 601.

DE'S PRINCES, &c. CHAP. III. 225 » les tributs, il ne faut pas que le prochain, le peuple, la veuve » & l'orphelin soient trop chargés, & ils payeroient davantage » si l'Eglise en étoit exempte. Ce seroit une volerie affreuse , » ce seroit opprimer les veuves & les orphelins jusqu'à les étran-» gler , pour me servir des termes de Balde , si l'Eglise refusoit » de porter les charges, en rejettant sur le misérable Peuple le » poids de toutes les contributions contre tous droits divins » & humains, contre toute raison naturelle, & contre les re-» gles de la charité aussi-bien que contre celles de la Reli-» gion (a). »

Le calme que Constantin avoit procuré à l'Eglise s'étoit à peine maintenu sous sa protection jusqu'à sa mort arrivée en 337. L'hérésie d'Arius qui dès 321 avoit commencé de la troubler, enleva aux Ministres de la Religion la protection des Constantius, & l'apostasie de Julien son successeur renouvella les perfécutions, Jovien ne regna pas affez long-tems après lui, pour réparer les maux qu'il avoit faits à l'Eglise. Valens, qui lui succéda, favorisa les Ariens au préjudice & aux dépens des

Catholiques.

En 373, faint Grégoire prononça un discours devant Julien preposé pour regler à Nazianze l'imposition des tributs, il lui r commanda les Pauvres, le Clergé, & les Moines. » Au-» cun lien, dit-il, ne les attache îci bas, ils possedent à peine » leurs corps, ils n'ont rien pour Cesar, tout est pour Dieu, » les Hymnes, les prieres, les veilles, les larmes, leurs biens font hors d'atteinte (b).

<sup>(</sup>a) Non potest Ecclesia folutionem effugere, ne gravetur proximus, populus, vidua, & pupillus , qui plus folverent fi Ecclefia vacationem munerum reciperet. Sanè effet immenfa prada , 6 oppsefio viduarum 6 pupillorum iqque ad firaspalationem , us usar vebis Baldi , fi Ecclefia recularet lubire onera , gravando infelicisfimam plebem , difendio omnium Collectarum, contra omnia jura divina & humana & rationem naturalem ac Officium Charitatis pariter & religionis. De Collect, fol 99.

#### GOUVERNEMENT

Saint Basile, dans le même tems, prioit aussi un Officier de l'Empereur d'exempter les Moines des charges publiques , comme n'ayant plus ni leurs biens qu'ils ont donnés aux pauvres, ni leurs corps qu'ils consument par la Pénitence (a).

On voit par-là, que les Clercs & les Moines avoient ceffé fous ce regne d'être exempts des charges publiques (b). En effet, nous avons une Loi de Valens adressée en 370 à Modeste Préfet du Prétoire, par laquelle il soumet aux charges des Villes les Clercs qui y étoient sujets par leur naissance, & du nombre de ceux que l'on nommoit Curiales, à moins qu'ils n'eussent été dix ans dans le Clergé (c). Par une autre Loi que l'on croit de même tems, Valens avoit ordonné la même chose pour les Moines (d). Mais après la mort de Valentinien son frere, devenu plus libre de persécuter la Doctrine Catholique, & sçachant que les Moines en étoient un des plus puissans appuis, il ordonna en 376 qu'ils fussent contraints à porter les armes (e).

Quelle étoit cependant la Doctrine de faint Ambroise, élû l'année précédente Evêque de Milan, fur l'obligation de payer les impôts? " Si Jesus-Christ a payé le tribut, disoit-il dans » fon Livre sur saint Luc (f), qui êtes-vous, pour croire en » être exempts ; si vous ne voulez pas être Sujets de Cesar. » (ajoutoit-il ailleurs dans le même ouvrage) renoncez donc à » la possession des biens du monde, mais si vous en possedez » & en jouissez, vous êtes par-là Sujets de Cesar (g). Si l'Em-» pereur demande un tribut (disoit-il encore dans un Sermon

<sup>(</sup>a) Basil, Epist, 304. (b) Hist. Eccles. Lib. 16. N. 52.

<sup>(</sup>c) Leg. 9. Cod. Theodof. de Episcop. L. 63, Cod. Theodof. de decur,

<sup>(</sup>c) Bafil. Epif. 200.

<sup>)</sup> Amb. Lib. 4. in Luc. Cap. 5. (g) Idem Lib. 19. Cap. 20.

PRINCES, &c. CHAP. III. 327 o contre Auxence en 386 ) nous ne lui refusons pas ; les terres » de l'Eglise payent tribut, nous rendons à Cesar ce qui est à Ce-» far, & à Dieu ce qui est à Dieu; le tribut est à Cesar (a). Saint Ambroise ignoroit-il les droits de l'Episcopat, ou manquoit il de fermeté pour les foutenir ? lui qui en 388, fit fortir Théodofe du Sanctuaire destiné aux seuls Ministres de l'Autel. Cet Empereur répondit à l'Evêque Nectaire, qui lui demandoit pourquoi il n'y étoit pas demeuré : à peine ai-je pû trouver quelqu'un qui m'enfeignat la vérité, je ne connois qu'Ambroise qui porte à juste titre le nom d'Evique (b). Ce Prélat aussi instruit que zelé, écrivit encore en 390 à Théodose avec force & autoritéau fujet du massacre de Thessalonique, il l'excommunia , lui refufa l'entrée de l'Eglife de Milan , lui impofa la pénitence publique, mais ne cessa pas néanmoins de lui demeurer aussi soumis que fidele (c).

En 404, faint Innocent Pape mandoit à faint Victrice Evéque de Rouen, par une Décretale en réponse aux quessions que cet Evêque lui avoit faites sur les regles pratiquées par l'Egisse Romaine, au sujet de divers points de Discipline :» si l'Emperceur nous demande le tribut, nous ne le lui resusons pas, les verres de l'Egisse payent le tribut (d).

Honorius, successeur de Théodose, par une Loi de l'année 407 adressée à Porphire Proconsul d'Afrique, confirma les priviléges que les Loix précédantes portoient en saveur des Eglises des Clercs.

Par une autre Loi du 25 de Mai 412, ce Prince défendit que les terres des Eglifes fussent sujettes aux charges extraor-

<sup>(</sup>a) Idem Orat, contr. Aux. Lib. 5. Epift. 32.
(b) Hift. Ecclef. Liv. 18. Nomb. XV.

<sup>(</sup>c) Amb. Epif. 51. (d) Dec. Grat. p. 2. Cauf. XI. Quaft. 1. Cap. XXVII.

payer la contribution ordinaire.

Valentinien III qui lui succéda, donna l'an 415 une Loi adreffée à Baflus, pour rétablir les priviléges de toutes les Eglifes, que le Tyran Jean leur avoit ôtées, principalement le droit des Clercs, de n'être point poursuivis devant les Magistrats séculiers, mais jugés par les Evêques.

Les Loix des Empereurs en faveur de l'Eglise & du Clergé, fuccessivement abrogées & rétablies depuis Constantin jusqu'à Justinien-, furent enfin rassemblées, rédigées, fixées & publiées par ce Prince en 534, fous le titre de Novelles. Par la trenteseptiéme, il permet aux Evêques d'Afrique de rentrer dans les biens dont les Ariens les avoient dépouillés; mais à condition de payer les charges ordinaires (a). Il y avoit plusieurs boutiques à Constantinople dont les loyers étoient destinés pour les frais des sépultures. Justinien n'exempte des tributs qu'une partie de ces boutiques, de peur, dit-il, que s'il les exemptoit toutes des charges ordinaires, cette exemption ne devînt préjudiciable au Public (b). Justinien distinguant ailleurs (c) suivant le Décret d'Honorius de l'année 412, les impositions ordinaires des extraordinaires, dispense les Eglises des secondes, en les assujettiffant aux premieres ; enfin les fonds même de l'Eglife de Rome étoient encore tenus de la contribution aux charges de l'Etat, comme au tems du Pape saint Innocent.

Saint Grégoire en 591 & 593 recommandoit aux défenseurs de Sicile de faire cultiver avec soin les terres de ce Pays qui appartenoient au Saint Siège, afin, disoit-il dans ses Lettres, que

<sup>(</sup>a) Leix Eccles. par d'Hericourt , troisiéme Part. Ch. 5. (b) Ibid. (c) Ibid.

PRINCES, &c. CHAP. III. 329 l'on pût payer plus facilement les impositions dont elles étoient chargées (a).

Les Légats que le Pape Agathon avoit envoyés à Constantinople, au fixiéme Concile Œcuménique, revinrent à Rome au mois de Juillet 682. Ils rapporterent des Lettres de l'Empereur Constantin Pogonat, portant remise pour cette année en faveur de l'Eglife Romaine des contributions de bled que fournissoient ses patrimoines de Sicile & de Calabre , ainsi que de plusieurs autres impositions dont l'Eglise étoit surchargée (b).

On trouve encore deux Lettres données par l'Empereur Justinien l'an 687 au Pape Jean V en faveur de l'Eglise Romaine. Par l'une , Justinien remet la Capitation que payoient les patrimoines de Rome dans le Pays des Brutiens & en Lucanie (c). Par l'autre, il ordonne la restitution des sers de ces Patrimoines & de ceux de Sicile, que faute de payement des impositions la Milice de l'Empereur retenoit en gage (d).

Telles furent les maximes, la conduite & les positions constantes & respectives de l'Etat & du Clergé, tant que l'Univers fut sous la domination des Empereurs, depuis Jesus-Christ jusqu'au commencement du cinquiéme siécle, & même jusqu'à la fin du sixiéme & du septiéme.

L'Empereur Isaac Comnene, après avoir fait examiner quel revenu suffisoit aux Moines, pour vivre conformément au vœu de pauvreté qu'ils avoient fait, ne leur laissa que ce qui étoit nécessaire, & appliqua leur superflu au profit de l'Etat (e).

C'est un fait constant pour l'Histoire que les Papes pendant huit siécles ont payé des tributs aux Empereurs Payens & Hé-

(a) Grog. Lib. 1. Ep. 42. Lib. 12. Ep. 50. [6] Ep. Leon. T. 6. Conc. pag. 113. Anath. in Jo. V. (c) Anath. in Jo. V. (c) Anath. in Jo. P. (c) Anath. in Jo. P. (c) Theoph. an. 17. pag. 302. & Ap. 2. pag. 303. S. Nicep horChr. (c) Theoph. Streams, . Tt

Tome VII.

rétiques, & qu'ils se vantoient d'y être plus exaêts que les autres. C'est encore un fait que les Evêques de France, depuis le commencement de la Monarchie Françoise jusqu'en 1561, &est-à-dire pendant 1100 ans, ont toujours contribué proportionnellement aux charges & aux besoins de l'Etat, dans la même forme que la Noblesse & le Peuple, & c'est ce que nous allons prouver dans le plus grand détail.

L'Empire Romain défolé par l'inondation des Barbares que l'ambition de Stilicon avoit appellés, de que la foiblefie Hnorius de des fuccefficurs ne put repouffer, vit sonder par eux sur ses sonders particuliers environ l'an 430. On six communément à cette époque la naissance de l'Etat que les François vainqueurs des Romains de des Gaulois formerent dans les Gaules. Cest des positions différentes de successives du Clergé de France, relativement à cette Monarchie depuis sa sondation jusqu'aujourd'hui, que je vais faire le récit.

La Religion Chrétienne prêchée dans les Gaules dès l'an

XXXIX,
Pofitions différentes & fucceffives du Clergé
de France, relativement à cette
Monarchie, Premiere Epoque depais Pharamond
jusqu'a Charlemagne.

La Religion Chrétienne prêchée dans les Gaules dès l'an a 333, n'y étoit pas encore généralement établie au quartième fiécle. Les perfécutions des Empereurs jusqu'à Constantin, Phérése Arienne ensuite, & les incursons des Barbares y avoient troublé & détruit les Eglises; elles ne surent ni protégées ni favorisées par Pharamend, & les trois premiers successeurs, tous idolatres ainst que lui. Clovis premier Roi Chrétien les rétablit, en sonda de nouvelles, & leur donna à toutes de grandes possessions. Sa serveur & son zele exciterent ses Sujers nouveaux convertis comme lui à imiter se pieux exemples. Plusieurs Moines, qui, dès le milieu du cinquiéme séche étoient venus d'Italie & d'Irlande s'établir dans les Gaules, sous la conduite des Enéques & la discipline des Canons, n'eurent pas moins de part à toutes ces libéralités. Les richesses ains que le

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 331 rédit du Clergé, faitoient déja des Monafteres un réfuge aufi für qu'agréable contre la jaloufie des Vifigorhs & des François. Il y cut en France, dans le commencement du cinquiéme fiécle, plufieurs Conciles, dont les différens objets furent d'arrêter les entreprifes des Evêques les uns fur les autres, de conferver les droits, les afiles & les biens des Eglifes, de difpenfer le Clergé de plaider devant les Juges féculiers, & de réprimer les ufures (a).

Les contributions aux charges & aux besoins de l'Etat, étoient de trois sortes, dès la fondation de la Monarchie.

La premiere confilloit dans le service militaire dû par les Vassaux du Roi, à raison de leurs siefs ou bénésses, & par les hommes libres, à raison des terres dont ils étoient Propriétaires. Ce service militaire étoit rendu personnellement & aux frais des Vassaux du Roi & du Propriétaire qui en étoient tenus; ainsi, il étoit par-là pour l'un & pour l'autre une contribution mixte, c'est-à-dire tout-à-la-fois personnelle & réelle.

La seconde espece de contribution étoit purement réelle; elle consistion dans les dons de présens que faisoient annuellement, au Roi de à l'Etat tous les Vassaux du Roi, de tous les hommes libres Propriétaires.

La troisiéme forte de contribution consistoit enfin dans les tributs ou les cens, qui n'étoient exigés que des Romains ou Gaulois conquis, à ration des terres qui leur avoient été laissée à cette condition par les Francs leurs vainqueurs ou des Fermiers des Domaines du Roi.

Les Eglises surent dotées & enrichies dès le cinquième siécle par les Rois, par leurs Vassaux, par les Propriétaires, & par les Gaulois & les Romains. Ainsi les Eccléssastiques avoient

(a) Mezerai.

des terres du Domaine, des fiefs, des terres en propriété, & des terres sujettes aux tributs ou au cens (a).

Il paroît même que nos Rois avoient bien avant la fin du fixiéme siécle, surpassé par leurs donations la pieuse libéralité de leurs Vaffaux & de leurs Sujets libres ou esclaves. Chilperic, petit-fils de Clovis, se plaignoit déja que les biens de son Domaine avoient presque tous été donnés aux Eglises. Notre fisc (disoit-il ) est devenu pauvre, nos richesses ont été transportées aux Eglises, il n'y a plus que les Evêques qui regnent, ils font dans la grandeur, & nous n'y fommes plus (b).

Les Ecclésiastiques si riches & si accrédités étoient-ils néanmoins exempts alors des contributions dont les terres qui leur avoient été données, étoient chargées envers l'Etat, avant que d'être devenues le patrimoine de l'Eglise ? Il est constant , par l'Histoire de la premiere Race, & plus encore par celle de la seconde, que les Ecclésiastiques, non-seulement étoient tenus du service militaire, comme les autres Sujets, mais même qu'ils étoient & furent jusqu'à Charlemagne dans l'usage de rendre personnellement ce service (c). .

Pour ce qui est des contributions réelles, il est encore conftant que les Evêques, Abbés & Abbesses faisoient des dons & des présens au Roi & à l'Etat , ainsi que les Comtes & le Peuple dans la même forme & dans la même proportion. On voit même que les Rois ne s'en rapporterent pas toujours à la libéralité des Ecclésiastiques comme à celle de leurs autres Sujets (d). Clotaire I en 558 ou 560, ordonna que les Ecclésiaf-

(b) Greg. Tur. Lib. 6. Cap. 46. (c) Fleury, troifiéme Discours sur l'Hist. Ecclesiast. Nomb. 8 & suivans. (d) Greg. Tur. Lib. 4. Cap. 2. Aimoin , Lib. 2. Cap. 2.

<sup>(</sup>a) L'Auteur de l'Espris des Loix a très-bien expliqué ce que c'est que le tribut ou le cens dans le Tom. 2 de ces Ouvrage, Liv. 30. C. 14 & 15.

DESPAIN CES, &c. CHAP. III. 333 tiques payaffent la troifiéme partie de leur revenu (a), contribution bien différente de celle qu'ils payent aujourd'hui par les décimes, & renouvellée cependant plus d'une fois fous la feconde & la troifiéme Race, a infi que nous le verrons dans la little. Les Evêques affemblés à Soiffons y confentirent tous, à l'exception du feul injuriofiu de Tours, qui dans fes Remontrances fur cet Edit, ofa dire à Clotaire: fi vous penfez, Sire, éter à Dieu ce qui eff à lui, Dieu vous ôtera votre Couronne à vous-même.

Enfin, à l'égard des tributs ou cens, il paroît que les Ecclé-iastiques y étoient sujets, soit à cause de leurs personnes, parce qu'ils étoient tous Romains ou Gaulois, soit à cause des terres dont les Gaulois ou les Romains avoient enrichi les Eglises. Nivard, Archevêque de Reims, obtint du Roi Childebert I, qui ne mourut qu'en 558, l'exemption de quelques tributs dont son Eglise étoit chargée (b), Grégoire de Tours loue le Roi Theodebert d'avoir remis aux Eglises d'Auvergne le tribut qu'elles avoient coutume de payer.

Fleury (c) oblerve que les richesse des Eglises de France toient déja au cinquième & au sixiéme siècle , une tentation continuelle & dangereuse pour l'avarice & l'ambition. Les Seigneuries temporelles dépendantes de ces richesses, y ajoutoient l'autorité & le crédit. Les unes & les autres faisoient participer les Eccléssassiques aux affaires publiques dans les assemblées générales de la Nation , & sur-tout dans les Conscils des Princes où la faveur les appelloit encore aussi souvent que le besoin de l'utilité. Aussi les Seigneurs même & les Grands de la Na-

<sup>(</sup>a) Valefius, Tom. 1. Liv. 8. ann. 558. (b) Flodoard, Lib. 2. Cap. 7. Greg. Tur. Lib. 3. C. 25. Fauchet, Liv. 3. C. 9.

<sup>(</sup>c) Troilième & quatrième Discours fur l'Histoire Ecclésiaftique,

tion conquérante renonçoient-ils alors à tous les emplois pour l'Episcopat, où ils trouvoient I honneur, les richesses, la considération, la faveur & la sureté contre les difgraces. De-là. les brigues, la simonie, les intrusions, les choix indignes, le séjour continuel à la Cour, l'abandon des fonctions du saint ministere, l'application exclusive aux affaires civiles & politiques, l'influence sur le Gouvernement, les factions & les guerres civiles. Les Grands, ignorans par état, par goût & par vanité, ne s'occupoient que de la chasse & de la guerre. Les lumieres & l'érudition des Evêques ne pouvoient donc manquer de leur donner dans les affemblées générales & dans les Conseils des Rois, autant d'ascendant que d'influence. Mais devenus insensiblement par contagion chasseurs, guerriers & concubinaires, les Ecclésiastiques prirent aussi dès le sixiéme siécle, le dégoût, les principes & les mœurs des Seigneurs qu'ils avoient supplantés dans l'administration & dans le crédit. Grégoire de Tours en est un exemple, il reconnoît lui-même qu'il avoit peu étudié; & ses écrits, par le stile, le choix de ses matieres, le défaut d'ordre, & la crédulité superstitieuse qui v regnent, le prouvent encore mieux que son aveu.

Telle étoit la position des Evêques par rapport à l'Etat, Jorfque deux semmes émules d'ambition, de galanterie, de vices & decrime, gouvernerent, ou plutôt désolerent la France, & par l'abus qu'elles firent de l'autorité Royale, lui porterent la premiere atteinte. Les Grands & les Evêques, allarmés & avertis par l'une de par l'autre, chercherent à balancer une autorité absolue qu'ils avoient vû devenir arbitraire & despotique. Clotaire II qui, pour réunir toute la Monarchie, étoit entré dans leur conspiration contre Brunehaur, seconda le projet qu'ils avoient de borner l'autorité Royale, & dont cette conspira-

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 335 tion n'étoit que le prétexte. Warnachaire, chef de la révolte, en profita le premier, en devenant Maire du Palais de Bourgogne, & obtint de Clotaire II que ce Prince lui conferveroit toute sa vie cette place importante, qui, jusqu'alors avoit été amovible (a). Il est vrai-semblable que Warnachaire, au moyen de la révolution, étoit devenu Maire du Palais par le choix de la Nation; car après sa mort, Clotaire demanda aux Grands affemblés à Troves, s'ils vouloient en élire un autre à sa place. mais ils lui en déférerent encore unanimement la nomination (b). Dagobert, fils & fuccesseur de Clotaire II, ne gouverna que par les Conseils de Pepin Maître d'Austrasie, de faint Arnoul Evêque de Metz, de saint Cuniberg Evêque de Cologne, & de Didier qui fut depuis Evêque de Cahors, & continua de jouir aussi du droit de nommer les Maires du Palais (c) ; mais fous la minorité de Clovis II fon fils & la Régence de Neutechilde, les Seigneurs élurent Flaochat qui, en reconnoissance de leurs suffrages, s'obligea par Lettres & par serment envers les Grands & les Evêques, de leur conserver pendant leur vie leurs honneurs & leurs dignités,

C'est ici que l'Auteur du Livre des Maires de la Maison Royale, fixe l'époque de leur usurpation, qui ne devint néanmoins sensible qu'en 660, par la tyrannie du Maire Ebroin. Les biens Eccléfiastiques furent l'objet & la proie de son avidité, tandis que son ambition, sous le nom de Thierry second, fils de Clovis II, qu'Ebroïn, au préjudice & à l'exclusion de Childeric fon aîné, mit fur le trône, avoit usurpé l'autorité Royale, & en abusoit. Ce sut sous le Gouvernement d'Ebroïn que commencerent les précaires des biens d'Eglife, Marculfe, (a) Fredeg. Chron. Cap. 42. 441. 613.

<sup>(</sup>b) Ibid. Cap. 54. ann. 626. (c) Ibid. Cap. 89. ann. 641.

## GOUVERNEMENT

Auteur contemporain, en rapporte des formules parmi celles qu'il a recueillies (a).

Ces précaires étoient originairement de l'invention des Eccléfiastiques qui, pour faciliter les donations qu'on leur faisoit , laissoient par-là l'usufruit aux Donateurs leur vie durant. L'Eglise se servoit encore de précaires pour donner ses biens par baux à cens, qui devoient se renouveller tous les cinq ans, & qui le plus souvent n'expiroient qu'à la mort des Locataires. Ebroin & les Seigneurs qu'il gratifioit des biens d'Eglise, étoient trop habiles pour ne pas colorer & couvrir leurs usurpations de cette forme confacrée par l'usage, & qui leur en affuroit la jouissance. Il n'étoit question d'ailleurs, pour y parvenir, que de forcer, par l'autorité & le crédit, les Ecclésiastiques de consentir à ce qu'ils ne pouvoient empêcher, & à ce qu'ils faisoient tous les jours de plein gré pour leur intérêt & celui de leurs Eglises. Ebroin établit donc le premier l'usage des Lettres précaires. Le Roi Pepin ; dans un Diplôme , daté de la troisiéme année de son regne, en cite une faite par ce Maire (b). Sa politique vint même encore mieux au secours de son ambition & de son avidité, en prétextant ses violences de l'objet de l'intérêt de l'Etat. Il sçavoit que les biens des Ecclésiastiques devoient, comme ceux des Laïcs, le service militaire. Il donna donc ce service pour motif des précaires qu'il fit faire . & il en mit à toutes la condition expresse. Par-là . l'excès & l'abus conftatoient du moins le droit de l'Etat sur les biens d'Eglise : aussi ces usurpations ainsi colorées continueent-elles d'avoir lieu, lorsqu'en 668 la faction des Evêques qui avoit pour Chef saint Leger, eut déplacé Ebroin leur Auteur , & l'eut confiné dans le Monastere de Luxeu.

Tandis

<sup>(</sup>a) Marculf. Lib. 2. C. 40. (b) Tom. 5. des Hift. de France par les Bénédictins, art. 6.

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 337 Tandis qu'en Neustrie & en Bourgogne, Thierri, après la mort d'Ebroin, suivoit toujours ses maximes par rapport aux biens Ecclésiastiques, Pepin de Heristal, qui sous le titre de Maire, & ensuite sous celui de Duc, s'étoit emparé de l'Austrafie, y suivoit un système différent, aussi agréable au Clergé qu'utile aux vûes de son ambition. Fidele à l'exemple de ses ancêtres qui avoient occupé les premieres places de l'Eglise, il lui rendoit ses biens, il remettoit les Evêques dans leurs Siéges, & ne regnoit que sous leur autorité & par leur avis. Aussi le Clergé de Neustrie implora-t-il son secours. Les Annales de Metz rapportent qu'une des raifons qu'allégua Pepin pour faire la guerre au Roi Thierri, & s'emparer de sa personne, de ses trésors, & de son autorité, fut qu'il étoit appellé en Neustrie par les Evêques, à la défense des Eglises dont les Maires avoient envahi toutes les possessions (a). Pepin vainqueur sut reconnu Maire du Palais dans toute la France, & la gouverna comme il avoit gouverné l'Austrasie. Les Moines, seuls Ecrivains de ce tems-là, exaltent beaucoup ses vertus, & ne peuvent se lasser d'admirer sa dévotion & sa libéralité (b). Son fils Charles Martel regna après lui, fous les noms de Dagobert III, Chilperic II, & Thierri IV. Vainqueur des Sarrasins, des Frisons & des Saxons, il fçut du moins rendre fa domination utile & glorieuse à la France, & formidable à tous ses ennemis. Sa politique & celle de Pepin son pere, quoique contradictoires, furent l'une & l'autre afforties à leurs caracteres & à leurs intérêts, mais sur-tout à leur position & aux circonstances. Pepin appellé par le Clergé, se rendit maître de la Monarchie, en le protégeant & en lui faifant rendre par les Grands ses rivaux,

(a) Annal, de Metz fur l'an 687, (b) Ibid.

Tome VIL

les biens qu'ils avoient usurpés sur l'Eglise. Charles Martel ne put se maintenir qu'en dépouilant les Ecclésiastiques qu'il n'avoit plus à ménager, pour enrichir à leurs dépens les gens de guerre dont il eut toujours besoin.

Les biens prodigués aux Ecclésiastiques, cette composition pécuniaire avec Dieu pour les péchés, que l'ignorance, la superstition & l'avidité avoient introduite, ne parurent & ne devinrent bientôt plus respectables qu'à ceux qui en abusoient. Ainsi Charles Martel ne manqua ni d'occasion, ni de prétexte pour envahir sans contradiction les biens d'Eglise sur des usufruitiers au moins indifférens au Public, & en récompenser ceux à qui la Patrie devoit sa défense & sa conservation. Toute la Nation d'ailleurs étoit alors militaire : conquérant & politique . il ne mit donc pas plus de bornes à ses invasions, qu'il ne s'en fit scrupule & qu'il n'y trouva d'obstacles. Mais il prit aussi pour prétexte le droit de l'Etat sur les biens Ecclésiastiques & le service militaire dont ils étoient chargés. Le domaine du Roi , les fiefs des Seigneurs , & les alleus mêmes avoient passé entre les mains des Ecclésiastiques par des donations que la piété des Rois, des Grands, & des Propriétaires leur en avoit faites (a). Charles Martel, en dépouillant le Clergé par des précaires, composa un nouveau Domaine, & établit de nouveaux Fiefs. Ainfi ce Prince, suivant le système d'Ebroin, exerca & constata aussi, quoique par l'excès & par l'abus, le droit de l'Etat sur les biens Ecclésiastiques.

Telle étoit la fituation du Clergé, lorfque Winfred, Moine Anglois, crut y trouver matiere à exercer un zele qui lui avoit fait franchir les limites du Cloître. N'ayant ni maître, ni Patrie, ni domicile, ni revenu, ce Millionnaire toujours errant

<sup>(</sup>a) Ex Chronico Centulenfi , Lib. 2. Cap. 1.

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 339 & isolé, s'étoit dévoué au Pape par nécessité, par intérêt, & par enthousiasme. Il avoit pris le nom Romain de Boniface. fous lequel il est plus connu que sous le sien ; fait Evêque par Grégoire II, il fut fait Archevêque par Grégoire III, qui lui donna le droit de convoquer des Conciles, & d'ordonner des Evêques. Boniface muni de ces titres & de ces pouvoirs, entreprit donc de réformer le Clergé de France & de le rétablir dans ses biens & dans ses prérogatives. Son zele avoit outre cela pour objet d'étendre l'autorité & la domination du Pape . c'étoit la fienne, il devoit la faire valoir comme moyen; il l'excéda, & tout le reste n'en fut que le prétexte & le mobile. Boniface ne trouva pas dans Charles Martel, à qui Grégoire III l'avoit adressé & recommandé, les dispositions & la faveur nécessaires à ses projets; & ses entreprises n'allerent pas loin de fon tems. Ce Prince étant mort, après avoir partagé la France entre ses enfans, Carloman & Pepin, faint Eucher qu'il avoit relegué, eut, après sa mort, une vision (a), dans laquelle ravi au Ciel, il le vit tourmenté dans l'Enfer inférieur par l'ordre des faints qui doivent affister avec Jesus-Christ au Jugement dernier, pour avoir dépouillé les Eglises, & s'être ainsi rendu coupable des péchés de tous ceux qui les avoient dotés. C'est ce qu'on trouve dans une Lettre que les Evêques affemblés à Reims en 858, écrivirent au Roi Louis le Germanique. Boniface comprit alors que le partage de la France & de l'autorité entre Pepin & Carloman, devoit être plus favorable à ses desseins, que ne l'avoit été le Gouvernement monarchique & militaire de Charles Martel; mais il sentit encore mieux que le projet de réformer les abus & les défordres du Clergé de France, ne pouvoit réuffir ni en soi, ni pour le

<sup>(</sup>a) Capitul, Tom. 2. p. 109.

Pape, ni pour lui-même, s'il ne le rendoit respectable à la fois & agréable. Ainsi, dans le double point de vue d'en imposer de de séduire, Boniface s'annonça aux Evêques, d'un côté, comme l'Envoyé du saint Pere leur Souverain de tout tems par les appellations, leur résuge & leur protecteur contre les invasions depuis qu'elles avoient lieu; de l'autre, il se sit vasions depuis qu'elles avoient sui guissant que zelé, des torts qu'ils avoient soufferts.

Les contes que l'on avoit fait sur la damnation de Charles Martel, avoient rempli Carloman l'un de ses enfans, de terreurs & de scrupules ; ce Prince étoit pieux & juste ; ç'en étoit affez pour être un saint dans le Cloître où il finit ses jours, trop peu pour faire fon falut sur le Trône, où les vertus sans les lumieres & le courage d'esprit rendent quelquesois les Princes aussi coupables que les passions mêmes. Nous verrons bien-tôt que la foiblesse de ce Prince sut la premiere cause des désordres qui éclaterent sous Louis le Débonnaire & Charles le Chauve, fans que les conquêtes de Penin & le génie vaste de Charlemagne qui en suspendirent l'effet , pussent en déraciner les principes. Carloman auroit dû réparer les injustices de Charles Martel, rétablir le Clergé dans ses biens injustement usurpés. & le réformer dans ses mœurs. Il auroit dû exécuter tout cela en Souverain éclairé; il le tenta en homme foible; & fans remédier aux abus qu'il avoit en vûe , il ne fit qu'en introduire de nouveaux.

Boniface, ce Moine Anglois, devenu Archevêque & Légat du faint Siége, offroit au Clergé les fecours du Pape à titre de protection, & préfentoit au Prince les confeils & les exhortations du faint Pere comme les ordres de Jefus-Christ même. Ces moyens étoient dangéreux pour l'un & pour l'autre par leş

PRINCES, &c. CHAP. III. 241 conséquences; mais le Prince étoit foible, & le Clergé opprimé : On affembla donc un Concile en 742. Boniface y préfida comme Vicaire du Pape, & on l'y qualifia d'Envoyé de faint Pierre (a). Ce Concile ordonne, que l'on rendra aux Eglises tous les biens dont on les avoit dépouillées ; les Ecclésiastiques y signerent de plus une profession par écrit , qui les oblige de demeurer unis, sujets & obéissans à l'Eglise Romaine, & au Vicaire de faint Pierre. Elle fut portée à Rome, reçue avec transport par Zacharie, & mise sur le tombeau du Prince des Apôtres (b). Pour approuver ce Concile, le Pape écrivit une Lettre adressée à tous les François. Elle portoit entr'autres choses: « Si yous » obéissez en tout à Boniface qui vous prêche de notre part. » toutes les Nations infidèles tomberont devant vous, & après » la victoire vous aurez la vie éternelle (c) ». Cependant la restitution absolue & universelle des biens d'Eglise étoit plus embarrassante & plus ruineuse encore pour le fisc que pour les Particuliers. Carloman tint à ce sujet un autre Concile à Leptines en 743. Boniface y présida encore (d), il y sut ordonné, qu'à cause des guerres présentes, le Prince prendroit pour un tems une partie des biens d'Église à titre de précaire & de Cens pour aider à l'entretien de ses Troupes (e), à condition de payer tous les ans à l'Église ou au Monastere un sol valant 12 deniers pour chaque famille (f); ensorte que celui à qui la Terre aura été baillée venant à mourir, elle retournera à l'Églife, Mais elle pourra de nouveau être baillée au même titre de précaire, si la nécessité y contraint, ou si le Prince l'ordonne. La même chose

<sup>(</sup>a) Hift. Ecclefiaft. Liv. 42. N. 34. (b) Ibid. Nomb. 25.

<sup>(</sup>c) Ibid. (d) Ibid. Nomb. 36.

<sup>(</sup>c) Capit. Edit. de Baluze, Cap. 1. pag. 149.
(f) Preuves des Libortés de l'Eglife Gall. Chap. 39. art. 1.

### 3<sup>4</sup>2 D U G O U V E R N E M E N T fut reglée dans un autre Concile affemblé par Pepin à Soiffons

le 2 de Mars 744.

Ainsi , le droit de l'État sur les biens Ecclésiastiques , nonsculement fut encore constaté alors, mais même confirmé par l'aveu & le consentement du Clergé de France. Tous les Evêques affemblés dans un Concile reconnoiffent, & que le Prince a pu & a dû prendre la plus grande partie des biens de l'Eglise pout subvenir à l'entretien de ses Troupes, & qu'il pourra de nouveau par la fuite prendre ces mêmes biens, en conféquence de la nécessité, ou même de sa seule volonté. Cette reconnoissance sut faite dans un temps où la domination nouvelle de Pepin & de Carloman n'étant ni bien reconnue, ni bien affermie, & où ces Princes étoient obligés de ménager tous les Ordres du Royaume, & fur-tout le plus puissant & le plus accrédité. Pourroit-on penser que cette reconnoissance des Evêques ne sût qu'une complaifance de leur part, ou qu'elle dût être attribuée à une violence qui étoit également contraire au caractere, à la position, & à l'intérêt des premiers Ducs des François? Nous verrons par la fuite que ces précaires reconnues & confenties si folemnellement par le Clergé, comme l'usage légitime & ancien du droit de l'État sur les biens Ecclésiastiques, & comme l'application juste & nécessaire de ces mêmes biens aux besoins & charges de la Patrie, nous verrons, dis-je, que ces précaires s'établissoient & se renouvelloient par la seule volonté du Souverain, sans qu'il demandât le consentement de ceux qu'elles intéressoient.

Boniface, qui avoit préfidé aux Conciles de Leptines & de Soiffons, en écrivit à Zacharie, & lous beaucoup le zèle des Princes Carloman & Pepin. Ce fut alors que Carloman, ne pouvant calmer fes terreurs & fes ferupules, remit à Pepin DES PRINCES, &c. CHAP. III. 343 toute l'autorité, alla à Rome faire ses dévotions, & de-là prendre l'habit de faint Benoît, au Mont de Soracte (a), d'où il se retira au Mont Caffin.

Après l'abdication & la retraite de Carloman, il ne manquoit plus à Pepin que le titre de Roi, dont, sous un Prince imbécile & ignoré, il exerçoit seul l'autorité dans toute la France. Cinquante ans de possession & de gloire avoient accoutumé les Françoisà sa domination. Les Grands & les Soldats, vainqueurs fous la Maison des Pepins, avoient toujours été récompensés par elle. Pepin, suivant les traces de son ayeul & de son bisayeul, venoit de remettre les Evêques & les Ecclésiastiques en possesfion de leurs biens, les peuples étoient entraînés vers lui par les uns & par les autres, & cedoient de plus à l'habitude, au gout, & à leur intérêt. Tout étoit donc favorable pour achever une révolution qui étoit devenue aussi agréable qu'elle avoit été insensible. Tous les Ordres de l'État désiroient également qu'un Prince qui méritoit par lui-même leur affection héréditaire à fa maison, leur demandât de consacrer solemnellement sa puisfance, par un titre auguste & chéri que leur amour lui donnoit d'avance, & qui affuroit leur bonheur. Suivant ces dispositions. Pepin convoqua à Soissons en 751 une assemblée des Evêques & des Seigneurs. Il crut cependant devoir confulter le Pape, ou avoir besoin de son autorité, il en connoissoit le poids & l'étendue sur l'Église Gallicane; il sçavoit que les réponses du fiint Pere passoient en France, comme dans tout l'Occident, pour des Oracles. Soit que Pepin ne pût ou ne voulût rien décider sans l'avis de Zacharie, il est constant que le résultat de cette assemblée de Soissons ne sut qu'une ambassade à ce Pontife ; il étoit ami de Pepin dont il avoit besoin contre les Grecs & les

#### GOUVERNEMENT

Lombards. Boniface, ce Moine Anglois, devenu Archevêque & Légat du faint Siége, & dont l'objet étoit l'aggrandissement de la domination des Papes, avoit d'ailleurs de tout temps refferré les nœuds d'une union si nécessaire à ses vûes. Pepin nomma pour cette ambassade importante, la plus slatteuse que jusques-là on eût envoyée à Rome, Wolrad son neveu, Abbé de Saint Denis, & Burchard, établi Evêque de Wurtzbourg par Boniface.

Sur la réponse de Zacharie, telle qu'on pouvoit la prévoir & la désirer, Pepin tint une seconde assemblée à Soissons en 752. Les Evêques de toutes les parties du Royaume y affisterent en grand nombre ; Boniface étoit à leur tête, & fit valoir la réponse du Pape ; le Roi Childeric dégradé & confiné au Monastere de Sitice, fut remplacé unanimement par Pepin. Boniface couronna Pepin, & y joignit l'onction d'huile bénite, qui commença alors d'être pratiquée à l'inauguration de nos Rois, & l'a toujours été depuis. On voit dans la formule de consécration de Pepin, que Charles & Carloman ses enfans furent aussi oints & bénis a & que les François s'obligerent, sous peine d'interdiction & d'excommunication, de n'élire jamais des Rois d'une autre Race (a). Mezerai dit que Pepin & son successeur, comme s'ils eussent eu l'obligation de la Royauté, donnerent aux Ecclésiastiques grande part dans le gouvernement. Pepin & Charlemagne ne marquerent pas moins de reconnoissance aux Papes qu'ils tirerent fuccessivement de la tyrannie des Rois & de la dépendance des Empereurs Grecs ; & c'est ce que je raconte ailleurs (b).

Charlemagne conserva l'usage des précaires par rapport aux

biens

<sup>(4)</sup> Tom. 5. des Hift. de France par les Bénédictins, (6) Voyez l'Introduction, Tom. 2. Sect. IX,

DES PRINCES, &c. Chap. III. 345 biens de l'Eglife. On voit que, par un Capitulaire de l'an 739 fait dans un Parlement composé de Seigneurs, d'Evéques, &c d'Abbés, il ordonna que l'on renouvellat les précaires qui avoient été établis. Il ajoutà même que l'on eût soin de distinguer celles qui étoient faites par la feule volonté du Prince & de sa feule autorité, d'avec celle que les Ecclésiastiques avoient établies eux-mêmes (a).

Telle est la premiere époque à considérer dans le gouvernement de France, relativement aux impositions sur les biens Eccléfiaftiques. Elle ne comprend que ces fiécles groffiers & barbares; ces temps de ténébres, d'ignorance, de superstition, de troubles , & de révolutions dont les Moines & les Eccléfiastiques seuls nous ont à peine conservé quelques traces dans leurs Chroniques & leurs légendes. On y trouve néanmoins clairement établi. I. Par rapport au service militaire, cette contribution mixte imposée aux Vassaux du Roi & aux hommes dibres propriétaires, que les Eccléfiastiques n'en étoient pas moins tenus qu'eux. II. Par rapport aux contributions réelles ordinaires qui consistoient dans des présens saits au Roi & à l'Etat par la Noblesse & le Peuple dans les assemblées annuelles du champ de Mars; que le Clergé étoit dans la possession & dans l'usage de faire ces présens dans la même proportion que les autres sujets. III. Que les biens Ecclésiastiques furent encore imposés extraordinairement par nos Rois, lorsqu'il n'est point fait mention que ces contributions extraordinaires eussent lieu à l'égard de la Noblesse & du Peuple : ainsi les Ecclésiastiques, par des impositions extraordinaires, contribuoient réellement dans une proportion plus forte que les autres sujets, parce qu'ils étoient plus riches; & parce qu'ils contribuoient personnelle-

(a) Capitul. Tom. 1. p. 197. C. 13. Tome VII.

### R46 DU GOUVERNEMENT

ment moins qu'eux. On trouve encore dans cette époque, que les Maires du Palais, lorsqu'ils commencerent à exercer l'autorité Royale, introduisirent à l'égard des Ecclésiastiques une contribution extraordinaire & forcée par l'usage des précaires. Elles étoient peut-être l'exercice outré & excessif du droit de l'État sur les biens de l'Eglise ; mais est-il naturel & raisonnable qu'un Clergé puissant & accrédité, qui tenoit tête aux Maires, cût laissé subsister cet abus, s'il n'avoit pas eu pour principe & pour objet la destination d'une partie de ces biens aux charges & aux besoins de la Patrie ? Aussi les précaires subsisterent-elles depuis Ebroin jusqu'à Pepin & Carloman; & ces Princes, quelque portés & quelqu'intéressés qu'ils fussent à rendre justice au Clergé, & même à le favorifer, en conserverent néanmoins l'usage tant pour le passé que pour l'avenir, tandis que le Clergé lui-même le reconnut dans deux Conciles, comme un usage aussi légitime qu'ancien. On y trouve enfin que Charlemagne, par ses Réglemens, fit, de cet usage consenti par les Evêques, une Loi de la Monarchie.

XL. Seconde époque depuis Charlemagne judqu'a la fin de la (econde Ra-

Sur la fin du huitiéme fiécle, parurent ces Décrétales supposées, recueillies par Islaore Mercator, & faussement attribuées par lui aux Papes des trois premiers siécles. L'imposture & l'avidité les avoient sabriquées, l'ignorance & la crédulité les adopterent, & le fanatisme les consacta comme des regles de discipline & des articles de soi. Il fallut toutes les lumieres, oute la science, & toute la critique du dix-septiéme siécle pour consondre un presige qui en a imposé pendant huit censans (a). Leurs objets principaux étoient l'indépendance qu'on attribue aux Eccléssaftiques, de toute Jurisdiction séculiere, l'extension de l'autorité du Pape, & les plaintes sur l'usurpation des biens

(a) Hift. Ecclefiaft, Liv. 44. No. 22.

DESPRINCES, &c. CHAP. III. 347

temporels de l'Eglife. Après avoir été répandues en France par
Riculfe, Archevèque de Mayence, elles y eurent bientôt &
pour long-temps autant de créance qu'il convenoit au Pape &
au Clergé de leur en donner, & confirmerent par des titres qu'
parurent alors anciens & respectables, la possession abusive
d'une infinité de prérogatives aussi chimériques que ces prétendues Décrétales.

Le Gouvernement François n'avoit pu avoir, & n'avoit eu en effet ni principes connus, ni forme décidée, ni confiftance certaine & invariable. Il n'étoit fondé que sur le génie de la Nation, des usages & quelques loix en petit nombre, que les circonstances avoient successivement introduites. Ces Loix mêmes que les Francs avoient apportées de de-là le Rhin. étoient pour la plûpart, ou fans application, ou insuffisantes, depuis leur nouvelle domination. Les terres des Gaulois conquises & partagées entre les François vainqueurs & les Rois qui s'en réservoient une partie, avoient établi dès le commencement de la Monarchie un Domaine pour le Roi, des Fiefs appellés Bénéfices pour les Seigneurs & les Officiers, & des alleux pour les Particuliers. La piété de Clovis & de ses successeurs, imitée par leurs Sujets, donna une grande partie du Domaine, des Fiefs ou Bénéfices, & des alleux aux Eglifes & aux Monasteres. L'Etat se trouva donc par-là composé de Vassaux du Roi, nommés Leudes ou Fidéles, de possesseurs de biens d'Eglise, & d'hommes libres propriétaires de terres.

Ces Fiefs ou Bénéfices, les terres données aux Eglifes & aux Monafteres, & les alleux devoient au même titre, & rendoient Galennet & par proportion le fervice militaire à la Patrie & au Roi. Ce fervice militaire emportoit avec lui une-contribution réelle, puisqu'il fe faisoit toujours aux frais & aux dépens de

ceux par qui il étoit dû. Un Etat formé par la conquête ne devoit pas, fur-tout dans les commencemens, avoir d'autres befoins & d'autres charges, ni un peuple guerrier, imaginer d'autres devoirs envers cet Etat que le service militaire aux dépens de chacun de ses membres. Ces assemblées annuelles de la Nation au champ de Mars, où l'on traitoit & décidoit les affaires militaires, politiques & civiles, avoient joint cependant à ce service une autre contribution réelle par les dons que les Leudes, les Evêques & Abbés, & les propriétaires faisoient proportionnellement au Roi, outre le tribut ou cens que payoient les Romains & les Gaulois vaincus, foit pour les terres qu'ils avoient conservées, soit pour leurs personnes. Les Leudes, Evêques & Abbés menoient leurs hommes à la guerre : les hommes libres propriétaires y alloient sous la conduite des Comtes. De-là, par une conséquence nécessaire, les Leudes, les Evêques, les Abbés & les Comtes avoient respectivement une Jurisdiction militaire, qui entraîna depuis la Jurisdiction civile fur ceux qui étoient foumis à leur conduite, tandis que le Roi avoit la même Jurisdiction sur les Leudes & les Comtes. Ainsi le Gouvernement militaire & civil, & l'administration de la police, étoient partagés entre le Roi, le Clergé & la Noblesse, dans la même proportion que les forces de l'État. Ce partage des forces de l'État, de la Jurisdiction & de la Police emportoit par conséquent celui du Gouvernement politique; mais il falloit pour cette administration ainsi partagée, unconcours bien rare & bien difficile de la puissance du Clergé, de celle de la Noblesse & de l'autorité du Roi. La rivalité ens avoit plus d'une fois troublé l'équilibre ; de-là le Gouvernement. avoit été tour-à tour exclusivement militaire, monarchique ou-Reclésiastique, au lieu qu'il devoit avoir à la fois ces trois-

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 349 caracteres affortis d'ailleurs au génie d'une Nation tout ensemble guerriere, dévote & affectionnée à la Royauté. Néanmoins le Gouvernement ainsi constitué, s'étoit maintenu sous la premiere Race, bien plus fur des usages & sur l'habitude que sur des Loix. Les révolutions qui auroient pù l'ébranler ou le dissoudre fi-elles étoient venues de la part des Etrangers, ou qu'elles eussent été poussées à l'extrémité par quelqu'une des trois Puisfances qui partageoient l'autorité, ne firent que troubler l'équilibre, & fervirent même quelquefois à le raffermir, parce qu'elles le ramenoient alternativement du côté de la puissance opprimée. C'est ainsi que les deux Clotaires & Dagobert , en réunissant la plus grande partie de la Monarchie, rendirent à la Royauté la prépondérance que les partages entre différens Princes, étoient prêts à lui ôter, & que Pep.n & Charles-Martel tirerent fuccessivement, quoique par des moyons violens & peu légitimes, l'un le Clergé, & l'autre la Noblesse de l'oppression que ces deux-Corps avoient exercée alternativement l'un sur l'autre.

Les richeffes du Clergé, ses lumieres & le pouvoir de la Religion lui donnerent d'abord trop d'influence fur le Gouvernement, toujours aux dépens de la Nobleffe, & fouvent aux dépens du Roi. L'invasion des biens de l'Eglise par les Maires & les Grands depuis Ebroin jusqu'à Charles-Martel, qui les donna à ses Officiers, formerenade nouveaux Fiefs ou Bénéfices; qui diminuerent au profit de la Noblesse & du Roi le trop grand ascendant du Clergé. La révolution de Pepin où les Ecclésiastiques eurent tant de part, avoit fait renaître leur crédit dans le Gouvernement, mais elle ne leur avoit pas rendu tous leurs biens. Ainsi le Clergé & la Noblesse furent tamenés par secousses à une espéce d'équilibre, qui n'établisse à une espéce d'équilibre, qui n'établisse cheux Puissances, que plus de is jalousse & de rivalité.

Elles avoient toujours des prétentions l'une contre l'autre, & une disposition prochaine à les faire valoir. Il étoit donc instant & nécessaire de fixer entre ces deux Corps l'espece d'équilibre où leurs secousses réciproques les avoient ramenés, & que le moindre choc pouvoit détruire; de régler leurs droits & leurs prétentions; de contenir ou réprimer leurs entreprises; enfin de balancer & de déterminer l'administration civile & politique qu'ils partageoient, Mais comment remplir tant d'objets importans, seuls principes de la tranquillité & de la gloire de l'Etat, de la sûreté & du bonheur des peuples ? Ils exigeoient un génie valte & créateur, qui connût l'effence du Gouvernement, ses principes & fes refforts, qui en fentît les vices, les remedes & les moyens de les employer. Il falloit joindre à ce génie, capable de concevoir & d'embrasser dans toutes les parties un plan général de réforme , un caractere ferme , invariable & toujours soutenu, qui sçût l'établir, le maintenir & le faire observer. Il falloit qu'une autorité, aussi chere qu'imposante à tous les Ordres de l'Etat , leur rendit respectables & agréables les Réglemens dont ils avoient besoin. Il falloit enfin qu'un regne brillant par les victoires , frappât le génie guerrier de la Nation Françoise, & qu'elle se livrât ainsi par affection & par enthousiasme à celui qui vouloit la rendre heureuse après l'avoir rendue triomphante. Charlemagne rémit toutes ces qualités, trouva ou fit naître toutes ces circonstances, & en profita encore mieux, Il devint, dans toutes les parties de l'administration, le Législateur d'un grand Empire, fondé presque tout entier par ses conquêtes : & lui seul imagina, établit & consolida un Corps complet de législation politique, ecclésiastique, militaire, civile & économique. Ses Capitulaires portent jusques dans les moindres détails l'empreinte de son minie & de sa grandeur ; &

DESPRINCES, &c. CHAP. III. 3511 foit qu'on le voye regler dans les uns l'administration de l'Eglitée de l'Etat, distribuer dans les autres les dépouilles des Lombards & des Visigots à ses Sujetes, prescrire la forme de la réceptión des Ambassadeurs Etrangers, les fonctions des Officiers & des Domestiques de son Palais, les soins économiques des Fermiers de ses Domaines, on y reconnoît par-tout le grand homme, le Roi juste & le pere de famille.

Le partage de l'administration civile entre les Evêques & les Nobles, né de la Jurisdiètion que les uns avoient sur le Clergé, les autres sur les peuples, & tous respectivement sur leurs Vas-saux, divisoit par une conséquence nécessaire la puissance & le crédit entre le Clergé & la Noblesse.

Charlemagne affocia ces deux Corps au Gouvernement de l'Etat sous son autorité; en les contre-balançant ainsi l'un par l'autre , il les contenoit également dans leurs limites. Leur rivalité toujours subsistante & toujours contenue, ne pouvoit plus avoir d'autre effet que de rendre les Evêques & les Seigneurs émules & surveillans les uns des autres , & ils ne devenoient par-là que des Ministres plus vigilans & plus sûrs de la félicité des peuples. Ce fut donc de ces deux Ordres qu'il composa les Parlemens, qu'il affembloit au moins deux fois tous les ans pour régler les principes de l'administration, à l'exclusion de tous les autres Sujets, qui n'y eurent nulle part dans ces tems-là. Toutes les Provinces de l'Empire étoient partagées en différentes parties, gouvernées par des Comtes nommés par le Prince, & amovibles à sa volonté. Ces Comtes Juges des Laïques, & les Evêques Juges des Ecclésiastiques, en vertu des privileges des Empereurs Grecs, confirmés par nos Rois ou par l'usage, pouvoient prendre trop de crédit & en abuser. Charlemagne soumit · l'administration & la conduite des uns & des autres à l'inspec-

## DES PRINCES, &c. CHAP. III. » combattront tous avec nous (a)». Il faut croire que cette demande si favorable au Clergé, & si éloignée de l'envie de le troubler dans la possession de ses biens, l'avoit pourtant allarmé fur ce point qui lui étoit sans doute aussi présent que sensible dans ce tems-là; ou bien l'on croyoit alors que les Ecclésiaftiques n'auroient plus de droit à la jouissance de leurs fonds, s'ils ne rempliffoient plus le fervice militaire & perfonnel qui en étoit le titre pour tous les possesseurs. Car la demande des peuples finit par la protestation la plus formelle qu'ils n'ont ni le projet ni le désir de s'approprier les biens d'Eglise. Ils accablent les ravisseurs & les usurpateurs de malédictions & d'anathêmes, les dévouent & les livrent à la févérité de l'Empereur. Charlemagne statua sur cette Requête par le huitiéme Capitulaire donné au Parlement de Worms sur la fin de l'année 803, & conçu en ces termes : » Etant mieux instruits par l'autorité apostolique, » les avertissemens de plusieurs saints Evêques, & la lecture des » faints Canons, en conféquence nous corrigeant nous-mêmes. » & donnant l'exemple à nos fuccesseurs, nous ordonnons pour » la seconde fois, de l'avis de tous nos Nobles consultés à ce » fujet, qu'aucun Prêtre n'aille à l'armée, à l'exception de deux ou trois Evêques choisis par les autres, pour donner la béné-» diction, prêcher & réconcilier, & de quelques Prêtres qu'ils » choisiront pour imposer des pénitences, célébrer la Messe, prendre soin des malades, donner l'onction de l'huile sainte » & le Viatique. Ces Evêques ni ces Prêtres n'iront point au » combat, & ne porteront point d'armes. Ils se contenteront » de porter les Reliques & les Vases sacrés , & de prier pour les combattans; mais nous voulons que les autres Evêques qui demeureront dans leurs Eglises, nous envoyent leurs Vassaux bien

» armés avec nous ou à nos ordres, tandis qu'eux dans leurs Dio » cèles diront des Messes & des Litanies, & feront des offrandes » & des aumônes pour nous & pour notre armée (a).

Le Clergé ne goûta point du tout ce Réglement ; il n'y gagnoit rien du côté de l'intérêt, & il y perdoit nécessairement le crédit & la considération qu'une Nation toute guerriere attachoit exclusivement au service militaire. D'ailleurs, la protestation des peuples n'avoit ni détruit ni calmé fes foupçons. Les Evêques se plaignirent donc de ce que la défense de mener eux-mêmes leurs Vassaux à la guerre préjudicioit à leurs dignités, comme ils se plaindroient aujourd'hui du contraire; & ils insisterent fur-tout fur ce qu'elle les exposoit à être dépouillés de leurs terres par ceux qui feroient à leur place le service dont elles étoient tenues. L'Empereur fut obligé de justifier là-dessus ses intentions, & de raffurer le Clergé par un Capitulaire donné au même Parlement de Worms. « Ayant appris , dit-il , qu'à l'in-» stigation de l'ancien ennemi l'on nous soupçonne d'avoir voulu, » en défendant aux Evêques & aux Prêtres d'aller à l'armée en » personne, avilir leur dignité, & favoriser l'invasion des biens » de l'Eglife, nous déclarons que nous honorerons & chérirons » d'autant plus les Ecclésiastiques qu'ils observeront fidélement » les devoirs & les regles de leur profession & du service de » Dieu. Nous ordonnons qu'aucun Laïc ne possede les biens » d'Eglise qu'à titre précaire: Nous défendons, de l'avis de » Leon Pape & de tous les Saints, d'envahir, piller, aliéner ou » demander les biens Ecclésiastiques sans le consentement des Evêques, regardant les usurpateurs comme homicides, voleurs ». & facrileges, que nous mandons à nos Comtes & Juges de punir & à nos Evêques d'excommunier (b).

# DES PRINCES, &c. CHAP. III. 355

Le Clergé, conformément à l'ancien usage, & de son aveu même, étoit donc, à raison de ses possessions, tenu du service militaire au même titre que tous les autres sujets, & il se plaignoit même de ce Capitulaire, en ce qui le dispensoit de faire ce service en personne. Cependant il subsista, & les Capitulaires de 807 & 812 acheverent de régler la proportion & la forme du service pour tous ceux qui y étoient sujets. On y voit que ceux qui ont des Bénéfices, c'est-à-dire, des Fiess, sont obligés de se trouver en personne à l'armée. Tous propriétaires d'aleus ayant trois, quatre ou cinq manoirs, y font pareillement obligés, & ceux qui en ont moins de trois, sont associés pour fournir un homme entr'eux, à raison d'un par trois manoirs ou six demi manoirs, eux qui n'ayant ni terres ni esclaves, ont 5 s. au moins de revenu. fourniront un homme entre six (a). Ainsi dans ce temps-là on avoit déja sur cette matiere l'esprit de calcul, qui n'a reparu que depuis peu, après avoir été longtemps enseveli ; & l'homme qui vaut aujourd'hui un capital de 150 livres, 200 livres ou 300 liv. de revenu, fuivant la richesse ou la consommation des différens états, étoit évalué à une livre dix fols de revenu, & équivalant pour le fonds & pour la prestation dûe à l'Etat, à un capital de trois manoirs, composés chacun d'une maison & d'une quantité déterminée de terres labourables. Dans le nombre des Vassaux du Comte, on en dispense deux du service pour les laisser avec sa femme. On lui permet aussi d'en laisser deux dans chacun de fes Fiefs ou Domaines, en menant ou envoyant tous les autres à l'armée; on ne permet à chaque Evêque & à chaque Abbé de garder chez lui que deux de ses Vassaux ; & l'on voit par - là que la proportion étoit la même entre la Noblesse & le Clergé à raison de leurs biens. Les hommes ainsi fournis au Roi, de-

<sup>(</sup>a) Capitul. Tom. 1. p. 457. & feq. 493. & feq.

#### GOUVERNEMENT

voient avoir, aux dépens de ceux qui les fournissoient, des habits, des armes & des vivres; & l'article 3 du Capitulaire de 807, porte que les Capitaines se rendront sur le Rhin avec leurs hommes, les mieux équipés qu'il fera possible, au milicu d'Août (a). L'article 9 du Capitulaire de 813, ordonne que les Comtes, les Evêques & les Abbés ayent soin de pourvoir leurs Vassaux, en allant à la guerre, de lances, boucliers, arcs, casques & cuirasses. On trouve une Lettre de Charlemagne à l'Abbé de Alth, par laquelle il lui enjoint d'envoyer ses hommes, à jour nommé, avec des habits & des armes pour six mois, & des vivres pour trois, c'est-à-dire, de l'argent en quantité suffifante pour renouveller le tout (b). Ainsi le Clergé étoit, comme la Noblesse, obligé à la contribution réelle, qui étoit la suite du service militaire. Il y avoit une amende de soixante sols . c'est-àdire, environ cent écus de ce temps-ci, contre les propriétaires qui ne faisoient pas le service. L'article 2 du Capitulaire de 812. ordonne aux Envoyés Royaux de faire des recherches de ceux qui ne s'étoient pas rendus à l'armée, & de leur faire payer l'amende, à moins qu'ils n'eussent un congé du Comte, du Vicaire ou du Centenier; mais dans ce cas, il veut que l'amende foit exigée de celui qui a donné le congé de quelque condition qu'il puisse être, soit Comte, soit Vicaire, soit avoué d'Evêque ou d'Abbé; & la même chose se pratiquoit sous la troisiéme Race de nos Rois, qui ont souvent prononcé & fait payer des amendes aux Evêques & aux Abbés dans le même cas. Les Evêques, les Abbés & tous les Eccléfiastiques étoient donc tenus du service militaire sous la même peine que les propriétaires. On fournissoit aux Troupes le logement & le fourrage sur

<sup>(</sup>a) Ibid. (b) Histoire du regne de Charlemagne par la Bruere, 1745.

DES PRINCES, & C. CHAP. III. 5577
la route, & là fubrifiance aux Ambaffadeurs Etrangers. Les
exemptions données par les Rois fur le premier article à quelques
Abbayes, prouvent que les Eccléfiaftiques y étoient fujets, &
les groffes amendes prononcées par Charlemagne contre les
Evêques qui n'avoient pas logé & nourri les Ambaffadeurs du
Roi de Perfe, en font la démonfiration pour le fecond.

C'est ainsi que ce Prince avoit reglé le service militaire & la contribution réelle qui en dépendoit, en la partageant également entre le Clergé & la Noblesse, à proportion de leurs biens. comme il avoit aussi partagé entr'eux la portion de législation & d'administration qu'il leur avoit laissée; mais trouvant plus de lumieres, de droiture & de soumission dans les Ecclésiaftiques de fon tems, il leur donna plus de crédit & d'autorité dans les affaires publiques, & peut-être y fut-il forcé par les circonstances. Carloman & Pepin avoient admis les représentations & les prétentions du Clergé contre la Noblesse, sans les régler définitivement par une restitution entiere des biens qu'elle avoit envahis. Il falloit ou la dépouiller & l'aigrir pour contenter le Clergé, ou laisser opprimer ce dernier Corps en fermant les yeux sur les violences des Grands, ou le laisser dans un état d'incertitude, de crainte & d'abaissement qui donnoient lieu à des murmures continuels. Charlemagne aima micux fatisfaire les Ecclésiastiques par quelques donations prifes sur son Domaine, quelques restitutions qu'il leur fit faire de temps en temps , & fur-tout par des distinctions , qui d'un côté les lui rendoient utiles dans l'administration , & de l'autre contenoient par la considération qu'il leur donna , les Grands dont il pouvoir craindre la puissance & l'indocilité. Il crut que le génie guerrier de la Nation contre balançoit affoz cette préférence donnée au Clergé, & il compta que ses soins & sa vigilance s'étendant à

tout, il suppléroit continuellement à ce qui pourroit manquer à la disposition des ressorts du Gouvernement qu'il avoit établi ; peut-être aussi ne s'apperçut-il pas de ce qu'il pouvoit avoir de défectueux pour un Souverain moins habile que lui. L'esprit ne voit bien que ce qui est à son niveau, & les génies élevés ont aussi leurs bornes. L'homme supérieur ne sent pas assez les inconvéniens qui viennent de celles de l'esprit, quand l'homme borné y tombe sans les avoir apperçus, parce que l'un voit mal ce qui est au-dessous de lui, & que l'autre ne voit rien de ce qui est au dessus. D'ailleurs, tout est petit & soumis devant un grand homme. Tout s'éclipse ou s'éclaire, s'épure ou s'ennoblit aux rayons de sa lumiere & de ses vertus. Les Réglemens de Charlemagne étoient excellens sous ce Prince ; mais leur mérite confistant principalement dans une manutention, dont lui feul étoit capable, ils ne tarderent pas, dès qu'il ne fut plus, à devenir inutiles ou dangéreux; & l'on ne retrouve que trop dans les Evêques & les Grands appellés par lui au partage de l'administration, ces Capitaines associés à la conquête & au gouvernement du monde par le vainqueur d'Arbelles , foldats sous Alexandre, & Rois après sa mort. Louis le Débonnaire qui fuccéda à son pere sans le remplacer, ne fut pas longtemps à l'éprouver, & ce fut alors que se développerent les germes des maux que Charlemagne avoit préparés par l'ascendant qu'il avoit laissé prendre aux Papes & au Clergé. Le croiroir-on? le propre des génies foibles est d'outrer tout en bien & en mal, en force & en foiblesse, parce que faute de lumieres, ils ne voyent ni les principes, ni les bornes, ni les conséquences de rien , & que faute de courage d'esprit , ils se laissent entraîner par toutes les circonstances , souvent par toutes les passions, même étrangeres, & presque toujours par les apparences plus

DES PRINCES, &c. CHAP. III. que par la réalité. Louis le Débonnaire avoit vû fon pere élever & favoriser le Clergé, ménager & consulter les Seigneurs, poursuivre des rébelles, les punir & leur pardonner; il fit tout cela'& le fit mal & à contre-temps, parce qu'il n'avoit aucune des qualités nécessaires pour le bien faire. Tout ce qu'il eut d'enfans, de Ministres & d'Affociés au Gouvernement, devinrent par sa faute autant de rébelles, de tyrans & d'oppresfeurs de la liberté publique, & sa mauvaise conduite mit dans l'État & sa propre famille le trouble & la diffension, qui cauferent en peu de temps la ruine entiere de sa postérité, après qu'il en eut été la premiere victime. Suivant les Capitulaires faits en 816 au Concile d'Aix-la-Chapelle, chaque Eglise devoit avoir un manoir exempt de service, & si elle en avoit d'autres, ils étoient soumis aux ch'arges (a). Dans un Parlement, tenu au même lieu en 817, on fit un rolle des Monasteres de l'obéifsance de l'Empereur Louis, & on les partagea en trois classes différentes. Voici ce que porte le préambule de ce rolle: » L'an 817, l'Empereur dans fon Parlement d'Aix-la Cha-» pelle, a reglé quels font les Monasteres de son Empire qui » peuvent faire le service militaire & des présens, quels sont » ceux qui peuvent faire des présens & non le service militaire , » & quels font ceux qui ne peuvent faire ni le fervice militaire, » ni présens, mais seulement des prieres pour le salut de l'Em-» pereur & de ses enfans, & pour la conservation & la félicité » de l'Empire, & il en a fait dresser & écrire le présent état (b). » On en marque quatorze de la premiere classe, seize de la seconde, & dix-huit de la troisième, ce qui faisoit en tout quarante-huit Monasteres dans l'Empire. Les biens du Clergé

<sup>(</sup>a) Capitul. Tom. 1. (b) Capitul. Edit, de Bal. pag. 589. 590. Tom. 1;

féculier n'étoient certainement pas plus privilégiés ni plus favorisés que ceux des Moines ; mais son crédit ne tarda pas à augmenter, & nous allons voir qu'elle en fut l'occasion & la fuite. Toute l'économie du gouvernement imaginé & établi par Charlemagne, d'après le génie de la Nation Françoise, avoit pour principe & pour base l'équilibre entre la puissance du Clergé & celle de la Noblesse; équilibre déterminé, fixé & maintenu par le poids de l'autorité Royale sur l'une & sur l'autre. Dans ce sistême, les Evêques & les Nobles étoient respectivement les Confeils & les Ministres de cette autorité; mais elle devoit & pouvoit seule les balancer & les contenir. L'extrême rigueur de Louis envers le Roi Bernard & les complices de fa rébellion, ses remords, son indulgence, ses scrupules, sa confession & sa pénitence publiques, avoient été déja tour à tour la preuve & les effets de sa foiblesse, de son inconstance & de sa mollesse; elles ne lui laisserent bientôt pas plus d'autorité que de considération. Sur la fin de l'an 828, on chercha au Parlement d'Aix-la-Chapelle les causes des désordres & des abus du Gouvernement dans toutes les parties de l'État, & les remedes que l'on y pouvoit apporter. Vala, Abbé de Corbie, vénérable par son âge, sa naissance & son mérite, y parla fortement contre les entreprises des deux Puissances l'une contre l'autre (a). Il se plaignit de l'invasion des biens de l'Eglise ; il dit que les Evêques & les Ecclésiastiques tenus du service militaire, devoient le rendre sans déroger à la fainteté de leur état, & sans que l'on usurpât leurs possessions. Sur tous ces excès, Louis ne trouva d'autre expédient que de convoquer quatre Conciles, à Mayence, Paris, Lyon & Toulouse. Il ne reste que les actes de celui de Paris. L'article le plus important concerne les entre-

(a) Hift. Ecclef. de Fleury , Liv. 47.

prifes

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 361 prifes des deux Puissances. «Le plus grand obstacle au bon » ordre, disent les Evêques, est que depuis long-temps les » Princes s'ingerent dans les affaires Eceléfiaftiques, & que les ». Evêques, foit par ignorance, foit par cupidité, s'occupent » plus qu'ils ne devroient des affaires temporelles (a). Cependant le Clergé, ainsi que la Noblesse & le peuple, faisoit encore alors un don annuel au Roi (b), & ce don étoit une contribution proportionnelle; car il étoit le produit d'une taxe imposée sur les Ecclésiastiques comme sur les Nobles & les Roturiers, & repartie entr'eux sur le pied du revenu des Fiefs ou des Alleux que chacun possédoit. Néanmoins il n'y avoit plus ni concert entre les Membres de l'Etat & le Chef, ni subordination des Sujets au Maître. On auroit envain cherché l'un & l'autre dans la Famille royale, divisée d'ailleurs par un second mariage & ses fuites. De-là la défobéiffance fucceffive de trois Rois enfans du premier lit, contre leur pere, encore plus facile qu'injuste. Elle, est suivie d'une révolte ouverte, commune & concertée entr'eux. Louis la tolere & l'irrite par non-chalance, l'approuve par foiblesse & par facilité, y cede par timidité & par impuissance. Il se livre lui-même à ses enfans rébelles & armés contre lui ; il se laisse enlever par eux sa semme Judith & son fils Charles , la cause & l'objet de cette révolte (c); on le renferme dans le Monastere de saint Médard , & il étoit prêt d'y faire Profession , lorsqu'à l'union facticuse de trois freres succede la jalousie & la mésintelligence. Des Moines intrigans irritent leur discorde ; Louis & Pepin se liguent contre Lothaire & rétablissent leur pere fur le Trône;

L'Empereur reprend ainsi son autorité pour n'en user qu'a-

Tome VII. Zz

<sup>(</sup>a) Bid. (b) Fauchet en la vie de Louis le Débonnaire l'an 826 & suiv. Chap, 7. à la fia; (c) Hist. de France par Mezerai , Hist. Eccl. Liv. 47.

avec sa mollesse ordinaire ; on lui livre les chess & les complices de la conspiration ; les Evêques sont déposés , les Seigneurs condamnés à mort, le foible Louis pardonne aux uns & aux autres, les rétablit, & leur rend à tous ses bonnes graces. Cependant une nouvelle conspiration de ses enfans le détermine à changer leurs partages jurés folemnellement plus d'une fois par toute la Nation (a). Agobard, Archevêque de Lyon, écrit à l'Empereur pour lui reprocher sur le ton le plus séditieux, ses variations injustes. Lothaire arme contre son pere, que Louis & Pepin, aussi mécontens & d'ailleurs dépouillés, ne veulent ni ne peuvent plus secourir. Les armées étoient en présence, lorsque les troupes du pere, séduites & intimidées par Lothaire, se rendent à lui. L'Empereur regardé après cette défection générale comme déchu de la dignité Impériale, réduit à se livrer lui-même à ses enfans, est confiné par eux, pour la seconde sois dans le Monastere de Saint Medard. On envoye Judith à Tortone, & on enferme Charles dans l'Abbave de Gorom. Lothaire élu Empereur, après avoir recu le serment de la Nation, indique un Parlement à Compiegne pour le premier Octobre 833 (b). Agobard, le Chef & l'ame de sa faction, publie un Maniseste pour la justifier. Cet écrit respirant la révolte & le fanatisme, avoit pour objet de préparer les esprits à l'attentat que les Conjurés préméditoient, & qu'ils consommerent au Parlement de Compiegne. Lothaire & ses complices craignant la pitié & l'indignation des gens de guerre & du peuple, voulurent enfin pouffer leur rebellion à une extrémité qui ne permît plus de retour. Ils résolurent donc de mettre Louis en pénitence publique, afin que par une confé-

<sup>(</sup>a) Ibidem

DES PRINCES, &c. CHAP. III. quence généralement reçue alors, quoique fausse & absurde, il ne pût jamais porter les armes ni rentrer dans la Société civile. Les Auteurs de ce conseil & de cette résolution furent. fuivant le rapport de Tegan, Cor-evêque, Historien contemporain. Ebbon Archevê que de Rheims, Agobard de Lyon, Bernard de Vienne, Barthelemy de Narbonne, Jessé Evêque d'Amiens, Elie de Troyes & Herobold d'Auxerre. Ils forcerent Louis de se soumettre à un Jugement que les Evêques. avoient rendu contre lui sans l'entendre, de s'accuser publiquement de crimes qu'ils lui supposerent & qu'ils lui donnerent par écrit, de demander la pénitence publique, & de se la laisser imposer par eux aux yeux de toute la Nation. Ils ordonnerent que chacun des Evêques , qui avoit assisté à cettedégradation solemnelle & inouie, en dresseroit une relation souscrite de sa main, & que de toutes les relations particulieres on en formeroit un fommaire signé de tous. Ils eurent cependant honte d'un attentat aussi détestable que détesté par toutela posterité; car aucun d'eux n'osa se nommer dans l'acte commun. Quoiqu'il en soit, la trahison des Evêques en saveur de Lothaire ne leur valut pas encore de la part de ce Prince aucune exemption de contribuer réellement aux charges & aux besoins de l'Etat (a); on trouve au contraire dans la Chronique de faint Arnoulphe de Metz, que Lothaire à ce même Parlement de Compiegne, en 823, reçut les présens que faisoient tous les ans au Roi les Evêques, les Abbes, les Comtes & le Peuple (b). Ces dons, comme l'observe Fauchet, étoient proportionnés aux biens que chaque, Sujet possédoit. Le même faint Arnoulphe rapporte que Louis le Débonnaire reçut en-

<sup>(</sup>a) Poix Eccles, par d'Hericourt, Part. 3. p. 245. (b) Aimon. Lib. 4. Cap. 115.

#### GOUVERNEMENT 264

core ces dons annuels du Clergé comme de la Noblesse & du Peuple, à Orléans, à Worms, & à Thionville, dans les Parlemens qu'il y tint les années 835, 836 & 837 (a). Ainsi, Lothaire profita scul aux dépens du Clergé de sa perfidie & de fon attentat. Ce Corps cessa donc Bien-tôt de soutenir cette révolution, pour exciter les remords & la jalousie de Louis & de Pepin à en faire une autre (b). Louis fut en effet rétabli encore par les deux freres , & réhabilité folemnellement par quarante Evêques au Parlement de Thionville. L'Archevêque Ebbon s'accufa lui-même publiquement à Metz, d'avoir porté un Jagement injuste contre l'Empereur son maître sur des crimes faux & supposés; & sur sa confession & de son consentement, il fut déposé, dégradé & mis en prison. On punit de même ses Confreres & ses complices ; mais l'esprit de discorde, de faction & de révolte n'en subsistoient pas moins dans tous les Ordres de l'Etat. Les Actes d'un Concile tenu à Aixla-Chapelle en 836 en font la preuve. Ils font divifés en deux parties, dont la premiere contient trois Chapitres (c). Dans le fecond , on menace de déposition l'Evêque ou le Prêtre qui abandonnera l'Empereur, & le Laïc d'excommunication. Dans le troisième, on remarque comme la principale source des défordres la confusion des deux Puissances. Les Evêques apouent qu'ils ont beaucoup excedé la leur, & que la révolte des enfans de l'Empereur a fait voir un crime inoui à tous les Fidèles ; " Cest pourquoi, concluent-ils, nous estimons que le seul " moyen de rétablir l'ordre, est que laissant jouir les Evêques · de toute la puissance que Jesus-Christ leur a donnée , vous

<sup>(</sup>a) Nota p. Sirmondi , P. 108. in Capitul, Car, Col. environ l'ann. 829. ann. 835. 835. &c 837. (b) Mezerai & Fleury. (c) Hist. Eccl, Liv, 67. N. LIV.

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 365 » usiez de toute celle que vous avez comme pere & comme » Empereur. La seconde partie découvre l'intérêt du Clergé à la conclusion de la premiere. Elle ne concerne que la restitution des biens de l'Eglife dont les enfans de Louis toléroient, favorisoient & procuroient même à l'envie l'usurpation. Ain A les Evêques reclamerent alors une autorité qu'ils avoient affoiblie eux-mêmes. Si la dégradation de l'Empereur Louis fut un crime inoui, les conséquences qu'elle eut contre l'Etat ont été bien funestes & bien durables. La premiere & la principale fut la destruction d'un équilibre aussi nécessaire que juste. L'Histoire de France, depuis cette époque, ne nous offre que troubles, secousses & révolutions successives. La Noblesse, le Clergé & le Roi y ont gagné ou perdu alternativement; mais l'Etat en a toujours constamment fouffert, sans que l'équilibre ait jamais pû se retrouver. L'attentat commis contre Louis le Débonnaire avoit détruit toute harmonie, en anéantiffant la fubordination du pere aux enfans, & celle des Sujets au Maître, Un Prince sans principes, sans caractere, sans sermeté & fans conduite , ne voulut ni ne scut la rétablir ; & se trouvant fans considération & fans autorité par l'humiliation qui l'avoit rendu méprisable, il n'auroit pû, même avec toutes les qualités de Charlemagne, ramener à l'obéiffance les Rois ses enfans, les Evêques & les Seigneurs qui étoient devenus indépendans ou qui visoient à le devenir, & gagnoient tous à la confusion qu'ils avoient mise dans l'Etat. Ainsi, dès que Louis fut mort, ses enfans rebelles devinrent des freres jaloux & bientôt ennemis. Ils eurent autant de facilité que d'intérêt à entraîner chacun dans leur parti des Evêques & des Seigneurs factieux par habitude, par contagion & pour leur avantage. De-là la guerre civile, dont le nouveau partage fait par Louis

avant sa mort, sut l'occasion & le sujet; le démembrement de la Bretagne, les irruptions & les ravages des Normands en furent les effets & les suites. Lothaire, que Louis le Débonnaire avoit favorisé dans ce dernier parrage au préjudice de Louis & des enfans de Pepin, pour en faire un Protecteur à Charles le Chauve, n'en devint que son plus puissant ennemi, Les armées étoient en présence, lorsque les Seigneurs de part & d'autre s'entremirent d'un accommodement qu'ils forcerent les deux freres d'accepter (a). Ce Traité qui faisoit perdre à Charles la plus grande partie de ses Etats, & mettoit des bornes à l'ambition de Lothaire, ne pouvoit être qu'infidele & peu durable. En effet, Lothaire, jusqu'à sa jonction avec Pepin son neveu, ne fit qu'amuser par de feintes négociations Charles & Louis le Germanique; mais ayant alors rejetté avec fierté leurs offres & leurs foumissions, ils lui envoyerent livrer le champ de bataille pour le lendemain 21 Juin 841, lui déclarant qu'ils étoient contraints d'en venir au Jugement de Dieu (b). Ils appelloient ainsi la bataille de Fontenay, cette journée si funeste à la France, où quatre Rois, trois freres & un neveu armés les uns contre les autres pour se détruire, en avoient rassemblé toutes les forces, & cette journée vit périe cent mille François.

Les Rois Louis & Charles, quolque vainqueurs, faifis d'horreur, de remords & de pité, confulterent les Evéques qui étoient en grand nombre à leur armée, giu les moyens d'appaifer la colere célefte après un carnage si horrible. Les Evéques assemblés, prononcerent que tous ceux qui y avoient eu part, foir pour le consseil, soir pour l'exécution, étoient innocens,

<sup>(</sup>a) Mezerai.

<sup>(</sup>b) Hift. Ecclef, Liv. 48, N. IX.

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 367 ainfi que le Jugement de Djeu l'avoit déclaré, puifqu'ils n'avoient été que les Ministres de sa Justice. Cette décision ne venoit certainement pas de gens plus aufait de la politique que des cas de conscience.

Cependant Lothaire rentre en Neuftrie avec les débris de fon armée & de nouvelles forces; Charles plus foible fuit devant lui jusqu'à fa jondtion avec Louis le Germanique à Strafbourg; ils y renouvellent leur ligue, avec promesse réciproque de ne jamais s'abandonner, & ils fortissent leur serment de la clause la plus inouie & la plus dangereuse. Elle portoir que si quelqu'un des deux freres contrevenoir au Traité, se Sujets s seroient dès-lors absous de l'obéssifiance & du serment de side-lité (a). On voir combien l'esprit de révolte & de saction avoir déja rendu les Rois dépendans de leurs Vassaux; ils le devenoient par-là bien davantage & pour toujours.

Après cette seconde irruption, Lothaire s'étant retiré en Italie, Louis & Charles s'en rapporterent aux Evêques & aux Prêtres sur le sort & le partage des Etats qu'il abandonnoit. En conséquence, les Evêques rendent contre Lothaire à Aix-la-Chapelle, e en 842, un Jugement solemnel, par lequel, 'pour raison de ses crimes contre l'Egslie, cho pere & les ferres, ils le déclarent déchu de sa portion des terres de deçà les Monts. Ils ne veulent pas néanmoins déférer aux deux s'ris entendent ils privoient, qu'ils n'ayent squ d'eux s'ils entendent la gouverner suivant la volonté de Dieu (b). Louis & Charles ayant répondu comme il convenoit : 4e nous, reprenent les Evêques, nous vous prions, & nous vous enjoignois par l'autorité Divine, de prendre le Royaume de Lothaire,

<sup>(</sup>a) Capitul. édit. de Baluze, Tom. 2. p. 39. 16 Mars 841. (b) Hift. Ecclef, Liv. 48. N. XI.

Ainsi les Evêques donnerent les premiers aux Papes l'exemple de disposer des Couronnes ; ils n'en étoient cependant pas

plus exempts des charges de l'Etat.

Dans le Concile de Thionville , tenu au mois d'Octobre 844 en présence des Rois Lothaire, Louis & Charles, le Clergé dressa & fit approuver six articles (a). Il y exhorte les Princes à l'union ; leur recommande les intérêts & la discipline des Eglises & des Monasteres , & d'empêcher sur-tout l'usurpation des biens' Ecclésiastiques', » à la charge néanmoins , » disent les Evêques, qu'ils fourniront à l'Etat les subsides né-· » cessaires. » Les termes dont se servent ici les Evêques, sont d'autant plus remarquables, qu'ils établissent le droit de l'État & l'obligation des Ecclésiastiques, & qu'ils attestent la posfession où ils étoient de contribuer réellement aux charges &

besoins de la Patrie proportionnellement à leurs biens. » Chaque Ecclésiastique, disent les Evêques, aura soin de » vous offrir, outre le secours de ses prieres, le subside dont » la République a besoin, subside proportionné aux biens de l'E-» glife qui lui est confiée, ainsi qu'il avoit coutume de l'offrir » aux Rois vos Prédécesseurs (b). Voilà donc, de l'aveu du Clergé de ce tems-là, un subside ordinaire & proportionnel.

présence de Charles le Chauve', & on y fit douze Canons. Voici ce que porte le huitiéme ; » quelques Evêques s'excu-» fent du fervice de guerre à cause de la foiblesse de leur corps, » & vous en dispensez quelques autres (c). Mais il faut prep-" dre garde, disent les Prélats au Roi, que leur absence ne » nuise au service; c'est pourquoi, si vous le trouvez bon, ils

Deux mois après, on tint un autre Concile à Verneuil, en

(2) Capitul. Tom. 2. p. 12. (b) Hill. Ecclef. ibidem, Nomb. XX. (c) Capitul. édit. de Baluze, Tom. 2. Cap. 8. p. 174

o donneron:

# DES PRINCES, &c. CHAP. III. 369

· donneront la conduite de leurs hommes à quelqu'un de vos

» Vassaux, qui les retiennent dans le devoir (a).

Le Clergé dressa encore dans les Conciles de Meaux & de Paris d'autres articles au nombre de quatre-vingt, sur l'usurpation des biens d'Eglise par les Seigneuts, & sur leur restitution. Il pressa le Roi Charles de les confirmer dans le Parlement extraordinaire qu'il tint à Epernay au mois de Juin 847 : mais la Nobleffe avoit pris l'ascendant sur le Clergé , & l'autorité Royale qu'il reclamoit, étoit trop foible pour conte; nir l'une & soutenir l'autre. Voici donc ce que l'on trouve dans le titre des Capitulaires d'Epernay. » Les articles suivans ont » été extraits des articles publiés l'an 847 par les Evêques dans » leurs Conciles, & présentés au Roi suivant son ordre, pour » être relus à Epernay. Mais, parce que l'esprit du Roi étoit » aigri contre les Evêques par la faction de quelques-uns, les » Grands du Royaume n'étant pas d'avis des représentations » du Clergé, les Evêques furent exclus de cette Affemblée. - & de tous ces articles les Seigneurs ont choisi seulement » ceux ci-après ( au nombre de dix-neuf ) & les ont donnés » par écrit aux Evêques , disant que ni le Prince ni eux n'en » vouloient pas repandre ni observer davantage (b).

Ces articles retranchés avoient pour objet les prieres & les remontrances que les Evêques dans les Conciles de Meaux & de Paris avoient arrêté de faire au Roi (c), & qui tendoient à ce qu'il n'établit pas fur eux de nouvelles levées, mais qu'il fe contentait des subsides qui se levoient sous les Rois ses peres & ayeul. Quoiqu'il en soit, telle étoit déja la conséquence de

<sup>(</sup>a) Des Libertés de l'Eglise Gallicane, Chap. 39. art. 2.

<sup>(</sup>a) Capitul. Tom. 2. tit. 7. pag. 29. (c) Capitul. Tom. 2. tit. 7. pag. 30 & feq. & Conc. P. Sirmondi , Tom. 3. p. 21 & 27. ann. 847 & 846.

la dégradation de l'Empereur Louis contre le Clergé lui mème : en excédant sa puissance, il l'avoit perdue au prosit de la Noblesse, & les guerres civiles, suites de l'attentat contre l'autorité Royale, avoient rendu cette Noblesse encore plus considérable. Les enfans de Louis le Débonnaire, qui par leur dibolesse de leur discorde avoient besoin du secours des Seigneurs, & vouloient à l'envie se les attacher, leur donnerent ou leur laisserent envahir les biens do Clergé dont ils avoient plus à craindre qu'à espérer, & sacrisserent par nécessité, par crainte & par vengeance des Eccléssastiques fastieux, redoutables & riches, à l'avidité de grands ou moins dangereux ou plus utiles; mais ceux-ci n'en devinerat que plus indépendans, & cette indépendance augmenta encore par ce changement, qui survint alors dans la constitution de l'Etat, & qui par succession de tems en livra aux Seizneux soutes les forces.

Le Traité conclu à Merfen entre Lothaire, Louis & Charles, porte de la part de Charles (a), que tout homme libre, c'eft-à-dire, propriétaire, pourra choîfir du Roi ou des Vaffaux qui il voudra pour Seigneur. La puissance immédiate se fait toujours le mieux sentir, elle est d'ailleurs plus sujerte à l'excès & à l'abus, parce qu'elle est précaire & bornée, & les Comtes qui avoient une autorité immédiate sur les propriétaires qu'ils menoient à la guerre, les vexoient dans le service pour favoriser leurs propres Vassaux, les mettoient à l'amende à leur prost, sorfqu'ils s'abentoient, & les rédussioient en esclavage faute de payement. Il étoit donc de l'intérêt de ces propriétaires de s'assurer la protection des Comtes en leur rendant hommage, plutôt que de réclamer celle du Roi, qui n'étoit ni si prochaine ni si sûre. D'ailleurs les Propriétaires & les Vassaux du Roi demeurgient

<sup>(</sup>a) Capit. Edit. de Baluze, Tom. 2, Tit. 9. pag. 44.

DES PRINCES, &cc. Chap. III. 371 exposs sans défense aux ravages des Normands, dont les Seisneurs particuliers désendoient leurs propres Vassaux. Il arriva donc que les Propriétaires par nécessité, par convenance & par intérêt, aimerent mieux presque tous relever des Seigneurs que du Roi. Ce même Traité porte qu'aucun Vassal du Roi ne sera plus tenu de le suivre à la guerre que lorsqu'elle sera générale, & qu'elle aura pour objet la désense commune contre les ennemis de l'État. Ainsi en rendant la Noblesse indépendante, on lui fournissoit encore les moyens de devenir plus puissante de jour en jour, & chaque Noble pouvoit & devoit insensiblement se trouver en état d'attaquer le Roi, tandis que tous les autres étoient dispessés de lésendre.

La Bretagne & l'Aquitaine révoltées avoient appellé les Normands à leur fecours , & livroient depuis dix ans la France entiere à la fureur de ces barbares. Charles-le-Chauve , occupé à réduire ces deux Provinces rébelles , & craignant auffi Lothaire & Louis, dont il fedéfioit toujours , ne se mit pas en peine de repousser les Normands. Les Seigneurs se trouverent doobligés de pourvoir eux-mêmes à leur propre défense. Ils rejecterent ainst tout l'effort des Normands sur les Eglises plus riches & moins défendues , & se dédommagerent même du pillage de ceux-ci par les biens Eccléssaftiques qu'ils continuerent d'usurper quand ils se trouverent en état de le faire impunément.

Dans cette extrémité, le Clergé ne pouvant obtenir de l'indolence & de la connivence de Charles, ni protection contre les uns, ni jufice des autres, appella Louis le Germanique au fecours de fes biens défolés & envahis. Wenilon, Archevéque de Sens, fe rangea avec plusieurs du parti d'un Prince qui venoit, à leur follicitation, les protéger & les défendre. Les feuls Evêques des Provinces de Reims & de Rouen, demeurés

fidéles à Charles, s'affemblerent à Quercy, & écrivirent à Louis le Germanique sur son irruption : « Si vous venez, discient-ils » dans cette Lettre, rétablir l'Eglife, conservez ses privileges # & ses biens ; car depuis que les richesses du Clergé se sont » accrucs, les Evêques ont jugé à propos de donner des terres à » des hommes libres pour augmenter la milice du Royaume, affurer a l'Eglise & à l'Etat des défenseurs & des soutiens de la paix » & de la tranquillité publique. C'est pourquoi les terres ainsi » concedées, & celles réservées à la subsistance des Clercs, » & dont ils doivent le service militaire, sont également sous la » protection Royale (a). Les Evêques (b) conseillent ensuite à ce Pr'nce de se former lui-même sa Maison , ses Officiers , sesgens de guerre & ses Magistrats, avant que de songer à réformer les autres. Ils lui donnent des confeils & des préceptes sur le Gouvernement civil & politique, & fur l'administration de ses Domaines, « afin que vous ne foyez pas obligé, disent-ils, . d'être plus à charge aux Eveques , Abbes & Abbesses , pour les » logemens, voitures & autres besoins que l'usage & la raison ne • le comportent. » Ils parlent ensuite de l'invasion des biens d'Eglise par les Seigneurs contre lesquels ils réclament la protection, l'autorité, la justice & la vengeance de Louis, ainsi que contre les Normands.

Hincmar, Auteur de cette Lettre, en envoya copie à Charles, en lui marquant: « Ne négrigez pas les articles que le Concile de Quercy a adreffés à Louis; croyez-moi, ils ont été faits » plus pour vous que pour votre frere. Jai appris trois choses,

<sup>(</sup>d) Per bur confecration, Cap. Etit, de Batue, Tum. 3. Tit. 10, pag. 101.

(d) Les Bréques parfent sic des prescrier exhibits per extendients. Sen comme celle Les Bréques parfent sic des prescrients. Sen comme celle par le moit get. Le condition du fervien mini de 1, fuel autorité, porreque par le moit get. Le condition du fervien ministre. El recomolifient donc que les biens de l'Englie faint aint que ceux des Luiques obligés de affeches aux charges de befoins de la Farie de qu'als doiveaux y committeet.

## DES PRINCES, &c. CHAP. III. » ajoute-t-il, que j'avois réfolu de vous cacher; mais après y » avoir bien pensé, je crains de me rendre coupable moi-même » si je ne vous fais connoître les bruits qui courent contre vous. . Le premier, c'est que vous ne voulez point vous mêlet de · ces pillages, & que vous prétendez que chacun se désende » comme il pourra. Je sçai que c'est une calomnie ; mais j'ai » voulu vous en instruire, afin que vous en montriez la fausseté » par les effets ; car ce seroit impieté à un Roi d'exiger de ses » Sujets des dons & des contributions, & de ne pas conserver les » biens dont il les tire. Le second est, que ceux qui vont porter » des plaintes à votre Cour, n'y reçoivent ni réponse favorable, » ni consolation, je ne le crois pas non plus; mais je crois » malgré moi le troisiéme, qu'après que l'on a pris aux dépens » de l'Eglise tous les vivres nécessaires, on exige encore de l'ar-» gent, sinon on y fait de grands ravages (a). Il est vraisemblable que le premier article des plaintes d'Hincmar n'étoir pas plus étranger au Clergé que le dernier.

L'irruption de Louis le Germanique multiplia feulement les défordres & les pillages, & lui valut auffi l'excommunication, dont trois Archevêques & fix Evêques, députés vers lui par le Concile de Metz, lui propoferent de l'abboudre à certaines conditions portées dans leurs instructions (b). Mais ce Prince répondit à Hincmar, Chef de l'ambassade, que n'ayate rien fait que par le conseil des Evéques, il déstroit, avant que de se décider, prendre encore leurs avis. On assemble donc au mois de Juin 859, un Concile à Savonnieres. Les Evêques de douze Provinces y arrêterent, qu'ils travailleroient à saire un traité de paix entre les Princes.

<sup>(</sup>a) Hift, Eccl. Liv. 49. No 43. (b) Capitul. Tom. 2. Tit. 28. pag. 122.

Le 16 du même mois, Charles - le - Chauve, petit-fils de Charlemagne, qui recevoit & régloit dans les Conciles & dans les Parlemens les Requêtes des Evêques, leur en présenta une en son nom contre Wenilon, Archevêque de Sens. « Lorsque » je partageai le Royaume avec mes freres, disoit-il dans cette » Requête, Wenilon promit avec serment, comme les autres » Evêques, l'observation du partage. Depuis il m'a sacré Roi; » en conséquence je ne devrois pas être déposé de la dignité » Royale par personne, du moins sans être entendu & jugé par » les Evêques qui m'ont consacré avec lui, qui sont appellés les » Trônes de Dieu dont ils exercent la Justice, & aux corrections » paternelles, & aux jugemens castigatoires desquels ( ajoutoit » le Roi ) j'ai toujours été prêt de me soumettre comme je m'y ofoumets encore. Quand mon frere Louis entra à main armée » dans mon Royaume, Wenilon non-seulement ne me donna » point dans cette guerre le secours que son Eglise me devoit, » mais il mena ses forces à mon frere contre moi. Enfin après » que j'eus, par l'affiftance de Dieu, recouvré mon Royaume, » je m'approchai de la Ville de Sens , & Wenilon me refusa » encore le secours des gens de guerre que son Eglise est obligée » de me fournir (2). Ces paroles (dit Fleury) sont remar-\* quables dans la bouche d'un Roi, & nous n'en avons point » vû qui parlât ainsi, du moins en France; mais l'exemple » de Louis le Débonnaire, qui s'étoit tant de fois fait couronner » & réhabiliter par les Evêques, & la foiblesse de Charles pou-» voient lui faire tenir ce langage. Quoiqu'il en foit, il paroît » que les Evêques croyoient pouvoir déposer les Rois ; car on » ne peut pas douter que cette Requête ne fût dressée par leur » conscil (b). Sur cette plainte Wenilon sut cité par une Lettre (a) Capit Tit. 308. 133. (b) Hidt, Eccl, Liv. 49. N. 46, DES PRINCES, &c. CHAP. III. 375 (synodale, & ce qu'il y a de singulier, c'êt que le Roi ayant reconnu en quelque sorte le Concile pour Juge, puisqu'il lui avoit présenté sa Requête, cette Lettre porte qu'il a choisi pour Juges Remy Archevèque de Lyon; Wenilon de Rouen; Herard de Tours; & Rodolphe de Bourges.

Cependant les irruptions fréquentes & înopinées des Normands exigeoient que l'on fut inceflamment par-tout en état de défense. Charles ordonna donc (a) par les Capitulaires de Touzy, l'an 863, que les Comtes, Abbés & Abbesse se tinssent prêts à le réunir pour la désense commune à la première occasion; il chargea ses envoyés de veiller & de pourvoir à ce que chaque département eu foind'envoyer ses hommes équippés & armés; il ajouta, que dans le cas où les sorces d'un seul département ne sufficoient pas pour repousser les Earbares, on y joignit celles des Evêques, Abbés & Abbesse d'un autre département voisin.

Le Clergé n'ayant pû, soit par ses Censures, soit par l'irruption de Louis le Germanique, avoir raison des nobles usurpaeurs des biens de l'Eglise, cut enfin recours au Pape, & Nicclas I. écrivit en 866 aux Nobles d'Aquitaine, pour les exhorter à restituer sous peine d'excommunication; mais ces Lettres & ces menaces n'eurent pas plus de succès contre les usurpateurs, que les clameurs du Clergé contre les Normands.

Comme ces Barbares dans leurs courses avoient plus pour objet le pillage que les conquêtes, Charles pensa qu'il étoit plus aisé & plus sûr de les cloigner avec l'or, que de les repousser par la force des armes, de il s'engagea à leur payer un tribut. On trouve dans les Capitulaires de Charles-le-Chauve, que ce Prince prit deux sois sous sons Regne le parti de prévenir, par

(a) Cap. Tom. 2. Tit. 37. pag. 199.

## 376 DU GOUVERNEMENT deux contributions différentes, les incursions & les pillages des

Normands (a).

La premiere fut faite en 861 par une levée établie sur tous les François, tant Ecclésiastiques que Nobles & Roturiers. La chronique de Mont-Dieu porte, que cette levée fut de 5000 liv. par rapport à la repartition, on voit qu'elle étoit tout à la fois réelle & personnelle. Car chaque Evéque & chaque Abbé étoit imposé pour chacun de ses manoirs à douze deniers, répartis proportionnellement entre le Propriétaire, le Fermier & les esclaves qui faisoient valoir la ferme : de plus chaque Prêtre étoit aussi imposé à cinq sols pour l'imposition la plus forte. & à quatre deniers pour la moindre (b). La même contribution fut renouvellée en 877. On l'arrêta dans l'affemblée générale tenue à Compiégne, & elle sut répartie dans la même forme & dans la même proportion que celle de 861 (c). On trouve enfin un autre témoignage des contributions du Clergé dans la Lettre qu'Hincmar, Archevêque de Reims, écrivit à les suffragans & aux Grands du Royaume en 87 1 pendant l'absence de Charlesle-Chauve, qui étoit allé à Rome recevoir du Pape la Couronne Impériale. Dans cette Lettre, Hincmar fait mention en général des tributs que , par un usage observe de toute ancienneté , les Rois de France avoient courume de prendre sur les Églises à proportio des biens qu'elles possédoient, & eu égard à la qualité du titre des Bénéfices. Louis le Débonnaire ne pouvoit pas être Charlemagne; mais il n'en exigeoit pas moins, ainsi que lui , du Clergé des contributions réelles, ordinaires & extraordinaires, qui étoient toujours proportionnées aux revenus des Ecclésiastiques.

(a) Ducheine, Tom, 2. p. 260. 6 Note P, Sirmondi ad Capitul, Tom. 2, des Capitul, pag. 806.

(b) Capitul, Tom. 2. Tit. 52. p. 257. (c) Ibid.

Tant

## DES PRINCES, &c. CHAP. III. 377

Tant que dura la feconde Race de nos Rois, les fucceffeurs de Charles le Chauve, avec moins de puissance & d'autorité sues Capet jui que lui, plus de foiblesse & d'inconséquence, ne furent pas en état de rétablir une Monarchie déchirée & divilée, fans concert & fans subordination. Ainsi sur ses débris, le dixiéme siécle vit s'élever insensiblement des Vassaux plus puissans que les Rois de la troisième Race. Il n'est pas étonnant que l'Hiftoire pendant cette Anarchie ne fournisse aucuns monumens de la prestation réelle ou personnelle d'Ecclésiastiques pauvres envers un Etat qui n'existoit plus. Hugues Capet & ses successeurs n'eurent dans le onziéme siécle, ni assez de puissance, ni affez d'autorité pour en impofer à l'indépendance, à la rivalité & à la discorde des Seigneurs, toujours armés les uns contre les autres. On voit qu'en 1031, les Evêques, à l'occasion d'une famine, exhorterent dans plusieurs Conciles (a) la Noblesse & les Peuples à mettre fin aux guerres particulieres & intestines qui désoloient continuellement la France depuis près de deux siécles. Baudry Evêque de Noyon, Auteur contemporain, a écrit qu'un Evêque de France disoit alors avoir reçu des Lettres du Ciel, qui avertissoient de renouveller la paix sur la terre, & qu'il le manda ainsi à tous ses Confreres (b). Il n'en fallut pas davantage pour y disposer avec enthousiasme dans les premiers momens ; mais quelque nécessaire & intéressante qu'elle fût pour la Société, les Particuliers la rompirent bien-tôt avec autant de facilité qu'ils l'avoient jurée, Ces tentatives inutiles ayant fait voir l'impossibilité d'établir solidement une paix qu'aucune Puissance ne pouvoit maintepir, on se réduisit à une Treve générale depuis le mercredi au

<sup>(</sup>a) Hist. Eccl. Liv. 59. N. XXV.
(b) Balder, Chron. Camerac, Lib. 3. Ch, 52. Sigeb. Chronogr. ann, 1031. Tome VII. вьь

foir jusqu'au Lundi matin. L'objet & l'établissement de cette suspension d'hostilités porté par plusieurs Conciles en 1041. la firent nommer la Treve de Dieu. Saint Arnould avoit été élu' malgré lui Abbé de saint Médard de Soissons l'an 1077 (a). Son éloignement du siécle & de tout ce qui y avoit rapport, condamnoit la conduite & le faste des autres Abbés de ce temslà. Un de ses Moines nommé Odon, jaloux de sa dignité, engagea Philippe I. Roi de France, à commander à saint Arnould de le suivre quand il iroit à la guerre. Le saint Abbé ayant refusé d'aller à l'armée en personne , Philippe lui sit dire : » C'est une ancienne coutume que les Vassaux de l'Abbaye ser-» vent le Roi à la guerre, ayant l'Abbé à leur tête ; ou fui-» vez la coutume, ou quittez la place, afin qu'on fasse le ser-» vice. » Arnould profita de l'occasion, obéit volontiers au Roi, & reprit la vie de reclus. Ainsi l'obligation du service militaire de la part du Clergé à cause de ses biens subsistoir encore, & il rendoit même ce service personnellement, malgré les Capitulaires de Charlemagne qui l'en avoient dispensé. comme nous l'avons vû. Il y a apparence que ce fut sur les représentations du Clergé, que l'on cessa de les exécuter, parce qu'il se tenoit, ainsi qu'il le dit lui-même, avili par cette exemption.

En 1078 commença la fameufe querelle des invefitures , qu'un Concile de Rome défendir à tour Clerc de prendre de la main d'un Prince ou de tout autre Laïc. Elles avoient déja produit des schifmes & des guerres dans l'Eglise & dans l'Empire , lorsqu'en 1119 on proposa un accommodement entre l'Empereur Henri V. & le Pape Caliste II. La paix devoit se traiter au Concile de Reims ; Guillaume de Champeaux, Evê-

<sup>(</sup>a) Hift. Eccl. Liv. 63. N. XV,

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 379 que de Châlons, & Pons, Abbé de Cluny, furent députés à Strasbourg pour y dispoter l'Empereur. Ce Prince leur demanda conseil sur les moyens de faire cette paix sans diminution de son autorité.

» Si vous destrez avoit une véritable pais, lui dit l'Evèque, 
il faut que vous renonciez absolument à l'investiture des Evè» chés & des Abbayes; & pour vous assurer que vous n'en 
» soufritez aucune diminution de votre autorité Royale, sça» chez que quand j'ai été élu dans le Royaume de France, je 
» n'ai rien reçu de la main du Roi: néanmoins je le sers ausse 
» sidélement pour les tributs, la milice, & les autres droits qui 
appartienment à l'Etat sur les biens que les Rois Chrétiens ont 
» donnés anciennement à l'Egsise je le sers, dis-je, aussi fidé» lement que vos Evêques vous servent dans votre Royaume; en 
» vertu de l'invessiture qui a produit ant de discorde, & at» tiré sur vous l'anathème (a).

Je ne compte pas , dans les exemples de la preflation du Clergé de France envers l'Etat , ses subventions fréquentes dans ce siécle & le suivant , en saveur des Papes ou des Croifades ; elles ne servent qu'à prouver que s'il n'étoit pas exempt dans le fait de contribuer de ses biens au secours, à l'entretien & al a désense des trangers, il l'étoit encore bien moins d'aider de ces mêmes biens son Maître & sa Patrie. Il faux cependant observer que la Décime Saladine pour la Croisade, sut imposée en 1 18 par les Etats Généraux , sur les Eccléssafiques comme fur les autres Sujets , dans la même proportion & dans la même forme. Ce sur à cette occasion que Pierre de Blois écrivant dans cette même année 1 188 à Henri de Dreux Evêque d'Orléans, Coussin germain du Roi Philippe Augustle, au sujet de la Décime

(a) Hift, Eccl. Liv. 67. N. III,

Saladine, l'exhortoit à remontrer à ce Prince que les Eccléfiastiques seuls devoient être exempts d'une subvention impofée fur la Noblesse & sur le Peuple, pour fournir aux frais de la Croisade. » Il est tems, disoit-il, de parler, & vous ne de-» vez pas suivre l'exemple des autres Evêques qui flatent vo-» tre Roi. Si le respect vous retient, prenez avec vous quel-» ques-uns de vos Confreres qui soient poussés par l'esprit de » Dieu, & parlez avec force mêlée de douceur. Si le Roi veut » faire ce voyage, qu'il n'en prenne pas les frais sur les dé-» pouilles des Eglifes & des Pauvres, mais fur fes revenus » particuliers , ou sur les dépouilles des ennemis dont on de-» vroit enrichir l'Eglise, loin de la piller elle-même sous pré-» texte de la désendre. Le Prince ne doit exiger des Evêques » & du Clergé que des prieres continuelles pour lui (a). On ne voit pas que cette remontrance ait eu d'effet, non plus que ce que Pierre écrivoit sur le même sujet à Jean de Coutance, Doyen de l'Eglise de Rouen. Il l'exhortoit d'employer son crédit auprès du Roi d'Angleterre, pour maintenir la dignité de l'Eglife, » Elle est libre, disoit-il, par la liberté que Jesus-» Christ nous a acquise, mais si on l'accable d'exactions, c'est » la réduire en servitude comme Agar. Si nos Princes veulent » rendre l'Eglise tributaire, quiconque est fils de l'Eglise doit » s'y opposer & mourir plutôt que de la soumettre à la servi-» tude. On voit ici l'équivoque ordinaire en ces tems d'ignorance, sur les mots d'Eglise & de liberté, comme si l'Eglise délivrée par Jesus-Christ n'étoit que le Clergé, ou qu'il nous eût délivré d'autre chose que du péché & des cérémonies légales. Pierre de Blois déclamoit encore contre la Décime Saladine, dans son Traité du voyage de Jerusalem : » les enne-

(4) Fleury, Hift, Ecclef. Liv. 74. N. XV.

DES PRINCES, &c. CHAP. 111. 381 » mis de la Croix, disoit-il, qui devroient être ses enfans, » anéantiffent leur vœu par leur avarice, fous prétexte d'une » damnable collecte. Ces déclamations, sur une raxe qui avoit pour objet une guerre aussi étrangere que ruineuse pour l'Etar, n'empêcherent pas le Roi d'exiger des Ecclésiastiques de son Royaume la Décime Saladine. Le Clergé n'en étoit pas moins tenu alors du service militaire. Louis VI, en 1129, avoit fait faisir les biens de l'Archevêque de Sens & des Evêques de Paris, d'Auxerre & de Chartres, parce qu'ils avoient refusé de se trouver à l'armée (a). Ce même Prince en 1131, obligea les Eglifes de lui fournir la plus grande partie de leurs revenus (b).

Louis le jeune en l'année 1146, ordonna à l'Abbé de S. Benoît sur Loire, de lui tenir prêts mille marcs d'argent (c) pour les frais de son voyage à la Terre Sainte. Cet Abbé s'en étant excusé fur les impositions considérables que les Eglises avoient payées. Le Roi lui manda qu'il se contenteroit de 500 marcs (d). L'Abbé fit un fecond refus, & le Roi par l'avis de son Conseil, l'ayant fait venir devant lui , se réduisit à ne demander oue trois cens marcs; mais il lui dit qu'il vouloit être obéi (e). Alors l'Abbé ayant assemblé ses Religieux, & ayant fait connoître la volonté du Roi & ses ordres réiterés & pressans, auxquels il n'étoit ni permis ni possible de résister davantage, ils donnerent deux chandeliers d'argent de trente marcs, un encensoir de huit marcs & trois onces d'or.

Philippe Auguste, en 1183, assembla la Noblesse & le Clergé de France à Compiégne, pour avoir leur avis sur le

(a) Mezerai, Hist. de France.
(b) Duchesne, Tom. 4. pag. 317.
(c) Veter. Script. frag. de robus Ludov. Grosci, Regis.
(d) Ex veterib membran.
(c) Duchesne, Tom. 4. pag. 423.

refus que faifoit le Comte de Flandres de lui restituer le Pays de Vermandois (a). Les Eccléitassiques, ainsi que les Séculiers, ossifirirent au Roi dans cette Assemblée tous les secours tant d'hommes que d'argent, qui seroient nécessaires pour obtenir de ce Comte la restitution d'une partie du Domaine de la Couronne (b). En l'année 1200, Philippe-Auguste imposa l'un le Clergé une Décime pour les frais de la guerre contre Jean sans Terre, qui avoit usurpé le Trône d'Angleterre sur Artus son neveu. Le Clergé de France consentit à cette Décime dans un Concile National tenu à Soissons (c). Le Pape Cessessime dans un Concile National tenu à Soissons (c). Le Pape Cessessime de cette consiste de cette imposition, sur laquelle il n'avoit pas été consulté, & menaça de ses censures les Evêques qui l'avoient accordée; mais le Roi sit connoître au Pape que sans son aveu les Eccléssissiques de France étoient obligés de contribuer pour la désons de la Patrie, & la Décime sur levée.

Le Teltament de Philippe Auguste fait en 1190, porte que si quelqu'un fait la guerre à son fils, & si ses revenus ne suffient pas aux frais nécessaires pour la soutenir, tous ses Vasfaux seront tenus de l'aider de leurs corps & de leurs biens, & que les Eglises lui donneront les secours qu'elles ont account de donner (d). Il y a une Lettre (e) de l'Archevêque de Reims & de ses Suffragans en 1207, qui déclare que le Chapitre de Reims, en cas de convocation de ban, est obligé de contribuer comme les autres Chapitres.

Le Moine Rigord, Médecin de Philippe Auguste, marque dans la vie de ce Prince (f), qu'en 1209 les Evêques d'Or-

<sup>(</sup>a) Rigordus. (b) Du Chesne, Tom. 5. pag. 12. 13.

<sup>(</sup>c) De Serres, p. 118. (d) Preuves des Libertés de l'Eglife Gall. Ch. 39. & apud Rigordum in Philipps duculto.

<sup>(</sup>c) Au tréfor des chartres du Roi en la layette, intitulée Reims, N. 2. (f) Rigordus, in Philippo Augusto,

DES PRINCES, &c. CHAP. III. léans & d'Auxerre avoient quitté l'armée avec leurs Vassaux. fous prétexte qu'ils ne devoient le service que quand le Roi y étoit en personne; mais comme ils n'avoient aucun privilége. & que la Coutume générale étoit contraire à leur prétention, le Roi sur leur refus de revenir, confiqua leurs Fiefs (a). Il ajoute que le Pape Innocent III. auquel ces Evêques en avoient appellé, ne voulant ni révoquer ni enfreindre les droits & les Coutumes du Royaume, ils furent obligés de payer une amende au moyen de laquelle leurs Fiefs leur furent rendus. La confrontation de ce qu'écrit Rigord avec les Lettres d'Innocent, prouve, dit François Bouchet, que par leurs fauffes allégations les Evêques en avoient imposé au Pape, tant dans le fait que dans le droit.

On trouve une Lettre (b) du mois de Mars 1210, adressée par Philippe Auguste à l'Archevêque de Sens, à ses Suffragans & à tous les Ecclésiastiques de la Province. Elle porte que le Roi ayant appris les calamités qui affligent l'Eglise Romaine, le requiert & le prie de donner au Pape tous les secours nécessaires pour les mettre en état de le secourir plus abondamment : le Roi leur remet le service qu'ils lui doivent, à moins que l'Empereur Othon venant à lui faire la guerre, ne l'oblige de les rappeller à la défense du Royaume (c).

Manasses Evêque d'Orléans, reconnut en 1212 par un acte qu'il étoit obligé d'affister le Roi dans les guerres, ainsi que les autres Evêques & Barons (d).

L'Evêque d'Auxerre, par un acte du mois de Mars 1225 (e),

<sup>(</sup>a) Epift. Inn. III. Lib. 1. Ep. 190 & 191. Lib. 2. Epift. 52. Lib. 3. Ep. 39. 40. 106. 107. (b) Preuv. des Lib. de l'Egl. Gall. Ch. 22.

<sup>(</sup>c) Du Trêl. de Chart. Clus Regiftre. (d) Trêl. des Chart. Layette, Orleans, N. 6. (e) Prouv. des Lib. de l'Égl. Gall. Ch. 39. & du Trêlor des Chart, d'un Registre;

reconnut pareillement que le Roi, pour le fervice militaire qu'il lui devoit, et pour la Décime de fes revenus qu'il étoit obligé de lui payer, s'étoit restraint à la somme de six cens livres pour un payable ne deux termes égaux, & il y obligea tous ses biens meubles.

On entrevoit par ces différentes reconnoissances de la part du Clergé, & les amendes qu'on lui fit payer assez fréquemment dans ce tems-là, qu'il commençoit déja à vouloir se souloir traire au service militaire & aux contributions réelles.

Philippe le Hardi ayant accepté pour son fils Charles de Valois la Couronne d'Arragon que le Pape Martin IV. lui avoit offerte, les Eglises de France lui accorderent en 1283 le dixiséme de leurs revenus pour subvenir aux frais de la conquête de ce Royaume (a).

En 1296, Philippe le Bel fit de son autorité sur les Eccléfiastiques une levée du cinquantième, pour l'employer à la conquête de la Guyenne & à la guerre contre les Flamands (b). Tant de monumens de tous les siécles, depuis la naissance de la Monarchie, ne prouvent pas que jusques-là le Clergé de France eût encore acquis la possession de ne pas contribuer, ainsi que les autres Sujets, aux charges & aux besoins de l'Erat.

XI.IL Quatricme époque depuis Phiippe-le Bel jufqu'à François L

Telle étoit dans le fait la fituation des Eccléfiastiques, lorfque la question de droit s'éleva pour la premiere fois sur leurs contributions réelles, que le changement de forme dans le Gouvernement avoit introduies au commencement du treiziéme siécle. La constitution fondamentale de l'Etat, les Capitulaires de Charlemagne, de un usage immémorial de constant

<sup>(</sup>a) Guill. de Nangeriac & Duchesne, Tom. 5. p. 542. (b) Du Haillan, Tom. 1. pag. 552. & Mezerai, Tom. 1. p. 677.

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 385 imposoient également au même titre, & dans la même forme, à la Noblesse composée des Vassaux du Roi, au Clergé, & aux Propriétaires qui formoient le tiers-Etat ou le Peuple ; l'obligation du fervice militaire à leurs dépens. Ainsi ce fervice perfonnel emportoit avec lui une contribution réelle de la part de tous ceux qui en étoient tenus. La milice convoquée pour ce service s'appelloit le ban, par rapport à la Noblesse; & par rapport aux Propriétaires on la nommoit l'arriere-ban . du nom (a) ancien de l'amende qu'ils payoient lorsque par désobéifsance ou congé ils manquoient de se rendre à l'armée. La continuité des guerres, la lenteur avec laquelle ces Milices fi mal composées s'affembloient, & l'obligation de les renvoyer à la fin de la campagne pour les rassembler avec autant de peine & aussi peu d'utilité l'année suivante, firent enfin connoître à Philippe Auguste au commencement du treiziéme siécle la nécessité d'avoir à la solde des troupes toujours prêtes & plus utiles pour la défense de l'Etat. Il ne sentit pas moins par expérience le mérite & l'avantage des troupes reglées sur une Milice ramassée à la hâte, & composée presque toute entiere de Vassaux, de gens d'Eglise & de Laboureurs, Manœuvres & Artifans. Il comprit aussi l'inconvénient & l'abus de dépeupler inceffamment la campagne de cultivateurs utiles pour en faire de mauvais foldats.

Ce Prince foudoya donc le premier des troupes, & les entretint fur pied (b); mais cet état militaire toujours fubfiftant, avoit befoin de fonds annuels & affurés. Philippe Auguste y pourvut, en convertissant le service militaire, que les Propriétaires devoient à leurs dépens, en une contribution réelle, Touş

(b) Mezerai, Hist. de Fr., Tome VII.

Ccc

<sup>(</sup>a) Heribannus. Hériban, air-ban, & par corruption arriere-ban.

les Propriétaires non Nobles y furent donc affujetis, en conféquence & en compensation de l'arriere-ban. Il est vrai-semblable que cette contribution, connue depuis sous le nom de tailte, représentoit le service militaire dû par les roturiers ; car on voit qu'aux Etats Généraux assemblés à Tours en 1484, le tiers-Etat se plaignit de ce que l'on contraignoit ceux qui n'avoient aucuns Fiefs, de marcher à l'arriere-ban, quoiqu'ils fussent sujets à la taille. Philippe Auguste pensa que la même conversion du service militaire en une contribution réelle, n'étoit pas moins juste par rapport aux Ecclésiastiques, & qu'elle pouvoit être aussi avantageuse à l'Etat. Nous voyons en effet qu'en 1201, plusieurs Evêques l'ayant prié d'envoyer les troupes qu'il entretenoit à sa solde, pour les défendre des invasions & des pillages de différens Seigneurs ; il leur répondit que l'on n'avoit point de troupes sans argent. Les Evêques ayant contribué, le Roi marcha à leur secours avec son armée (a).

La contribution réelle du Clergé, repréfentative du service militaire qu'il devoit à ses dépens pour raison de ses biens, cut donc lieu dans le fait pendant le treiziéme siècle, malgré la difficulté que quelques Eccléssastiques sassionent de s'y soumettre, lorsque la Bulle Clericis Laicos, qu'elle occasionna au mois d'Octobre 1296, sit agiter pour la premiere sois la question de droit; s savoir, si les biens de l'Eglisé étoient tenus comme les autres de contribuer aux charges & aux besoins de l'Etat. Voici comment cette Bulle s'en explique.

» L'antiquité nous apprend l'inimitié des Laïques contre les » Clercs, & l'expérience du tems présent nous la déclare ma-

» nifestement, puisque sans considerer qu'ils n'ont aucune puis" sance sur les personnes ni sur les biens Ecclésiastiques, ils char-

Jance sur les personnes ni sur les biens Ecclésiastiques , ils char (2) Mozerai. DES PRINCES, & C. CHAP. III. 387 ment d'impositions le Clergé, tant Séculier que Régulier; & co que nous rapportons avec douleur, quelques Prélais rautres » Eccléssassiques craignant plus d'offenses la Majesté temporelle que l'éternelle, acquiessent à cet abus; voulant donc y obvier, » nous ordonnon que tous Prélats ou Eccléssassiques réguliers vou sou sordonnon que tous Prélats ou Eccléssassiques réguliers vou sou foculiers qui payeront aux Laïques la décime ou telle autre » partie que ce soit de leurs revenus, à titre d'aide, de sub-vention ou autre sécours sans l'autorité du saint Siége, & les Rois & Princes, les Magistrats, tous autres qui les impose-vont ou exigeront, ou qui donneront aide ou conseil à ce su-jet, encoureront dès-lors l'excommunication, dont l'absolution » sera réservée au Saint Siége, & ce nonobélant tout privi-juège (a).»

Il est déja prouvé par cette Bulle que les Ecclésastiques avoient payé jusqu'alors des impositions. Philippe-le-Bel ayundésendu sous peine de confiscation, le transport d'or & d'argent, de vivres, d'armes, chevaux ou munitions de guerre hors de France, sans sa permission, le Pape Bonisae lui adressa à cu se cu se cu se cu se cu se considere la se le l'eglis, épouse de Jesus-Christ, » à laquelle, dit-il, » il a donné pouvoir de commander à tous les Fidéles & à chacun d'eux en particulier. » Puis venant à la déresse du transport d'argent, il dit: = Si l'intention de ceux qui l'ont » faite a été de l'étendre à nous & à nos frers les Prélats & autres Ecclésastiques, elle seroit non-seulement imprudence, » mais infensée (b). Puisque ni voux, dit-il au Roi, ni les autres tections infensée (b). Puisque ni voux, dit-il au Roi, ni les autres tres princes séculiers n'avez aucune puissanc sir eux ; & vous pauriez encouru l'excommunication pout avoir violé la liberté

<sup>(</sup>a) Hist. Eccles. Liv. 89. N. 42; (b) Ibidem,

n Ecclessaftique. Le Pape explique ensuite la Constitution Clericis Laicos, & déclare qu'il n'a pas désendu absolument au Clergé de France de donner quelques secours d'argent pour les nécesfrités de l'Etat; mais seulement de le faire sans la permission du saint Siège. Cette Bulle est datée d'Anagni le 21 Septembre, & elle sut envoyée par l'Evêque de Viviers'

Le Roi y fit faire une réponse en son nom (a). Voici ce qu'elle porte. » Avant qu'il y eut des Ecclésiastiques , les Rois » de France avoient l'administration absolue du Royaume, & » pouvoient y faire des Reglemens pour ôter aux ennemis de nl'Etat les moyens de nuire, & les employer à son avantage » & à sa défense. L'Eglise, épouse de Jesus-Christ, n'est pas » seulement composée du Clergé, mais encore des Laïcs. Jesus-» Christ l'a délivrée de la fervitude du péché & du joug de l'an-» cienne Loi , c'est en cela que consiste la liberté qui lui est ac-» quise, & dont il a voulu que tous les Fideles qui la composent » jouissent également. Ce n'est pas pour les seuls Ecclésiastiques » que Jesus-Christ est mort , ni deux feuls qu'il a promis la grace » en cette vie, & la gloire en l'autre. Le Clergé ne peut donc que » par abus s'approprier exclusivement la liberté que Jesus-Christ » par sa Rédemption a acquise à tous les Fideles. Mais il y a » plusieurs franchises singulieres, spécialement affectées aux » Ministres des Autels, qu'une vocation spirituelle consacre au » culte divin pour l'édification des Peuples. Néanmoins ces » franchises & ces libertés accordées par les Statuts des Souverains Pontifes, à la priere & fous le bon plaisir des Prinses temporels, ne peuvent ôter à ces mêmes Princes, le droit » & le pouvoir de gouverner & défendre leurs Etats. Elles

<sup>(</sup>a) Preuves des Libertés de l'Egl. Gall. Ch. 39. & au Tréfor des chartes registre ; Ch. 19. pag. 12.

DESPRINCES, &c. CHAP. III. 280 » ne scauroient non plus leur enlever les moyens que la pru-» dence & le conseil des gens de bien leur suggerent, & qu'ils » jugent.nécessaires & utiles à l'administration & à la désense » de leurs Royaumes. C'est aux Pontifes du Temple que Jesus-» Christ a dit; rendez à Cesar ce qui appartient à Cesar , & à » Dieu ce qui appartient à Dieu. Comme une partie qui ne » convient pas à son tout est réputée vicieuse, comme un mem-» bre qui refuse à son corps les secours qu'il lui doit, ne peut » paffer que pour un membre paralytique & inutile ; ainsi par » la même raison, quiconque, soit Ecclésiastique, soit Laïque, » foit Noble , foit Roturier , refuse d'aider son chef & son » corps, c'est-à-dire le Roi & l'Etat, se constitue par ce refus » partie vicieuse, membre paralytique & inutile. Doit-on dire » par conféquent que les fubventions proportionnelles qui font » demandées aux Ecclésiastiques, sont un fardeau dont on les » accable, des exactions & des extorsions dont on les vexe : il » s'ensuit qu'elles ne sont au contraire que les secours naturels \* » & légitimes dûs par tous les membres à leur Chef & à leur » Corps, & dont l'emploi est la solde des braves désenseurs de » ceux qui n'ont ni la permission, ni le pouvoir de se désendre » eux-mêmes. Personne n'est obligé en effet de faire la guerre » pour les autres à ses dépens ; si faute d'armée qu'il faut sou-» doyer, les ennemis venoient à pénétrer dans le Royaume. » les biens d'Eglife ne deviendroient-ils pas leurs premiéres » conquêtes? La défense est de droit naturel. C'est donc enfrein-» dre & détruire ce droit que d'interdire à qui que ce soit . » Laïque ou Ecclésiastique, Noble ou Roturier, celui de se » défendre soi-même, ou de soudoyer ses Défenseurs. N'est-ce » donc pas avec justice que Dieu a livré à leur sens réprouvé ceux » qui essayent ainsi, au gré de leur caprice, de renverser le droit

» naturel? Quel homme fenfé ne fera pas confondu d'entendre » le Vicaire de Jefus-Christ défendre de payer le tribut à Céfar. » & fulminer l'anathême contre les Ecclésiastiques, si, à pro-» portion de leurs facultés, ils prêtent au Roi, au Royaume, » & à eux-mêmes, une main fecourable pour repouffer l'incur-» fion la plus violente & la plus injuste? On tolere néanmoins » en même-temps, & on permet même aux Ecclésiastiques la » dissipation aussi énorme que scandaleuse de leurs revenus, » que le faste, le luxe & toutes sortes de débauches épuisent » incessamment, sans qu'ils songent à en soulager les pauvres. .. La nature, la raison, le droit divin & humain détessent & pros-» crivent également ce double abus, de souffrir la licence des » dépenfes les plus criminelles , & de ne défendre que celles qui » sont justes & nécessaires. Peut-on penser, en effet, qu'il soit » licite & honnête de défendre, fous peine d'excommunication, » aux Ecclésiastiques enrichis & engraisses par la dévotion des ... Princes, de les aider à proportion des grands biens qu'ils tiennent » d'eux, à repousser les incursions de leurs ennemis, en four-» niffant à la folde de ceux qui combattent pour le Roi , pour » l'Etat, & pour les Ecclésiastiques eux-mêmes ? Ceux qui » refusent ces contributions , ou qui les défendent , ne sentent pas , » fans doute, que ce n'est rien moins qu'aider les ennemis de l'Etat, » & se rendre coupable du crime de leze-Majesté, en trahissant » & abandonnant le Défenseur de la République : attentat sur » la punition duquel nous avons résolu de veiller plus que jamais » avec autant d'arrention que de sévériré, » Philippe-le-Bel expose ensuire, que sur le resus de l'hommage que le Roi d'Angleterre lui devoit, il avoit fait faisir toutes les terres qu'il tenoit de lui, & que ce Vaffal rebelle y ayant voulu rentrer à force ouverte, avoit contraint par-là son Souverain d'avoir recours aux armes.

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 391
Il ajoute qu'il avoit offert à l'Empereur de s'en remetre à des arbitres pour décider leurs différends & régler leurs limites; mais que l'Empereur ayant rejetté se offies avec autant d'orgueil que de mépris, l'avoit mis en droit & l'avoit forcé de s'emparer de la Comté de Bourgogne pour prévenir l'invassion que ce Prince méditoit, & qu'il auroit déja exécutée sans cette précaution. Après avoir ainsi déduit le sujet & les motifs des deux guerres différentes que l'intérêt de sa gloire, les droits de sa Couronne, le bien & la défense de ses Etats l'obligent d'entreprendre, le Roi sinit en disant:

"N'avons-nous donc pas de temps immémorial, nous & nos 
prédécesseurs, rendu à l'Eglise notre Mere pusseurs services 
aussi importans qu'agréables? Ne tignt-elle pas de notre prété 
"Ge de notre libéralité ces biens immenses, par où les Ministres 
"de nos Autels sont dans notre Royaume plus riches, pluspuissans 
Ge plus honorés que partout ailleurs? I asse le cles que tant de 
"biensais ne soient pas payés de la plus monstrueus anatume façon la 
"droit de nous resuser les subsides qu'ils nous doivent, leur devoir, 
"aucontraire dans le cas d'une désensauss longueus que les gius 
"et de nous offirir volontairement leurs biens."

Telle fut la réponse de Philippe-le-Bel à la Bulle Clericie Laïcos: réponse forte où ce Prince démontre, 1°. Le droit qu'ont de tout temps les Rois de France d'imposer des triburs fur les Eccléssaftiques comme sur leurs autres sujets. 2°. L'obligation des Eccléssaftiques de contribuer aux charges de l'Etat, 3°. Les principes & les raisons de ce droit & de cette obligation! 4°. On y voir que la contribution du Clergé doit être proportionnée à ses revenus. 5°. On y trouve ensin la distinction réelle, 'Jolté & juste entre la liberté spirituelle acquise à l'Egifé com-

posse de Laïcs comme d'Ecclésiastiques par la rédemption & les mérites de Jesus-Christ, & la liberte temporelle, que le Clergé vouloit déja consondendre avec celle-là, & s'attribuer privativement pour servir de précexte aux franchises, exemptions, immunités & libertés qu'il n'osoit pas prétendre encore ouvertement, mais qu'il méditoit dès-lors d'usurper insenssiblement par la suite des temps & par la faveur des circonssances.

L'affranchissement du joug du péché, procuré par la rédemption commune à tous les sidéles Laïcs ou Ecclésaltiques, & pris parune interprétation aussiablurde que grossiere pour l'exemption des charges publiques ou des impôts, ou consondu avec elle, auroit aussi rendu par une conséquence nécessaire cette exemption, commune aux Laïgues, pour lesquels Jesus-Chriss n'est pas moins mort que pour les Eccléssastiques. C'est une erreur de plusseurs Hérétiques, qui en vertu de la liberté évangéstique ont prétendu que les Chrétiens n'étoient soumis à aucune puissance; & comme cette erreur réprouvée de tout temps par la raison, le droit des gens & la saine politique, a été condamnée plus d'une fois par l'Egisse, je ne m'y arrêterai pas d'avantage.

Quelle étoit cependant sur cette question neuve, élevée sous Philippe pour la première sois depuis le commencement de la Monarchie Françoise, la façon de penser des Evêques euxmémes? On la trouve dans une supplication faite alors au Pape par l'Archevêque de Reims, ses suffragans & tous les Bénéficiers de la Province, qui s'expliquent ainsi (a). » Nous apprenons » que votre affection paternelle pour l'Eglise universelle vous » a porté à donner depuis peu une constitution nouvelle, dont » l'objet est de pourvoir utilement à la liberté Eccléssifique. Lo

<sup>(</sup>a) Prouves des Libertés de l'Eglife Gallicane, Ch. 49. & au Tréfor, Registre B. 28. fol. 235.

## DES PRINCES, &c. CHAP. III. 393 » Roi notre fouverain Seigneur , les Princes , les Barons , les » Seigneurs temporels & tous les François foutiennent que » cette Constitution est préjudiciable au droit qu'ils ont d'ap-» peller à la défense de l'Etat & de la patrie, tous & un cha-» cun des habitans du Royaume fans aucune exception , & » fans avoir égard à quelqu'exemption ou quelque privilege » que ce foit. Ils prétendent fur-tout, qu'en qualité de feuda-» taires du Roi & comme ses Sujets, nous & les autres Prélats » de France, en vertu de l'hommage que quelques-uns de nous » lui ont rendu, & du serment de fidélité qui lui a été prété par » tous, nous fommes obligés de défendre les droits & la gloire » du Roi & du Royaume ; ils ajoutent que notre propre défense » & notre fûreté, dépendant nécessairement du soutien de ces » droits, & ne pouvant subsister sans eux, notre intérêt per-· fonnel nous impose encore l'obligation d'y concourir & d'y » contribuer. Telles sont les raisons qu'après une mûre délibé-» ration ils se disposent à employer & à faire valoir contre nous. »C'est pour faire cesser les troubles & les scandales dont l'E- glife Gallicane est affligée, que nous avons cru devoir recourir » à vous, vous suppliant de rétablir entre nous & le Roi notre » fouverain Seigneur, les Princes & les Seigneurs temporels » du Royaume, cette union de paix & de charité qui a subsisté » jusqu'à présent, & de nous procurer ainsi les moyens de remplir nos devoirs envers le Créateur, à l'ombre de leurs » aîles, à l'abri de leur puissante protection : nous vous envoyons » à ce sujet des Evêques, qui de vive voix vous rendront en-

» core plus fenfibles les fcandales qui s'élevent, & les périls » preffans dont nous fommes menacés, : On ne voit pas dans cette fupplication que l'obligation impofée aux Eccléfiaftiques de contribuer de leurs biens aux Tome VII. D d d charges & aux besoins de l'Etat, soit contessée par eux, ni qu'ils y opposent des privileges, des exemptions ou une possessification en raire; on y voit seulement que cette obligation est établie par les Eccléssisses eux-mêmes sur les principes les plus solides.

Quoiqu'il en foit , le Pape par une Bulle datée d'Orviette le dernier Juillet 1297 (a), & adreffée au Roi & à tout le Clergé de France, a près s'ètre plaint qu'on eit effayé de foumettre à une interprétation auffi déraisonnable qu'arbitraire la Constitution Clericis Laicos , qu'il n'appartenoit , dit-il , d'interpréter qu'à l'autorité dont elle étoit émanée , s'expliqua lui-mème en ces termes (b):

"Nous déclarons, pour ôter toute ambiguité, & lever tout 
"serupule, que notre Conflitution & la défense qu'elle porte, 
ne s'étend point au cas de nécessité pour la désense générale ou 
"particuliere du Royaume, & que notre intention est que vous & 
"vos successions à la le Pape au Roi, puissies pour cette défense; demander aux Prélats & aux Ecclésastiques de votre Royaume; 
"Be recevoir d'eus subsidée ou contributions, & que les Prélats & 
"Ecclésastiques soient tenus de vous les payer à vous & à vos 
successions as consulter même le souverain Pontise, sous le nom 
de Quote ou sous quelqu'autre que ce soit, nonobstant notre Con"stitution sussidier , privilege ou exemption quelconque."

Le Pape déclare ensuite que c'est au Roi, s'il a vingt ans, ou à son Conseil, s'il ne les a pas, à décider en leur conscience de ce cas de nécessité , dont il les laisse absolument les arbitres. Il ajoute que son intention n'est point, & n'a jamais écté d'ôter, diminuer ou changer les droits, libertés, franchisse ou usages qui avoient lieu auparavant en saveur des Rois ou des Seigneurs

<sup>(</sup>a) Voyes au Chap, 39. des preuves des Lib. de l'Egl. Gall. p. 230. la note critique qui démontre l'autenticité de cette Bulle & la vérité de sa date.

(b) Au Tréfor Costre, Bulle, liasse 312, & au Costre Bonisace, N. 753.

DES PRINCES, « ady deroger, mais de les conferver au contraite temporels, ni d'y déroger, mais de les conferver au contraite dans toute leur intégrité, vigueur & autorité. Voilà donc de la part du Pape lui-même une reconnoilfance auffi formelle qu'autentique du droit qu'ont les Rois de France, « de la poffession di lis étoient de lever sur le Clergé toutes sortes de contributions sous quelque dénomination qu'elles puissent être. Elle doit avoir d'attant plus de poids « d'autorité dans cette matiere, que le Pape étoit Juge dans sa propre cause, « « qu'elle précede les démêlés de Philippe-le-Bel avec lui; ainsi on ne sçauroit la regarder comme le Prix ou l'esset d'une réconciliation, qui d'alleurs n'exista jamais.

Ces démêlés postérieurs donnerent lieu à une assemblée d'Etats tenus par Philippe à Notre-Dame de Paris le 6 Avril 1302 (a). Les Evêques qui y représentoient le Clergé de France, déclarerent expressément qu'ils assisseroient le Roi de leurs conscils & des secours convenables, pour la conservation de sa personne, des siens & de sa dignité, de la liberté & des droits du Royaume, comme quelques-uns d'entr'eux qui tenoient des Seigneuries & d'autres Fiefs y étoient obligés par leurs sermens, & tous lés autres par la fidélité qu'ils devoient au Roi. Cette déclaration du Clergé se trouve dans une Lettre que les Prélats écrivent au Pape & qui est datée du même jour de l'assemblée. Ainsi la question de droit sur la contribution des Ecclésiastiques aux charges & aux besoins de l'Etat, élevée par le Pape & décidée par lui contre le Clergé, qui ne la soutint jamais, sut de nouveau traitée dans cette affemblée, où l'obligation des Eccléfiastiques fut encore reconnue par la déclaration formelle & autentique des Evêques qui représentoient le Clergé de France

(a) Hift. Eccl. Liv. 90. No VIII. & IX.

dans l'affemblée des Etats Généraux du Royaume (a).

Il paroît que Philippe-le-Bel fit plus d'une fois sous son Regne usage contre les Ecclésastiques d'un droit aussi légitime, aussi ancien de aussi constant qu'il étoit solemnellement reconnu par eux. Ce Prince, dès 1303 (b), écrivit à tous les Evéques de Archevéques des Lettres circulaires datées de Vincennes, avant la Magdeleine, portant qu'ils eussens à son armée de Flandres.

On voit des Lettres-Patentes datées de Château-Thierry le lundi avant la faint Denis de la même année, par lesquelles le Roi ordonne à tous les gens d'Eglise de lui fournir un secours d'hommes & d'argent à proportion des terres qu'ils possédoient. En voici les termes : (c) « C'està sçavoir , que tous Archevêques , Evêques , Abbés & autres Prélats , Doyens , Chapitres , Couvens , Colleges, & toutes manieres de personnes d'Eglise Religieux & " Séculiers , exempts & non exempts , Ducs , Comtes , Barons , » Dames, Damoiselles, & autres Nobles de notre Royaume, » de quelque condition ou état qu'ils soient; nous aident au leur » en la poursuite de cette guerre par quatre mois, c'est à sçavoir, » Juin , Juillet , Août & Septembre prochains à venir . de » chacune cinq cens livrées de terres qu'ils ont au Royaume . » d'un Gentilhomme bien armé & monté à cheval, de cinquante » livres tournois & couvert de couverture de fer ou de couver-» ture pourpointée, & de tant comme il passera cinq cens livrées » de terres , combien que ce soit jusqu'à mille deux hommes » d'armes montés & appareillés, si comme dessus est dit. & en

<sup>(</sup>a) Les démêlés de Philippe-le-Bel qui commencerent avec Boniface en 1303; recurent aucun rapport à la matière purcenent temporelle des impôts. J'en parle où j'ai traité des excommunications & che interdits.

<sup>(</sup>b) Au Tréfor, Registr. 36. sol. 30. (c) Du Tréfor de Chart. Registr. 36. sol. 30.

PRINCES, &c. CHAP. III. 397 » cette même maniere de chacune cinq cens livrées de terres un » homme d'armes du plus , plus & du moins, moins selon la » fourme desfusdite. Item, quant aux Nobles, chacun cent » Feux nous fassent six Sergens de pied, desquels il y en ait » deux arbalêtriers.

Ces Lettres avoient été précédées par d'autres données aussi à Château-Thierry le famedi après la fête de faint Remy (a), portant en considération de ce secours remise aux Ecclésiastiques ainsi qu'aux autres Sujets de toutes autres subvention ou aide quelle qu'elle soit pendant l'année suivante 1204.

On trouve aussi une Lettre circulaire écrite par les Préposés du Roi résidens à Paris, datée du mardi après la Nativité de Notre-Dame l'an 1303 (b), au sujet du secours d'argent accordé par le Clergé. Ces prépolés mandent que le Clergé ait soin d'envoyer au Tréfor-Royal le produit de la Décime, & que les Evêques leur marquent & le temps de la remise aux Trésoriers . & le montant des sommes. En 1304 (c) le Roi fit un commandement absolu & circulaire à tous les Ecclésiastiques de son Royaume de se trouver en personne à son armée à Arras, ainsi qu'ils y étoient obligés , en vertu du ferment de fidélité qui les lie envers l'Etat & lui. Il est accompagné de Lettres adressées à chaque Bailli, portant qu'il ait soin dans son ressort de faire rendre le service par les Prélats, Evêques, Abbés & autres personnes d'Eglise qui le doivent. Tant de faits & tant de titres ne prouvent-ils pas qu'au quatorziéme siécle le Clergé étoit encore en possession de servir l'Etat personnellement, & de l'aider de contributions réelles, ainsi que tous les autres sujets, au même titre, dans la même forme & dans la même proportion? Ils

<sup>(</sup>a) Au Trésor, Registr. 36.

n'établiffent pas moins les principes aussi anciens que la Monarchie, & l'ulage immémorial & constant de cette double contribution. On voit encore que les impositions sur les Ecclésiastiques de France se faisoient de l'autorité du Roi, & étoient levées par ses Officiers. Voici ce que portent les Lettres de Philippele-Bel à l'Archevêque de Tours & au Clergé de sa Province (a). » Plus le don de la science , l'intelligence des Ecritures & les » lumieres de l'expérience brillent en vous, plus vous scavez » mieux que les autres quelle est l'étendue de l'obligation imposés » à tous & uns chaçuns des Ecclésiastiques & Laïques de notre » Royaume, en qualité de membres d'un même Corps, de se donner " mutuellement tous les secours spirituels & temporels, tels que » la défense & la conservation de l'Etat les exigent. Lorsque » l'une & l'autre, comme il est souvent arrivé en temps de paix. » ont pu se passer des travaux & des contributions des Ecclé-» siastiques, leurs personnes confacrées au culte divin, & leurs » biens destinés aux pauvres, en ont été également dispensés. » Mais dans les cas de nécessité où la défense de l'Etat exige leur » secours : alors les Ecclésiastiques sont tenus d'y concourir de » toutes leurs forces. La raison naturelle, les Loix divines & » humaines leur en imposent l'obligation; elle est de plus consacrée » par l'usage immémorial, louable & constant, observé de tout » temps dans le Royaume. Les guerres qui se sont élevées nous » ont mis dans la nécessité de réunir toutes nos forces , & nous » y obligent encore pour l'intérêt commun. A ces causes, nous » avons imposé sur tous les biens des Laïques & des Ecclésiastiques » un subside qui doit être payé par ceux qui ne voudroient pas » donner volontairement la subvention moderée d'une double Dép cime, ou du cinquiéme des revenus que nous avons demandés ; ( .: ) Au Trésor , Registr,

DES PRINCES, &c. Chap. III. 399

mais comme les dons gratuits coûtent moins à ceux qui les

offrent, & font d'ailleurs plus agréables à Dicu & aux

hommes que les impolitions qui excluent la libéralité, nous

avons préferé à cette derniere subvention ce que les Laïques

sor les Eccléfassiques nous ont offert libéralement pour en tenir

lieu. Nous vous exhortons donc, sur poine de faisse de votre

temporel, à payer suivant vos offres, la subvention sus didite

mentre les mains de ceux que nous avons préposés pour la lever sur

vous votbiens, & nous enjoignons à tous nos Sujets & Justiciers

de leur obstir, »

Ces Lettres datées de Paris le 10 Octobre 1305, prouvent entre autres choses, que l'expression de don gratuit ne convoenoit pas plus à la contribution du Clergé qu'à celle de la Noblesse de de la contribution du Clergé qu'à celle de la Noblesse de caractere de l'une que des autres; qu'il n'appartenoit pas de varatage au Clergé d'être libéral envers la Partie, en lui payant ce qu'il lui devoit, qu'à la Noblesse au Tiers-Etat; ensiin, que le Roi en equalisioit pas moins de libéralité de don gratuit, ce que les Nobles de les Roturiers lui avoient offert, suivant l'usage pratiqué sous la première de la seconde Race, que ce qu'il exhortoit les Eccléssifiques, sous peine de faisse de leur temporel, à lui payer aussi suivant leurs offres.

Ces Lettres furent en effet accompagnées de Commissions adressées aux Préposés, portant qu'ils eussiens à faisir les biens des Ecclésfaitjues qui refuseroient de payer, & à les contraindre. Il paroît que quelque pathétique que sût l'exhortation faite par le Roi au Clergé, cette dernière précaution n'étoit pas inutile; car on trouve dans un des Rolles d'imposition le Procès-verbal des Préposés contre l'Archevêque de Tours, son Chapitre & celui de faint Martin. Il porte (a) que l'Archidiae (c) Autréto Charles, Leytes Granaina.

ere qui a toujours été l'Ennemi du Roi & de l'Etat, a soutenu que le Clergé ne peut ni ne doit payer au Roi, ni le dixieme, ni le cinquieme, ni d'autres subventions sans l'aveu du Pape; qu'il demande du tems pour le consulter ; que d'ailleurs , suivant la Constitution de Boniface VIII. le Roi n'a pas droit de faire aucune imposition sur le Clergé; qu'enfin l'Archidiacre a allegué plusieurs autres moyens tendans à annuller l'ordre du Roi, & à décliner sa Jurisdiction temporelle. A quoi il a été répondu par les Prépofés : que la Constitution de Boniface, suivant l'interprétation qu'il en avoit donnée lui-même, laissoit au Roi le droit & la liberté de faire toutes fortes d'impositions sur le Clergé dans les cas de nécessité, desquels le Pape laissoit à la conscience du Roi de juger ; que d'ailleurs , quand même cette interprétation de Boniface n'existeroit pas, le Roi qui n'en avoit pas besoin, n'avoit pas moins indépendamment d'elle le droit de mettre des impositions sur tous ses Sujets. Ce même Procès-verbal ajoute, qu'après plusieurs allégations de part & d'autre, l'Archevêque , le Chapitre & l'Archidiacre ayant perfifté à dire que leurs consciences y étoient intéressées , ils avoient demandé un délai pour consulter le Pape, affoiblissant & anéantissant ainsi la Jurisdiction temporelle du Roi, ce qui leur avoit été absolument refusé; que les Préposés voulant procéder sur les faisses faites & sur les bris de scellés , l'Archevêque , le Chapitre & l'Archidiacre, fommés de répondre, avoient foutenu que le Roi n'avoit aucune jurisdiction sur eux; qu'alors les Prépofés les avoient assignés devant les Juges sur l'information faite, & fur les dépositions des témoins, à l'occasion de leurs rebellions; qu'ils n'avoient pas comparu, excepté l'Archidiacre feul, qui n'ayant pas de pouvoir, n'a pas voulu attendre que les témoins cuffent prêté serment, & s'est retiré avec mépris,

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 401 mépris, après avoir avoué néanmoins qu'il y avoit eu quelques faisses verbales faires du temporel de l'Archevêque & du Chapitre. Le Procès-verbal porte encore, que les Prépofés voyant que l'Archevêque & le Chapitre dûcment appellés, méprisoient de comparoître, & que leur mauvais exemple excitoit les Suffragans & les Sujets de la Province à la rebellion : après avoir délibéré avec le Bailli de Tours & autres gens prudens. ils avoient, en vertu de leur Commission, procedé contre l'Archevêque & le Chapitre, à l'effet de renouveller les faisses; & que de plus pour la désobéissance de l'Archevêque, ils avoient fait faifir tout fon remporel, fur lequel ils avoient préleyé le montant de l'imposition ; que c'est ainsi qu'il avoit été procédé, & qu'ils rendoient compte de tout au Roi & à son Confeil, pour sçavoir ses intentions, & lui demander de nouveaux ordres. Ainsi le Clergé étoit donc alors en possession, nonseulement de payer à l'Etat des subsides, ainsi que les autres Sujets, dans la même forme & dans la même proportion, sur des rôles arrêtés par des Officiers préposés pour les imposer & les lever ; mais même d'y être contraints comme les autres Sujets par saisse de son temporel. Les seules Constitutions de Boniface, quoiqu'il les eût désavouées & retractées lui-même. & que le Clergé ne les eût jamais adoptées , pouvoient laisser quelques ferupules dans la conscience des Ecclésiaftiques délicats & timorés fur la contribution de leurs biens aux charges & aux besoins de l'Etat. Le Pape Clément V, par deux Bulles du premier Février 1306, leur ôta ce scandale & ce prétexte (a), en révoquant & annullant la Bulle Unam Sanctam, & celle Clericis Laicos. Cette derniere fut encore révoquée & annullée plus folemnellement en 1312 par le Concile @cumé-

(a) Hift, Ecclef. Liv. 91, N. 11, Tome VII,

nique de Vienne (d). Enfin le droit de l'Etat fur les biens Ecicléfiatliques, avoué & constaté par le Pape & par l'Eglie une verselle, se trouve encore écrit dans l'extrait du Procès fait à Boniface en 1310. Cet extrait (b) porte, que quoique le Roi n'eut fait d'imposition sur le Clergé que de son consentement; il n'avoit pas moins le droit d'exiger des Ectessplisques des fubfides, même malgré eux, dans le cas de nécessiré, pour la défense ou l'administration de son Royaume, & de les contraindre à les payer.

On voit que les frais de la guerre n'en étoient pas l'unique object, car il y ad Lettres de Philippe de-Bel, adreffées en 133 au Baill de Senlis (c), portant furfânce en faveur de l'Abbaye de faint Denis, d'un fubfide qu'elle devoit pour la dot d'Itibelle de France, marice au Roi d'Angleterre. Il est dit dans ces Lettres que la furfânce n'est fondée que sur la stérilité du tems présent, & qu'elle ne pourra acquerir à l'Abbaye une exemption nouvelle, ni préjudicier aux droits de la Soine-raineté.

Les Papes, depuis le douziéme fiécle feulement, avoient fouvent impolé fur le Clergé de France, de fon confentement, ou du moins de celui du Roi, des Décimes, foit pour les frais de Croifades, foit pour les frais de Croifades, foit enfin pour ceux de leurs guerres particulieres contre les Empereurs ou autres Princes. Ils les regardoient apparemment comme des guerres contre des Infidéles, en conféquence de la précaution qu'ils prenoient d'excommunier leurs ennemis: comme les Décimes n'avoient encore été employées qu'à des guerres facrées

<sup>(</sup>a) Extrav. Comm. de privil. C. Moruit, Hift. Eccl. Liv. 91, N. LX. & Clem.

<sup>(</sup>b) Du Tréfor des Chartes , Coffre Boniface, (c) Du Tréfor des Chart,

DESPRINCES, &c. CHAP. III. 403 ou réputées telles que les Papes confeilleient ou ordonnoient, ils s'étaient mis par-là en possession de se faire demander per les Rois cette forte d'imposition, & de la leur accorder. Philippe de Valois, qui n'étoit gueres à portée de faire valoir contre cet abus les droits d'un Trône que la Nation venoit de lui adjuger par le second exemple de la Loi Salique, demanda à Clément VI en 1340, les Décimes pendant deux ans, & les obtint de lui; mais pour les appliquer aux frais de la guerre contre Edouard Roi d'Angleterre.

Les principes fur la contribution du Clergé aux charges & aux befoins de l'Eat, n'avoient pas néanmoins changé malgré la condeficendance de Philippe : car dans une Lettre qu'il écrivit au même Pape, pour lui demander d'employer aux frais de la même guerre d'autres Décimes levées pour les Croilades, & d'en dispoler, foit abfolument & fans rectour, foit par forme d'emprunt & avec promeffe de reflitution, il s'exprimoit ainsi.

Les Prélats & ceux qui composent notre Conscil, nous ont dit tous d'une voix unanime, que nous pourrions en súreté de so conscience lever des Décimes pour les employer à la défense de n'Etat à laquelle tous nos Sujets, tant Ecclésastiques que Laimques font tenus de contribuer, puisqu'il s'agit de l'intérêt commun (a).

Le Pape ne manqua pas l'occasion de constater alors par un double refus le droit & la possiellon que lui & se se Prédéces-feurs n'avoient que par abus , d'accorder ce que l'on pouvoit prendre sans le lui demander. Quoiqu'il en soit , l'usage du quatorazième siécle étoit que l'on arrêtoit les subsidés dans les asfemblées des Etats Généraux. Ces subsides ainsi décidés étoient alors les mêmes pour les Ecclésaltiques & pour les autres Su-

(a) Hift. Eccl. Liv. 95. Nomb. III.

#### GOUVBRNEMENT

jets sans aucune distinction, soit pour la quotité, soit pour la perception. Ainsi lorsqu'en 1355 les Etats Généraux accorderent au Roi Jean un subside pour subvenir aux frais de la guerre contre Edouard, il fut ordonné (a), que les Ecclésiastiques paye-· roient comme les Nobles & les Roturiers huit deniers pour livres de toutes denrées : mais comme cette contribution ne suffisoit pas, on ordonna encore que les Prélats, Abbés, Chanoines, Curés & autres Ecclésiastiques avant cent livres de revenu. fussent, est-il dit, en bénésice de sainte Eglise, payeroient ainse que les autres Sujets, quatre livres, qu'à cet effet les revenus de leurs Bénéfices seroient prisés & estimés selon le taux du Dixiéme, & ne s'en pourroient franchir ni exempter par privilége quelconque, non plus qu'ils faisoient de leur Dixième quand il avoit lieu.

Si les Rois de France demandoient mal-à-propos aux Papes la permission de lever des Décimes sur le Clergé, les Papes à leur tour n'en pouvoient exiger, & n'en exigeoient réellement que du consentement & de l'autorité des Rois, Caliste-III écrivit à Charles VII le premier Mai 1456 (b), pour le remercier d'avoir permis qu'on levât la dixme en France pour fournir aux frais de la guerre contre les Turcs. Pie II en 1450 . demanda aux Ambassadeurs du même Prince, qu'il lui fût accordé une taxe sur le Clergé (c). Ces Ambassadeurs lui répondirent non-seulement qu'ils n'avoient ni ordres ni instructions là-desfus, mais qu'ayant obtenu une pareille levée depuis peu de tems, on ne lui en accorderoit certainement pas une nouvelle; qui en effet n'eut point de lieu.

Cependant les loix & les maximes du Royaume, & l'usage-(a) Extrait des ann. de France écrites à la main, qui finificnt l'an 1380. (b) Hift. Eccl. Liv. 110, N. 188. (c) Hift. Eccl. Liv. 3. N. 118.

DES PRINCES, &c. CHAP. ILI. 405 constant de la Monarchie, sur la contribution des Ecclésiastiques, furent sur le point de recevoir une atteinte indirecte par une Bulle que Paul III donna en 1468 dans le goût de la Conftitution Clericis Laicos. Cette Bulle, en excommuniant George à Kunstad Podiébrad Roi de Boheme, excommunioit aussi les Rois, Reines, Ducs, Marquis ou autres, qui nonobitant les priviléges qu'ils pourroient avoir, leveroient des impôts sur les Ecclésiastiques ; & les Patriarches , Evêques , Archevêques ou autres gens d'Eglise qui en payeroient. Louis XI sit dresser un Mémoire contre cette Bulle : voici ce qu'il porte entr'autres par rapport aux impositions du Clergé, » C'est grande entre-» prise d'envoyer publier en France qu'on n'assie ou liéve au-» cunes collectes réelles ou perfonnelles sur les gens d'Eglise » sans le congié du Pape ; car par ce moyen , tous les Sujets » du temporel des gens d'Eglise ne payeroient plus rien au » Roi, & si veut le Pape inner qu'ils sont ses Sujets au tem-

» porel & non du Roi (a), la Bulle ne fut pas publiée en France. Mais en 1484 les Etats Généraux du Royaume assemblés à Tours, accorderent à Charles VIII deux millions cinq cens mille livres pour fon joyeux avenement (b), & ces deux fommes furent comme à l'ordinaire réparties proportionellement

fur la Nobleffe, le Clergé & le Peuple.

En 1527, le Parlement de Paris, ceux de Bordeaux, Toulouse & atres, consultés par François I, lui donnerent leur sois l. jusqu'. avis , portant qu'il pouvoit saintement & justement lever sur tous ses Sujets; sçavoir, l'Eglisc, la Noblesse, les Villes & le Peuple, la somme de deux millions d'or pour la délivrance de ses enfans; que de cette somme on en employeroit douze cens

<sup>( )</sup> Preuves des Lib. de l'Egl. Gall. Ch. 4. (b) Au Trefor des Chartes grande armoire, Guichet 10.

### pof DU GOUVERNEMENT

mille écus à icelle délivrance; & que des huit cens mille écus restans le Roi pourroit s'en aider au fait de ses guerres (a). On ne distingue donc pas encore alors les Ecclésiastiques des autres Sujets du Roi par rapport aux impositions.

François I tint à cette occasion un Lit de Justice le 20 Décembre de la même année (b), & le Cardinal de Bourbon parlant au nom du Clergé, & reconnoissant la Justice de cette leyée, offrit au nom du Clergé la somme de treize cens mille livres, Sur la nouveauté de ces offres, le Premier Président craignant qu'elles ne puffent préjudicier aux droits de l'Etat fur les biens de l'Eglise, & aux loix & à l'usage de la Monarchie par rapport à leur contribution, voulut agiter la question de sçavoir si les Ecclésiastiques n'étoient pas tenus, comme les autres Sujets, de contribuer, & s'ils ne pouvoient pas y être contraints; mais le Cardinal de Bourbon lui ferma la bouche, en difant, qu'au moyen de l'affre qu'il avoit faite, cette question étoit inutile & superflue. Il y eut néanmoins deux opinions là-desfus, malgré la tentative & les efforts du Cardinal pour éluder la difficulté ; l'une fut que l'on devoit demander en particulier au Clergé ce qu'il voudroit donner de son Chef, & le lui laisser imposer. Cette opinion si nouvelle n'étoit uhiquement fondée que sur le prétexte que l'on tireroit ainsi du Clergé une somme plus considérable. Quelque spécieux, & quelque tentant que fût ce prétexte dans les circonstances, le Parlement n'en sentit pas moins qu'il n'étoit qu'un piége dont le véritable objet étoit de porter pour la premiere fois une atteinte aussi dangereuse qu'inquie au droit de l'Etat sur les biens d'Eglise, aux loix fondamentales & à l'usage immémorial & constant de la Mo-

<sup>(</sup>a) Extrait des Régistres du Parlement, (b) Extrait des Registres du Parlement,

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 407 narchie. Cette Compagnie se laissa entraîner à l'appas d'une contribution peut être plus forte, mais fûrement préjudiciable , puisqu'elle devenoit pour la premiere fois volontaire & reconnue pour telle. En conséquence, il passa à la pluralité des voix , que l'Eglise & la Noblesse devoient contribuer . & n'en pouvoient être exempts. Mais pour empêcher que le Clergé dont on rejettoit les offres, ne s'en dédommageât en payant moins, on arrêta que le Roi nommeroit des Evêques, des Nobles & des Commissaires des Cours Souveraines, chargés de faire ensemble le département & l'affiette des deux millions d'or accordés. Ainsi les Ecclésiastiques surent encore alors confondus avec les autres Sujets, relativement aux imposi-

Il paroît que ce secours passager ne suffit pas aux besoins de l'Etat, non plus que les Décimes que le Clergé affemblé à Paris en 1532 accorda au Roi , sans attendre le consentement du Pape ; car en 1524, François.I, en vertu de Lettres Patentes, fit faisir tout le temporel des Ecclésiastiques de son Royaume . & le mit en régie au profit de l'Etat ; entre les mains des Commissaires établis par lui , & qui n'en donnoient que les deux tiers aux Chapitres, Colléges & Communautés, & la moitié aux Archevêques, Evêques, Abbés, Prieurs & Couvens (a). Voici ce que l'on trouve dans le préambule de ces Lettres (b).

tions.

- » Notre vouloir & intention est de faire tous préparatifs né-
- » cessaires pour la guerre, ce que ne pourrions & ne scaurions
- » faire fans avoir une groffe fomme de deniers, & n'y fuffi-
- » roit le revenu que nous prenons chacun an en notre Royau-
- » me, tant ordinaire qu'extraordinaire, attendu la dépense

<sup>(4)</sup> Jean Bouchet en ses An. d'Aquit, quatrième Part. (6) Preuves des Lib. de l'Egl. Gall. Chap. 39. Piece 28, pag. 242-

ou'il nous convient faire chacun an fur icelui, ne pareille-· ment y auroit affez d'argent aux Décimes, qui derniere-» ment ont été cueillies & levées en notredit Royaume , qui » font encore dedans un coffre ensemble, sans que y ayons » touché. Or de charcher le Peuple outre ce qu'il a accoutumé » de payer, il ne le pourroit porter; & quant à la Noblesse, » font ceux qui font ordonnés à porter les armes & défendre • " notredit Royaume, Terres & Seigneuries, & fouventes » fois advient que leur revenu ne fusfit pas à défrayer la dé-» pense qu'il leur convient à cette cause faire & tenir, & par » ainsi est nécessaire, attendu l'éminent & notoire péril en » quoi voyons notredit Royaume, Terres & Scigneuries, s'il » n'y est promptement pourvû, avoir recours au Tiers-Etat " qui eft l'Eglife , laquelle de sa part doit porter & soutenir par-» tie desdits frais, tant pour le soulagement du Peuple qui fait » de sa part ce qui lui est possible, que pour éviter les inconvé-» niens où nous pourrions tomber. A celle cause, à notre très-» grand regret & déplaisir, nous est nécessaire avoir recours à weux, & ce tant seulement sur le temporel, sans aucunement » toucher à leur spirituel, lequel temporel s'il est hors de leurs " mains , ceux qui le tiendroient seroient tenus faire ser-» vice pour la qualité de leurs Fiefs, prendre les armes & secou-» rir notre Royaume.

Tels font les objets, les principes & les motifs de cette régie, à laquelle le Cardinal de Sens, Légat du Pape & Chancelier de France, fur chargé de préfider & de veiller. Le Clergé offiti au Roi trois Décimes par chaque don gratuit, & obtine à ce prix main-levée de la faifie générale de fon temporel.

Les Evêques de France se plaignirent apparemment au Pape Paul III de ce que l'on levoit sur eux des Décimes, & de ce qu'on

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 409 qu'on les contraignoit à en payer par faisse de leur temperel. Car on trouve les réponfes des Gens du Roi du Parlement de Paris à certains articles envoyés de Rome, portant quelques plaintes, & que le Roi leur avoit adressées le 20 Septembre 1547. Voici ce qu'on lit dans ces réponfes (a). » Quant au\* » second article , qui parle de la Dixme bénésiciale , le Roi est » fondé de ce faire, quand il est question de la défense du Royaume , pour laquelle les personnes Ecclésiastiques sont contribua. » bles aussi bien que les Laïques, & en a le Roi le privilége du » Pape Boniface, dont la copie est baillée aux Ambassadeurs · » du Roi étant à présent au Concile de Boulogne, & exhibera " l'original quand besoin sera. Quane au troisième, concernant » la faisse du temporel de l'Eglise , le Roi peut faire saisse le tem-» porel de l'Eglife, comme étant chose temporelle & profane, & » même auffi le porte le privilége dudit Boniface. Quoique le privilége sur lequel cette réponse est fondée ne soit pas le titre du Roi, puisque ce n'est pas du Pape que les Souverains tirent le droit de lever des impôts fur leurs Sujets Ecclésiastiques ou autres, il résulte toujours de-là qu'ils les devoient, & ils les påverent.

Les besoins de l'Etat obligerent Henri II de tenir un Litdo Jultice en 1551 (b). Le Cardinal de Bourbon y offrit au Roi pour le Clergé, de contribuer à l'entretien de son armée, d'une grande-partie des biens dont le Roi, divil, & se se prédécesseurs avoient comblé les Ecclésiastiques. Les Décimes établies depuis 1516 étoient devenues ordinaires & annuelles, mais elles étoient alors imposées de l'autorité du Roi, & levées directément à son profit par ses Officiers. Elenri II en 1557 créa des

Tome VII.

<sup>(</sup>a) Preuv. des Lib. de l'Egl. Gall. Ch. 36, art. 29.

<sup>(</sup>b) Preuv. des Lib. de l'Egi. Gall. Ch. 39. & Regitire du Parlement.

Receveurs de ces Décimes dans chaque Diocefe, & leur attribua douze deniers pour livre de ce qu'ils percevoient ; ces Receveurs établis par le Roi, étoient comptables de leur geftion à fa Chambre des Comptes. La nécessiré de pourvoir aux frais nécessaires pour la continuation de la guerre par des secours extraordinaires, fit encore tenir à Paris sous ce Regne au mois de Janvier 1558, une Assemblée d'Etats Généraux. Ils accorderent trois millions d'or-, répartis proportionnellement, suivant l'usage, entre la Noblesse, le Clergé & le Peuple.

Les nouvelles opinions de Calvin avoient déja fair quelques progrès, lorsqu'à la mort de Henri II, l'ambition & la-jalousie des Grands, sous un Roi aussi foible d'esprit que de Corps, & une Régente plus avide que capable de gouverner, acheverent d'allumer le feu qui embrasa bien-tôt tout le Royaume. La Reine toujours irréfolue sur le choix des partis & des moyens, & livrée successivement à toutes les factions que deux minorités fuccessives firent éclorre, n'eut jamais d'autre politique que cette maxime de sa Maison : qu'il faut diviser pour regner. Les Guises, oncles de la Reine regnante, & Chefs du parti Catholique, dont l'intérêt setvoit de voile à leur ambition. s'emparerent de la personne de François II en 1559, & se rendirent maîtres de la Cour & du Gouvernement. Leur crédit acheva de révolter le Parti Protestant & les Seigneurs de l'une & l'autre Religion, dont l'autorité des Guises détruisoit également les projets & les efpérances, & l'on ne vit plus dans l'Etat que des factions que la Reine mere, fuivant fon caractere, fon système & ses positions différentes, favorisa succesfivement, à mesure que l'ascendant qu'elles avoient pris, ou qu'elles tenoient d'elles , pouvoit lui être avantageux, ou lui devenir suspect.

## DES PRINCES, &c. CHAP. III. 411

François II avoit commis la direction de toutes les affaires du Royaume aux deux Guises; sçavoir, celles de la guerre au Duc, & celles des Finances au Cardinal de Lorraine. Ce dernier qui avoit déja beaucoup d'autorité sur le Clergé, dont il étoit le Chef, étoit d'ailleurs regardé comme un Défenseur aussi puissant que nécessaire. Il n'étoit ni vraisemblable ni posfible que dans des troubles dont la Religion étoit le principe, & paroiffoit l'unique objet, le Clergé demeuroit simple spectateur. Objet de la haine & de l'avidité des Protestans , il n'avoit pas moins à craindre alors pour ses biens d'un Parti de Catholiques connus fous le nom de Politiques. Ces Politiques convaincus d'après les loix & les usages du Royaume, que les biens des Ecclésiastiques n'étoient pas moins essentiellement affectés aux charges & aux besoins de l'Etat que les biens des autres Sujets, vouloient que dans l'épuisement de la Noblesse & du Peuple, les biens d'Eglise devinssent la ressource de l'Etat, qui paroissoit n'en avoir plus d'autre. Les Protestans avoient malheureusement le même système qu'ils outroient encore : le Clergé ne pouvoit donc manquer de tirer parti de cette conformité de sentiment entre les Calvinistes & les politiques . pour rendre suspect un projet qu'il avoit tant d'intérêt de décrier. Dans cette extrémité le Clergé sentit tout le besoin qu'il avoit du crédit & de l'autorité du Cardinal de Lorraine. Celuici ne sentit pas moins combien il étoit important & favorable à ses projets, & à ceux de son frere de ménager à l'un & à l'autre l'appui d'un Corps respectable, puissant & accrédité.

Le Regne de Charles IX commença par l'ouverture des Etats Généraux, que le feu Roi avoit convoqués; elle se sit à Orléans le 13 Décembre 1559, par un discours du Chancelier (a).

<sup>· (</sup>a) Hift. Eccl. Liv. 155. N. IV. & fuiv.

Le Cardinal de Lorraine, avant la mort de François II, avoit demandé contre l'uisge, d'y parler seul au nom des trois Ordres. La Noblesse de l'Tiers-Etat, cédant à son crédit & aux circonstlances, ne s'y étoient pas opposés, & le Clergé qu'il gouvernoit, y avoit donné son consentement. Mais les motifs de la condescendance de la Noblesse & du Tiers-Etat, ne substitutant plus depuis la mort de François II: l'une allégua l'ancien usage, & l'autre répondit nettement qu'il n'avoit garde de choisir pour son Avocat un homme dont il avoit raison de se choisir pour son Avocat un homme dont il avoit raison de le plaindre. La hauteur du Cardinal offensée de ce doubler sus, ne pensa pas que le choix du Clergé put l'en dédommager, & lui hissa donc nommer Jean Quintin pour son Orateur, le Baron de Rochesort sur celtif de la Noblesse, & Jean l'Ange celui du Tiers-Etat.

Les discours que ces Orateurs prononcerent fuccessivement dans la scance du 2 Janvier 1560, sont voir quelles étoient dans la scance du 2 Janvier 1560, sont voir quelles étoient alors les dispositions respectives des trois Ordres de l'Etat (a). Jean l'Ange s'étendit beaucoup sur le luxe, l'avarice, l'ignorance & les mœurs corrompues du Clergé; pour y remédier, il demanda au nom du Tiers-Etat la célébration d'un Concile légitime. Le Baron de Rochéfort déclama aussi outre les Ecclésiastiques & leur Jurisdiction: il dit que la Noblesse s'étoir affoible elle-même par ses sibéralités envers l'Egssé, & que non-content de les avoir enrichies du plus liquide de ses biens, elle leur avoit encore cedé la Justice, par un aveuglement d'autant plus préjudiciable, que la prosession Ecclésiastique n'étoit point de se mêler des affaires séculieres, mais de vivre dans la soliquée, de prier, de précher, d'administrer les Sacremens, & non pas de juger de la vie & des biens des Sujets du Roi.

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 413

Jean Quintin traita de Sectaires tous ceux qui demandoient la réformation de la discipline Ecclésiastique. Il soutint qu'il étoit à craindre que par la même hardiesse avec laquelle ils attaquoient la Maison de Dieu, ils n'insultassent le Prince, même après avoir secoué le joug des Loix ; qu'il demandoit donc qu'on leur défendît tout commerce avec les Catholiques, & qu'on traitat avec eux, comme avec des ennemis, qu'il ne falloit pas permettre le retour dans le Royaume à ceux qui en étoient fortis pour caule de Religion ; qu'il étoit du devoir du Roi de venger l'injure faite à Dieu, en punissant du dernier supplice ceux qui éroient infectés de la Secte contagieuse ; qu'il n'étoit pas moins du devoir du Roi, qu'en son pouvoir, de protéger le Clergé, en ne fouffrant pas qu'il fut comme désimé à l'avenir : que les revenus Ecclésiastiques étoient destinés à des œuvres pieuses, & qu'on ne pouvoit sans sacrilége les employer à d'autres usages. Il finit en demandant pour le Clorgéol'exemption des impositions ; ce qui prouve du moins qu'il n'en jouissoit pas , & qu'il n'aspiroit à devenir exempt que par la concession du Roi.

Après divers Reglemens sur la Discipline Ecclésiastique, où Pon ne parle pas de l'immunité demandée par le Clergé & quel-ques-uns sur la Justice, la Noblesse & le Commerce, les Etats \* furent congédiés. On remit leurs scances aux premiers jours de l'année 1361, & pour éviter la foule & la depense, on ordonna que deux Députés seulement de chaque grande Province du Royaume s'assembleroient à Pontoise au jour qu'on leur indiqueroit.

Cependant l'Université de Paris, invitée par l'Evêque à envoyer aussi des Députés aux Etats & au Concile général que l'On devoit assembler à Trente, y députa le 2 Novembre 1559,

deux Membres de chaque Faculté. Dans les demandes que la Faculté de Théologie proposa de faire, tant à Trente qu'aux Etats, & qui devoient être confirmées par un Edit du Roi, on trouve entr'autres celle-ci ; que l'on abolit les Décimes , & qu'il ne fut pas permis aux Princes de tirer quelque chose du trésor de l'Eglise (a). Peut-on douter d'après ces articles de l'Université & le discours de l'Orateur du Clergé aux Etats d'Orléans, que le projet des Ecclésiastiques ne sût alors de soustraire abfolument leurs biens à toute espece de contribution . & même fans proposer de leur part l'équivalent du Don gratuit , néanmoins cette exemption absolue , lorsque les Papes l'avoient voula établir directement sous Philippe-le-Bel, & Henri II, lorsque le Clergé avoit essayé de se l'attribuer indirectement en 1551, avoit toujours été également combattue & proscrite par les principes, les droits & les usages de la Monarchie Francoile ; l'épaisement des Finances & l'impossibilité de trouver des ressources dans la Noblesse ni dans le Peuple, rendoient d'ailleurs cette exemption aussi odieuse alors, & aussi impraticable qu'elle étoit absurde & injuste, & le Clergé qui ne la prétendoit-cependant ni de droit ni en vertu d'aucune possesfion, ne la demandoit pas moins au Roi, aux Etats & au Concile général.

L'équilibre que Catherine de Medicis avoit essayé d'établir entre le Parti Catholique & le Protessant, en favorisant tour à tour l'un & l'autre, ne pouvoit être maintenu que par le poids de l'autorité Royale, mais il falloit plus de consistance & de fermeté dans celle qui l'exerçoit pour en imposer à l'esprit sactieux & fanatique qui devenoit de jour en jour l'esprit général;

<sup>(</sup>a) Hift. Eccl. Liv. 155. N. LX. & d'Argentre in Collett, judic. de nov. error. Lib 2. p. 289.

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 415 & comment d'ailleurs des mains aussi tremblantes que foibles. pouvoient-elles tenir la balance entre deux Partis également révoltés, vifant à l'indépendance, & divifé seulement sur les movens d'y parvenir ? Auffi les factions à la Cour, les féditions dans les Provinces, & la licence générale furent l'unique fruit des variations forcées ou politiques de Catherine de Medicis. Le Cardinal de Lorraine lui reprocha ces défordres & ces abus. qu'une déclaration favorable aux Protestans venoit encore de multiplier. Sur ses remontrances & ses plaintes, la Reine se détermina à faire tenir par le Roi son fils, un Lit de Justice, où le Chancelier de l'Hôpital exposa entr'autres choses que les disputes sur la Religion troubloient la tranquillité publique, & · diminuant de jour en jour l'obéissance que l'on devoit au Roi, y faisoient succeder la licence la plus effrenée. Le résultat de ce Lit de Justice fut le célebre Edit du mois de Juillet 1561. On y voit encore plus clairement que dans le discours du Chancelier, l'esprit déja subsistant de la Ligue par les précautions que l'on prend pour en réprimer ou en contenir les fureurs. Cet Edit qui rétablit le Clergé dans la possession de connoître & de juger du crime d'hérésie, dont on réduit la peine au bannissement avec ampistie pour le passé, ordonne qu'on ne fera à l'avenir aucune assemblée, aucuns Traités, rien qui puisse faire soupconner ou faction ou conspiration, que les Prédicateurs n'useront d'aucunes paroles séditieuses en préchant, & instruiront le Peuple avec sagesse & prudence, sur peine de mort pour ceux qui contreviendront. On défend le port des armes à toutes personnes, excepté celles à qui l'Edit le permet. On fait grace enfin à tous ceux qui avoient excité des troubles pour cause de Religion, & on en abolit la mémoire, à condition qu'ils vivront à l'avenir paisiblement & en Catholiques.

Les Etats transferés de Pontoise à Saint Germain-en-Laye. y reprirent leurs féances au mois d'Août 1561. On ne voit pas que les demandes du Clergé & de l'Université , à ce qu'en abolissant les Décimes, on déclarât les biens Ecclésiastiques exempts de contribution, eussent paru ni justes ni praticables aux Etats Généraux du Royaume. Car la Noblesse & le Tiers-Etat proposerent unanimement que l'on retranchât des Bénéfices de cinq cens livres de revenu la quatriéme partie; de ceux de mille livres, le tiers ; de ceux qui rapportoient plus de mille écus, la moitié, & que tout cela fut porté au Trésor Royal: qu'à ceux qui auroient douze mille livres de revenu en Bénéfices, on ne leur en laissat que trois mille; qu'on ôtât de même à tous les Moines tous leurs revenus au-delà de ce qu'il falloit pour leur fubfiftance , & que le furplus fût appliqué aux charges & aux besoins de la Patrie. Ces propositions, toutes exhorbitantes qu'elles parurent aux Evêques, avoient néanmoins été déja réalifées fous François I en 1534 , lerfque par la saisse & régie du temporel de l'Eglise, il en avoit employé la moitié ou le tiers à des nécessités moins pressantes ; aussi le Désenseur du Clergé ne s'en tint pas à supplier Sa Majesté, qu'à l'exemple des Rois ses Prédécesseurs, il lui plût conserver les droits, les priviléges & la dignité de l'ordre Eccléfiastique, sans suivre le conseil de ceux qui voudroient lui faire étendre la main sur le Sanctuaire ; mais le Clergé, pour préve nir l'effetde ces demandes, prit alors le même parti qui lui avoit obtenu en 1534 main-levée de son temporel : il offrit au Roi quatre Décimes par chaque année pendant fix ans ; & ces offres plus fortes que les demandes du Roi , furent alors acceptées, fans que, comme au Lit de Justice de 1527, l'on en fentit ou que l'on en voulût voir les conféquences.

Cependant

# DES PRINCES, &c. CHAP. III. 417

Cependant le Colloque entre les Evêques de France & les Ministres Protestans indiqué à Poissy au 4 Septembre 1561, ayant excité les plaintes de Philippe II Roi d'Espagne, qui craignoit pour les Calvinistes des Pays-Bas l'exemple de cette . condescendance. Catherine de Medicis, pour se justifier, lui envoya Jacques Montberon & Sébastien de l'Aubespine, Evêque de Limoges. Ces Ambassadeurs furent reçus froidement par Philippe, qui les adreffa au Duc d'Albe. Ce Ministre leur dit que le Roi Catholique n'avoit appris qu'avec une extrême douleur qu'on traîtât avec tant de tiédeur & de dissimulation les principaux articles de la Religion, dans un Royaume dont les Rois portoient le titre de très-Chrétiens, & que l'on y cût sitôt oublié la séverité Religieuse de Henri II & François II.\* Il ajouta que si les Rois majeurs & capables de regner, n'avoient pû étouffer l'hérésie qu'avec les armes , un Roi encore enfant-& une femme étrangere Tutrice, n'en arrêteroient pas les progrès rapides par la dissimulation & la tolérance : que le Roi Catholique prioit donc sa belle-mere de remédier à un mal qui prenoit tous les jours de nouveaux accroissemens ; mais que si la Reine négligeoit ce remede unique & nécessaire, Philippe étoit résolu d'employer toutes ses forces contre les Hérétiques. Qu'il n'y auroit pas lieu néanmoins de lui reprocher la rupture de la paix, puisqu'il ne la romproit que pour maintenir la Couronne sur la tête du jeune Charles, en retenant dans l'ancienne Religion les esprits inconstans des François, & que d'ailleurs les foldats Espagnols qu'il enverroit en France, n'y feroient la guerre que sous la conduite du Roi très-Chrétien, dont ils suivroient les intentions & les ordres. Il finit en disant que Philippe II ne donneroit satisfaction à Charles sur la restitution de la Navarre à Antoine de Bourbon, que lorsque le

Roi de France auroit déclaré la guerre aux Hérétiques, & lorfqu'il pourfuivroit le Prince de Condé & les Coligni. Après cette réponfe Montberon fut congédié au commencement du mois d'Oslobre.

Cet Ambaffadeur s'apperçut alors qu'on avoit déja projetté en France cette Ligue si fameuse sous le regne suivant, & que les Catholiques du Royaumo, se défiant de l'éducation du Roi & de la Religion de sa mere, entrerenoient depuis long-tems des intelligences avec la Cour de Madrid. Il en fournit même des preuves au Roi par un témoignage signé de l'Evêque de Limoges, qui attestoit ces intelligences (a), & il ajouta que ce n'étoit pas sans raison qu'au mois de Juillet dernier on avoit informé contre le Prêtre Artus Desiré. Ce Prêtre, par le confeil de plusieurs Théologiens de Sorbone, s'étoit chargé d'une Requête adressée au nom du Clergé de France, au Roi d'Espagife pendant la tenue du Colloque de Poiffy. Par cette Requête le Clergé imploroit l'affiftance du Roi Catholique contre le crédit des Calvinistes; il supplioit ce Monarque de le secourir par la voie des armes, & de considérer qu'on ne pouvoit lui fournir une occasion plus favorable d'exerger sa bonté & sa puissance, qu'en l'invitant à prendre les intérêts du Clergé de France sous sa protection (b). Il lui recommandoit enfin, comme au plus puissant & au plus Religieux des Princes, la dignité, le pouvoir, la vie & la fortune du premier Ordre du Royaume. Artus chargé de porter en Espagne cette Requête du Clergé de France (c). communiquée à trop de gens pour demeurer secrete, fut arrêté auprès d'Orléans, & amené à Catherine de Medicis, qui commit au Parlement la connoissance

<sup>(</sup>a) Hift. Eccl. Liv. 157. N. XLVI. & XLVII.

<sup>(</sup>c) De Thou, Liv. 28.

# DES PRINCES, &c. CHAP. III. 419 de cette affaire. Artus interrogé avoua quels étoient ses complices; mais le Parlement ne jugea pas à propos de faire une plus ample information, à cause du grand nombre de gens impliqués dans cette conspiration, avant que d'en rendre compte à la Reine, qui par les mêmes considérations fut de même avis. On se borna donc à condamner seulement le Prêtre Artus Désiré, par l'Arrêt du 14 Juillet 1561, à faire amende honorable, & à déclarer qu'il avoit écrit sans raison, malicieusement, & à mauvais dessein, la Requête dont on l'avoie trouvé saisi, qu'il avoit voulu la porter au Prince à qui elle étoit adrellée, qu'il s'en repentoit de tout son cœur, & en demandoit pardon à Dieu, au Roi & au Parlement. On prit la précaution de lui faire dicter par un Huissier cette déclaration qu'il devoit répéter aptès lui. On ordonna enfin que cette Requête du Clergé de France au Roi d'Espagne, seroit lacerée publiquement devant le Prêtre Artus Desiré, qui séroit ensuite mis en prison dans le Couvent des Chartreux, pour y passer

Telle étoit la fermentation générale des esprits, qui ne refpiroient que la révolte & la guerre civile, lorsqu'après la fin du Colloque de Polssy, les Evéques y demeurerent pour donner ordre au payement des quatre Décimes par chacune année pendant six ans, que le Clergé avoit offerres & promises au Roi dans l'Assemblée des Etats Généraux à faint Germain. en-Laye (a). Charles IX, qui pressor le Clergé pour le payement de ces quatre Décimes, avoit donné des Lettres Patentes en 1561, pous contraindre tous les Bénéficiers à donner une déclaration des revenus de leurs Bénéfices. Elles surent révoquées,

(4) Nouv. Abreg. chron, de l'Hist, de Fr. 3. édit. 1. Part. p. 384. G g g ij

le reste de ses jours,

Un abonnement du Clergé, qui s'obligea de payer au Rot en douze payemens, dans l'espace de six ans, la somme de 9600000 liv. par cotifations de Décimes ou autrement, pour le rachat des Domaines de Sa Majessé, Aides & Gabelles, & celui, tant du p#mcipal des quatre Décimes, que des termes & payemens d'icelles, à la charge de départir sur les Archevêques, Evêques, Chapitres & Bénéficiers, la somme qu'il conviendra lever par-dessus es quatre Décimes accordées. Le Clergé s'obligea de plus de rembourser en dix ans le principal de 630000 liv. de rentes créées par le Roi sur l'Hôtel-de-Ville de Paris.

Cet abonnement, appellé le Contrat de Poiffy, & dont'il n'y avoit pas encore eu d'exemple, avoit été scellé & ratifié à faint Germain-en-Laye le 21 Octobre 1561, lorsque Jean Tanquerel, Bachelier en Théologie, foutint (a) dans une Thèfe que le Pape, Vicaire de Jesus-Christ & seul Monarque de l'Eglife, avoit tous les Princes Chrétiens pour Sujets, non-feulement dans les choses spirituelles, mais encore dans les tentporelles, & qu'il pouvoit les dépouiller de leurs Royaumes ; Etats & Dignités quand ils lui étoient rebelles. Sur l'information faite par le Président de Thou, Charles des Dormans, & Barthelemi de la Faye , Conseillers , que le Chancelier de l'Hôpital avoit commis, le Parlement, par Arrêt du 2 Décembre. condamna Jean Tanquerel à faire amende honorable, & à déclarer publiquement en Sorbone, toute la Faculté de Théologie affemblée, en présence du Procureur Général & des Commissaires de la Cour, qu'il se repentoit d'avoir proposé cette These; qu'il la reconnoissoit pour fausse, & qu'il supplioit très-

<sup>(</sup>a) Hift, Eccl. Liv. 157. N. 48. de Thou, Liv. 28. & d'Argentre, Collett, Jud. de Nov. err. Tom. 1. Append. p. 52.

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 421 humblement le Roi de lui pardonner la faute. Il défendit auffi d'agiter à l'avenir de semblables questions, & obligea la Faculté de Théologie de députer au Roi deux de ses Membres pour lui demander pardon. Ainfi la révolte & le fanatisme ataquerent déja publiquement, par des discours séditieux, l'autorité Royale & les principes de la Monarchie, l'orique le massacre des Protestans à Vass par les Gens du Duc de Guise, donna le premier jour de Mars 1502 le signal des guerres de Religion. Le Prince de Condé, Ches du Parti Protestant, publia au mois d'Avril un Manifeste, & y joignit la copie d'une Ligue faite entre le Pape, le Roi d'Espagne & les Guises, pour externime les Scélateurs de la réforme.

La suite de la guerre de Religion ne sut pas si favorable au Clergé de France que l'avoient été ses principes. En effet , les pillages ayant mis les Ecclésiastiques hors d'état de payer les seize cens mille livres portées par le Contrat de Poissy; le Roi, pour leur fournir les moyens de remplir leurs engagemens. fut obligé de donner au mois de Mai 1562 un Edit portant àliénation des biens d'Eglise jusqu'à la concurrence de cent mille écus. Cet Edit, registré au Parlement le 17 Mai dans un Lit de Justice, avoit pour motif les besoins de l'Etat & l'épuisement général de tous les Ordres du Royaume. L'Avocat Général qui en requit l'enregistrement, observa (a) que les Eccléfiastiques se ressouvenant de l'affection de leurs Prédéceffeurs à la conservation de la Couronne , pour laquelle ils n'avoient rien épargné, faifant d'ailleurs attention que de droit & de raifon ils doivent subvention à leurs Patrons & Fondateurs qui sont les Rois de France, que la plupart de leur bien leur est aumôné à cette charge, & què les subventions qu'on leur demande

<sup>(</sup>a) Preuv. des Lib. de l'Egl. Gall. Ch. 19.

ne font employées qu'à mettre leurs perfonnes & leurs biens en liberté, repos & fureté, ils ne doivent pas héfiter à abandonner une petite partie de leurs biens pour fauver le furplus. Ainfi malgré le Contrat de Poilfy, substitoient encoré, tant dans le droit que dans le fait, les principes & les maximes sur le droit de l'Etat, les devoirs des Eccléfialtiques, & l'urage immémorial de la Monarchie.

Cependant, on avoit proposé à Trente dans des Congrégations particulieres, la réformation des Princes réduite après bien des conférences & des contestations à douze articles : voici ce que portoit le huitième (a). » Que les Eccléfiastiques » ne pourroient être obligés de payer les taxes, les Gabelles, s, les Décimes, peages, subsides, sous quelque nom que ce fût, non pas même fous celui de don gratuit ou de prêt, ni pour. h leurs biens d'Eglise, ni pour ceux de leurs Patrimoines, & qu'on les laisseroit jouir des immunités qui leur ont été accordées par les faints Canons, que néanmoins dans les Provinces ou Royaume où les Eccléfiastiques seroient dans une possession très-ancienne d'affifter aux Etats où l'on est dans l'usage de cotiser également les Séculfers & les Clercs pour des nécessités publiques & très-pressantes, comme pour faire la guerre contre les Turcs & autres, on pourroit les obliger à ces subsides pour le tems seulement que dureroient ces besoins. Les Légats du Pape faisoient difficulté de proposer ces articles au Concile Général, par deux raisons ; l'une, qu'à la vérité ils avoient quelque crédit & vivoient dans une parfaite intelligence avec les Ambassadeurs des Princes ; mais comme ceux - ci étoient chargés des ordres de leurs Maîtres, ils ne pouvoient se dis-

<sup>(</sup>a) Hift, Eccl. Liv. 166. N. 34. & fuiv. Memoire pour le Concile de Trente, 177-40.

DESPRINCES, &c. CHAP. III. 423 penser de les exécuter ; l'autre , que le Cardinal de Lorraine , quoique très-uni avec les Espagnols, n'avoit pas cependant affez d'autorité sur eux pour les attirer dans son parti : cependant ces articles ayant été envoyés à Charles IX le 11 Août 1563 par du Ferrier & Pibrac, ses Ambassadeurs au Concile de Trente, il leur répondit le 28, que loin de souffrir qu'on fit rien dans le Concile qui pût diminuer l'autorité, Royale & augmenter celle du Clergé, ils vouloient qu'ils fissent leurs remontrances, conformément au Mémoire qu'il leur envoyoir. & qu'ils empêchaffent tout de qui seroit préjudiciable à ses droits & à ceux de son Royaume, & qu'après ces remontrances, ils eussent à se retirer à Venise, où il leur seroit sçavoir ses intentions. Par ce Mémoire, le Roi disoit en substance, qu'ayant vû les articles, & jugeant qu'ils tendoient tous à diminuer l'autorité des Rois, pour augmenter celle des Ecclésiastiques, il ne vouloit pas qu'on pût dire que par la présence de ses Ambaffadeurs, il eût approuvé ce qui pourroit être fait au préjudice des Souverains (a). Il ajoutoit que par les articles de réformation, les Peres du Concile prétendoient ôter aux Rois & aux Princes leurs droits, prérogatives & priviléges dont leurs prédécesseurs avoient joui de tems immémorial ; qu'ils vouloient caffer toutes les Ordonnances Royales, qu'ils contoient anathématifer & excommunier les Souverains & les Sujets ; ce oui occasionneroit la désobéissance, la sédition & la rebellion, quoique tout le monde fût convaincu qu'il n'appartenoit pas aux Peres du Concile, dont le pouvoir étoit borné au spirituel, de se mêler du Gouvernement civil & de la Jurisdiction féculiere qui n'étoit pas de leur ressort, & qui différoit en tout de la Jurisdiction Ecclésiastique. Le Roi finissoit en ordonnant

à ses Ambassadeurs de déclarer aux Peres dans le Concile, qu'il les avoit chargés de s'opposer fermement à tout ce qui pourroit être décidé de contraire à seu foits, & à tous autres priviléges des Souverains; il leur enjoignoit ensin, ainsi qu'à tous les Prélats François, de se retirer sans attendre de nouveaux ordres; si malgré leurs remontrances & oppositions, on vouloit commettre quelqu'un des attentats proposés contre les droits de la France en particulier, & ceux de la Royauté en général.

Le Cardinal de Lorraine ayant recu du Roi une Lettre conforme à ce Mémoire, la réponse qu'il y fit est aussi remarquable que fa conduite, imitée par presque tous les Prélats François. » Je puis vous affurer, Sire, dit-il au Roi, que les » choses ne se sont pas passées comme on vous l'a fait enten-" dre , & qu'il n'étoit pas besoin que Votre Majesté prît la » peine de nous en écrire. Il n'est pas croyable que dans une » fi fainte compagnie que celle-ci, dans laquelle on ne propofe » rien que nous ne jugions être avantageux pour le repos & » le bien de la Chrétienté, on ofât prendre de si fâcheuses ré-» folutions : aucun de vos Ambaffadeurs ni de nous autres n'v . » youdroit consentir. Nous sommes tous trop bien instruits de » ce que nous devons à notre Souverain ; il est vrai que la réfor-» mation des Princes a été faite par les Légats, qui ne l'ont » pû refuser aux instances de quelques Evêques Sujets de certains " Princes , dont ils font si maltraités , contre les droits & privi-» léges de l'Eglise, qu'ils souhaiteroient fort qu'en faisant une » bonne & générale réformation, on mît ordre à ses oppressions; » mais on ne pourra jamais prouver, Sire, qu'on ait pensé ni » voulu toucher aux droits & à l'autorité des Souverains; & » fur-tout aux vôtres, ni à aucune chose qui pût yous porter le » moindre

DES PRINCES, &c. Char. III. 425
moindre préjudice; les Ambassadurs de l'Empereur, ceux de
votre Majesté, celui du Roi Catholique & beaucoup d'autres
ne soussire en aucune maniere que l'on entreprit quelque
vchole contre votre service. Ne prétez donc plus l'oreille,
sirc, à de femblables bruits.

Le Cardinal partit pour Rome le lendemain de cette réponfe; avant que l'Ambaffadeur du Roi eu obtenu audience, & la plus grande partie des Evéques de France abandonnerent auffi le Concile à fon exemple. Après leur départ, du Ferrier, conformément aux ordres & aux intentions de Charles IX, fit az 2 Septembre fes remontrances & fes proteflations au Concile affemblé. Quelques légitimes & raifonnables qu'elles fusfient, elles irriterent les Ultramontains qui dominoient dans le Concile, fur-tout depuis la retraite de plus de vingt Préfas François. Charles de Graffia , Boulonois , Evêque de Montefiafcone, & depuis Cardinal ; entreprit la réfutation du difcours de du Ferrier , qui de fon côté en publia une apologie plus forte que ses remontrances , & écrivit le 22 & le 23 Septembre deux Lettres au Cardinal de Lorraine , pour se justifier auprès de lui.

Les paroles de ses remontrances, qui avoient le plus révolté, étoient celles-ci: Que les Rois Très-Chrétiens, en qualité de Souverains des François & de toute la France, avoient le droit & le pouvoir de s'aider des biens & revenus de tous leurs Sujets, même Eccléssafiques, dans une pressante nécessité Etata. On traitoit cette proposition d'Hérétique ou du moins de suspets d'hérête, s'endaleuse, & offensame les oreilles pieuses,

Quoiqu'il en foit, du Ferrier & Pibrac rendirent compte de tout au Roi, par une Lettre du 25 Septembre, dans laquelle ils marquerent que quoiqu'ils euffent exhorté les Evêques Tome VII. Hh

de France à demeurer au Concile jusqu'apiès le fuccès des remontrances, plusieurs d'entr'eux avoient mal observé les ordres du Roi, puisque le jour du départ du Cardinal de Lorraine, ou peu de jours après, ils étoient partis au nombre de xingt, ensorte qu'il n'en étoit resté en tout que sept. Ils rendent ensuiter aison de leurs remontrances, & de l'esse qu'elles avoient produit, & concluent en disant qu'ils attendront de nouveaux ordres de Sa Majesté.

Il paroît que le Roi fut auffi fatisfait de la conduite de ses 'Ambassadeurs', qu'il sur irrité de la persévérance des Peres du Goncile à vouloir attenter sur les droits de sa Couronne; car il ordonna à du Ferrier & Pibrac de se retirer à Venise. Néanmoins les articles de la réformation des Princes, ou pluto Pattentat contre les droits des Etats & des Souverains, & l'ufurpation d'une exemption chimérique & injuste, n'eurent pas tout le succès que les Ecclésiastiques avoient desiré & espéré. Les douze articles contredits également par les Ambassadeurs de tous les Princes, mais sur-toux par celui d'Espagne, furent réduits à un seul qui quoique conçu d'une maniere générale & équivoque, n'a jamais pû être recu en France, comme je l'ai expliqué dans le même Traité.

Les fix années du Contrat de Poissy étant prères d'expirer, Charles IX avoit ordonné de son autorité, qu'il continueroit pour fix autres. Mais le Clergé assemblé au mois de Septembre 1567, obtint la révocation de cette Ordonnance (a), en passant le 22 Novembre avec les Prevôt des Marchands & Echevins de la Ville de Paris, un nouveau Contrat, par lequel il s'obligea de payer à l'acquit du Roi, 650000 liv. de rente

<sup>(</sup>a) Dans le Recueil des affaires génér, du Clergé de France, in-4° chez Vitré 1636. Part, 1. p. 14, & fuiv.

DES PRINÇE'S, &c. CHAP. III. 417 créés fur l'Hôtel-de-Ville; rachetable dans dix ans, pour la fomme de 7560056 liv. Les Receveurs des Décimes équblis par le Roi en 1557, & supprimés depuis le Contrat de Poissy, furent rétablis par Edit du mois de Janvier 1572.

Ces Officiers prépofés, par le Roi , & comprables à la Chamebre des Compres , devinrent en 1573 l'objet des remontrances du Clergé , qui ayant obtenu la révocation des deux Edits de création & de rétabliffement , en obtint un autre portant création de nouveaux Receveurs des Décimes dans chaque Diocéfe. On laiffa la nomination de ceux-ci aux Evêques , à condition que la finance de leurs Offices feroit employée à acquitter la fubvention accordée pour le voyage du Duc d'Anjou , Roi de Pologne.

Telle étoit la position du Clergé pour les contributions aux charges & aux besoins de l'Etat, tandis que la foiblesse du Gouvernement, la puissance & la division des Grands, la haine des Protestans & des Catholiques, la nécessité de se défendre des fureurs des deux partis, & les guerres civiles de Religion formoient dans le Royaume, depuis 1539, plusieurs petites ligues particulieres. Leur réunion fit enfin éclore en 1576 cette faction si nombreuse, si redoutable & si cruelle, que ses Auteurs appellerent la Sainte-Union, & que le vulgaire nomma la Ligue. La révolte & le fanatisme en furent le principe , l'ame & l'objet. lorsque la Religion en étoit le prétexte. Henri III réduit à la figner lui-même, & à la faire figner à tous les Grands & au peuple, de Roi devint Chef de cabale, & de pere commun ennemi & persécuteur d'une partie de ses Sujets. Néanmoins il jouissoit toujours des décimes portées au Contrat de Poissy, & qui auroient dû ceffer au dernier jour de l'année 1577, lorsque le Clergé dans ces circonstances demanda en 1579 la permission Hhh ij

de s'affembler, & s'affembla en effet à Paris le 30 Mai (a); mais s'y trouvant trop près de la Cour, il se retira à Melun, où il tint sa premiere séance le 20 Juin. L'Evêque de Bazas nommé le 26 pour porter la parole au Roi, en eut audience le 2 Juillet. Sa remontrance contenoit trois principaux Chefs. Par le premier , le Clergé demandoir le rétablissement de la discipline Ecclésiastique ; par le second , la publication & l'observation des Décrets du Concile de Trente; par le troisième, le rétablissement des Elections (b). Henri III répondit au premier chef, qu'il étoit animé du même zèle que le Clergé, mais qu'il n'étoit pas la cause du désordre ; sur le second, que dans les Décrets du Concile de Trente, il y avoit plusieurs articles contraires aux droits du Royaume & aux Libertés de l'Eglife Gallicane; sur le troisième, que les Elections ne se faisoient que par brigues & par simonie, qu'il avoit droit de nommer aux Evêchés & aux Abbayes, que ses prédécesseurs avoient joui de ce droit du consentement du Pape & de l'Eglise', qu'il ne vouloit point leur céder, ni en piété, ni en Religion, ni en zèle envers Dieu; mais qu'il conferveroit ce droit comme eux. L'Evêque de Bazas répliqua au Roi, que les Elections étoient si nécessaires à l'Etat, qu'on remarquoit qu'il n'étoit jamais arrivé de changement de lignée à la Couronne, que lorsque les Rois avoient usurpé la nomination aux Bénéfices (c); que le Clergé ne prétendoit pas disputer contre Sa Majesté, mais seulement satisfaire à son devoir, & décharger sa conscience ; qu'au surplus Dieu étoit le Juge entre les Evêques & leur Souverain. Le Roi ne répondit rien alors ; mais il envoya Bellievre à l'affemblée du Clergé lui propofer de continuer à payer les rentes qu'il s'étoit engagé d'acquitter pour (a) Hist. Eccl. Liv. 175. N. 14. 15. 16 & fuiv. jusqu'au 25; de Thou, Liv. 68;

Spond. hoc anno, N. 3.

(6) Dans l'abregé des Acles & Mém. du Clerg, de Fr. in-4°, pag. 479, (c) Actes & Mem, du Clergé ut fupra, p. 9. & suiv.

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 429 le foulagement de l'Etat. Cette proposition déplut beaucoup, & les Evêques refuserent d'en délibérer jusqu'à ce que le Roi eût répondu aux remontrances de l'Evêque de Bazas (a). L'Archevêque de Lyon dit au Commissaire du Roi, que le Clergé avoit plus accordé pendant les vingt dernieres années que depuis douze cens ans : il s'étendit beaucoup fur les immunités des Ecclésiastiques, fans nier néanmoins qu'ils dussent assister l'Etat dans ses besoins pressans. Bellievre lui ayant opposé la Bulle de Boniface VIII, l'Archevêque repartit , que quand même elle accorderoit au Roi un privilege, ce privilege avoit été révoqué par le même Pape, qui avoit défendu au Roi de rien prendre sur le Clergé. nonobstant tout privilege contraire : il conclut que dans la crainte où étoient les Evêques qu'aux dernieres affemblées on n'eût donné atteinte à leurs libertés, ils ne vouloient rien confirmer qu'ils ne l'eussent examiné. Bellievre comprit bien alors que la réfiftance du Clergé, aussi singuliere au sonds que dans la forme, se ressentoit de la disposition générale des esprits. Il crut donc devoir céder au temps, & en disant que le Roi ne vouloit pas toucher aux immunités du Clergé, ni faire valoir ses Contrats passés avec la Ville de Paris en 1561 & 1567; il se borna à prier les Evêques d'avoir égard aux besoins du Roi , & de le secourir volontairement & par bienveillance. Il s'étendit sur les nécessités de l'Etat, & sur les pertes que le Prince avoit sousfertes pour la défense de la Religion; il représenta que les Contrats avoient été faits & renouvellés dans une grande affemblée après la plus mûre délibération ; il assura enfin le Clergé que le Roi feroit réponse à ses demandes, & qu'on y avoit déja travaillé. Mais cette condescendance ne fit que confirmer les Evêques dans leur réfolution de refuser absolument & for-

(4) Mem. & Actes du Clergé impr. en 1646. Tom. 1. p. 30 & fuiv.

mellement au Roi & le don gratuit & le rembourfement des Contrats fur l'Hôtel-de-Ville, qu'il s'obfitina à regarder commenterement acquittés. Cependant comme le Prévôt des Marchands presson site payement des rentes, le Roi écrivit au Clergé de le statissaire & n'en essigna encore qu'un nouveau resus, Les Evêques continuerent néanmoins leurs s'ances, & y établirent la forme d'administration, qui a toujours substité depuis & qui substité depuis de qui substité de puis de payement des rentes, & ayant remis l'als mobile que a Quant l'Eveque de faint Brieux, affissé de quelques Archevêques & Evêques, pour inssister sur l'Evêque de Bazas.

Dans l'audience qu'eut l'Evêque de S. Brieux le 23 Octobre ;
il dit au Roi que la Religion (a) étoit le sul et véritable sondement des Monarchies, particulierement de celle de France;
que saint Remy haptisant Clovis , lui avoit prédit que la Couronne dureroit autant de temps que les Rois seroient attachés à
la soi Catholique ; que l'unique moyen de rétablir l'ancienne
dissipline, è soit de publier le Soncile de Trente, e de rendre
les Elections. L'Evêque ajouta que pour punir les entreprises
contre l'Egis du Seigneur, la Couronne de France avoit passe des centres des Centres des Copis dans la masson de Charlemagne, e de celle
de Charlemagne dans celle de Hugues Capet; que depuis que les
Rois avoient usurpe la nomination aux Bénésices par le Concordat, les hérésies avoient commencé à ravager l'Etat, sans
qu'il su devenu ni plus riche ni plus heureux, au lieu que

<sup>(</sup>a) Actes & Mémoires du Clergé, Tom. 1. in-fol. p. 16 & fuiv. de Thou, Liv. 68, Spond. hoc anno, N. 6.

PRINCES, &c. CHAP. III. 431 pendant les Elections l'Eglise avoit toujours été florissante ; qu'il n'étoit ni juste ni raisonnable de forcer le Clergé à payer plus de douze cens mille francs par an , en vertu de certains Contrats dont plusieurs avoient été acquittés, & d'autres étant faits par des gens sans pouvoir, sans forme, sans solemnités & autorités requifes par les faints Decrets, & fans cause légitime, n'étoient d'aucune valeur ; que Sa Majesté & le feu Roi Charles IX ayant reçu de l'Eglise environ quatre-vingt millions , le peuple n'en avoit pas été moins chargé, les finances moins épuifées, & les dettes moins augmentées. L'Evêque conclut que le moyen de régner surement & paisiblement, & d'avoir des Sujets soumis & obéissans, étoit que le Roi fit publier le Concile de Trente, & qu'il déchargest sa conscience en renonçant à la nomination aux Bénéfices, & en rétablissant les Elections. Le Roi ayant répondu que pour cette fois seulement il vouloit que le Clergé payat la somme d'un million quatre cens mille livres par an, & qu'il ordonnoit aux Députés de se retirer chacun dans son Diocèse, & d'y faire fçavoir fa volonté ainsi qu'à tous les autres Diocèses du Royaume, l'Evêque de S. Brieux repartit (a), que le Clergé en offrant un million deux cens mille livres excédoit déja ses moyens, & qu'il ne pouvoit aller au-delà de cette offre ; il ajouta que le Roi devoit prendre garde, qu'en étant par des impositions contraires à la Justice ce qui appartient à Dieu & à ses membres , Dieu ne lui enlevât la Couronne qu'il lui avoit donnée. Le Roi de son côté persista à demander, qu'outre les quatorze cens mille livres le Clergé acquittât les rentes fur l'Hôtel-de-Ville , & de plus neuf cens mille livres dûes à différens Particuliers. Mais le Clergé s'en tint toujours à son offre, & y joignit les conditions suivantes. 1°. Que le Roi déclareroit par Lettres-Patentes qu'il ne seroit fait

aucune levée dans la fuite fur le Clergé, finon pour caufe légitime propofée dans une affamblée générale & de fon confenement.

2º. Que les Diocéles ne feroient point folidaires. 3º. Que le Clergé feroit indemnifé par S.ª Majeflé pour les hon-valeurs.

4º. Que le Diocéle ou le Bénéficier qui ne jouiroit pas de fon revenu., Ieroit déchargé au prorata de fa non-jouisflance, 5º. Que la Requête pour la levée des décimes feroit répondue fuivant l'intention du Clergé. 6º. Que ce qui feroit préfentement accordé ; le feroit fans nouveau Contrat & par forme de fulvention pour fix ans, pendant lequel temps Sa Majeflé feroit affembler les Etats pour acquitter fes dettes.

Les Evêques ayant ainst fait la Loi à leur maître, voulurent encore la faire au Public, en protestant contre le payement des rentes. Cette protestation signifiée le 11 Décembre, excita un sou-levement dans Paris, de le Prévôt des Marchands en ayant porté sa plainte au Parlement, les Chambres s'assemblerent de ordonnerent que les Evêques députés ne pourroient sort de la Ville de comparostroient en personne devant le Procureur Général, de que les autres Prélats qui seroient déja en chemin hors du ressort, seroient arrêés dans le lieu où on leur significatie ce ordres (a). Le Clergé se plaignit au Roi de cet Arrêt, comme d'un outrage; mais le Roi obligea les Députés de consentir à continuer encore pendant dix ans le payement des rentes, appais a ainsi les justes murmures du peuple, de prévint la sédition.

Cependant le Roi s'étant contenté de 1300000 liv. les Députés les lui accorderent enfin le 14 Janvier 1580, à la charge que le Clergé jouiroit des conventions faites par les Contrats de 1561 & de 1567, fans approbation de ces Contrats, & aux (2) De Thou, Liv. 68,

conditions.

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 433 conditions portées par les offres, & que le Clergé en demanderoit la permission & le consentement au Pape.

La transaction entre le Roi & le Clergé fut passée le 20 Février 1580 (a). Elle est l'origine & le premier exemple de l'exemption prétendue par le Clergé, qui en a toujours fait inférer les claufes avec des additions plus favorables, fuivant les circonstances, dans les Contrats passés depuis avec le Roi. Il faudroit les parcourir & les analyser tous pour établir l'exemption que le Clergé a usurpée infensiblement aux dépens du Roi & del'Etat. Le Contrat de Poiffy en 1561, & le Contrat de Melun en 1680, font les fondemens, les premiers exemples & la fource impure des priviléges prétendus par le Clergé.

Henri III ne regna que sous l'autorité de la Ligue ; il en vécut l'Esclave, & il en mourut la victime. Il n'est pas douteux que le Clergé de ce tems-là, dont les biens étoient toujours l'objet de l'avidité des Protestans & du Patriotisme, des Politiques, fut ligueur par intérêt autant que par principe & par goût. Il n'est donc pas étonnant que pendant le regne d'un Roi, Chef de la Ligue, il ait obtenu de lui, pour la forme de contribuer, l'établissement & la continuation d'une exemption qu'il achetoit d'ailleurs par un don gratuit.

Henri IV, réduit à conquérir un Royaume héréditaire, forcé d'être le vainqueur de ses Sujets rebelles pour pouvoir en deyenir le pere, triompha de la Ligue, & lui pardonna; mais il n'en détruisit jamais l'esprit. Les divers attentats contre la personne du plus grand & du meilleur des Princes, & dont le dernier lui coûta la vie, ne prouvent que trop combien cer esprit subsista toujours, sur-tout parmi les Ecclésiastiques. Il n'étoit donc ni prudent ni possible à Henri IV de faire sur eux

(a) Dans le Tom. 3. de la Collect, des affaires du Clergé de France. Tome VIL

Iii

une entreprise, qui d'ailleurs n'eût pas manqué d'être relevée; combattue & condamnée par les gens d'Eglise, comme la preuve des soupçons injustes & séditieux qu'ils affecterent de répandre jusqu'à sa mort sur la sincériré de sa conversion.

XLIV. Sixième & dernière époque depuis Louis XIII juiqu'a Louis XV en 1750,

Il étoit vrai-semblable que les minorités de Louis XIII & de Louis XIV, & les Ministères des Cardinaux de Richelieu & Mazarin ne porterent pas d'atteinte à une exemption que l'usage avoit déja consacrée.

En 1645, dans un tems où le Royaume étoit engagé dans une guerre civile & étrangere, le feu Roi demanda un fecours au Clergé, & le Miniftre qui parloit pour lui, avança des propositions qui estrayerent le Clergé sur ses prétendus priviléges. L'Assemblée s'en plaignit au Roi, & le Roi qui étoit alors à Vincennes, répondit de sa propre bouche aux Agens Généraux; qu'il ne se croyoit pas en droit de rien exiger du Clergé; qu'il pouvoit accorder ou resustere que Sa Majesté ne voulcit tenir que de sa propre volonté. Cest un fait consigné dans les Mémoires du Clergé.

En 1651, qui étoit encore un tems de trouble & de guerre civile, il parut un Ouvrage où l'Auteur établit le droit de l'Eat fur les biens Eccléfiaftiques. Le Clergé alors affemblé le censura; & il est dans certaines circonstances bien plus aisé de censurer un Livre que d'y répondre. Voici cette Censure, monument de la foiblesse humaine, que je rapporterai en entier, & sur laquelle je m'abstiendrai de toute autre réflexoir.

» Les Archevêques, Evêques & autres Eccléfiaftiques Dé-» putés en l'Affemblée générale du Clergé tenue à Paris l'an » 1651, & encore tous les Archevêques & Evêques étant en » cette Ville de Paris, extraordinairement mandés, aux Ar-»chevêques, Evêques & autres Eccléfiaftiques du Royaume » de France: charité & union en notre Seigneur,

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 435 » L'Eglise a beau foudroyer des monstres , il en renaîtra tou-» jours de nouveaux ; c'est pour elle un exercice qui lui durera » jusqu'à la fin. L'Arrêt est prononcé, il faut qu'il y ait des » hérésies, & l'ennemi qui seme l'ivraye dans le champ du » pere de famille, ne manquera jamais d'emissaires qui mêlent » pour lui cette semence avec le froment. Mais c'est une chose » bien étrange qu'en nos jours & dans notre France, il en » trouve de plus insolens que lui-même, pour faire en plein » midi & pendant que les Ecclésiastiques assemblés veillent aux » affaires de l'Eglise, ce qu'il n'a coutume d'entreprendre qu'en » ténebres , & , comme dit l'Ecriture fainte , quand les hommes » font endormis. Pendant une affemblée générale du Clergé » de France, nous avons vû, & nous ne l'avons pû voir sans » horreur, un Ouvrage intitulé: Remontrances faites au Roi sur » le pouvoir & l'autorité que Sa Majesté a sur le temporel de l'Etat » Ecclésiastique pour le soulagement de tous ses autres Sujets; ntant Nobles que du Tiers-Etat. François Paumier, Auteur » vrai ou supposé de cette mauvaise copie, pouvoit en moins » de paroles lui donner pour titre celui que Jean Hus donna » autrefois à son original : Traité pour montrer que les Princes " doivent ôter le bien au Clergé. Aussi-bien ne fait-il que ramas-» ser quelques malheureux lambeaux du débris de cet Héré-» fiarque condamné avec son Maître Vicles par le saint Con-¿ cile de Constance. Il ne fait que déguiser sous les prétextes » d'une souveraineté toute puissante, & des nécessités publiques » de l'Etat, les restes d'une si horrible Doctrine, pour servir » de fondement à la division qu'il s'efforce de semer parmi les » trois Ordres desquels ce Royaume est composé. Mais à quoi » servent ces déguisemens, quand son mauyais dessein le dé-» couvre de toutes parts ? S'il parle des subventions du Clergé,

» il prétend que par dessus les facrifices & les prieres qu'il » compte pour rien, ce corps n'a jusqu'à présent assisté le Roi » d'aucuns deniers. Et les quatre-vingt millions qu'il reconnoît » avoir été libéralement accordés , & qui ont été payés au » double, ne passent pas en son compte seulement pour des » oboles. S'il s'agit des immunités de cet Ordre ; que les terres » des Bénéficiers foient affujetties comme tout le reste aux in-» jures du mauvais tems ; que leurs Fermiers fouffrent toutes » fortes de défolations par le moyen des logemens & des paf-» fages des gens de guerre ; que les ornemens & les biens Ec-» clésiastiques soient abandonnés au pillage. Enfin, que les » choses les plus faintes soient vendues & employées à des usa-» ges profanes, ce n'est pas encore assez pour contenter cet Au-» teur. Il veut que l'Eglise soit afservie ; que le premier Ordre » du Royaume soit esclave, & qu'il ne possede rien que par » tolérance, & qu'au lieu que les Pepins & les Charlemagne » faisoient gloire autresois de tenir à précaire de l'Eglise, à peine » lui soit-il permis de posséder son bien à ce titre sous leurs » successeurs. Il veut que le Patrimoine de cette Eglise passe » pour un Domaine du Prince ; que le bien destiné à la nour-» riture des Pauvres, soit le comptant des Finances; & que » les deniers confacrés à Dieu pour l'entretien des Prêtres qui » offrent tous les jours le fang de Jesus-Christ, fassent le prin-» cipal fond, &, s'il en est cru, le seul qui doit maintenant » servir à verser le sang des Chrétiens. Et puis oser sur cela » faire remontrance au Roi, pour lui inspirer la persécution » contre l'Eglise, & lui faire changer la qualité qu'il porte à » si juste titre de son filsaîné & de Très-Chrétien , en celle à » laquelle on n'oseroit seulement penser! Mais de quoi n'est pas pable un homme qui ose s'attaquer à Dieu & écrire ce blaf-

PRINCES, &c. CHAP. III. 437 » phême, qu'il a commis un inique & injuste abandonnement » de ion fils au Mystère de notre Rédemption? Le Clergé n'a » pû paffer fous filence tant d'excès, & l'Affemblée qui les a » jugés dignes de Censure, pour empêcher les mauvais effets » d'un si dangereux poison, a déclaré que ce Livre qui porte » pour titre : Remontrances faites au Roi , &c. contient plusieurs » propositions respectivement captieuses, fausses, téméraires, » scandaleuses, qui tendent à troubler la paix de l'Eglise, & » font contraires au droit naturel & aux bonnes mœurs, même » qu'il y en a de facriléges, d'impies, d'erronées, de schisma-» tiques , & d'Hérétiques. Nous attendons de votre zele pour » la défense de l'Eglise & pour l'amour de la vérité, que vous » employerez votre autorité à travailler d'un même esprit ayec » nous à l'extirpation d'une si pernicieuse & si détestable Doc-» trine ; que vous en interdirez la lecture ; que si l'Auteur se » rencontre en vos Diocèfes, vous exercerez votre charité en-» vers lui , & travaillerez de tout votre pouvoir à sa conver-» fion. Mais s'il arrive ( ce que Dieu ne veuille ) qu'il ait le cœur endurci & n'écoute point l'Eglife, vous sçavez ce que le Fils · de Dieu nous enseigne : qu'il doit être alors réputé comme » un Payen & un Publicain ; la grace de Notre-Seigneur Jesus-- Christ demeure avec votre esprit. Fait en l'Assemblée géné-» rale du Clergé de France tenue à Paris au Grand Couvent » des Augustins, le 23 Janvier 1651: & ont lesdits Seigneurs » de l'Affemblée, figné comme ci-après. (Signé) L. d'Effam-» pes, Archevêque Duc de Reims, G. d'Aubusson, Arche-" vêque d'Embrun, Victor, Archevêque de Tours ; Louis-" Henri de Gondrin, Archevêque de Sens; J. J. de Fleires, » Evêque de saint Pons ; le Beron Evêque de Valence & Die ; » Simon le Gras, Evêque de Soissons; Gilles, Evêque d'E-

vreux ; L. de Suze, Evêque de Viviers ; Louis , Evêque de » Mirepoix ; B. Del'Bene , Evêque d'Agen , L. de Matignon , » Evêque & Comte de Lizieux; P. V. Evêque de Lavaur. F. » Fouquet, Evêque & Comte d'Agde; P. de Broc, Evêque » d'Auxerre ; Jacques , Evêque de Toulon ; Robert , nommé à "l'Evêché de Dol, Ferdinand, Evêque de faint Malo, de » Grignan, Évêque de faint Paul : R. d'Aumont, Evêque d'A-» vranches ; Isaac , Evêque de Vabres ; Gilbert, Evêque de » Cominges; A. Del'bene, Evêque d'Orléans; François, Evê-» que d'Angoulème ; L. de la Rochefoucault , Evêque de Lec-» toure ; L. d'Anglure , Evêque d'Aire ; l'Abbé de Ventadour, » nommé Archevêque de Bourges ; Fr. de Harlay , Abbé de » Jumiéges; l'Abbé de Basoches ; l'Abbé de Lesseville ; Henri » de Laval ; l'Abbé de Carbon ; de Counis ; Fabregue ; l'Abbé " de Murviel; Thoreau, Doyen de Poitiers; de Beausset, Pre-» vôt de Marseille; G. Gon, Archidiacre; Antoine le Comte; » Edeline ; l'Abbé du Tremblai ; Barthelemi , Abbé d'Aune ; » Meusnier. Lauract Agent du Clergé; l'Abbé de Villars. ( Par Nosseigneurs de l'Assemblée ) M. Tubeuf, Secretaire: En 1660, le même Commissaire du Roi qui avoit parlé à

XLV. Louis XIV fut obligé de rétablia la Capitation en ta nommément le Clergé , compce ) for les jecours voloniair s qu'il s'emprificia de nous acco der. Le C'ergé ofisit en effet au Roi un seconts annuel de quarre millions durée de la guerre. li en fit luimême la levée , & en arrêta tons les Rolles & les

Départemens.

noit alors, le Clergé porta ses plaintes au Roi, des principes que ce Commissaire avoit jetrés dans son Discours; & le Monarque écrivit à l'Assemblée qu'il n'avoit donné aucun ordre au Commissaire de son Conseil, que de la convier à lui accorder un secours prompt & considérable dans la nécessité prespendent toute la fante de ses affaires par pure gratification.

l'Assemblée de 1645, ayant porté la parole à celle qui se te-

Du moment où le feu Roi en 1661 prit par lui-même le Gouvernement du Royaume jusqu'à sa mort, toujours désintéressé par des dons gratuits quelui procuroient des demandes DES PRINCES, &c. CHAP. III. 439 qu'il n'étoir pas possible de refuser, ce Prince n'eur garde d'élever une question que le Clergé sçut éluder ou prévenir par des dons.

En 1695, le Clergé s'abonna pour la Capitation à vingt-quatre millions une fois payés; & comme il emprunta cette fomme, il en a payé chaque année douze cens mille livres d'intérêts.

Ce qu'il y a de plus fingulier, c'est que soit que les dons du Clergé sustement poportionnés ou non à ce qu'il pouvoir payer, ils l'ont fuccessivement obéré, parce qu'ils ont presque toujours été faits par des emprunts & des constitutions de rentes, enforte que le Clergé a perpétuellement sacrissé l'intérêt véritable de ses biens destinés aux Pauvres, & celui de ses successeurs, à l'objet présent & chimérique d'une exemption idéale & peu avantageuse.

Ainfi, subsiste tacitement cette exemption née de l'esprit de la Ligue, & qui ne tomboit cependant que sur la forme de contribuer, sans que jusqu'en 1711, elle ait jamais été prétendue ou avancée formellement par le Clergé, ni par con-

féquent avouée ou contredite par nos Rois.

Le Dixième venoit d'étre imposé sur tous les revenus par la Déclaration du 14 Oètobre 1710: comme elle s'expliquoit en termes fort généraux, les Payeurs des rentes, les Receveurs, Fermiers, Locataires & autres Débiteurs des Eccléssassiques fe crurent autorisés par-là à retenir le Dixième sur este Que surtes Sujets du Roi, & le retinrent en este. Le Clergé qui ne contribuoit depuis long-tems que par des dons gratuits, s'ut allarmé de cette entreprise dont il redoutoit les suites; & sentant d'ailleurs combien les circonslances du tems pouvoient lui être favorables, il essay de s'en prévaloir. S'es remontrances obtinrent essevillement la Déclaration du mois

d'Octobre 1711, qui s'explique en ces termes. » Les Cardi-» naux, Archevêques, Evêques & autres Bénéficiers com-» posant l'Assemblée du Clergé, nous ont remontré, ( porte » le préambule de cette Déclaration ) que quoique dans notre » Déclaration du 14 Octobre 1710, donnée pour l'établissement » du Dixième, les biens Ecclésiastiques n'y ayent point été com-» pris, & que notre intention n'ait pas été de les y affujettir, » parce que ce sont biens sacrés à Dieu donnés à l'Eglise pour le » culte Divin , la nourriture des Pauvres & leur subsistance; » néanmoins, sous prétexte que ladite Déclaration s'explique en » des termes généraux , les Payeurs des rentes de notre bonne " Ville de Paris, les Tréforiers des Etats, les Receveurs, Fermiers , Locataires & autres Débiteurs des Bénéficiers & Com-» munautés Ecclésiastiques retenoient pardevers eux le Dixieme « du revenu de tous lesdits biens, ce qui les obligeoit de nous » supplier de vouloir expliquer plus précisément nos intentions. Il faut observer, 1º. que ce préambule n'est qu'un simple exposé des prétentions du Clergé qui y parle seul ; 2°. Que le Clergé y mêle adroîtement la question de droit à la question de fait , pour discuter indirectement la premiere, & parvenir à la faire décider ; 3°, que le Clergé juge positivement que le Roi ne l'a pas compris dans la Déclaration du Dixiéme, & qu'il n'a pas même voulu l'y comprendre. 4°. Que le Clergé établit encore quels motifs & par quelles raisons le Roi n'a pas eu intention d'affujettir ses biens au Dixiéme, parce que ce sont, dit-il, biens consacrés à Dieu, donnés à l'Eglise pour le culte Divin, la nourriture des Pauvres & leur subsistance. 5°. Que le Clergé en décidant ainsi de ce que le Roi n'a pas fait, de ce qu'il n'a pas voulu faire, & de ses motifs, ne dit cependant pas un mot de ses droits, priviléges, exemptions,

đе

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 441 de ses titres, ni de sa possession. Le Roi, sur l'exposé du Clergé s'explique en ces termes : » Nous déclarons que tous les biens » Ecclésiastiques n'ont été & n'ont pû être compris dans la Dé-» claration du 14 Octobre 1710 pour l'établissement du Dixié-» me: voulons que tous les biens qui appartiennent & appar-· tiendront à l'Eglise en demeurent exempts à perpétuité, tant » pour le passé que pour l'avenir, sans qu'ils puissent jamais y » être affujettis pour quelque caufe & occasion que ce soit ou » puisse être, sans aucune exception ni réserve, tel évenement · qu'il puisse arriver.... mais qu'ils en demeurent déchargés, » comme nous les en déchargeons, tant pour le passé que pour » l'avenir. Quoique ce dispositif porte bien expressément que » les biens Ecclésiastiques n'ont pû être compris dans la Déclaration pour l'établissement du Dixiéme, il ne fait cependant pas plus mention d'aucuns droits ou titres, ni d'aucune posseffion en faveur du Clergé, qu'il n'en avoit articulé lui-même dans ces remontrances. Il paroît au contraire par ces mots : Voulons qu'ils en demeurent exempts , & qu'ils en demeurent déchargés, comme nous les en déchargeons, &c. Que le Roi accorde plutôt au Clergé de la maniere la plus étendue & la plus générale, une exemption nouvelle, qu'il ne reconnoît & ne confirme en sa faveur une exemption anciennement établie par droits, titres ou possession, dont le Roi parle aussi peu que le Clergé. Enfin, cette concession nouvelle du Roi n'a pour objet que le Dixiéme, n'a de rapport & ne sçauroit avoir d'application qu'au Dixiéme, fans que l'on y fasse mention d'aucune autre imposition. Tel est le premier titre que le Clergé réclame ; il en sentit si bien lui-même l'insuffisance par rapport à l'exemption générale & absolue de toute contribution forcée, que dans les circonstances encore plus favorables, il songea à se Kkk Tome VII.

procurer une autre déclaration qui pût lui faire un droit reconnu d'une usurpation méditée depuis le temps de la ligue.

« La Déclaration de 1,725 portant établiffement du cinquantieme , amena ces circonflances, & fit tout à la fois éclorre & réuffir une prétention que le Clergé n'avoit ofé jusques-la ni normer ni faire valoir. Les Evêques en 1,779 s'étoient bien rouvés de faite la loi à leur Souverain ; ils utierent avec plus de fuccès de la même politique en 1,725. L'affemblée du Clergé ayant refusé pour la premiere fois ( depuis qu'il avoit lieu ) le non gratuit ordinaire pendant que le Duc de Bourbon étoit premier Ministre, obtint pour prix de ce refus, lorsque le Cardinal de Fleury le fur devenu, la Déclaration du 8 Octobre 1726. Voici ce que porte son préambule , où le Roi parle sul. « » Les Rois nos prédécesseurs ont toujours accordé une provection finguliere à tous les biens , droits , franchises et immuniés, appartenans à l'Eglife, & par une émulation digne des

» tection singuliere à tous les biens, droits, franchifes & immu-» nités, appartenans à l'Eglife, & par une émulation digne des » Rois Très-Chrétiens & fils aînés de l'Eglise, ils ont donné » fuccessivement plusieurs Edits, Déclarations & Lettres Patentes » pour en affuer l'exécution & les affirmer de plus en plus. »

C'est la premiere sois qu'à propos d'imposition on ait entendu parler de droits, de franchises & d'immunités apparrenans à l'Eglise. Le clergé dans le temps de la ligue, n'avoit commencé de jouir dans l'estet de l'exemption de contribuer dans la même proportion & dans la même forme que les autres Sujets, qu'au moyen des ossires qu'il sit alors: il n'avoit continué de jouit depuis cette exemption qu'au même prix; mais il ne prétendoit pas alors, & n'avoit jamais prétendu en avoir le droit, ni que ce su une franchise, une immunité qui lui appartint. Il s'étoit contenté de son usurpation sans osser la caracteriser. Le Roi reconnoît ici de son propre mouvement, que ses prédéctificurs

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 443 ont toujours proregé les droits, franchifes & immunités qu'il dit appartenir à l'Eglife. Il appuye cette énonciation inouie d'une possession avouée & protegée par ses prédécesseurs. Il ajoute enfin pour ne laisser aucun doute sur ses droits, franchises, immunités, que pusiteurs Edites, Déclarations & Lettres Patentes qu'on ne cite point, parce qu'il n'en existe aucune, en ont successivement assuré l'exécution, & les ont affermis de plus en plus. Le Clergé lumême n'avoit pas été si loin dans le préambule de la Déclaration de 1711, qui ne fait, cependant mention que de ses Remontrances, & ne porte rien de la part du Roi.

« Ces exemples de piété & de Justice nous ont fait envisager .» comme une obligation essentielle , depuis que nous avons pris par nous-mêmes le Gouvernement de notre Etat, de » donner une singuliere attention à ce que les immunités attachées » aux biens Ecclésastiques soient inviolablement conservées , & qu'à l'avenir on ne puisse, sous quelque prétexte que ce soit , » leur porter aucune atteinte.

C'étoit peu que le Roi eût reconnu ces immunités comme appartenantes à l'Eglife, on les lui fait carackfrifer d'immunité attachées aux biens Eccléfiaftiques, & qui en font partie. Cette qualification les rend pour leur origine & leur principe, indépendantes de l'autorité Royale. On ne veut pas non plus que leur confervation en dépende directement; mais le Roi reconnoît feulement que les exemples de fes prédéceffeurs lui impofent l'obligation effentielle à titre de piété & de justice, de donner une attention finguliere à ce que les immunités attachées aux biens Eccléfiaftiques foient confervées,

« Quoique par la Déclaration du 27 Octobre 1711, en inter-» prétation de celle pour l'établissement du dixiéme, il soit

"expressement porté que les biens Ecclésiastiques n'y ont point

- été, & n'ont pû y être compris, même que le seu Roi y ait

» déclaré en termes formels, que son intention n'avoit pas été

» de les y assujettir, parce que ce sont biens consacrés à Dieu,

» donnés à l'Eglise pour le culte divin, la nourriture des pauvres,

» & leur substitance.

Le Roi fait dire ici à fon bifayeul ce qui dans le ptéambule de la Déclaration de 1711, n'étoit que l'exposé des Remontrances du Clergé & de ses prétentions.

» Nous avons été informés, qu'au préjudice des immunités » inféparables des biens de l'Eglife.

La gradation de l'ulurpation est ici développée de la façon Ia plus fensible & la plus forte 3 on n'avoit jamais parlé 3 pas même le Clergé dans ses Remontrances en 1711, d'immunités à propos d'imposition 3 le Roi lui-même les reconnoit, 1° comme appartenantes à l'Eglise. 2° Comme attachées aux biens Ecclessas fluses 3° Comme intéparables de cesbiens. N'est-il pas vraiqu'on veut les faire reconnoître au Roi , non-seulement comme faisant partie des biens d'Eglise, mais comme étant de leur essence?

» Voulant donner d la Religion & au Clergé de notre Royau» me des marques plus particulieres de notre Justice & de notre
» protection , pour conferver de plus en plus les immunités,
» franchifes & libertés des biens & droits appartenans à l'Eglife,
» notamment l'exemption des Eccléfastiques pour les droits de
» péages, usages & autres, lesquels droits étant irrévocablemen
» attachés à leurs Eglises, n'ont jamais été & pont pû être
» sujets à aucune taxe, soit pour confirmation ou autre, de
» quelque nature que ce puisse tre, nous avons résolu...de
» déclarer que notre intention n'a jamais été de les y comprendre,
» attendu que les droits dont jouissent les Eccléfastiques, à
à attendu que les droits dont jouissent les Eccléfastiques, à

DESPRINCES, &c. CHAP. III. 445

- caule de leure Eglifes, étant dédiés à Dieu, & hors du

nommerce des hommes, font irrévocables, & par confiquent
non fujers à confirmation, ni à aucune taxe pour raison
d'icelle.

On confond ici l'intérêt facré & purement spirituel de la Religion, avec l'intérêt du temporel de ses Ministres. On fait dire au Roi, que c'est donner une marque de protection & de justice à la Religion elle-même, que d'empêcher que les Eccléfiaftiques ne contribuent proportionnellement comme les autres fujets aux besoins & aux charges de l'Etat, & d'en faire par-là retomber le poids tout entier sur la Noblesse & sur le peuple. Ainsi tous les Rois de France, & particulierement saint Louis & Louis XII qui ont exigé, conféquemment à la justice dûe par les Souverains à leurs Sujets, des contributions proportionnelles du Clergé, non-seulement n'ent pas protegé la Religion, mais même ont été injustes envers elle. A toutes les qualifications déja données, à l'exemption des biens Eccléfiastiques, on ajoute encore celle de libertés. Nous ne connoissons en France. & tout bon François ne connoîtra jamais d'autres libertés appartenantes au Clergé de France que les libertés de l'Eglife Gallicane; ces principes, ces maximes, ces droits, ces ufages aussi anciens que l'établissement du Christianisme, & consacrés d'ailleurs par la tradition la plus constante & la plus respectable. Ces libertés qui ne sont autre chose que la discipline de la primitive Eglife confervée dans toute sa pureté, ont pour principe ce prétexte de Jesus-Christ, rendez à César ce qui appartient à Cefar, & à Dieu ce qui appartient à Dieu : Ces libertés conformes à la doctrine des Apotres faint Pierre & faint Paul fur l'obéissance due aux Princes, même Payens, établissent par-tout l'indépendance des Souverains par rapport au temporel , le

droit de l'Etat & des Souverains sur les biens d'Eglise, comme fur ceux des autres Sujets; enfin le devoir imposé aux Ecclésiaftiques comme aux autres Citoyens , d'aider l'Etat & le Roi dans leurs besoins, en y contribuant proportionnellement de ces biens temporels que les gens d'Eglise ne tiennent que de la pieté & de la libéralité des Rois & des peuples, & qu'ils ne conservent que par eux. Telles sont les libertés de l'Eglise Gallicane (a). Que les Ecclésiastiques consultent le précieux Livre que j'indique, & ils trouveront des monumens aussi nombreux qu'authentiques des contributions proportionnelles que nos Rois ont exigées des Ecclésiastiques, & que les Eccléfiaftiques ont été obligés de leur payer depuis le commencement de la Monarchie Françoise jusqu'à la ligue. On prostitue ici le nom de libertés à des exemptions qu'un Clergé ligueur extorqua pour la premiere fois en 1580, d'un Roi forcé par des Sujets rebelles à le faire le Chef d'une affociation formée contre lui-même.

Mais fi la qualification de libertés, donnée aux exemptions des biens d'Eglife, n'a aucun rapport aux libertés de l'Eglife Gallicane, elle en a à cette liberté Eccléfiaftique, confondue autrefois par Boniface VIII, avec la liberté acquife par la rédemption fpirituelle, qui n'est autre chose que la délivrance du joug du péché, & qui convint ainsi aux Laïques comme aux Ecclesiastiques.

Raffemblons donc tous les caractères que la Déclaration de ay 26 donne aux exemptions des biens Eccléfiaftiques. Ces exemptions sont des immunités appartenantes à l'Eglise ; l'Eglise à donc de droit ces exemptions è elles forment donc un droit en faveur de l'Eglise? Or le Roi est obligé, à titre de devoir & de

<sup>(</sup>a) Voyez le Chap. 49. des Libertés de l'Eglise Gallicane.

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 447 justice, de conserver les droits de tous ses Sujets. Il est donc obligé de conserver, à plus fore raison aux mêmes titres de devoir & de justice , les exemptions des biens Ecclésiastiques ? Ces exemptions sont des immunités attachées aux biens Ecclésiastiques, & qui en sont inséparables, & les biens Ecclésiastiques sont biens dédiés à Dieu, consacrés à l'Eglise : Donc le Roi, s'il ne conservoit pas ces exemptions, comme il y est obligé à titre de devoir & de justice, seroit ravisseur & sacrilege. Le Roi en conservant ces exemptions, donne une preuve de sa justice envers la Religion: donc si le Roi ne conservoit pas les exemptions des biens Ecclésiastiques, il seroit injuste nonfeulement envers le Clergé, mais envers l'Eglise & envers la Religion elle-même. Enfin les exemptions des biens dédiés à Dieu & confacrés à l'Eglife, ces exemptions dont la confervation intéresse la Religion, sont de plus des libertés. Or la liberté Ecclésiastique est acquise à l'Eglise par la Rédemption de Jesus-Christ; les exemptions sont par conséquent de droit Divin. Que d'absurdités, & quel fanatisme ! ou plutôt, quel bonheur pour l'Etat & le Roi, que les fabricateurs de cette Déclaration en ayent si fort outré les termes & les dispositions . que la révocation en est devenue indispensable pour la gloire du Prince qu'on a séduit, & le bonheur de tous ses Sujets, sacrifiés au petit nombre de ceux qu'ils avoient déja enrichis à leurs dépens.

» Et commeces différentes aux intens aux immunités de l'Eglife

» & du Clergé, & aux franchijes, libertés & exemptions des

» biens & droits qui lui appartiennent, sont entierement oppo
» sées à nos intentions, & que suivant l'exemple des Rois nos

» prédécesseurs, bien-loin de souffirir qu'il soit entrepris quel
» que chose au contraire, nous serons toujours portés à les

#### 1.18 DU GOUV-ERNEMENT

"maintenir, & même à les augmenter. Nous avons regardé
"comme un devoir essentiel & conforme à la protection que
"nous devons à l'Egilfe, de pourvoir sur de tout, tant pour le
"présent que pour l'avenir, par un Réglement perpétuel &
"irrévocable."

On voit encore ici l'affectation de confondre l'Eglife, dont le Roi n'eft pas Souverain avec le Clergé dont il l'eft, de faire regarder au Roi comme un devoir effentiel de fa part envers l'Eglife la confervation perpétuelle & irrévocable d'exemptions des biens Eccléfiaftiques, qualifiés d'immunités & de libertés appartenantes à l'Eglife. Le dispositif de la Déclaration de 1726 remplit parfaitement le projet de son préambule.

» Nous ordonnons & déclarons que tous les biens Ecclé-» siastiques n'ont été, & n'ont pû être compris dans la Déclaration » du 5 Juin-1725 pour la levée du cinquantième. »

Il éroit naturel d'en demeurer là, puifqu'il n'étoit question que du cinquantiéme, qui d'ailleurs n'eut pas plus lieu pour les Laïques que pour les Eccléfiastiques. La Déclaration de 1711, donnée à l'occasion du dixiéme, n'avoit pas été plus loin; mais ce n'étoit pas le projet du Clergé; il comptoit tirer un meilleur parti de la faveur de g'circonstances: on fait donc ajouter au Roi:

» Voulons que tous les biens Eccléfiastiques, généralement
» quelconques, demeurent exempts, & les déclarons exempts à
» perpétuité, tant pour le passé que pour l'avenir, de toutes autres
» taxes, impôsitions & levées, foit en deniers, soit en fruits,
» fous quelques qualifications & dénominations qu'elles pourroient
», être établies, sans qu'ils puissent jamais y être assujeutes pour
» quelque cause ou occasion que ce soit ou puisse, sans aucune
» exception ni réserve, tel événement qu'il puisse arriver, sous
» quelques

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 449

" quelques termes généraux que puissent être énoncés les Edits,
Déclarations & Arrêts rendus & à rendre; & quand même

" les Eccléssaftiques y seroient nommément compris, desquelles

- taxes & impositions saites ou à faire, nous les avons dès-à
" présent déclarés exempts, comme ne pouvant les dits biens y

" ètre jamais compris, & sans qu'il soit besoin d'obtenir autre

" déclaration ni décharge que ces présentes."

La rédactoin précise & exacte de ce dispositif, copié pour l'esprit & la lettre dans la Constitution Clericis Laicos : ce monument odieux du despotisme spirituel désayoué par son Auteur, prouve évidemment que le projet du Clergé étoit de fouffraire à jamais ses biens à l'autorité Royale, ainsi qu'aux charges & aux besoins de l'Etat. Le Clergé ne veut pas que le Roi exempte les biens d'Eglise, ce seroit convenir que leur exemption n'est pas de droit qu'elle ne put être qu'une concession du Prince temporel, sujette par conséquent à confirmation, ou à révocation de sa part. On fait seulement dire au Roique les biens Ecclésiastiques sont & seront toujours exempts. Aveu de la part du Roi qui ne fait que reconnoître & confacrer le droit que le Clergé usurpe, & la possession inflaginaire dont il l'appuye. Tous les genres & toutes les formes d'impositions, tous les événemens qui pourroient les produire sont si bien prévus & parés, que les besoins les plus pressans de l'Etat. l'invasion du Royaume, & le renversement prochain de la Monarchie ne pourroient même fervir de prétexte pour exiger les moindres fecours des Ecclésiastiques. Ainsi par la Déclaration de 1726, se trouve détruite cette Loi fondamentale du Royaume, confacrée par un usage immémorial & constant; que le Roi dans les cas de nécessité, dont il est seul Juge, pût, pour la défense & l'administration de l'Etat, s'aider des biens

Ecclésiastiques, comme de ceux de ses autres Sujets: Maxime que Boniface VIII avoit reconnue dans le temps qu'il fe croyoit maître absolu du temporel des Rois. Mais si cette exemption du Clergé ainsi caracterisée & ainsi reconnue, est un attentat à l'autorité Royale, à la fouveraineté & à l'indépendance du Roi, elle n'est pas moins la destruction de l'usage le plus constant & le plus inviolablement observé; elle n'est pas moins l'infraction de la Loi divine, en vertu de laquelle les premiers succesfeurs des Apôtres, fidèles à leurs préceptes & \*ceux de Jesus-Christ, payent les tributs aux Empereurs même Payens, persécuteurs de l'Eglise & de la foi. N'est-elle pas enfin l'infraction & l'anéantissement de la Loi Naturelle, qui oblige indispenfablement tous les hommes, de quelque profession qu'ils soient, de contribuer de leurs biens aux charges & aux besoins d'une Société, dont ils sont membres, & dont ils retirent tous les avantages?

Telle est la Déclaration de 1726. Le Clergé qui l'avoit redigée, craignit avec raison les lumieres du Parlement assemblé, & sur-tout son attachement à maintenir les Loix de l'Etat & l'indépendance de l'autorité Royale, & à la mettre à l'abri de l'atteinte la plus légere & la plus éloignée. Il comprit que ce Corps sentiroit aissement les principes odieux & inouis éctet Déclaration, & les dangéreuses conséquences qu'elle entraînoit après elle. Il jugea que tous les membres du Parlement ne manqueroient pas de représenter au Roi les inconvéniens de cette Déclaration, qui ne suit présentée que les derniers jours de la Chambre des Vacations. Les enregistremens qui se sont à la Chambre des Vacations ne sont que provisionnels, & doivent êtreréiterés après la saint Martin quand le Parlement est rentré; seulu-ci s'a jamais été réteré.

#### DES PRINCES, &c. CHAP. III. 461

L'ulage moderne, dans lequel le Clergé de France s'étoit mis, à equi avoit été fortifié autant qu'il pouvoit l'être par les Déclarations du Roi de 1711 & de 1715, continua jusqu'en 1749; mais cette année-là le Roi établit, par un Edit du mois de Mai, la levée du Vingtiéme fur tous les revenus & produits de Sujets & Habitans du Royaume fans aucume exception. Ce qui comprenoit conféquemment les biens des Eccléfiaftiques, ainsi que ceux des Laiques. Les Evêques en furent allarmés, & préfenterent au Roi le 24 Août 1749 des Remontrances dont il faut transferire iel e contenu.

XLVI.
Etabliffement
du Vingtiéme fur
les biens Eccléfiafbques or mme
fur ceux des Laiques. Remontrances du Cleigé
contre cet Eiabliffement. Réfutation de ces Remontrances , de contrances , de
Ecrit contra cette

#### SIRE.

» Le Clergé de votre Rôyaume n'est accoutumé depuis longtems à se faire entendre à Votre Majessé que pour lui présenter ses hommages & ses vœux, ou pour lui offiri des secours dans les besoins pressans de l'Etat. Il seroit bien consolant pour lui, dans un moment où les Peuples soumis à votre domination, jouissent d'une tranquillité qu'ils doivent à votre courage & à votre désintéressement, de n'avoir à vous peindre que sa faitsfaction; mais, un évenement auquel rien ne le devoit préparer, amene au pied du Trône les Ministres de la Religion & justement estrayés des atteintes que l'on veut porter aux immunités de l'Eglise, ils viennent, Sire, avec autant de confiance que de soumisson, mest se sous peut de sur les sur cleurs allarmes, & le motif de leurs espérances, »

"Notte Majellé a rendu au mois de Mai dernier un Edit par lequel, en supprimant le Dixième, elle établit le Vingtième, pour réparer dans le commencement de la paix, le désordre qu'une guerre longue & coûreuse met nécessairement dans les

affaires de l'Etat. Cet Edit ne renferme rien qui doive donner la moindre inquiétude au Clergé, & il feroit encore dans la plus parfaire fécurité, fi M. le Contrôleur Général navoit pas excité ses allarmes, par une Lettre qu'il a écrite aux Archevêques & Evéques des Pays conquis, par laquelle il prétend les affujettir eux & tous les Eccléiaffiques de leurs Diocèles, à fournir des Déclarations de leur temporel à Messieurs les Intendans & à leurs Subdélégués, pour être compris dans les rôles du Vingtiéme, de la même maniere que le reste des Sujets de Votre Majesse.

"Nous ne pouvons, Sire, vous diffimuler l'étonnement & la douleur que caufe à vorre Clergé une pareille innovation, qui ne tend à rien moins qu'à renverfer & détruire les immunités dont l'Eglife a joui de tous les tems."

n II est vrai que les premiers coups ne sont encore portés que contre les Diocéses réputes étrangers; mais comment, Sire, pourrions nous ne les pas ressentiel. Leurs immunités & celes de l'ancien Clergé de France sont les mêmes, elles appartiennent à la même Eglife, elles ont la même origine, & sont sondées sur les mêmes principes. Elles ont été également respectées dans tous les siècles; les unes ne peuvent être renversées que les autres ne tombent; comment donc pourrions-nous ne pas nous réunir, pour faire à Votre Majesté les plus humbles représentations & les plus vives instances? Comment pourrions-nous ne pas nous joindre, dans la désense d'une cause que la dignité de l'Epsiscopat, l'honneur du Sacerdoce, l'intérêt même de la Religion nous rend commune? »

» Les immunités que nous reclamons sont essentiellement liées avec la forme & la constitution du Gouvernement. Tous les Corps de l'Etat jouissent de priviléges qui les distinguent; DES PRINCES, &cc. CHAP. III. 453 le Clergé dont les biens font spécialement confacrés à Dicu, destinés au culte Divin & à l'entretien de se Ministres, à des prérogatives beaucoup plus étendues și lest exempt de toutes impositions de quelque nature qu'elles soient: l'époque de ce privilége sacré est la fondation même de la Monarchie; il est appuyé sur l'ancién usage & la Coutume de France; & doit être mis au rang de ces Loix primitives & inébranlables qui font le droit des Nations, Auss, le Clergé en a-t-il joui pai-fiblement depuis Clovis jusqu'à Votre Majessé, & les révolutions les plus affligeantes n'y ont jamais porté aucune atteinte.»

Ces immunités ne sont pas seulement respectables par leur antiquité. En vain entreprendroit-on de les consondre avec es Coutumes arbitraires, qui né subsilient que par des préjugés que le tems dissipe, & dont il est réservé de connoître l'abus à des siecles plus éclairés que ceux qui les ont vû naître, »

» Non, Sire, ce ne sont point des préjugés fitivoles, ni une Religion peu éclairée qui ont fait établir les immunités de l'Eglise. On a senti dans tous les tems, qu'on ne pouvoit saire respeder la Religion sans honorer ses Ministres. Ce principe, joint à l'objet & à la destination des biens dont on a enrichi l'Eglise, l'a toujours fait jouir de la franchise que nous reclamons aujourd'hui. Ces nécessités les plus pressantes n'ont jamais porté, Sire, aucuns de vos Prédécesseurs à franchir les bornes que la Religion leur a fait poser eux-mêmes. Ne craindroit-on pas d'affoiblir le respect du à cette même Religion, si l'on voyoit aujourd'hui les Ministres de l'Eglise pour la premiere sois avilis, réduits à la condition du reste de vos Sujets, soumis au caprice & peut-être à l'injussice de ceux que le Ministrere saint qu'ils exercent les oblige souvent à reprendre, confondus avec les Peuples qu'ils gouvernent, n'etre distingués

"". Louis XIV, votre auguste bisayeul, ce Prince qui a si bien connu les droits de sa Couronne, a marqué presque tous les momens de son regne, par la consirmation de ces immunités qu'on voudroit nous enlever aujourd'hui. En 1655, dans un tems où le Royaume étoit dans la plus grande désolation par la guerre & par la disette d'argent, Louis XIV demanda un fecours au Clergé. Le Ministre qui su chargé de parler à l'As-semblée au nom du Roi, emporté par un excès de zele, a'vança des propositions qui pouvoient effrayer le Clergé sur les immunités. L'assemblée sit au Roi se plus humbles représentaons, & le Clergé eut la consolation d'être assuré par la propre bouche du Roi, qui voulut bien dire à ses Agens à Vincennes,

DES PRINCES, &c. Chiar. III. 455 qu'il ne fe croyoit pas en droit d'exiger rien du Clergé; qu'il pouvoit accorder ou refuíer; & qu'il ne vouloit rien que de fa propre volonté. Le même Commiffaire du Roi ayant jetté, dans un Difcours qu'il fiten 1650, des principes qui tendoient a affoiblir & à détruire les immunités Eccléfiassiques que le Clergé en porta ses plaintes au Roi, & Sa Majessé eut la bonté d'écrire à l'Assemblée une Lettre dans laquelle elle lui mande qu'elle n'à donné aucuns ordres aux Commissires de son Conseil, que de la convier de lui accorder un secours prompt & considérable dans la nécessité présente de ses affaires par pure gratification.

» Lorsque ce Prince su obligé de rétablir la Capitation en 1701, il en excepta nommément le Clergé, comptant (dit-il) sur les secours volontaires qu'il s'empressera de nous rendre. En effet, le Clergé offrit au Roi un secours annuel de quatre millions, pendant toute la durée de la guerre, mais dont il fit lui-même la levée, & dont il arrêta tous les rôles & les départemens.»

a La Déclaration du mois d'Octobre 1711 est encore, Sire ; un monument bien précieux pour nous de la pieté de Louis XIV, & de la protection qu'il a toujours accordéa l'Eglite. Ce Prince déclare rous les biens du Clergé exempts du Dixiéme , comme n'étant point compris & n'ayant pû l'être dans l'Edit qui l'étabilifoit, fans que, pour aucune cause, il puisse jamais y être compris. C'est sur tous ces exemples, Sire, que V. M. s'est déterminée en 1726 à donner, à l'occasion du cinquantième, une Déclaration dont nous croyons devoir rappeller les propres

"Ce ne sont point ici des parolesétrangères que nous avons l'honneur, Sire, de vous rappeller; ce sont les propres paro-

les de Votre Majesté, consignées dans les Registres de ses Parlemens. Cette Déclaration, par laquelle Votre Majesté maintient le Clergé dans ses immunités, n'a pointété surprise, elle n'est point l'ouvrage de la séduction ni d'une protection aveugle, elle est semblable à celle par laquelle Louis XIV avoit » reconnu l'exemption dont l'Eglise avoit toujours joui.

"Combien de fois, Sire, dans les Contrars que le Clergé a l'honneur de passer avec Vorre Majelté, n'a-t-elle pas autorisé l'exemption que nous reclamons aujourd'hui. Nos assemblées qui sont toutes marquées par les estets de notre zele, sont autant de monumens de votre parole sacrée de notre maintenue dans nos immunités; & c'est cette parole sacrée qu'on vou droit vous siare oublier. Nous osons encore, Sire, rappeller à Votre Majesté le serment solemnel qu'elle a fait dans ce jour si précieux à ses sujets. Oui, Sire, en recevant l'onction Royale, vous avez promis, vous vous étes engagé à la face des Autels, à conserver inviolablement aux Ministères de Jesus-Christ toutes les prérogatives, toutes les immunités dans lesquelles ses Rois vos prédécesseurs se sons autendre des estes avec consance, vous nous osserons en attendre les effets avec consance, protection, nous osserons en attendre les effets avec confiance,

« On ne dira pas , Sire , que nous cherchons à nous prévaloir de nos exemptions pour nous dispenser de contribuer aucharges de l'Etat; qu'il nous soit permis d'en appeller à la propre expérience qu'en a faite Votre Majesté. Ne lui avons-nous pas donné cinquante-quarte millions depuis la derniere guerre? Nous fommes en état de justifier à Votre Majesté que nous avons fourni deux cent cinquante-fix millions depuis le commencement de ce sécle. Quel est le Corps qui a fourni des secours a suffi puissans?

# DESPRINCES, &c. CHAP. III. 457.

"n En vain', Sire, voudreit-on cherchen, dans les défauts : qui peuvent être dans nos impositions, des motifs capables de colorer l'entreprise dont nous ofons à nous plaindre. Ces défauts n'one pas empêché le Clergé d'offrir jusqu'iti, les dons les ) plus confidérables à Votro Majesté. Nos départemens épreuvent le fort des Départemens des Tailles & des Départemens, des différens Pays d'Etats, qui ne peuvent jamais atteindre à une perfection defirable. Cependant le Clergé fonge à réfotmer les siens ; & déja l'Assemblée de 1745, a chang é celui des frais communs. Nous irons toujours, Sire, avec empressement au-devant des moyens de vous être plus utiles dans tout ce que laReligion, l'honneur & le devoir ne nous interdiront point. Le dérangement de nos affaires seroit-il le crime que l'on nous . fait aujourd'hui? Auroit-on dit à Votre Majesté que le Clergé ne peut rembourfer les sommes qu'il a empruntées, sans changer absolument son administration. Il seroit bien douloureux, Sire, que la difficulté de payer des dettes que nous n'avons contractées que pour votre service, devint le prétexte dont on fe ferviroit pour nous dépouiller de nos Priviléges. Mais il feroit toujours bien consolant pour nous, que l'excès de notre zele pour Votre Majesté fût le seul qu'on pûr nous reprocher. »

» Nous nous flattions d'avoir mérité la bienveillance & la protection de Votre Majetté, en nous épuifant pour l'honneur de fon regne & le foulagement de fes Peuples. Après avoir fait de si grands efforts pendant la guerre, n'avions-nous pas lieu d'esperer d'être traités savorables au moment de la paix ? Ce moment, si glorieux pour Votre Majetté, de si avanageux pour ses Sujets, seroit-il donc le terme stat du repos de l'Egiste, de l'époque de son avisissement Mais si le moment en l'on tente d'enlever à l'Egiste ses immunités nous rendoit

Tome VII. Mmm

plus sensibles à leur perte, la maniere dont on veut la dépouiller a quelque chose de bien estrayant & de bien capable d'allarmer les plus zeles serviteurs & les plus sideles Sujets de V.M.
Quoi, Sire, les Eglises les plus considérables du Royaume
se verroient enlever en un moment, & par une simple Lettre
du Ministre, des immunités dont elles jouissent depuis des siécles, sans interruption & sans abus l'On ne demande point à
voir les titres de leur exémption, & on les condamne sans
forme & sans examen. Le dernier Sujet du Royaume ne feroite
point privé d'un bien dont il seroit en possession sans égards
pour les plus grandes Eglises, pour celles qui ont plus de droit
de compter fur la bienvellance & la protection de V. M.

» Nous reclamions, Sire, ce droit si naturel d'être entendus & de représenter à Votre Majesté les titres & la possession de nos immunités, lorsque l'Intendant de Metz a mis le comble à notre surprise, par l'Ordonnance qu'il a rendue le 6 Juillet de cette année, par laquelle, dit-il, Vu l'Edit du Roi du mois de Mai 1749, & les ordres particuliers à nous adressés, Nous enjoignons à tous les Ecclésiastiques de fournir des déclarations de leur temporel, pour être compris dans les rôles du Vingtiéme. Mais peut - on opposer des ordres à la volonté des Loix du Royaume & des propres Déclarations de Votre Majesté ? En vain se flatteroit-on de pouvoir soutenir cette Ordonnance, de l'Edit du mois de Mai, on ne peut rien ajouter aux Edits, ni les interpréter arbitrairement, les Ecclésiastiques ne font ni compris ni nommés dans celui du mois de Mai , & même ils n'ont pû l'être, & quand ils le seroient, on ne pourroit encore les inquiéter, sans aller contre la propre parole & contre la volonté de Votre Majesté, si clairement exprimée dans la

DES PRINCES, &c. CHAP. III. Déclaration de 1726, dont on ne peut ni on ne doit ignorer les termes énergiques que nous avons déja mis fous les yeux de Votre Majesté. L'Ordonnance de l'Intendant de Metz donne donc au Clergé de justes sujets de plaintes. Nous devons, Sire, vous en demander justice, & nous vous la demandons avec d'autant plus de confiance, que cette Ordonnance blesse en même-tems l'autorité des Loix & les priviléges de l'Eglife. De quelles allarmes ne seroient point agitées un très-grand nombre de familles, qui nous ont prêté plus de soixante millions que nous avons versés dans le trésor de Votre Majesté, si le Clergé étoit dépouillé dans cette forme de toutes ses immunités ! Penset-on qu'elles vissent sans effroi le changement d'une administration qui, toute désectneuse qu'on la suppose, est le sondement de leur confiance & le principe d'un crédit dont l'Etat tire de » fi grands avantages?

» Enfin, Sire, les immunités dans lesquelles le Clergé demande d'être maintenu, lui sont communes avec toutes les Eglises Catholiques. Votre Majesté, qui se fait honneur du titre de fils ainé de l'Eglise, voudroit-elle la traiter avec moins de faveur que l'Empereur (a), le Roi d'Espagne, le Roi de Pologne ne la traitent dans les différens Pays de leur domination! Non, Sire, ce ne sera point sous votre regne, dont la douceur & la bonté forment le caractere, ce ne sera point sous le regne d'un Prince qui s'elt déclaré tant de sois le Protecteur de la Religion, que l'Eglise perdra son ancien éclat & sa premiere beauté, qu'elle se verra enlever cette dignité extérieure, qui la fait res-

<sup>(</sup>a) L'Archevêque de Florence fit publier dans le mois de Décembre 1750, par ordre de l'Empereur & avec la permilion du Pape, une Ordonance par laquelle il de teojonia au Clergé de à toutes les Commanuaté. Reliquelles de Tofane, de l'un & « de l'autre fexe, de donner des déclarations exactes du produit de leurs revenus, penfons, s, benfecte, « de andem celle de l'autre qu'ils doivent contribuer dans les Charges de l'Etax. Mmm ii

pecter encore davantage de ses propres enfans. Les sentimens de justice & de modération, qui sont si prosondément gravés dans le cœur de Votre Majesté, autorisent notre confiance, »

» Vous protegerez avec le même zele que tous les Rois vos Prédécesseurs, cette Religion sainte, qui sera toujours le plus folide fondement de l'obéissance des Peuples & de la grandeur des Souverains, vous ne souffrirez pas qu'on lui ravisse des immunités que Votre Majesté lui a confirmées elle-même, par des promesses qui doivent être regardées comme la garantie la plus fûre qu'on puisse avoir de leur durée.»

» C'est à Votre Majesté que nous avons recours, nous nous flattons qu'elle voudra bien nous accorder sa protection dans une cause si juste ; il s'agit ici de soutenir les Ministres de la Religion & la Religion même. De pareils motifs seront toutpuissans sur le cœur de Votre Majesté; ils nous répondent du fuccès de nos très-humbles représentations ; vous écarterez du Sanctuaire tout ce qui pourroit en troubler le repos & en avilir la Dignité. Animés des sentimens de la plus vive reconnoisfance, nous continuerons de porter aux pieds des Autels, les vœux les plus ardens pour demander à Dieu la prospérité de votre Regne, la perpétuité de la Maison Royale, & la con-» servation précieuse de votre personne facrée.

Ces remontrances confondent la puissance spirituelle avec la temporelle ; l'Eglife & fa liberté , avec les feuls Eccléfiastiques & leurs exemptions ; l'honneur de l'Episcopat , la dignité du Sacerdoce & l'intérêt de la Religion, avec l'intérêt purement temporel des gens d'Eglise. Elles ne contiennent d'ailleurs aucun fait exact, & font destituées de tout raisonnement fensé, c'est ce qui a été démontré par un Ouvrage qui a pour titre: Lettres, avec un paffage Latin au bas, commencant par ces mots: ne repugnate, &c. A Londres, 1750. Ces Lettres

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 461 au nombre de quatre, sont également fortes & solides, & quoiqu'on n'ait pas douté qu'elles n'eussent été composées par ordre du Gouvernement, à peine avoient-elles paru, qu'un Arrêt du Conseil du premier Juin 1750 fut publié, dans lequel le Roi dit . » que sous prétexte de soutenir les droits de l'autorité » Royale & les maximes de la France, que personne ne révo-» que & ne peut révoquer en doute, l'Auteur a fait entrer dans » cet Ouvrage des déclamations contraires à l'honneur du Clergé » de France, qu'il voudroit faire passer pour le Corps le moins » utile à la Société, comme si servir la Religion & l'Eglise n'é-» toit pas rendre les services les plus utiles au Roi & à l'Etat; » le Roi ajoute qu'il a toujours honoré & honorera toujours le · Clergé de ses Etats d'une protection finguliere, & qu'il ne » sçauroit proscrire trop promptement un Livre dont l'Auteur » a affecté d'y semer des traits odieux contre le premier ordre » du Royaume, qui s'est toujours montré digne de ce titre, » non-seulement par l'élévation & la Sainteté de son Ministère. mais par les marques éclatantes qu'il a donné dans tous les rems de fa fidelité, de son affection & de son zele inviola-» ble pour le service du Roi.

C'est sur ces principes que le Roi ordonne que le Livre en question demeurera supprimé, & il est aisé de juger par. l'exposé de l'Arret, qu'il sut moins la condamnation que l'approbation de ce Livre.

Le Clergé de France étoit alors assemblé à Paris, tout le monde lut avec empressement ce Livre, & il s'en, fit en peu de jours quatre Editions. Il parut bien-tôt un Manuscrit qui avoit pour titre: Résexions générales sur les nouvelles Lettres contraires aux prétentions du Clergé. Cet Ouvrage qui n'a encore couru que Manuscrit, & qui en annonce un plus étendu,

a été sans doute fait par ordre du Clergé, il faut le voir, & je le transcris ici en entier.

» Ce Livre paroît établir une proposition que personne ne » s'avisera de contester, c'est que les Eccléssassiques sont oblingés comme les autres Sujets du Roi de contribuer aux charnges de l'Etat.

"Ce n'est pas là la question, il ne s'agit que de sçavoir s'ils » doivent y contribuer dans la même forme que les autresSujets, »

» A entendre l'Auteur des Lettres, ne diroit-on pas que le » Clergé ne paye rien au Roi? Non-feulement il paye, mais il paye beaucoup, il est vrai que ce qu'il paye sur la demande expresse, fixe & déterminée qui lui est faite par les Commissiaires de Sa Majesté, il le paye sous le vernis honorissque de » Don gratuir, qu'il fait lui-même l'imposition, & qu'il est » chargé des frais de perception. De bonne soi, il faut bien » aimer le bruit, pour en saire sur une aussi vaine dénomina-» tion qui ne diminue rien de la réalité.

» Cela poss, sour l'étalage d'érudition répandu dans cest. ettres (peu exactes dans plusieurs faits) devient absolument inutile.

» On s'efforce de prouver que les Eccléssastiques ne peuvent pas être exempts de payer des tributs, & qu'ils doivent rendre d'et à Cesar ce qui appartient à Cesar s, c'est bien en pure perte.

» Le Clergé lui-même ne s'y resus point; mais il veut rendre và Cesar ce qui lui appartient, dans la forme que Cesar a exigé se les contributions des Ministres de l'Egslife, depuis un tems simmémorial.

» Au premier aspect, une possession aussi ancienne que celle » du Clergé est assurément savorable; qu'on en approfondisse ensuite les causes, on y trouve des fondemens très-forts & u très-folides. DES PRINCES, &c. CHAP. III. 463

» Pour le dire en un mot, l'intérêt même de la Religion en » a été le principe. Quelque respectable qu'elle soit, elle perd » la vénération qui lui est due dans l'esprit des Peuples (trop » grossiers pour être autrement frappés que par les sens & par » la décoration extérieure). Si ses Ministres cessent d'être respoctès & considérés eux - mémes; & se s Ministres ne son considérés qu'autant qu'ils jouissent de prérogatives & d'hon-» neurs qui les empéchent d'être consondus dans la multitude,

» Telle est la base des priviléges accordés en différens tems » aux Ecclésiastiques, & confirmés successivement par ceux de » nos Rois qui ont été les plus jaloux de leur autorité.

» Peut-on se flatter de détruire des Priviléges appuyés sur » des causes auss réspectables? Des raisonnemens captieux & » nun assemblage de faits équivoques & sujets à contradiction, » peuvent-ils balancer le poids & l'autorité d'une possession » aussi constante que l'est celle du Clergé.

"">
"Elle est assez ancienne & assez autentique, pour devoir au moins arrêter la précipitation des Jugemens qu'on porte avavec tant d'animosité en saveur de ces Lettres; & tout homme raisonnahle ne doit pas se laisser aller à favoriser la prosectipion d'un usage respectable par sa seule antiquité, sans en avoir bien auparavant examiné les causes, avoir verifié » les saits, & les avoir rapprochés des tems & des circonstances qui y ont donné lieu, travail à la vérité pénible, mais qu'il ne » saut pas cependant déspoère de voir parostre incessement.

« En l'attendant, voici les différentes idées qui se sont pré-» sentées à mon esprit dans le cours de la lecture rapide que » j'ai faite de ce Livre.

» Je ne m'arrêterai point à vouloir analyser la premiere Lece tre, cette entreprise est au-dessus de mes sorces. Il y regne

. une métaphyfique obscure & emortillée, un tissa de grandes » & pompeules phrases, renfermant sous des dehors boursouf. » flés , des propositions communes , triviales & souvent sausses:

" Tout s'y réduit à établir que la Justice distributive est né-

» cessaire dans la Société, qu'il est du Droit naturel de faire » son bonheur le plus qu'il est possible, qu'il n'en est point de » réel dans les fociétés des hommes qui composent les Etats , » quand il y a de l'inégalité & de la disproportion dans la con-» tribution aux impôts: proposition qui tendroit aussi à établir » que les richesses devroient être également réparties.

» Et l'on conclud de ces grands principes , que la Justice » distributive demande que les priviléges du Clergé les plus » anciens & les mieux établis par la possession, doivent être » détruits comme des abus qui ne peuvent avoir acquis aucune » autorité par la prescription. Combien de possessions dont » l'origine n'est pas exempte de reproches , & qui néanmoins » font les titres les plus incontestables des Possesseurs?

» L'Auteur des Lettres s'est si fort échaussé l'imagination » que son zele le porte à avancer courageusement, qu'il n'est » pas à présumer que les hommes se sussent jamais soumis à la » puissance de quelque Souverain que ce fût, sous une condi-» tion aussi injuste que le seroit celle d'éprouver de l'inégalité & » de la disproportion dans la répartition des charges d'un Etat. » » Outre que cette proposition proscrit également & indistinc-

» tement les priviléges quelconques, elle ne va à rien moins » qu'à insinuer que les Sujets qui n'ont pas d'exemptions par-» ticulieres, feroient justement autorisés à se soustraire à l'obéif-» sance & à la sidélité qu'ils doivent à leurs Souverains ', & » cela si le Clergé ne paye pas l'impôt du Vingtiéme de ses » revenus dans la même forme qu'eux ; abfurdité dangereuse à » préfenter

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 465 » présenter, & dont il est inutile de développer la conséquence. » Mais quelle application peut-on faire de ces principes aux

circonftances présentes?

Ignore-t-on que la Justice distributive consiste à rendre à » chacun ce qui lui appartient ? Seroit-ce donc contredire les » principes & le vœu de cette Justice distributive, que de » maintenir chaque Corps, chaque Communauté, chaque Ci-» toyen dans les préronatives dont il est en possession ? Pour-- quoi regardera-t-on comme une injustice dans la formation » des Monarchies, que les Etats, les rangs, les conditions des » Sujets ayent été distingués, que ces distinctions ayent été les » conditions primordiales sous lesquelles on s'est soumis à la » fouveraineté du Monarque ; avec quelque connoiffance de » l'ancienne Histoire de France, on n'a pas de peine à se per-» fuader cette vérité; & si l'on veut même y faire attention, on » reconnoîtra sans peine que ce qui caractérise essentiellement "l'Etat Monarchique & le distingue de l'Etat despotique, c'est » dans l'un la diversité des classes & des ordres des Sujets . & » les prérogatives & exemptions qui leur font attribuées , dif-» tinctions qui excitent l'émulation dans toutes les professions, » & forment les principaux liens entre les Sujets & le Souve-» rain ; & dans l'autre au contraire , l'uniformité de conditions » parmi les Citoyens, également esclaves, d'où naît un en-» gourdissement dans les esprits qui leur rend tout indifférent » jusqu'à la vie même ; aussi l'Auteur de l'Esprit des Loix dont » les Lettres font l'éloge avec justice, dit si bien, tom. I, liv. » 2 chap. 4. Abolissez dans une Monarchie les prérogatives des Sei-» gneurs, du Clergé, de la Noblesse & des Villes, vous aurez » bien-tôt un Etat populaire ou bien un Etat despotique. » Se pourroit-il que la passion, l'envie, la jalousie, l'espé-

» rance d'être moins maltraités quand les autres le seront da-» vantage, nous fissent prendre le change, & nous aveuglaf-» sent sur nos propres intérêts?

» Pour moi, quoique je ne fois pas plus prévenu pour le » Clergé que l'Auteur des Lettres, je ne m'accourume » point à voir applaudir au renversement de ses priviléges, sans » être effrayé des conséquences.

» S'ils sont détruits, qu'on me dise quels sont ceux qu'on » peut se flater de conserver?

» Les hommes en vérité sont bien inconséquens. Je les en-» tends tous les jours se plaindre de la ruine de tous les Eta-» bliffemens qu'ils regardoient comme les plus capables de for-» mer le cœur & l'esprit ; gémir sur l'anéantissement de tous » les Ordres , sur l'avilissement de tous les Etats ; attribuer la » cause de tous ces maux au m pris qu'on fait des formes an-» ciennes, à l'indifférence qu'on marque pour les différens Corps, al'affectation qu'on a de traiter nos anciens usages & nos maxi-» mes de pedanteries hors de saison, au soin que l'on prend » de déprimer le plus qu'il est possible une Compagnie dont les » fervices l'ont toujours rendue infiniment recommandable . & » qui n'a & ne peut avoir d'autre objet que de signaler son zele » & sa fidélité envers son Roi. On crie tous les jours contre - des innovations si nuisibles, dit-on, au bonheur public, & ... » néanmoins se présente-t-il une occasion de maintenir peut-» être les seuls vestiges qui restent aujourd'hui un peu entiers » de priviléges & de distinctions? On voit des Citoyens, même » zelés, oublier leurs propres principes, n'envisager dans le » Clergé que le Clergé, & contribuer eux-mêmes, en voulant » tout réduire au même niveau, à anéantir sans espérance de » retour, les usages & les formes dont ils regrettent la perte;

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 467 » ils oublient que des priviléges soutenus d'une longue & an-» cienne possession, revêtus de formalités qui font présumer le » consentement & l'approbation des Peuples, & qui rendent » les Loix autentiques & invariables , ne peuvent recevoir d'at-» teintes, sans en exposer d'autres plus essentiels encore, à des » variations infiniment dangereuses. Ne seroit-il pas plutôt du » devoir d'un Patrioté de travailler à faire respecter ces Privi-» léges qu'à les faire abolir ?

» Je veux que les Ecclésiastiques ayent causé ou multiplié » les maux qui ont affligé la France, je veux qu'il y en ait eu » d'audacieux, d'injustes, d'entreprenans, que leur but ait été » d'abbaiffer toute autorité & d'étendre la leur, qu'ils avent » fait fervir à leurs vûes d'ambition & d'injustice , la Religion » même qui devoit leur apprendre à respecter & faire respecter » le pouvoir des Souverains ; je veux qu'il y ait aujourd'hui dans » le Clergé peu de Prélats instruits ; je veux qu'en introduisant » l'ignorance, il ait pour objet de rendre la sienne moins sen-» fible, & de ramener la superstition afin d'augmenter son pou-» voir ; je veux que quelques Ecclésiastiques puissans avent » abufé de la confiance de quelques-uns de nos Rois, fous le » spécieux prétexte du maintien de la Religion : Sont-ce là des » raisons, sur-rout après une longue suite de calme & de repos, » pour priver un Corps toujours respecté, comme Médiateur o entre Dieu & les hommes, de priviléges qui rappellent ses : · anciens fervices, & qui peuvent l'encourager à en rendre de p nonveaux.

» Ne faut-il pas être équitable ? Les fautes commifes par p quelques Membres d'un Corps doivent-elles retomber fur le " Corps entier, & lui attirer la privation des faveurs & des » exemptions dont il est redevable à la faine politique, à la.

Nnnij

» Pour empêcher le Clergé d'abuser de son autorité & la ren-» fermer dans de justes bornes , est-il nécessaire de lui enlever » fes priviléges? Réformez dans le Clergé ce qu'il peut y avoir » de défectueux ; rendez-le plus instruit des regles, animez-» le des principes d'humanité & de charité, faites qu'il s'occupe » davantage des devoirs de son Etat, qu'il ne borne pas tou-» tes ses études, toutes ses recherches, tous ses travaux à des » questions purement scholastiques, dont l'objet est hors la » portée de l'entendement humain; faites que les Ecclésiastiques »instruisent les Fidéles sur les autres parties de la Religion » trop négligées, qu'ils édifient par leurs mœurs, qu'ils fanc-» tifient par leurs exemples; mettez ordre à ce qu'il peut y avoir » d'injuste dans la répartition inégale & disproportionnée des » impositions de leurs Décimes, ou de contraire à la sage œco-» nomie dans la forme des rembourlemens qu'ils font annuel-» lement de leurs emprunts.

» Tout cela doit être fait, tout cela peut être fait, fans les » dépouiller de leurs priviléges.

Le Clergé de France est actuellement assemblé à Paris dans le tems que j'écris ceci (a), & nous ne sçavons encore quel sera l'effet de ses Remontrances, & ce que le Roi ordonnera (b).

<sup>(</sup>a) Au mois de Juillet 1750. (b) Le Clergé affemblé en 1755, demanda, par une Requête, la surféance de donner les Déclarations pour dix ans ; Sa Majellé ayant aucunement égard à ladite Requête , proroge , par son Arrêt du 8 Juillet 1755 , le délai jusqu'au 1" Juillet 1750.

DESPRINCES, &c. CHAP. III. 469 En attendant que Sa Majesté ait prononcé, j'expliquerai ici les principes de décision. J'ai sait voir au commencement de cette Section, que les Eccléhastiques n'ont point de priviléges personnels, & je vais démontrer qu'ils n'en ont point de réels, & que s'ils en ont obtenu dans quelque Pays que ce foit, le Souverain est le maître de les révoquer.

La réunion des forces particulieres forme ce qu'on appelle Moifipour for l'Etat. Voilà-son essence, d'après laquelle il existe, & sans sussinues eux mèlaquelle il ne pourroit exister. L'Etat politique a donc droit, que payent par son essence, d'exiger de tous les membres qui le compofent, la réunion des forces qui le constituent, & si l'Etat n'avoit pas ce droit fur quelques-uns d'eux, ou que quelques Particuliers fussent dispensés de cette obligation, l'Etat & ces Particuliers n'auroient plus dès-lors entre eux les rapports qui leur font effentiels.

Les forces particulieres font ou personnelles, comme les foins ou les travaux civils ou militaires, ou réelles, comme les revenus des fonds ou de l'industrie. L'Etat politique est formé de la réunion des unes & des autres, sur lesquels il a un droit égal & effentiel. La sûreté des Etats, leurs nécessités, & leurs charges toujours subsistantes, exigent que la réunion des forces réclles foit actuelle & permanente. Cette réunion se fait par la voie des impositions ordinaires. Les charges & les besoins qui surviennent aux Etats exigent souvent encore des impositions extraordinaires, & comme elles ont le même principe, le même caractère & le même objet, elles n'obligent pas moins effentiellement que celles que les nécessités & charges habituelles des Etats rendent toujours subsistantes.

Tous les hommes effentiellement faits pour la Société, ont depuis le commencement du monde rempli leur vocation par l'établissement des Etats politiques, & tous sont sujets à l'au-

torité qui les régit. Les Eccléfiassiques, Citoyens & sujets de l'Etat par leur naissance, ne cessent pas de l'être par leur confécration, & s'il pouvoit y avoir sur cela le moindre doute, il seroit bien-tôt levé par l'autorité de Jesus-Christ même, qui a dit qu'il n'étoit pas venu pour délier les Sujets de l'obésssance des Rois, celle de saint Paul, qui assure que toute ame est sujette aux Puissance; l'adjuertissement de la Tribu de Levi à Sail, marqué dans l'Ecriture, & celui des Ecclésiassiques aux Juges ordinaires en matiere civile & criminelle, avec de certaines distinctions qu'ils ne tiennent que de la Puissance séculiere, comme je le ferai voir dans la suite.

La naissance établit donc entre eux, ainsi qu'entre les autres hommes & l'Etat politique, les relations essentielles que leur profession ne détruit point, c'est-à-dire l'obligation de leur part de contribuer aux charges & aux besoins de l'Etat politique, & le droit de la part de l'Etat politique d'exiger d'eux cette contribution; & comment pourroient-ils s'y foustraire? Loin que leur profession les en affranchisse, elle les y oblige au contraire à trois titres de plus que le reste des hommes ; comme Pasteurs ils doivent au monde l'exemple de la fidélité aux premiers & aux plus facrés devoirs des hommes les uns envers les autres ; comme reclus ou chargés d'un ministère qui les empêche de servir l'Etat de leurs personnes, ils cesseroient d'en être les membres & d'en remplir les devoirs, s'ils n'aidoient de leurs biens une Société dont ils font la partie la plus opulente; & ils le doivent enfin à titre de justice & de reconnoissance pour les biens dont la Société les a enrichis à ses dépens, & la jouissance paisible de ces biens & de tous les avantages communs qu'elle leur procure.

Il est de toute justice & de l'essence d'une Société, que sans mise réelle ou industrielle, on ne puisse avoir ni droit ni part

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 471 à ses profits , & tous les hommes remplissent sur cela leurs obligations. Le Cultivateur met dans la Société des travaux utiles & pénibles, fouvent plus utiles à fes Compatriotes qu'à lui-même : l'Artifan & le Commerçant y mettent leur peine & leur industrie; l'homme d'Etat, ses soins & sa vigilance; le Scavant, l'homme de Lettres, & le Philosophe, leur applicacation , leurs recherches , & leurs réflexions ; le Magistrat , l'étude des Loix, la discussion des affaires des Particuliers, la dispensation de la Justice ; le militaire enfin , ses fatigues , son : sang & sa vie. Après avoir aidé la Société par la contribution personnelle de leurs travaux & de leurs soins, ils l'aident encore d'une portion de leurs biens, & la renouvellent fans ceffe, en lui fournissant des Sujets aussi utiles dans tous les genres. Quelle este au contraire la condition des Ecclésiastiques ? Ils servoient autrefois l'Etat de leurs personnes à la guerre, ils contribuerent même à le peupler dans les premiers siécles de l'Eglise (a), & leur saint ministère ne les dispensoit point du travail des mains & de la culture de la terre. Aujourd'hui, difpensés d'enrichir, de gouverner, de maintenir, d'éclairer. de défendre & de perpétuer la Société, ils ne sont de fait ou de droit obligés à aucune mise personnelle, quoiqu'ils soient plus que tous les autres hommes enrichis, gouvernés, maintenus, éclairés, défendus, perpétués par la Société, & dans le tems qu'ils partagent dans une proportion plus forte que les autres tous les avantages qui en résultent , qu'ils profitent encore de la mise personnelle de tous les autres membres, ils l'appauvrissent incessamment de biens & de Sujets qu'ils s'approprient sans profit pour elle & sans retour. Dans cette position, croiroit-on que les Ecclésiastiques ne sont pas obligés de contribuer réellement de la plus petite portion de ces biens

(a) L'état du mariage n'empêche pas dans l'Églife Grecque celui de recevoir les
Ordres facrés.

qu'ils n'ont acquis, dont ils ne jouissent & qu'ils ne confervent que par les bienfaits de tous les autres hommes & à leurs dépens ? Voudroient-ils rejetter la totalité ou la plus forte partie de la contribution réelle fur les autres membres de l'Etat qui contribuent déjà personnellement ; ou prétendroient-ils que s'ils contribuent réellement sans aucune proportion, même avecla contribution réelle des autres hommes aux charges & aux besoins de la Société, ce n'est que volontairement, gratuitement, & à titre de don & de pure libéralité? N'est-ce pas détruire un pareil système que de l'exposer ?

En recevant la Tonsure, qui les initie dans l'Etat Ecclésiastique, les Ecclésiastiques promettent de n'avoir que Dieu pour leur partage. Jesus-Christ a déclaré que son Royaume n'est pas de ce monde. Pourquoi les Ecclésiastiques, dont l'état est l'Oraison, la priere, veulent-ils posséder des biens temporels? Et lorsqu'ils en possedent, pourquoi n'en payeroient-ils pas les charges?

Les Apôtres ont donné l'exemple de la frugalité dans laquelle les Eccléfiastiques doivent vivre. Pourquoi les Evêques; qui font leurs successeurs, ne les imitent-ils point ?

Jesus-Christ & les Apôtres ont payé les tributs. Comment les Evêques & les autres Eccléfiastiques osent-ils prétendre en être dispensés?

Les personnes ne changent pas la nature des biens. Les immeubles, pour avoir passé des mains des Laïques dans celles des Ecclésiastiques, n'ont pas cessé de faire partie des biens de l'Etat, & n'ont pû y paffer qu'avec la condition de payer au Prince les mêmes droits dont ils étoient auparavant tenus. La confécration des Ecclésiastiques ne leur ôte par les caracteres ineffaçables d'hommes, de membres de l'Etat, & de Sujets, qu'ils ont contractés par leur naissance, .

# DES PRINCES, &c. CHAP. III. 478

L'Etat a un droit inaliénable & imprescriptible sur les biens des Eccléssaftiques comme sur ceux de ses autres membres, pour les faire contribuer à ses bessoins par la forme des impositions, Avant que la Société s'en sur dépouillée pour enrichir les Eccléssaftiques , à titre purement gratuit , ces biens évoient dans l'Etat , & faissoint une partie considérable des sorces réelles à la réunion desquelles il a essentiellement droit. One ils pû changer de nature en passant dans les mains Eccléssastiques , par les prodigalités execssives d'une piété souvent séduite & mal entendue ? One-ils pû être affranchis d'une obligation aussi légitime qu'essentielle a

Tots les Citoyens participent aux avantages de la Société civile , & tout par conféquent doit participer proportionnel-lement à fes charges. S'il falloit mettre à cet égard quelque différence entre les Eccléfiastiques & les Laïques , cette différence devroit être en faveur de ceux-ci premierement, parce qu'ils font moins riches que les Eccléfiastiques ; & en fecond lieu , parce que leurs biens sont leur patrimoine & celui de leurs familles qu'ils ont acquis à titre onéreux , au lieu qué les biens que possient es Eccléfiastiques leur ont été donnés à titre gratuit , & sont un présent du Prince & de l'Etát. Quelle étrange reconnoissance ils en marquent, lorsqu'ils veulent rejetter tout le faix des impositions sur leurs bienfaiteurs

Le précepte de faire l'aumône a été la fource des richesses de l'Eglise. C'est la charité des Fidéles qui a mis dans l'Eglise les biens qu'elle possede. Si une aumône passagere est si agréable à Dieu, combien une aumône perpétuelle qui se renouvellera tous les jours, ne sera-t-elle pas plus méritoire, dirent les Ecclésastiques aux Laïques. De-là vint l'usage des sonda-

Tome VII.

### DU GOUVERNEMENT

tions dont les revenus destinés aux Pauvres sont devenus infensiblement le Patrimoine des Bénéficiers.

Tous les biens qui font dans l'Eglife viennent de l'Etat, ils font confervés à l'Eglife par la même autorité qui conferve ceux des Laïques, & ils demeurent par conféquent affectés aux mêmes charges.

L'empreinte de César gravée sur la monnoie dont on paye le tribut; est une marque de la sujection des biens pour lequels on le paye, & de l'hypothéque à laquelle ils sont affujectis & qui les accompagne toujours. Dans quelques mains qu'ils passent, ils portent cette charge ayec eux à tout possesseur, parce que la propriété qu'il en acquiert est toujours sub-ordonnée au droit éminent & supérieur qui appartient à l'Etat.

Les Ecclésiastiques ont-ils bonne grace de vouloir se séparer des autres Corps de l'Etat, lorsqu'il s'agit de le soulager, eux qui sont si empressés à se mettre à leur tête, quand il n'est question que de jouir d'un vain honneur de préséance ? Le Clergé peut-il se dispenser de contribuer aux charges de la guerre, lui qui ne peut pas la faire? Peut-il se dispenser de contribuer au maintien de la paix, lui qui en recueille les principaux fruits? Par la guerre, la Noblesse parvient plus promptement aux honneurs qui, en flattant une noble ambition, deviennent le prix & la récompense de la valeur. Le Peuple, par la confommation des denrées & par les profits de différentes entreprifes, scait se récompenser des subsides extraordinaires qu'on exige de lui pendant la guerre. Le Clergé feul ne peut se dédommager des calamités de la guerre. Ministre du Dieu de paix, il annonce la paix comme le bien qui renferme tous les autres biens, & fans lequel il n'en existe aucun de véritable. Il doit par conséquent se porter avec autant-ou plus d'empresDES PRINCES, &c. CHAP. III. 475 fement qu'aucun Gorps de l'Etat, à fournir une partie d'un fecours, dont la destination n'a d'autre but que la conservation de ceux à qui on les demande.

La définition exacte de l'Eglise décide seule notre question. Qu'est-ce que l'Eglise ? Cest l'assemblée des personnes unies par la profession de la même foi Chrétienne , & par la participation des mêmes Sacremens sous la conduite des Pasteurs légitimes. L'Ecrivain (a) de qui j'emprunte cette définition, ne sçauroit être fuspect à la Cour de Rome. Dans la primitive Eglise & dans ces tems heureux où le nom d'Eglise étoit commun à toute l'affemblée des Chrétiens, les Peuples étoient tous ensemble maîtres des biens qu'on appelle à présent Ecclésiastiques, & ils employoient ces biens à l'utilité commune, & sur-tout au foulagement des pauvres. Les Ecclésiastiques se sont ensuite appropriés le nom d'Eglise, pour pouvoir se rendre sous ce titre plus facilement maîtres de ces biens dont ils ne sont que les dispensateurs & les économes. Toutes les questions qu'on agite au sujet des privileges des Ecclésiastiques, ne sont pas des questions entre l'Eglise & l'Etat, ce ne sont que des questions entre les Ecclésiastiques & les Laïques. Les biens du reste des Chrétiens ne doivent pas être moins considerés comme biens de l'Eglise, que les biens du Clergé, puisque l'Eglise ne renserme pas les seuls Ecclésiastiques, mais tout le Corps des Fidèles. Le Clergé ne fait certainement que la plus petite partie de l'Eglise, & doit contribuer aux charges de l'Etat, à proportion de l'utilité qu'il en retire.

Il reste à faire quelques observations sur les privileges qu'a obtenu nouvellement le Clergé de France.

Les exemptions obtenues ou acquises au préjudice du droit [4] Bellarmin, de Ecel, militante,

Qooij

## 476 DU GOUVERNEMENT

commun des Citoyens, par quelques membres du Corps Politique, Jont nuls & abulis, fi elles tendent à détruire ou affoiblir confidérablement la juffice, l'équité proportionnelle due à tous les autres; ou ce ne font que des exceptions qui ne peuvent être admifes que quand elles procurent au refle de la Société un bien fupérieur au mal qu'elles peuvent faire à quelques autres de ces membres. Elles font toujours révocables quand cette condition y manque ou ceffe d'exister, & il est auffi intéressant pour le Souverain que pour les Sujers de maintenir la justice ou l'équité proportionnelle, & la révocabilité de tout ce qui peut y être contraire, parce que cette justice est en même-temps le titre & le fondement le plus solide de la puissance de l'un & de l'obéssifiance des autres, comme elle est le gage & le moyen de la tranquillité de l'Etat & du bonheur de ses membres.

. Les Légillateurs ne font que les Interpretes & les Commentateurs de la Loi naturelle, qui a fon principe dans-l'effence même des hommes. Ils ne peuvent ni l'abroger ni en affranchir à perpétuité, parce que le droit qui en réfulte elt inaliénable, impreferiptible, comme la Loi naturelle. Si le Souverain peur en dispenfer ou y genoncer pour un temps, il ne le peur, ni pour toujours, ni pour fon fucceffeur, parce qu'il n'en a que l'ufage & l'exercice; & fon fucceffeur, ou lui-même, peur y rentrer lorsque la juditice & les befoins de la Société l'exigent. Que fice droit est inaltérable, par la raison qu'il est essente aux hommes & appartenant en commun à la Société, nulle possession ne peur le détruire, quelqu'ancienne qu'elle foit.

Appliquons ces principes incontessables aux Déclarations du Roi que le Clergé de France a obtenues en 1711 & en 1726 dans les circonstances que nous avons dites.

La Déclaration de 1726, plus forte que celle de 1711, ne

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 477

peut être en faveur du Clergé, que constitutive d'une exemption qu'ils n'avoient pas auparavant, ou confirmation d'une exemption qu'il prétend avoir. Dans le premier cas, l'autorité Royale & législative, dont le Clergé tient son exemption, peut & doit la lui ôter, puisqu'elle a seule pu la lui donner, quoiqu'elle ne l'ait jamais dû. Dans le fecond cas , celui qui confirme peut conféquemment abroger & détruire. Il y a plus, celui qui confirme ne donne rien. Si le Clergé n'avoit pas d'exemption , le Roi, par la Déclaration de 1726, ne lui en a pas donné. Or . l'histoire de la Monarchie Françoise, depuis sa fondation jusqu'à la Ligue, détruit par une suite de faits, l'existance de cette exemption, comme les Loix fondamentales de cette même Monarchie ; les principes du Droit divin & humain en détruisent la possibilité, & en démontrent l'absurdité & l'injustice. Il suit donc nécessairement, ou que la Déclaration de 1716 ne donne aucune exemption au Clergé, ou que si elle lui donne quelque privilege, l'autorité dont elle est émanée peut autant la révoquer qu'elle le doit.

Après cette alternative destructive dans tous les cas de la prétention du Clergé, examinons ce qui résulte en effet de la Déclaration de 1726; bien-loin qu'elle paroisse en aucune façon porter la conception d'une exemption nouvelle, il est évident que le Clergé a affecté avec soin & scrupule, d'éviter tout ce qui pouvoit même ressembler le moins à la confirmation d'une exemption ancienne. Le Clergé sentoit trop alors que la possibilité de la révocation étoit une conséquence nécessaire de la confirmation; & c'est ce qu'il a voulu précisément prévenir & parer. En estet, cette Déclaration qui ne parle par-tout avec ant d'emphase que de franchises, exemptions & immunités appartenantes à l'Eglise, attachées aux biens Eccléssastiques 3

se inséparable d'eux , ne porte en aucun endroit que le Roi exempte ces mêmes biens , elle se borne seulement à les déclarer exemptes. Cette énonciation , si précise , si affectée , & qu'on ne trouve point dans la Déclaration de 1711, prouve que le Clergé craignant les dangers d'une constituation , a cru mieux trouver son compte dans une reconnosifiance claire, générale & authentique de franchises , exemptions , immunités & libertés appartenantes à l'Eglise , attachées aux biens Ecclésastiques : or se strachiste, exemptions , immunités & libertés nexistent pas , n'ont jamais existé ni pu exister , & ne sont qu'un être de raison : quelle socce & quel effet peut avoir la Déclaration qui les reconnoît?

#### SECTION IV.

Des Afiles en général , & des Afiles Eccléfiastiques en particulier.

X I, V I Antiquité Afiles. E droit d'assle est presque aussi ancien que le monde. Quelques Ecrivains en ont reculé l'origine jusqu'à un certain Asyrophènes, que Tosta & Sixte de Sienne disent avoir donné des Loix à l'Egypte, avant que Ninus regnât dans l'Assyrie. D'autres, remontant jusqu'à la naissance des Dieux de la Fable, ne donnent pour point fixe au droit d'assle que des temps dont l'époque est incertaine. Quelques Auteurs ensin, qui n'ont pas étendu leurs recherches au-delà des siccles héroïques, prétendent que Cadmus sut un des premiers qui, pour peupler la nouvelle Ville de Thèbes en Béotie, en sit un lieu d'assle à tous les transsuges de la Grece & des environs ; mais long temps auparavant, le droit d'assle avoit été introduit dans-la Religion Judaïqué.

PRINCES, &c. CHAP. III. 479

Moyle, & après lui Josué, assignerent des Villes de resuge à ceux qui, coupables d'un homicide involontaire, étoient con- Judaïque traints de se dérober à la rigueur des Loix ou à la haine implacable d'un vengeur. Le Tabernacle & le Temple de Jérusalem, de que sque me un les autels même érigés par les Patriarches, offroient aux coupables malheureux des retraites assurées contre les poursuites des Magistrats. La majesté du Dieu d'Israel qui présidoit dans ces lieux consacrés à son culte, & sa présence devenue sensible par les prodiges qu'il y opéroit, tenoient en respect les plus entreprenans. A l'abri de ces augustes monumens, l'innocent opprimé étoit en assurance. Les Hébreux n'ouvroient leurs Villes de refuge qu'à ceux qui avoient fait preuve de leur innocence devant les Juges. Faute d'avoir fatisfait à cette condition, les fugitifs ne jouissoient point du bénéfice de la Loi (a). Envain Joab se sauva-t-il dans le Sanctuaire pour échapper à la vengeance de Salomon; il trouva la punition de ses crimes & la mort aux pieds même de l'autel qu'il tenoit embrassé.

Comme la Grece étoit une Province presque toute maritime, & où, felon Thucydide, la piraterie faisoit de grands ravages, les habitans s'aviserent de bâtir des Tempses, pour se mettre à couvert des insultes des Pirates. Ces Temples qui n'étoient pas faits comme nos Eglifes, & qui reffembloient à des Châteaux & à des Tours, avoient des voutes sous terre, ils ne servoient pas de retraite aux criminels, ils n'en servoient qu'à des gens qui fuyoient l'oppression. Le privilege de l'asile ne s'accordoit qu'à très-peu de lieux, & il étoit perdu dès qu'il s'y commettoit de l'abus.

La Ville de Teos en Ionie étoit consacrée à Bacchus. Les

<sup>(</sup>a) Si quis per in fifriam occideret proximum fuum & per infidias , ab altari meo evello wum ut moriatur. 21 de l'Exode.

## 480 DU GOUVERNEMENT

peuples qui faifoient des Traités d'amitié & d'alliance avec elle 1 parloient avec respect du Dieu, & reconnoissoient que la Ville de Teos & les terres qui en dépendoient , lui étoient confacrées , & qu'elles étoient tenues pour inviolables. Les Étoliens qui vivoient de brigandage, comme font aujourd'hui les Algériens & les autres Corfaires d'Afrique, convinrent (a) avec les habitans de Teos, que ces habitans jouiroient, autant qu'il dépendroit des Etoliens de ce droit de confécration & de ce droit d'asile pour leurs Villes & pour leurs terres; que si quelque Etolien pilloit ou ceux de Teos ou les choses qui appartenoient à leur Ville & à leurs terres , les Propriétaires recouvreroient ce qui paroîtroit, & que les ravisseurs répondroient de ce qui ne se trouveroit pas, auquel effet il étoit permis à ceux de Teos d'intenter action contr'eux en Justice. Quelques peuples de Creto dont presque chaque Ville formoit alors une République, firent des Trairés à peu près semblables avec la Ville de Teos (b).

L. Des afiles chez les Romains,

Romulus imaginaun Dieu Affléé dont la procection tenoit lieu de fauve-garde aux fugitifs qui e réfugioient fur le Mont Capitolin. » A l'exemple de ceux qui avoient fondé des Villes avant lui, & qui, en y\*attirant un amas confus de gens obfcurs & même méprifables, feignoient que la terre avoit tout d'un » coup enfanté cette multitude; Romulus (dit un Historien » Romain) ouvrit un aîlle entre deux bocages, à l'endroit quon voit encore aujourd'hui fermé de planches, en defeen- adant du Capitole. Aussitot une foule de gens de toute espece, si libres & esclaves, attirée par la nouveauré, s'y rendit des » pays circonvoissins, & fit la principale grandeur de ce regne » naissant (c). »

(a) L'an 193 avant Jefus-Chrift.

(b) Voyez phifients de ces Traités depuis la page 353 jufqu'à la page 362 de la premiere partie du Recueil que Baiboyrac a fait des anciens Tratés.

(c) Tik Liv. 1, Decad. L. 1,

Comme

## DES PRINCES, &c. CHAP. III. 481

Comme l'abus du droit d'afile alla par-tout en augmentant, & que ce qui n'avoit d'abord été inventé que pour être un bouclier contre l'oppression, en devint un contre la Justice, le Sénat Romain ôta le droit d'afile à tous les Temples de la Grece, excepté neuf qui prouverent mieux l'origine de ce privilege que tous les autres.

Dans ces anciens tems il y eut un autre genre d'immunité, qui n'étoit inflitué ni en l'honneur d'aucun Dieu ni en faveu d'aucun Dieu ni en faveu d'aucun Temple, mais feulement en confidération de la Juftice. Ceux qui avoient quelque puifiant adverfaire à qui ils ne pouvoient pas réfifler, couroient à quelque flatue du Prince, & Tembraffant, réclamoient l'autorité publique, fans que perfonne ôfat leur faire la moindre violence. Ce n'étoit là qu'une espece d'appel interjetté par les personnes qui ne pouvoient pas procéder en Justice. Les Juges prenoient aussitoit connoissance de l'affaire, & donnoient satisfaction, si la cause étoit bonne; mais lorsqu'elle se trouvoit injuste, ils punissoient les coupables d'une double peine; l'une pour le crime dont il étoit question; l'autre pour l'audace qu'un homme, souillé d'un crime, avoit eu de recourir à la straute du Prince.

Dès le premier jour de son Consulat, c'est-à-dire, aux Calendes de Janvier, Lépide, du consentement des Triumvirs ses Collegues, Octavien & Antoine, sit ériger à Jupiter-César un sanctuaire dans la place publique, à l'endroit même où son corps avoit été brûlé. Ce nouveau monument servit d'assile aux coupables, par le privilege singulier que les Triumvirs y attacherent. Alexandre le Grand avoit renfermé le droit d'assile dont jouissoient les Ephésiens, dans l'espace d'une stade ou de cent vingr-cinq pas géométriques, aux environs du Temple de Diane. Mithridate apiès lui l'avoit sixé dans un terrein tant Tome VII.

#### 482 DU GOUVERNEMENT

foit peu plus vafte, Marc-Antoine enchérit fur ces deux Princes, Il recula les limites de cet afile, & donna le double d'étendue à fon enceinte, pour y attirre plus de fugitifs. Les malaiteurs s'en prévalurent pour échapper au fupplice; cet abus fut dans la fuite réformé par Auguste qui refferra l'afile dans des bornes plus érroites.

Les offles , q i no devoient ferv r originalizement milaux mallie. - r i x injufferes t pers itutes , dégenerorent en alus parmi les i'ayen.

plus étroites.

L'intention des Législateurs & des Souverains dans l'établisfement des asses, fut uniquement dans l'origine, de pourvoir
à la sûrecé des malheureux injustement persécutés. Ces asses
devoient servir aussi à de certains criminels dont les fautes s'artribuoient à la volonté absolue des Dieux & à l'ordre immuable
du destin. Selon cette maxime impie, les crimes d'Orteste furente
l'effet d'une impérieuse nécessité. Aussi les suries qui le tourmentoient sans relàche resterent-elles, dit-on, à la porte du
Temple d'Apollon où il s'étoit résugié (a). Les Dieux mêmes,
felon l'expression d'Euripide, le déclarerent innocent.

Les Loix avoient pourvû à la fûreté des afiles, par les peines les plus rigoureufes contre ceux qui en violoient la fainteté. D'ailleurs, felon l'opinion commune, les Divinités protectrices de ces lieux de franchifes, fe réunificient avec les hommes pour punit les attentats de ces facrileges profanatgeus. Conformément à ces préjugés, le meutre de Laodamie fille d'Olympias, dans le Temple de Diane, causa toutes les calamités qui défolerent l'Epire. Le terrible tremblement de terre qui ensevelit la plus grande partie de la ville de Sparte sous ses ruines, fur regardé comme la punition du massare des Islotes, réfugiés dans le Temple de Ténare.

A parler en général, le respect dû à la Religion ne permettoit

<sup>(</sup>a) C'est le sens de ce Vers de Virgile: Ultricesque sedent in limine dira;

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 483 donc pas d'attenter contre ceux qui venoient dans le lieu de l'asile réclamer la protection des Dieux; mais sans employer la force quyerte, on avoit souvent recours à l'artifice. Le secret pour les obliger de se rendre, étoit de leur couper les vivres. Les Ephores en userent de la sorte à l'égard de Pausanias; Quelquefois, fous prétexte d'un facrifice, on allumoit un grand feu sur l'autel où le malheureux fugitif s'étoit venu résugier. L'activité des flammes le contraignoit bientôt de quitter son asile & de se livrer à la sureur des ennemis. Euripide n'ignoroit pas que cet expédient avoit déja été mis en œuvre, lorsqu'il fait parler ainsi Hermione à Andromaque qui s'étoit sauvée près de la statue de Thétis: l'employerai contre vous la violence du feu, & vous n'aurez nulle grace à attendre de moi. Plaute fait tenir à peu près le même langage à un Marchand d'esclaves qui demande du feu, pour arracher des Courtisanes fugitives à l'autel de Venus dont elles implorent l'affistance. Je vais (dit le Marchand ) appeller Vulcain à mon secours , il n'est pas ami de Venus (a). Pallumerai (ajoute-t-il) un grand feu qui confumera les deux victimes (b).

Les malfaiteurs se prévalurent d'un droit dont ils avoient été exclus par les Loix; les Peuples, par une aveugle prévention, s'intéressent en leur saveur; & la Religion Payenne autorifa cet abus. Les bois facrés, les Villes, les Bourgades qui environnoient le Sanchuaire du Dieu ou de la Déesse qu'on y révéroit, leurs simulacres, leurs Autels, les statues des Empereurs, les Aigles Romaines, les sépulchres des Héros, tout devint afyle. L'asyle servit souvent a assurer l'impunité des vols, des meutres & des brigandages les plus atroces. On

<sup>(</sup>a) Vulcanum adducam, is Veneris adverfarius.
(b) Ignem magnum hic faciam,
Hafce ambas hic ut in ara vivas comburan

vit des brigands, des concussionnaires, des assassins, des séditieux & des traitres condamnés à mort, se soustraire au supplice, en se sauvant dans le Temple de Pallas à Lacédémone.

ité cet abus

Les Chrétiens ont souvent enchéri sur les Payens dans cet usage abusis. Dès le regne de Constantin, on s'accoutuma à regarder les Eglises comme des lieux de résuge, où les Criminels bravoient impunément la Justice des Souverains.

Les successeurs de cet Empereur furent obligés de restreindre un privilége qu'on avoit étendu à des gens indignes de protection, les esclaves sugitifs, Mais ni ces loix ni celles que Justinien fit à ce sujet longtems après, ne surent pas des barrieres assez fortes pour empêcher que les Ecclésiastiques ne fissent servir cet abus au dessein d'établir leur propre domination.

A l'exemple de plusieurs Empereurs d'Occident , qui firent diverses Constitutions pour restreindre le droit d'afyle, lesquelles sont inserées dans le Côde de Théodose & de Justinien, Luitprand, Roi des Lombards, statua que les homicides & tous ceux qui s'étoient rendus dignes de mort, ne pourroient point jouir du droit d'asyle (a), il désendit aux Evêques. Abbés & autres Recteurs des Eglises & des Monastères, de les recevoir, de les tenir cachés, de favorifer leur évasion, ni d'empêcher le Magistrat séculier de s'en saisir, fous peine d'une amende de six cens sols (b)."

Les Conciles ouvrirent l'asyle à toutes sortes de criminels, & le leur affurerent par les foudres de l'excommunication, qu'ils lançoient contre ceux qui oseroient les en tirer.

Plusieurs Papes pousserent aussi loin qu'ils pûrent, cette im-

<sup>(</sup>a) Leg. 2. de his qui ad Eccl. confugiunt , Tit. 39. Lib. 2, in L. Longob.

DES PRIÑCES, &cc. CHAP. III. 485 munité des lieux dont la fainteté , qui fait le fondement du réfuge des coupables , eft fouillée par une telle protection. Quoi de plus monstrueux, que des criminels trouvent un afyle dans les lieux consacrés à la piété & au culte divin!

Les Cardinaux même donnerent à Rome retraite dans leurs maisons, à des scélérats poursuivis par la Justice; & ce sur Urbain V qui réprima cette licence (a).

A peine le Droit Canonique refusa-t-il l'asyle à des voleurs de grand-chemin , aux bandits qui font de nuit des courses à

la campagne, & aux autres voleurs publics.

Le digne Pontife qui est aujourd'hui assis sur la Chaire de Saint Pierre, a voulu apporter quelque remede à l'abus de cette multitude d'afyles, à l'abri desquels il se commettoit presque impunément une grande quantité d'affaffinats; & l'on vient de publier à Rome (b) une Constitution dans laquelle le Pape, sans déroger aux Bulles de ses Prédécesseurs en faveur des immunités Ecclésiastiques, distingue les cas où les personnes coupables d'homicide auront droit de jouir des priviléges des afyles, dans ceux qui doivent les en exclure. Suivant cette Conftitution, les homicides ou meurtriers volontaires seront exclus à l'avenir du bénéfice des afyles ; & il n'y aura que ceux qui se trouveront engagés par accident en des affaires fâcheuses, qui en pourront jouir. Il est dit dans cette Constitution, que si quelqu'un est tué, soit en duel, ou par un dessein prémédité, celui par qui l'action aura été commise & qui sera réfugié dans une Eglife, n'y jouira point de l'immunité, mais qu'il sera livré au bras féculier ; que si dans le même cas quelqu'un est bleffé de maniere que sa vie paroisse en danger, on devra,

(b) Constitution de Benoît XIV. d'Avril 1750.

<sup>(</sup>a) Voyez dans les Lettres de Petrarque celle où il félicite ce Pape d'avoir fait celier cet abus.

#### GOUVERNEMENT.

fans attendre qu'il foit mort, enlever celui de qui il aura reçu la blessure, de l'Eglise dans laquelle il se sera résugié, & le transferer dans les Prisons publiques, jusqu'à ce que l'état du blessé ait décidé de sa vie ou de sa mort ; que s'il se rétablit , fon adversaire sera ramené dans son asyle, pour y jouir du bénéfice de l'immunité ; mais que si au contraire il vient à mourir, le coupable restera entre les mains du bras séculier, afin de fubir la punition que les Loix prescrivent contre les homicides. Pour mieux faire observer cette Constitution, il a été ordonné fous de rigoureuses peines, à tous les Chirurgiens, de spécifier exactement dans leurs déclarations, si le blessé près duquel ils seront appellés, est en danger ou non de perdre la vie.

Les Souverains sotalement cet

Tout pieux qu'étoit notre Louis XII, & tout conscillé qu'il fût par un premier Ministre décoré de la pourpre Romaine, coleux privilege. il supprima tous les asyles (a) des Eglises, des Palais, des Couvens, & des autres lieux privilégiés de ses Etats. Les Princes. instruits de leurs droits resserrent tous les jours cet odieux privilége des afyles Ecclésiastiques, même en Italie, le lieu du monde où il a été porté le plus loin. Dieu veuille qu'incessamment il soit totalement anéanti par-tout. Dans mon Traité du Droit des Gens, je parle des asyles relativement à ce droit.

# SECTION

De l'autorité des Princes, pour fixer l'âge nécessaire à l'émission des Vœux des Religieux.

E ne prétends pas examiner si ceux qui abandonnent le monde, pour vivre sclon la Regle d'un Ordre Religieux, entrent féellement dans un état plus parfait que celui qu'ils (a) Par une Ordonnance de 1499. Voyez la vie du Cardinal d'Amboife par le Gendre, Amsterdam 1726, in-4°. pages 351 & 352,

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 487 quittent. A la vérité, ils se consacrent au service de Dieu, mais ceux qui demeurent dans le commerce de la Société civile, peuvent servir tout-à-la-fois & Dieu & l'Etat; & l'on peut se sauver dans le tumulte de Babylone comme dans la paix de Sion. La question que je me propose de discuter, n'est pas de sçavoir si les Princes peuvent interdire à des personnes d'un âge mûr d'entrer en Religion, mais simplement s'ils peuvent fixer l'âge où il est permis à leurs Sujets de faire des vœux. Cette question n'intéresse point la Religion. Ce n'est pas dire affez. La Religion veut qu'une démarche si importante ne soit faite que dans un âge où l'orr connoisse l'étendue de son sacrifice. Peut-on ne pas trouver étrange qu'on permette à des enfans de disposer de ce qu'ils ont de plus précieux & de plus important au monde, de captiver leur liberté par des vœux à douze, à quatorze, à seize ans, dans un âge où l'on ne les croit pas capables de disposer du plus petit morceau de terre? La foiblesse de ma raison m'empêchera de disposer de quelques arpens deterre, & elle ne mettra point d'obstacle à l'engagement de ma liberté! Sçait-on à cet âge ce que sont les biens qu'on abandonne par un vœu de pauvreté ? Sçait-on quels font les mouvemens de la nature qu'on sacrifie par un vœu de chasteté ? Sçait-on ce que c'est que la liberté dont on se prive par un vœu d'obéiffance ?.

Trois maximes certaines prouvent invinciblement que le Prince peut fixer l'âge compétent pour entrer en Religion.

La premiere, c'est que l'exécution de la discipline Ecclésiaftique appartient au Prince temporel. Je l'ai fait voir.

. La seconde, que le Prince est Souverain Législateur dans le temporel de son Etat: or l'émission des vœux est un Contrat civil & un Contrat synallagmatique, comme parlent les Juris-

# 488 DU GOUVĘRNEMĖNT

consultes. Quel est ce Contrat ? D'une part, le Religieux s'oblige envers le Public de demeurer exclus de toure sorte de fuccession, il se rend incapable de tous actes & de tous estres civils, & il s'engage de vivre suivant les Regles & les Statuts de l'Ordre Régulier dont on fait prosession. De l'autre, le Public s'oblige envers le Religieux de le tenir quitte de tout sérvice militaire, de toute administration publique.

La troisième, c'est que les Laïques ne peuvent changer leur état sans la permission du Prince. Nous sommes à l'Etat avant que d'être à nous-mêmes. Il importe à la République ( disent les Empereurs Romains ) que personne n'abuse de ce qui lui appartient (a).

On lit dans un Canon du Concile d'Orléans ces mots: » touchant l'ordination des Cleres, nous jugeons devoir être obfervé que nul Séculier ne pourra paffer à l'office de Cléricawture, sî ce n'est par la permission du Roi ou par l'Ordonnance
du Juge (b): cetre autorité peut être fortissée du Code de Justinien qui l'avoit tiré-de celui de Théodose (c), des Capitulaires de Charlemagne (d), & de pluseurs autres. Si, par le
Concile d'Orléans, par la Loi de Justinien, & par les Capitulaires de Charlemagne, il est au pouvoir du Souverain d'empécher les Prosessions Religieuses pour autant de tems qu'il
lui plaira, il faut conclure à plus sorte mison, qu'il a droit de
fixer l'âge compétent où elles peuvent être faites. Il le peut &
il le stit. Les Rois de France sont dans cet usage; car l'Ordonrance d'Orléans sixa l'âge de faire des vœux à vingt ans pour

<sup>(</sup>a) Expedit Reipublica ne fuă re quis malt utatur. Inft. L. 1. T. 8. §. 2. (b) De Ordinationibus Clericorum objevandum decrevimus, ut nullus facularium ad. Clereatic officium pressumat accedere, nifi aut cum Regis jusțione aut cum judicis voluntate, Synode Aucel. 1. Cap. 6.

<sup>(</sup>c) Qualam 26, Cod. de Decurionib. (d) Capitul, Carol, Mag. L. 1. Cap. 120.

DES PRINCES, &c. CHAP. III. 489

les filles, & à vingt-cinq ans pour les garçons. L'Ordonnance de Blois a fixé cet âge à feize ans. Ces mêmes Princes peuvent par conféquent les fixer de nouveau à vingt, à vingt-cinq, ou à trente ans, ou à tel autre âge qu'ils jugeront à propos, & il est à souhaiter qu'ils le fassent. Tous les autres Souverains ont le même droit dans leurs Etats que le Roi a dans le sien. Le Roi de Prusse, Calviniste de Religion, mais Souverain de la Province de Silésie, qui est Catholique, désendit, en 1740 . aux Couvens de filles dans le Diocèfe de Breslau, d'admettre aucune Novice à prononcer ses vœux avant l'âge de vingt-deux ans ; & l'on dit que le Roi de Sardaigne, dont les Etats font en un Pays d'obédience, follicite à Rome un Bref, pour faire observer dans les terres de fa domination la même regle qui vient d'être établie en Silésie.

Que serviroit au Législateur de désendre , si l'on pouvoit faire valablement ce qu'il défend? Le Souverain peut empêcher empêcher dimant aux veux, la validité des vœux solemnels à l'égard de Dieu & du Public, tout de même qu'on juge tous les jours qu'il peut empêcher la validité des mariages (a). Deux choses sont nécessaires à l'établissement d'une Loi, la puissance du Législateur & la peine de la Loi : l'une pour la validité de son établissement , l'autre pour la sûreté de son exécution. De ce que j'ai fait voir que le Souverain peut fixer l'âge où les Sujets ont la liberté de faire des vœux, il fuit que le pouvoir de faire la Loi renferme le droit d'y ajouter la nullité de ces mêmes vœux , lorsque l'émisfion en sera faite avant l'âge prescrit par la Loi civile. Le Prince ne connoît pas de l'essence du vœu ni de l'obligation spirituelle & divine qui en réfulte. Il regle simplement la capacité civile qui est nécessaire à un Contrat public, & il détermine

(a) Voyez le Traité-du Droit Public , Ch. I. Sect. 1. Tome VII.

490 D U G O U V E R N E M E N T, &c. les tems de son exécution publique. Il faut 1°, que celui quê voue soit propre au vœu. 2°. Il faut qu'il foit Propriétaire de ce qu'il voue. 3°. Il faut que son vœu soit accepté. Le Souverain peut par conséquent mettre trois sortes d'empêchemens dirimans aux vœux. 11 peut 1°, rendre son Sujet inhabile au vœu. 2°, Lui ôter la propriété de ce qu'il voue, 3°, Empêcher que son yœu ne soit accepté,



# CHAPITRE QUATRIEME.

Des Droits des Souverains, des Libertés & des Usages des Eglises dans les Pays Catholiques.

#### SECTION PREMIERE.

Des Droits, des Libertés & des Usages des Eglises Catholiques.

N & Loi ne sçauroit être exécutée , si elle n'est connue , . & les Loix civiles même ne lient les Sujets qu'autant publices pour éue qu'elles parviennent à leur connoissance. C'est une vérité que les Empereurs Romains, ces Monarques si absolus, ont reconnue (a) ; ils ont ordonné que leurs Loix fussent publiées dans toutes les Provinces de leur Empire, & il n'est point de lieu policé sur la terre où l'usage de publier les Loix ne soit établi. Quelle barbarie ne seroit-ce point en effet de punir l'infraction d'une Ordonnance qui n'auroit pas été exécutée, parce qu'elle n'auroit pas été connue!

C'est au préjudice d'une regle si sage & si indispensable que les Ultramontains ont voulu introduire dans le monde cette opinion monstrucuse; qu'il suffit que les Bulles & les Ref- blies, mais d'à crits du Pape soient publiés à Rome, & que des qu'ils l'ont été dans cette Capitale du Monde Catholique, ils font obligatoires pour toutes les Eglises & pour tous les Fideles. Tous les ans on publie à Rome la Bulle in Cana Domini, & la Cour Romaine suppose, que cette publication lie les consciences de tous les (a) Justinien, Novell. 66.

Qqq ii

Fidéles. En France, on méprife cette publication autant que la Bulle publiée, & l'on se contente de défendre dans les occasions toute publication de cette Bulle (a). Il y a un grand nombre de Décrétales & de Bulles que nous n'observons pas. malgré la clause qui porte, qu'elles obligeront en vertu de la seule publication faire à Rome; & nous avons raison de ne les pas observer, parce que le Pape n'a point de Jurisdiction immédiate hors le Diocèse de Rome.

Les Reglemens Eccléfiastiques ont besoin d'être publiés partout, comme les Loix civiles. Il faut de plus qu'ils soient acceptés pour être exécutés, parce qu'ils émanent d'une Puisfance qui n'est pas absolue (b). Trois conditions sont requises pour leur donner la perfection nécessaire. 1º. L'autorité de celui qui fait la Loi. 2º. La publication de la Loi. 3º. L'acceptation des Peuples. C'est de ce principe que tous les Canoniftes tirent la raison de la non-observation d'une infinité de Reglemens Ecclésiastiques (c).

Il est de l'équité naturelle, que les Réglemens Ecclésiastiques soient publiés dans les Provinces, & que cette publication se fasse par le ministère des Supérieurs immédiats. La prétention contraire est autant opposée au droit des Souverains. à la Jurisdiction des Evêques, & à l'ordre des Sociétés policées, qu'à la douceur du Gouvernement Ecclésiastique.

Ou le Reserit de Rome regarde la Foi, ou il n'intéresse que la Discipline. S'il regarde la Foi, les Evêques en sont Juges comme le Pape, & ils jugent après lui & avec lui. S'il n'in-

<sup>(4)</sup> Mémoires du Clergé de France, T. 2. Part. 2. p. 28 & 538. (5) Rega nolonitaire, Epigospi voltantiair profest, dis titus Herôme. (5) As validatem Stanti ris fan neteffarts a profest in Stateante, publicatie Stanti à c cipilem approbatio per ajem. Unde videma innumera Stantia Apoliolica ettem in principio profiquam edita afuntant, una fulgi ecceptata, Le Cardinal Guis, Dilt, 11. L. 9. de Concord,

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 493 téresse que la Discipline, chaque Eglise a droit de regler la fienne, & l'autorité du Pape est impuissante pour la changer.

Lorsqu'il s'est élevé quelque difficulté sur les dogmes, l'Eglife s'est affemblée, non pour décider la question selon qu'il plairoit aux personnes assemblées, ensorte qu'on ait pû décider le contraire de ce qu'on a décidé, mais afin que chacun rendit compte de la foi de son Eglise sur le point contesté, & qu'ainsi on pût démêler avec plus de facilité ce qui avoit été révélé dès le commencement, & former une décision, en ne déclarant ce qu'on devoit croire, qu'après avoir reconnu ce qu'on avoit cru.

Les Reglemens de discipline ne sont faits que pour l'utilité des Peuples: or il est impossible que ni les Papes ni même les Conciles, puissent parfaitement connoître ce qui sera propre à chaque Pays en particulier, & il l'est encore plus qu'ils puissent faire une Loi générale qui s'accommode aux mœurs

des divers Peuples. \*

Ce sont là les maximes que l'ancienne Eglise a suivies, & que Forme de cette l'Eglise de France suit encore. On pense dans ce Royaume, & France, qui ne voit pas que c'est avec raison : 10. Que les Evêques ont droit . par institution divine, de juger des matieres de Doctrine: 2°. Que les Constitutions des Papes obligent toute l'Eglise, lorsqu'elles ont été acceptées par le Corps des Pasteurs: 3°. Que cette acceptation des Evêques se doit faire par voie de Jugement (a). Ajoutons que les Constitutions des Papes ne doivent être & ne sont reçues en France que par l'ordre du Roi qui, par des Lettres Patentes, en ordonne l'exécution, lorsqu'il n'y a rien de contraire aux droits de la Couronne &

(a) Tels font les principes qu'on lit dans le Procès-verbal du Clergé de France de la liemblée de 1705. pag. 214.

aux libertés de son Eglise. D'abord le Nonce présente la Bulle au Roi, le Roi ordonne aux Agens Généraux du Clergé d'avertir de sa part les Evêques de s'assembler, pour délibérer fur l'acceptation de la Bulle. Si elle est acceptée par les Evêques, & que la Cour approuve leur Jugement, le Roi fait expédier des Lettres Patentes qu'il adresse à tous les Parlemens du Royaume, auxquels il ordonne de faire enregistrer la Bulle. après avoir examiné s'il n'y a rien de contraire aux droits du Roi & à ceux de l'Eglise.

Loix civiles n'en

Les personnes instruites ne demanderont pas pourquoi les Réglemens Ecclésiastiques ont besoin d'acceptation, quoique les Loix civiles soient obligatoires, indépendamment de toute ayent pat besoin, acceptation. La raison en est évidente, c'est que le pouvoir législarif qui est dans l'Eglise, ne réside pas dans un seul. Le Gouvernement spirituel est un Gouvernement de douceur, qui ne regle les actions extérieures que par rapport aux intérieures; au lieu que le Gouvernement tempérel regle les actions extérieures, sans entreprendre d'exercer son autorité sur les mouvemens de l'ame. Les regles Ecclésiastiques tendent à gagner les cœurs qu'on ne peut contraindre par la force, au lieu que la Puissance Souveraine, agissant sur les corps, est principalement fondée sur la crainte des châtimens, Le commandement est réservé au Monarque ; il tient le glaive dans ses mains pour défendre les bons & pour inspirer de la terreur aux méchans; son empire sur ses Sujets est absolu & s'étend sur leurs personnes comme sur leurs biens, mais les Evêques ne font que montrer la voie où les Fidéles doivent marcher.

Les Conciles Généraux eux-mêmes ont été blen éloignés de penser que leurs Réglemens n'eussent pas besoin d'être publiés. Le Concile de Nicée fit part à l'Eglise d'Alexandrie, de

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 495 ce qu'il avoit fait contre l'hérésie d'Arius (a). Le Concile de Sardique pria le Pape Jules de faire publier ses Réglemens dans la Sicile, dans la Sardaigne, & en Italie (b). Le Concile d'Ephèse veut que ses Decrets soient publiés dans toutes les Provinces & dans toutes les Villes (c); le Concile de Latran tenu fous Innocent III, reconnoît la nécessité de cette promulgation (d). Enfin le dernier Concile de Trente a ordonné que son Décret sur la réformation du mariage, seroit publié dans chaque Eglise (e).

Les trois derniers Conciles Généraux sont une preuve que les Conciles doivent être acceptés des Nations pour être exécutés. Les Conciles de Constance & de Basse n'ont été recus en France qu'avec des modifications, & le Concile de Trenten'y a pas été recu.

Le Concile National de Bourges où fut faite la Pragmatique Sanction (f) , reconnut le Concile de Basse pour Œcuménique, mais il ne le reçut qu'avec plusieurs modifications, pour en rendre les Décrets conformes à nos mœurs & à notre ufage (g)-

(a) Socrates , p. 27.

(b) Tua autem excellens prudentia disponere debet ut per tua Scripta qui in Sicilià ; in Sardinia, in Italia funt fratres nofiri , que alla funt & que definita , cognoscant. Saint Hilaire, pag. 1392. (c) Concil. T. 3, pag. 803. (d) Il ordonne aux Médecins de faire réfléchir leurs malades sur le falut de leurs ames;

& il ajoute : » Si quis autem Medicorum hujus nostræ Constitutionis , possquam post » Pralatos locorum fuerit publicata, transgressor extiterit, tam diù ab Ecclesia ingressu marceatur, donec pro transgressione hujusmodi satisfecerit competenter. Conc. T. 11.

p. 173. (\*) Decernit insuper ut hujusmodi Decretum in unaquaque Parochia suum robur post 30 dies habere incipias à die prime publicationis in calem Parochia saste nume. randos. Conc. T. 14. p. 877.

(f) En 1438.

R) Ipsi quoque Pralati & Viri Ecclesiastici (dit le Roi Charles VII dans la Préface de la Pragmatique-Sanction ) Ecclesiam nostrorum Regni & Delphinatis reprasentantes prahabită inter cos multimodă diutinăque discussione, apertione, aique digestione memoesta ipfius Sacra Bafileenfis Synods decreta , Ordinationes , & flatuta aliqua fimpli-

Le Concile de Trente qui fut reçu dans les Pays Bas, pendant qu'ils étoient fous la domination des Rois d'Espagne, ne le fut qu'avec des modifications qui mettoient également à couvert & les droits du Souverain, & ceux des Sujets. C'est ce qu'on voit dans deux Lettres écrites par Marguerite d'Autriche, Duchesse de Parme, & Gouvernante de ces Provinces (a), pour la publication de ce Concile. On lit dans ces Lettres ces mots: « Et pour ce qu'entre autres articles dudit » faint Concile, il y a auffi aucuns concernant les Régales, » droits, hauteurs, & prééminences de fadite Majesté, les Vaf-» saux, Etats & Sujets, lesquels, pour le bien & repos du » Pays, & non pour reculer ou retarder le fait de la fainte Re-» ligion, & éviter tout débat, contradiction & opposition, » ne conviendroit changer ni immuer, sadite Majesté entend » qu'en ce regard l'on se conduise comme jusques ores a été » fait, fans, comme dit est, rien y changer ou innover, & » spécialement en l'endroit de la Jurisdiction locale jusques à » ores usitée, ensemble du droit de Patronage lay, avec in-» dult & droit de nomination & connoissance de cause en ma-» tiere possessoire des Bénésices, aussi des Dîmes possédées ou » prétendues des gens Séculiers , y joint la furintendance & » administration des choses jusqu'à ores usitées par Loix , Ma-» gistrats, & autres gens Lais sur Hôpitaux & autres fonda-» tions picules ; à tous lesquels droits & autres semblables que » par ci-après nous feront, si besoin est, touchés plus parti-» culierement , Sa Majesté n'entend être dérogé par ledit saint

eiter , ut jacent , alia verò cum certis modificationibus & formis non hafitavere potestatis & autoritatis condentis & promulgantis , ipfius feilicet Sacra Bafileenfis Synods , fed quaomiconium communic promutgantis, ignus feutectastes aquietifit Synoti, fed qua-tenus commoditatibus temposibus 6 moribus, regionum 6 preformum fare fatorum noftrorum, Regni 6 Delphinatis congruere convenirease confexerunt. (4) L'une le 11 Juin 1644, à l'Archevêque de Cambray; l'autre le 24 de Juillet fe la même année aux Megilitats du Payi.

Concile,

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 497 » Concile, ni que l'on doive changer aucune chose, non point

» Concile, ni que l'on doive changer aucune chole, non point » en intention de contrevenir audit Concile, mais pour tant » mieux l'effectuer & le mettre à dûe exécution, felon les qualités & natures d'un chacun Pays & Provinces, à laquelle » l'exécution doit être accommodée (a).

Distinguons encore ici dans les Conciles ce qui appartient à la Foi d'avec ce qui n'est que de discipline, & disons encore un mot sur l'un & sur l'autre, quoique je me sois déjà expliqué sur un sujer si important.

Quant à la Foi, on ne peut être fidele & révoquer en doute les points dogmatiques définis par les Conciles. Leurs décifions obligent dans le for intérieur; mais aucune Loi de l'Eglife ne peut devenir Loi de l'Etat, fans le concours de l'autorité du Souverain, auquel feul il appartient de revêtir une Loi de l'Eglife d'une force extérieure. Elle n'est exécutoire, qu'autant qu'elle est revêtue du sceau de la Puissance souveraine.

Pour la discipline, tous les Docteurs conviennent que les Peuples peuvent abroger une regle Eccléfiafique, en ne l'ôufervant pas & en introduifant un usage contraire à cette regle. De-là il suit que le consentement des Peuples donne la force aux Réglemens Eccléfiafiques; car s'il ne la leur donnoit, il ne pourroit la leur ôter. Qui pourroit croire qu'one Loi à laquelle tout un Peuple s'oppose puisse lui être salutaire.

Les droits inconteflables des Souverains consistent en ce que, men en matiere spirituelle, on ne peur rien innover dans leurs Etats, sans leur permisson; en ce qu'aucun Reglement n'y peut être fait sans leur participation; en ce qu'une Loi n'y

(a) Ces Lettres sont rapportées par Stochmano dans un excellent Ouvrage qui a pour titre : Jus Belgarum circa Bullarum Pontificiarum receptionem; & par Antéline , dans ses Dissertations ad Belgarum Principum Edicts , p. 3. Cap. 32.

Tome VII.

498 a déferé sans leur confirmation, & n'y est promulguée que par leur ordre & sous leur autorité.

Prenyes de ces diverses Propositrons par les ufa ges des peuples.

Tous les Souverains de l'Europe ont usé du droit d'examiner les regles Ecelésiastiques, & la France ne s'en est jamais départie.

Marculphe, qui vivoit vers le septiéme siécle, & qui a recueilli les formules ou Lettres de nos Rois, en rapporte des preuves. On y voit la formule de confirmation des exemptions qui dans ce tems-là étoient accordées aux Monastères par les Evêques (a).

Un Arrêt du Parlement de Languedoc du quinziéme siécle (b), ordonna à Bernard Archevêque de Toulouse, de révoquer ou faire révoquer l'exécution des Monitoires obtenus en Cour de Rome, au sujet des biens du désunt Archevêque, parce que, dit l'ancienne Glose, il falloit avoir obtenu la permission du Parlement (c).

Louis XI Roi de France, commit autrefois le Sire de Gaucourt , pour voir toutes les Lettres , closes ou Patentes , Bulles , & autres écritures venant de la Cour de Rome. Il lui parle ainfi: » Et au cas qu'en trouverez aucunes qui fussent préjudi-» ciables à nous & à ladite Eglife Gallicane, prenez-les & » retenez-les pardevers vous, & les porteurs arrêtés & conf-» titués prisonniers, si vous voyez que la matiere y soit sujette.» Ce Prince ajoute que son intention est d'établir des Commisfaires avec les mêmes fonctions dans plusieurs autres Villes du Royaume (d).

santum Episcopi, sed & consensu & confirmatione Regis opus suisse.

(b) Cet Ariêt du 17 Mars 1460, est rapporté dans les preuves des Libertés de l'Eglife Gallicane.

(c) Quia pracedere debebat permissio Curia.

<sup>(</sup>a) Cette formu'e a pour titre : Concessio Regis ad hoc privilegium. Sur quoi Bignon qui a fait des Notes fur ces formules, dit : Satis oftendit hoc Lemma non privilegio

<sup>(1)</sup> Voyez une Lettre de Louis XI du 8 de Janvier 1475, & qui est rapportée dans les preuves des Libertés de l'Eglife Gallicane,

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 400

C'est là ce que nous avons de plus ancien, parce que la plus grande partie des Ordonnances de nos Rois se sont perdues; mais depuis ce tems-là, on trouve mille & mille défenses que les Rois de France ou leurs Officiers ont faites, de ne recevoir ni Bulles ni Brefs de Rome sans une permission expresse du Roi vérifiée dans les Parlemens (a).

L'Empereur Maximilien fit un Edit (b) par lequel il défendit de recevoir dans ses Etats aucuns Indults , Rescrits , ou graces expectatives, jusqu'à ce qu'on eût remédié à l'abus qui se commettoit à Rome dans la distribution de ces sortes de graces, qu'on accordoit à tous indifféremment, & fouvent même à deux personnes. Un autre Edit de l'Empereur Rodolphe II (c) fit défenses de recevoir, de publier, ou exécuter aucunes Bulles fans fon approbation.

En Espagne, on porte les Lettres au Conseil du Roi pour y être examinées (d).

La Pologne est dans le même usage (e).

Naples y est pareillement. On y défend d'avoir égard à la publication faite à Rome d'une Bulle, à moins qu'elle ne soit accompagnée de l'exequatur Regium (f). Philippe II Roi d'Efpagne fit autrefois une Bulle expresse à ce sujet, elle n'a pas toujours été exécutée à la rigueur ; mais les Rois d'Espagne l'ont opposée comme subsistante, toutes les fois qu'ils l'ont

<sup>(</sup>a) Voyez les preuves des Libertés de l'Eglise Gallicane passim; les Mémoires du Clerge, & Marca de Concordià.

<sup>(</sup>b) Le 12 Septembre 1585. Il est rapporté dans le Jus Belgarum que j'ai cité & qui traite de la réception des Bulles dans les Pays-Bas. (c) De 1586, rapporté ibidem & dans les Preuves des Libertés, & dans Van-Espen.

de promulg. p. 32.
(d) Fevret, Fraité de l'Abus, T. 1. p. 43 & 44. Covarruvias, q. C. 35. N. 4
& 6; Salgado, de supplicatione ad Santissimum 1, p. C. 2.

<sup>(</sup>c)Fevert, p. 3. (f)Preuves des Liberrés de l'Eglife Gallicane. Piéces du différend de Venife avec Paul V, p. 95.

Rrr ij

cru nécessaire, pour arrêter les entreprises de la Cour de Rome. Pie V ayant envoyé à Naples un Evêque pour faire la visite des Eglifes du Royaume, jamais ce Prélat ne voulut demander l'exequatur Regium au Viceroi. Il y eut de grands débats à ce sujet, & le Pape ne put jamais être porté à se relâcher. Le Roi Catholique ne voulut pas résister à un . Pape dont il respectoit la bonne vie & les saintes intentions : ensorte que l'Evêque fit sa visite, sans s'être soumis à l'Exequatur; mais après la mort de Pie V, les Ministres d'Espagne remirent l'Exequatur en vigueur. L'Empereur Charles VI, lorfqu'il possédoit Naples, renouvella la Loi de l'Exequatur (a), & elle s'exécute aujourd'hui fous le Roi des deux Siciles. Aucune Bulle, aucun Bref, même d'excommunication, aucun Jugement rendu à Rome, n'a ni force ni exécution dans le Royaume, à moins que le Roi, de l'avis de son Conseil, n'ordonne l'Exequatur.

La Flandre Autrichienne est aussi dans le même usage. Tous les Rescrits de Rome, même les Expéditions & les Provisions accordées aux Particuliers en matiere bénéficiale, doivent être présentés au Conseil, pour être examinés, avant que d'être mis à exécution (b).

Dans les Etats du Roi de Sardaigne, on est pareillement dans cet usage (c). Le Code Victorien contient des Loix expresses sur ce point (d). Le Roi, Auteur de ce Code, en a même fait une particulière pour le Duché de Savoye (e) qui désend, sous de grandes peines, qu'aucunes Bulles, Bress, Let-

(c) Stochmano, p. 70. (d) Voyez le Code Victorien.

<sup>(</sup>a) En 1727. (b) Van-Eipen, pag. 298.

<sup>(</sup>c) Réglement particulier du Roi Victor pour le ressort du Sénat de Savoye, du 17.

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 501 tres, Provisions, Mandats, soient exécutés sans une permisfion expresse du Sénat, soit qu'elles viennent de la Cour de Rome, de quelque autre Cour Eccléssaftique étrangere, ou de toute autre Cour hors du ressort du Sénat de Savoye.

La Sicile est aussi dans cet usage (a).

La République de Luques y est aussi (b).

Disons-le en un mot, tous les Etats Catholiques sont dans cet usage. C'est un droit de la Souveraineté que tous les Souverains font valoir; à moins que des conjonctures violentes ne les obligent de fléchir le genoux, & de plier fous les volontés de la Cour de Rome.

De-là le recours de l'Eglise au Prince temporel, elle implore sa protection, & le Prince lui accorde ou lui refuse, au gré de sa prudence, cette protection qu'on désigne par les les verses voyes innoms de Puissance séculiere, de secours public, de glaive Im- troduires dans difpérial, & le plus souvent par celui de bras Royal ou Séculier. Prilles des Papets Les Empereurs Arcadius, Honorius & Théodese sont les premiers Souverains qui ayent reglé par leurs Loix (c), la maniere dont le bras Royal doit être prêté à l'Eglife, en ordonnant aux Juges de mettre en exécution les Sentences des Evêques, fans lequel fecours leurs Jugemens demeureroient inutiles. C'est sur ce fondement que s'est établi dans toutes les Souverainetés du monde Catholique l'usage de prêter ou de refuser à l'Eglise le bras séculier. Comme les Coutumes de chaque Pays font différentes dans les affaires de discipline, & sur-tout dans celles de Jurisdiction, elles different aussi dans l'usage du bras féculier. En France, le Roi accorde des Lettres-Patentes pour l'exécution. Dans le Royaume de Naples , ce font les

(a) Stochmans, pag. 81; défense de la Monarchie de Sicile, pag. 170.

par les Princes ; & Pufage des di-

<sup>(1)</sup> Histoire du Gouvernement de Venise, pag. 358. (c) Can. Pesimus 19. Caus. 11. Quegl. 1. de Off. Jud. Ord. Cap. 10. de Judiciis;

Magistrats qui la permettent, & c'est ce qu'on appelle l'exequatur regium. Il y a dans les autres Pays d'autres formes qui répondent à celle là.

De-là auffi dans les divers Etats, les différentes voyes de rejetter les Bulles des Papes, quand elles sont contraires aux Coutumes des Pays. Quelques Peuples, par des appels comme d'abus devant les Officiers Royaux, ou par des appels simples au Concile général ou au Pape mieux informé, comme les François : quelques autres, en retenant simplement les Bulles pour empêcher qu'elles ne soient exécutées, comme les Espagnols; d'autres en ne souffirant pas qu'elles n'ejent été visées par le Secrétaire d'Etat ou autorisées par le Prince ou par les Magistrats, comme les Allemands, les Flamands, les Portugais, les Napolitains, les Milanois, les Florentins.

VIII.
Réfutation de la Cour de Rome

La Cour de Rome prétend que les Ordonnances des Princes pour l'exécution des Bullés des Papes , sont des formalités inutiles ; que ces formalités font injurieuses au faint Siége , parce que c'est rendre les Princes Juges de la Foi & supérieurs au Pape même en matiere de Doctrine ; & que c'est un nouvel usage inconnu à l'antiquité. L'objection est aifée à décruire dans toutes ses parties.

La formalité est utile & nécessaire. Rien n'est si important que les diverses voyes pratiquées dans les différens Etats , pour conserver les droits des Souverains & des Eglises dont ils sont les Protecteurs. Il n'y a en cela aucun sujet de doute. Mille monumens historiques n'apprennent que trop la nécessité de cette précaution.

Examiner une Bulle dogmatique pour juger du fond du Dogme, n'est pas la même chose qu'examiner si, sous prétexte DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 503 du Dogme, elle ne contient rien qui foit capable de troubler la tranquillité publique. Le premier Examen n'appartient qu'à l'autorité Eccléfiaftique. Le fecond est du resfort de la seule puissance séculiere. Tout Souverain est chargé de procurer & de conserver la paix dans ses Etats. C'est aux Souverains à voir si, dans la Bulle dogmatique, il n'y a rien qui déroge à leurs droits, rien qui soit contraire aux jusses libertés & aux louables Coutumes des Pays de leur domination. Ils ne se rendent pas Juges de la Foi, ils ne décident rien de nouveau, lorsqu'ils resusent leur autorité pour l'exécution des nouvelles décisses ils ne sont que maintenir les anciennes Loix de l'Esglise dont ils sont les protecteurs; ils ôtent simplement toute autorité & toute sorce extérieure à des Décrets dont leurs propres lumieres & celles de leur Consseil leur découvrent l'abus.

Cet usage n'est pas nouveau. A le considérer par rapport à ce qu'il a d'essentiel, il est aussi ancien que le Christianisme.

On ne demandera pas fans doute la preuve que les Princes Payens ayent jamais autorifé les Réglemens Eccléfiafliques. Ils n'avoient garde de les autorifer, puisqu'ils perfécutoient les Chrétiens, dans un tems où ces Chrétiens & ceux qui les conduifoient dans les voyes du Ciel étoient les sujess les plus fidèles des Princes, & préchoient l'obsfiance qui leur est duc. Foible & timide dans les commencemens, le Christianisme ne cherchoit qu'à se dérober à la persécution, & les Princes, loin de s'intéresser à fon Gouvernement, sembloient faire leur unique occupation du soin d'arrêter ses progrès. Ce ne sut qu'après que, par sa patience & par se travaux infinis, il se sur peus par se par se travaux infinis, il se sur peus par se par se travaux infinis, il cour peus que par se la peus se l'idolatrie, que son Gouvernement parut aux Souverains digne de leur attention.

Aussi depuis Constantin, les Empereurs firent-ils des Ordon-

nances pour la publication & pour l'exécution des Réglemens des Conciles généraux ; ils se méterent du Gouvernement extérieur. Ce n'est que par ces Ordonnances que ces Réglemens devinrent des Loix de l'Etat.

Nos Rois depuis Clovis ont pris des précautions pour ne laisser publier & exécuter que les Réglemens qui n'étoient point contraires à leurs droits & à ceux de leurs Eglises & de leurs peuples. Dans tous les tems & dans tous les Pays, les Souverains, justement jaloux du pouvoir qu'ils ont sur leurs Sujets, & qu'ils ne doivent partager avec personne, ont toujours empêché que les ordres des autres Princes ne parvinssent dans leurs Etats, & si les Monarques que la Religion unit au saint Siége, ont permis la publication des Décrets émanés de la Cour de Rome, ce n'a été qu'après avoir prescrit la maniere de les recevoir. Dès que les Souverains ont eu embrassé le Christianisme, leur consentement à la publication des Décrets Ecclésiastiques a été nécessaire, quoique peut-être il n'ait pas toujours été marqué par écrit. Que si, dans ces derniers tems, les Souverains n'ont pas voulu qu'un consentement verbal pût fuffire, s'ils ont exigé qu'un examen exact & une permission écrite précédassent l'exécution, la Cour de Rome n'en doit chercher la raison que dans sa propre conduite. Si tous les Papes avoient imité les faints exemples de leurs prédécesseurs des premiers siécles, les Princes tranquilles sur les lumieres & fur la sainteté des Pontises, n'auroient pas appréhendé que les fuccesseurs de Pierre eussent rien entrepris contre les droits des Souverains; mais les nouvelles prétentions de la Cour Romaine ont dû réveiller leur attention. Il a fallu prendre de nouvelles précautions contre de nouveaux abus , & il a été néceffaire que le remede commençât où a commencé le mal.

Chaque

## DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 505

Chaque Etat a ses Loix particulieres, selon la forme de son Gouvernement & felon les mœurs de ses peuples. Les Régle- des diverses Eglimens Ecclésiastiques sur la discipline ont été accommodés à ces pourvu qu'ils ne Loix, d'où il a résulté un droit que chaque Nation a appellé resa l'esse de ses libertés. Dès-là que ce droit n'a rien de contraire à l'essence de la Religion, qu'il n'est ni contre l'Evangile ni contre les bonnes mœurs, il est légitime, puisqu'il est une émanation du Droit Naturel qui permet aux hommes nés libres de se faire des regles, conformes à leur caractere, & proportionnées au Gouvernement politique sous lequel ils vivent. Le Droit naturel est aussi divin dans son principe que la Religion même, il ne la combat jamais, il l'établit au contraire ; & la Religion ne détruit pas non plus la liberté naturelle ; j'ai fait voir ailleurs (a) que chaque Nation a un droit inné de se gouverner comme elle juge à propos. L'établissement de la Religion n'a pas détruit les Loix des Etats qui ont embrassé le Christianisme, dans les points qui n'intéressent pas le Dogme. Le Droit Ecclésiastique ne doit tendre qu'à la paix & à la tranquillité des peuples, il doit conserver à chaque Nation ses droits, & il ne peut subsister dès qu'on cherche à le mettre en opposition avec les Loix fon-

fes font légitimes,

Le Droit Canonique approuve manifestement qu'on résiste à la Cour de Rome, lorsqu'il met entre les conditions nécessaires até des usages. à une Loi, qu'elle n'ait rien de contraire à la Coutume du pays, & qu'elle foit accommodée au tems & au lieu (b).

Saint Augustin enseigne, que toutes les Coutumes qui ne font Les Saints Peres pas contraires aux Ecritures, doivent être tolerées dans l'Eglife, les aufin & qu'il vaut bien mieux les laisser subsister que de donner lieu

(a) Au Chap. 2. de ce Traité, Sect. 10, au Sommaire.

(b) Dans le Canon in Iflis , Dift. 4. Ut fit fecundum patria confuetudinem loco semporique conveniens.

Tome VII.

damentales des Etats.

SII

à des disputes scandaleuses (a). Saint Jerôme s'explique à peu près comme faint Augustin (b). Ces Peres ne pensoient donc pas qu'il fût nécessaire que les Coutumes des autres Eglises dûssent être reglées sur celles de Rome. Les grandes Eglises ont toujours eu en effet des ufages particuliers.

XII. Les Papeseuxmilines en unt re-

Les Papes eux-mêmes ont reconnu qu'on ne devoit pas renou l'actorité, détruire, par de nouvelles Loix, les Coutumes locales, à moins qu'elles ne fussent contre les regles de l'Evangile. S. Gregoire enseigne clairement cette Doctrine (c). Chaque Pape doit dire ce que disoit autresois ce Saint : Comme nous exigeons des autres les droits qui nous sont dus, nous rendons à chacun ceux qui lui appartiennent (d). Alexandre III étoit si bien dans cette pensée., que sur un point qui semble n'être pas d'une discipline si libre, fcavoir dans le cas de la validité ou de l'invalidité d'un mariage, il avoue que les regles de l'Eglife de Rome doivent céder aux Coutumes de l'Eglise de France (e). La glose sur le Chapitre Pastoralis d'Innocent III dit formellement, que si quelque Décrétale est contraire à la Courume du Pays, la Coutume doit prévaloir (f).

XIII. Deux fortes de Pays dans laChrét'enté , d'obé-rience & de li-berté. Regles de dutérens Pays, vel instituta majorum sequenda sunt; de quibus si disputare volucimus, & ex aliorum.

Tel est le fondement des différens usages des Eglises ; mais dobé- les Papes se sont acquis des droits par la Coutume. On distingue (4) În his enim rebus de quibus nihil certi flatuit scriptura divina, mos populi Dei

faut tout inter. Confuctudine alios improbare, orietur interminata luitatio, qua Labore set mocinationis préter en faveur cum certa documenta veritatis nulla infinuet, utique cavendum est ne tempestate contentionis duDroit commun. ferenitatem charitatis obmutilet. Tom. 2. p. 68.

(b) Il finit ainsi: Sed unaquaque Provincia abundet in sensu suo & pracepta majorum Leget Apostolicas arbitresur. Tom. 4. Part. 2. p. 579.

(c) Dans la septième Epitre : Immora (dit te Pape) debet manere consuetudo que contra fidem non dignoscitur. (d) Sicut ab aliis nostra exigimus , ita singulis sua jura servamus. Saint Grégoire .

L. 29, Ep. 4. (e) Licet Romana Ecclesia non confuevit propter maleficia legitime conjunctos dividere,

sed tamen consuctudo generalis Gallicana Ecclesia habet ut cjusmodi matrimonium dissolvatur, nos patienter tolerabimus.

(f) Si Decretalis aliqua obvict confuctudini regionis, debet pravalere confuctudo.

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 507 deux forres de Pays dans la Chrétienté, en les confidérant par rapport au Siége de Rome. Il y en a qu'on appelle d'obédience, il en eft qu'on appelle de liberté.

Dans les pays d'obédience, c'est-à-dire dans ceux qui, par leur foiblesse, n'ont pû se garantir des entreprises de la Cour de Rome, la puissance du Pape est le principe qui autorise les Loix qu'on y fait.

Dans les Pays de liberté, on n'est tenu que de rendre au saint Siége & à chaque Passeur en particulier, une obéssime filiale & canonique, bornée aux affaires de la Religion, conforme à l'esprit de Jesus-Christ, reglée par les saints Canons, par les usages & par les Coutumes reques dans l'Egstie & dans l'Etat.

Les droits nouveaux de la Cour de Rome sont infiniment odieux, parce qu'ils violent le droit commun. S'ils ne sont pas bien établis, les Princes doivent les anéantir; s'ils sont équivoques , les Princes doivent les reftreindre autant qu'il est possible. Mais si ces droits sont acquis à cette Cour par un usage de pluseurs sécles toujours uniforme , jamais interrompu, il fautrespecter en ceci la possession se Papes, commeon respecte en autre chose la possession de Souverains.

Il n'y a point d'Eglife Nationale qui n'ait ses libertés particulieres , parce qu'il n'y en a point qui n'ait ses Loix , ses maximes , ses usages propres , conformes au caractere & aux mœurs de la Nation. Parcourons donc les diverses Eglises des Pays Catholiques.

# SECTION II.

Des Libertés de l'Eglise d'Allemagne.

ATVA Peacemple des
Empereurs Romilins, les Emperreurs François &
les Empereurs Allemands conféroie et anciennemo les Evèches
de leurs Etats -,
nommouent ou
contirmoient les .
Pages,

VANT le fecond siècle de l'Ere Chrétienne, les Empereurs avoient joui fans contradiction du droit de consérer les Evéchés. Les Evêques de Germanie & cl'Italie ne pouvoient exercer leurs fonctions Episcopales, ni percevoir les fruits de leur temporel, s'ils n'avoient été agréés & consirmés par l'Empereur. Cela s'appelloit muestir.

Les Eglises prioient ordinairement l'Empereur de leur accorder un rel pour Evêque, & il dépendoir du Monarque de Taccorder ou de le refuier, mais souvent l'Empereur nommoir d'autorité aux Evêchés vacans. Aucun Métropolitain n'auroir ofé confacterun Evêque ou un Abbé élevé à cette dignité contre le consentement de l'Empereur, & avant qu'il cût reçu l'investiture de ce Monarque.

titure de ce Monarque.

L'investiture étoit double : l'une se faisoit par le bâton & l'anneau; l'autre par le sceptre. Par le bâton & l'anneau, l'Elâ recevoit le pouvoir d'exercer les sonctions spirituelles de sa dignité; & par le sceptre, celui de percevoir les fruits du temporel.

Les Papes même n'étoient pas tout-à-fait exempts de cette fujettion; puisqu'après leur Election; ils étoient tenus de demander la confirmation de l'Empereur, qui quelquesois la resusoit, è exigeoit qu'on procédât à l'élection d'un Pape qui lui sur plus agréable. Ainsi Henri III, sils de Conrad le Salique, sit élire Suidger, sous le nom de Clément II, à la place de

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 500 Grégoire VI (a). Ce Pape étant mort, le même Empereur recommanda Brunon, Evêque de Toul, qui fut élû Pape (b). Après la mort de Brunon qui avoit pris le nom de Leon IX, les Romains envoyerent une députation à Henri, pour le prier de leur donner un Pape. L'Empereur leur envoya Gebhard, Evêque d'Aichstedt, qui fut reconnu Pape sous le nom de Victor II. Pour ne pas en rapporter d'autres exemples, en voici un d'une grande confidération. Hildebrand, Archidiacre de l'Eglise de Rome, ayant été élu Pape, après le décès d'Alexandre II, envoya (c) des Députés à l'Empereur Henri IV. avec des Lettres fort soumises, pour lui demander sa confirmation & son agrément , l'assurant qu'il avoit été élû malgré lui . & que s'il plaisoit à l'Empereur , il se démettroit de sa dignité en faveur d'un autre. C'est que véritablement les Empereurs étoient alors en possession de donner des Evêques au Siège de Rome. Il n'en faut point d'autre preuve que la Lettre des Romains au même Empereur sur l'élection de Nicolas II (d). & le Décret Confistorial du même Pape (e):

Lorsque Hildebrand envoya demander la confirmation de fon élection, plusieurs Prélats qui étoient auprès de l'Empereur,

(a) Glaber Rodolph. Lib. 4. p. 5.

(b) Leo Oft. Chron. Cassinat. Cap. 79.

(d) Lambert & le Moine de Herseld rapportent la substance de cette Lettre: » Satisfactionem ad Regem mittent se seillett sidem quam pari dixissent silio quocà possitus ; eventuras ; coque anime, vocanis Romana Ecclies Ponsistem, usque ad n id tempus non subvogasse. Ejus magis super noc expessare sententiam, orantque sedulò ni detempus non subvogasse.

n at seur inferedit, vanfaitate.

(1) Co Decrete trouve au long dans les Annales de Baronnius, Tom. XI, à l'an 2075, pag. 377. On y lite est paroles remarquables: n Éligane (Pantifez à égilament n Éclique grant 6, frequirei donne vi, vel fi de 1918 non invenieur, ex aits alfamente n fichio et donne loncer 6 reversaits distili fill in 1911 Hantit, qui in prafentiamen Resident grante information paronte processor de la consideration from the consideration from the page de 1918 non the consideration from the consideration fro

Îui confeillerent de la refuér & de faire élire un autre Papo, prévoyant que de l'humeur dont étoit Hildebrand, il donneroit bientôt fujet à Henri de se repentir de la complaisance. Mais le Monarque, charmé du stile sounis dont le nouveau Pape lui avoit écrit, s'empressa de consirmer le choix du Peuple & du Clergé Romain. Il ne sut pas longtems à s'appercevoir de la faute qu'il avoit saite.

XV.
Procedés fanglans entre Grégoire VII & l'Empereur Henri IV
& leurs fucceffeurs, qui aboutiifent a ôter aux
Empereurs le
droit de nommer
aux Evit hês, qui
ané-ntullent leur
autorité a Rome,
& qui la dinénumu beaucoup
ca Allemagne.

Hildebrand commença fon Pontificat par défendre aux autres Evêques de se qualifier Papes. Ce titre, auparavant assez commun parmi les Prélats, sur dès-lors assecté à celui de Rome. Ensuite Grégoire VII (c'est le nom que Hildebrand avoit pris d'abord après son élection) publia un Bres, pour obliger tous les Eccléssaftiques mariés à renvoyer leurs semmes, sous peine d'excommunication. Résolu de se rendre absolument maître de tous les biens Eccléssaftiques, il déclara excommuniés tous les Eccléssaftiques qui recevroient l'investiture des Laïques, & les Laïques qui la donneroient aux Eccléssaftiques.

Quelques Papes avant Grégoire avoient tenté de dépouiller les Empereurs du droit d'invellir par la croffe & l'anneau; mais les difficultés les avoient rebutés. Grégoire, d'une humeur plus propre à se roidir par les obstacles, qu'à plier, ne ménagea rien, & sans produire d'autre titre que sa volonté, précèndir qu'on lui cédât une prérogative dont les Empereurs étoient sort isloux.

Le premier Décret de Grégoire VII fur les investitures, fut dressé dans un Concile tenu à Rome (a). Leon d'Ostie qui étoit présent , dit positivement que tant celui qui donne que celui qui reçoit l'investiture y sont condamnés à la même peine d'excommunication (b).

(a) En 1078.

<sup>(</sup>b) In eadem Synodo constituit, ut si quis à Laico, Ecclesia investituram acciperet; sans & accipient, anathemate plesterentur. Leo Ostien. Chron. Cassin. Lib. 3. Cap. 42.

#### DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 511

L'Empereur continua d'user de sen droit , & à donner diverses invessitants d'Evéchés & d'autres Eénésics. Le Pape lui écrivit diverses Lettres peu mesurés  $\alpha$ , & enfin il tint un nouveau Concile (a), où non-seulement il renouvella le Décret précédent, mais en ajouta de nouveaux (b).

Le prétexte dont il coloroit les entreprises, étoit d'empêcher la fimonie, prétendant que les Rois & les Empereurs ne nomionn aux Bénéfices que leurs créatures ou ceux qui leur donnoient de l'argent, sans avoir égard à la piété ni au mérite. Les Décrets de Grégoire VII furent le fignal de la discorde de la division. On vit alors le Sacerdoce aux prises avec PEmpire, & cette lutte cruelle dura plus de trois cens ans, avec des intervalles plus ou moins longs, selon que les Empereurs furent plus ou moins jaloux de leurs droits, hardis à les revendiquer & à méprifer des armes peu à craindre, lorsqu'elles sont employées sans cause l'égitime, mais que les conjonêures rendoient Cormidables.

Ce fut de ce célèbre démêlé que naquirent dans la fuite les deux fancules factions des Guelphes & des Gibelins, qui défolerent fi long-tems l'Italie, & en firent un objet d'horreur & de compaffion, & peut-être eff-ce à la mémoire de ces faits que

<sup>(</sup>a) En 1080.

<sup>(1)</sup> Seguentes Saturus S. Patrum first in prioritus Concillis, que, Don niferance, claboraisme, de Ordentaines Eccludiscoum depitatem, flatimum, is de mute, Applichted autorituse descriminte V confinement; us if quis diseasest Esployastum oblivation in demandational European esplone foliopean, multiteness inter Reployaste oblivation shakestum in en multi et, in Esployas vi dishati, audiental concelium. Informe debates hakestum in en multi et, in Esployasti, in dishati, audiental concelium. Informe crimination description descriptions in the confinement of the crimine tax ambitionies quan inductionate, qual of glacia telebrative, confirmant, entre of the crimination confirmation. In the confirmation of the confirmat

le Luthéranisme sut redevable des progrès rapides qu'il fit en

Allemagne.

Henri résolut de faire déposer Grégoire. Il affembla un Concile à Worms, qui déclara ce Pape indigne d'être affis fur le Siege de Rome, le qualifia de loup ravissant qui déchiroit le troupeau du Seigneur. Grégoire, de son côté, excommunia & déposa l'Empereur. On vit alors deux Empereurs & deux Papes.

Grégoire pouffa les choses à une extrémité qui lui auroit été funeste, si les autres Souverains avoient été aussi éclairés sur leurs intérêts que Henri. Le Pape ne se contenta pas d'écrire & de publier que le Pontife Romain étoit maître de la dignité Impériale & de l'Empire. Il ajoutà, fans aucun ménagement, que tous les Royaumes & Principautés lui appartenoient ; qu'il en étoit le Seigneur direct & le dispensateur ; & qu'il pouvoit délier les sujets du serment de fidélité fait au Souverain, en vertu du pouvoir que faint Pierre lui avoit transmis.

L'Empereur fut le seul qui se mit en devoir de s'opposer à des prétentions si inouies ; & Grégoire auroit été la victime de fon reffentiment, s'il n'avoit trouvé de l'appui dans ceux mêmes ou'on auroit cru devoir contribuer à sa perte. Sur le point d'être pris dans le Château Saint-Ange, il eut recours à Robert Guifcard, Duc de Normandie, qui faisoit la guerre aux Grecs dans le Royaume de Naples, Ce fameux Avanturier, ce nouveau Prince, espérant de profiter des divisions du Pape & de l'Empereur, accourut au fecours de Grégoire, & obligea Henri à lever le siege du Château Saint-Ange.

Le Pape, pour forcer l'Empereur à fortir de l'Italie, fit révolter une partie de l'Allemagne par ses anathèmes lancés coup sur coup, & excommunia le peu d'Evêques & de

Princes .

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 513 Princes, qui reconnoiffoient encore Henri pour leur Empereur.

Grégoire mourut, & Urbain II qui lui fucceda, adopta ses vûes & ses desseins. Il renouvella les excommunications lancées contre Henri & ses Partisans.

L'ignorance & l'erreur des préjugés étoient telles, en ces tems-là, que les fujets croyoient faire une œuvre agréable à Dieu que de confipirer contre leur Souverain. L'Empereur, pour furcroît de chagrins, eut la douleur de voir son propre fils révolté contre lui, devenir son compétiteur & être couronné par un Evêque. Ce fils nommé Conrad, « vint faire ferment » de fidélité au Pape Urbain, promettant lui conserver la vie, » les membres & la dignité Pontificale. Le Pape, de son côté, » le reçur pour fils de l'Eglis Romaine, & lui promit aide & vocnsseil pour se mainenir dans le Royaume & acquérir la « Couronne Impériale, à la charge de renoncer aux investitures. » Yves de Chartres, éctivant au Pape, lui témoigne sa joie « de la réduction du Royaume d'Italie à son obéssifiance, & de la » soumission du nouveau Roi (a).

Conrad étant mort, le fecond fils de Henri, nommé Henri lui-même, se révolta aussi contre son pere, de lui fit éprouver une cruelle persécution qu'un sçavant Cardinal appelle Oeuvre divine, une action de grande pisété, d'avoir été si cruel à son pere (b). Le fils porta en esset la cruauté jusqu'à faire exhumer le corps de son pere, & à le laisser pendant cinq ans sans sépulture.

Mais ce même Prince qui, après la mort de son pere, sur élevé au trône Impérial, sous le nom de Henri V, ne sur pas moins attentif à conserver ses droits, que l'avoit été Henri IV,

Tome VII.

<sup>(</sup>a) Fleuri, Hift. Eccl. Tom. 13. p. 557. Edit. de Brux.

En effet, voyant que Pascal II, qui avoit succedé à Urbain, poursuivoit le même projet, il partit pour l'Italie à la tête de trente mille hommes, & s'approcha de Rome. Le Pape, effrayé à la vue de cette armée, entra en accommodement. On convint que l'Empereur rendroit au fouverain Pontife l'investiture de toutes les Eglises, à condition que les Evêques rendroient à l'Empereur & à l'Empire les Villes, Duchés, Marquisats, Comtés & Principautés qu'ils tenoient de la piété de ses prédécesseurs, & perdroient toutes leurs Régales, c'est-à-dire, la droit de battre monnoye, d'avoir des péages, de mettre des impôts, d'établir des foires, de jouir des avoueries de l'Empire > & d'entretenir des troupes (a).

Ce Traité, ratifié & confirmé par le Pape, fut presqu'aussi-tôt rompu. Pafcal s'imaginant que l'Empereur ne pouvoit plus rester en Italie, & informé que son armée s'affoiblissoit tous les jours, protesta contre cette transaction qu'il avoit approuvée & confirmée folemnellement. L'Empereur irrité, revint à Rome, attaqua le Pape, le fit prisonnier avec une partie de sa Cour. & l'envoya en Ombrie, dans un Château dont il étoit le maître. Après quelque tems de prison, le Pape ennuyé de ne voir personne se remuer pour venir à son secours, renonça à toutes ses prétentions, pour obtenir sa liberté.

Cette démarche lui attira de grands reproches de la part de fon Clergé. Le Pape craignant d'être déposé, désavoua sa conduite, fous prétexte qu'il avoit été forcé, & recommenca à pousser l'affaire des investitures.

Sa mort ne procura que la paix. Le Cardinal Cajetan, qui lui succeda sous le nom de Gelase II, renouvella la guerre.

<sup>(4)</sup> Chron. Magd. in vitá Henrici V., apud Meibomium ad ann. 1110. Palla conventa. P. 550. ad ann. 552.

DES SOUVERAINS; &c. CHAP. IV. 515 Ayant refusé de ratisser le Traité fait avec Pascal, l'Empereur l'obligea à s'enfuir d'Italie. Ce ne furent qu'excommunications d'un côté, & dépositions de l'autre. Cela continua sous le Pontificat de Calixte II.

Dans cet état de trouble & de confusion, les Papes se rendirent maîtres de la meilleure partie de l'Italie, au grand préjudice de l'Empereur & de l'Empire d'Allemagne. Mais une perte encore plus grande pour Henri V & pour ses successeurs, fut celle de leur autorité en Allemagne même.

Les Princes & les Evêques Allemands, qui jufqu'alors s'étoient reconnus Vassaux de l'Empereur, commencerent à se regarder comme des Etats affociés au Gouvernement général de l'Empire, conjointement avec le Chef. Ils changererent leurs droits régaliens en Souveraineté. Leurs armes, appuyées du prétexte de la Religion, forcerent les Empereurs à renoncer à des droits qu'ils ne pouvoient plus défendre,

Henri V, désespérant enfin de recouvrer son droit par la force, & craignant de tout perdre, eut recours à la négociation. Il affembla une Diete à Worms (a). Les Agens du Pape s'y trouverent, & l'Empereur accepta l'accommodement qui lui avoit déja été proposé auparavant ; sçavoir , qu'il se désisteroit des investitures par l'anneau & le bâton Pastoral; qu'on pourvoiroit aux dignités Ecclésiastiques, par des Elections libres & Canoniques, auxquelles l'Empereur pourroit assister pour empêcher toute simonie ; que l'Elu recevroit du souverain Pontife l'investiture par l'anneau & la crosse, & de l'Empereur l'investiture par le sceptre, pour les Régales & le temporel de l'Evêché, Archevêché ou Abbaye; qu'il restitueroit à l'Eglise de Rome les terres & les Régales de faint Pierre, qui lui avoient

<sup>(</sup>a) Au mois de Septembre 1122

été ôtées durant les troubles, & qu'il lui prêteroit secours toutes les fois qu'elle l'exigeroit.

Ces articles furent couchés dans un Ecrit que l'Empereur signa, & qui fut échangé avec celui du Pape. Calixte déclare, dans le sien signé de sa main, qu'il consent que l'élection des Evêques & des Abbés du Royaume Teutonique se fassent en préfence de l'Empereur, sans violence ni simonie; & que s'il arrive quelque différend, ce Prince protége la plus faine partie, fuivant le Jugement des Métropolitains & des Comprovinciaux; que l'Elû reçoive de l'Empereur l'investiture des Régales par le sceptre, excepté ce qui appartient à l'Eglise de Rome; qu'il s'acquitte envers ce Prince des devoirs auxquels il est tenu de droit; qu'il foit accordé l'espace de six mois à celui qui aura été facré dans les autres parties de l'Empire, c'est-à-dire hors de l'Allemagne, pour recevoir l'investiture des Régales; enfin le Pape promet aide & secours à l'Empereur, & lui donne sa paix (a).

Ce fut là l'époque de l'ascendant que les Papes prirent sur les Empereurs, & que ceux-ci tenterent envain de furmonter. Depuis cet accord, on vit les Papes disposer de l'Empire en maîtres, opposer Empereur à Empereur, déposer l'un, élever l'autre; prescrire une forme de serment à celui-ci, condamnez celui-là à une satisfaction ignominieuse, la lui faire subir avec la derniere rigueur, enfin se les rendre presque entiérement dépendans. Tel fut, pendant plusieurs siécles, le sort des Empe-

reurs ou Rois d'Allemagne.

Je rapporterai ici un passage d'un Auteur Allemand, un peu long, mais qui donne une juste idée de cette contestation des Papes & des Empereurs d'Allemagne.

(a) Les Copies de ces deux Ecrits se trouvent dans divers Recueils de Droit Public ; dar s Goldast , Schmaus, &cc.

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 517 » Ces deux Décrets, dit-il, renversoient la majesté & la » dignité de l'Empire Romain ; & ce qu'il y avoit de pis , c'est » qu'on sappoit son pouvoir de maniere à le ruiner entiérement. » En effet, c'étoit alors la coutume, qu'une infinité de personnes o de diverses conditions se rendoient, de toutes les parties de » la Chrétienté, à la Cour Impériale. On y voyoit des Moines » de tous les Ordres, des Prêtres, des Docteurs, des Gens de » Lettres, des Nobles, des Roturiers qui venoient folliciter ■ des Bénéfices , comme on fait aujourd'hui à la Cour de Rome : » car l'Empereur conféroit alors non-feulement tous les Evê-- chés , les Abbayes & les autres Bénéfices moins confidérables ; n comme Prébendes, Canonicats, Doyennés, Prévôtés, &c. » mais même défignoit le Pontife Romain qu'il jugeoit à propos » qu'on élût (a). Or en cédant aux prétentions de Grégoire & » à ses Décrets, il est clair que tout cet éclat de la Cour Impé-» riale disparoissoit dans le moment, & que ceux que l'espoit " d'obtenir quelque Bénéfice y attiroit, l'abandonneroient auffi-» tôt qu'ils verroient qu'on ne pourroit obtenir ces Bénéfices · que par vove d'élection. Mais ce qui faifoit le plus de peine à » l'Empereur , c'est qu'en renonçant aux investitures ( c'est » ainsi qu'on appelloit la collation des Bénésices ) il perdoit la » meilleure & la plus confidérable portion de fes droits , le plus · beau fleuron de sa Couronne, & exposoit l'Empire à un déluge » de maux. En effer, lorsque l'Eglise accorda à Charlemagne » & à Othon I le privilege des investitures, les Evêques étoient » pauvres, peu confidérables, & presque sans revenus fixes. » Mais dès que les élections commencerent à se faire sous les » auspices des Empereurs, & que ces Princes eurent acquis le (a) Imperator enim non folum Epifeopatus omnes & Atbatias, minoraque omnia Sacerdotia, ut Prabendas, Canonicatus, Prapofituras, Decanatus, & hujufmodi con-ferebas, sed etiam Romanum ipsem Pontificem designabas,

» droit de confirmer les Elûs ou de les rejetter, on vit les » Empereurs, à l'envi des autres Princes qui vouloient bien » mériter de l'Eglise, accabler les Prélats de bienfaits, les enri-» chir, les considérer comme les premiers Membres de l'Empire, . doter leurs Eglises, leur accorder des Forteresses, des Villes, » des Duchés, des Provinces, les droits d'impôts, de péages, » & diverses autres prérogatives réservées à l'Empire & à lui » appartenantes comme biens particuliers du fisc, ou comme » fiefs caducs ; car dès qu'un Prince Laïque venoit à mourir » fans héritier légitime, ses pays & possessions revenans de » droit à l'Empire, étoient auffitôt donnés à quelqu'Evêque; & » voilà de quelle maniere tous les Prélats d'Italie, des Gaules, » de Germanie, & de toute la Chrétienté, sans en excepter » le Pontife de Rome, devinrent en peu de tems de pauvres ■ & humbles Prélats qu'ils étoient, de riches & de très-puissans » Princes, »

» Les Empereurs ne croyoient point par-là diminuer les droits de l'Empire, étant bien affurés qu'ils étoient maîtres de la nomination des Prélats, & que perfonne n'obtiendroit » ces Bénéfices que par leurs ordres & felon leur bon platifir (a). Or Grégoire par fes Decrets, enlevoit à l'Empereur la moitié de l'Empire : car quelle apparence d'obliger les Evêques à reflituer à l'Empire tout ce qu'ils avoient reçu des Empereurs, nonen qualité d'Evêques, mais comme Membres de l'Empire? » Si donc on privoit l'Empereur de la nomination aux Prélatures, & que les Prélats retinffent & confervafient leurs » Bénéfices, & tous les autres biens dont les Empereurs les avoient pourvis n'étoit-il pas clair que c'étoit dépouiller » l'Empereur de la moitité de fa puisfance?

<sup>(</sup>a) Ex eis seilicet opibus qua antea Imperii juris erant, in nullă re, Imperialia jură minui exissimantes, quispe quod ceri esfent, cos omnes Prelatos à se dessenados sore, se non nis justi suo se vocantes, Sacretosia infa obtenuros,

#### DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 519

» L'Empereur voyoit bien que , puisque les Evêques d'Italie
» & de Germanie , quoique délignés & pourvûs par lui , ne
haitfoient pas de prendre des engagemens contraires à ses
» intériers , & de se révolter fréquemment contre lui , ce seroit
» bien autre chose , lorsqu'ils croiroient ne lui rien devoir. Il
» sentoit que si chaque Chapitre , chaque Eglise Collégiale
» acqueroit le droit d'élire son Evêque , bientôt ses plus cruels
» ennemis seroient pourvûs des plus beaux & des plus puissens
» Evêchés de l'Empire ; ce qui animeroit les sactieux & décou» rageroit les bien intentionnés , d'où s'ensuivroit infaillible»
» ment la ruine de l'Empire.

» Telles furent les raifons qui aigrirent l'Empereur & divers » autres Princes de l'Empire contre le Pape Grégoire. Il ne » s'agiffoit entr'eux & lui, de rien moins que du falut ou de la » ruine entiere de l'Empire.

"D'un côté, l'Empereur perfistoit à vouloir désendre ses droits & ceux de l'Empire envers tous & contre tous. De l'autre, le Pape prétendoit rétablit l'Eglisé dans sa liberté, sans » se soucire du sort de l'Empire-Il publioit qu'il étoit indigne » que le Sacerdoce dépendît des Laïques, sans considérer que » ceux-ci avoient pour eux une possession de trois cens ans, continuée sans interruption depuis Charlemagne, sous plus » de soixante Papes ou Pontises Romains (a),

Le droit de l'Empereur étant réduit à l'investiture par le fceptre pour les Ecclésastiques , on inventa l'investiture du drapeau pour les Laïques. Cette derniere consistoit à donner autant de drapeaux que l'on conseroit de fiefs. Au reste, l'investiture par le sceptre est fort ancienne, & l'on en trouve un

<sup>(4)</sup> Histoire de Gregoire VII écrite par Onuphre Panvin, Moine de l'Ordre de Lint Augustin, Edit, Cretz. p. 262.

exemple dans le sixiéme siècle, lorsque Theodebert, Roi des François, toucha Ladrana de son sceptre, & lui donna en même-tems tous les siefs que Florus son oncle avoit possedés.

Aujourd'hui il n'y a en Allemagne qu'une maniere de donner l'inveltiture de toure forte de fiefs, tant Eccléfiastiques que Laïques; elle consiste à faire baiser au Prince, ou à celui qui le représente, le pommeau d'une épéc. L'Empereur pendant cette céramonie est debout & couvert; celui qui reçoit l'investiture est découvert & à genoux.

Les Papes ne se mitent guere en peine d'observer le Traité de Calixte II avec Henri V. Innocent II décida (a) qu'à l'avenit le Pontife Romain ne seroit plus élû que par le Clergé à l'exclusion du peuple. Alexandre III sit une Constitution (b), par laquelle l'élection du souverain Pontife sur réservée aux seuls Cardinaux, à l'exclusion des autres Eccléstatiques. Enfin, Honorius III ordonna que les Prélats des autres Eglises, ne seroient plus élûs que par les Chanoines, & que les autres Capitulaires ni le peuple n'auroient aucune part à ces élections.

XVI. Occasion du Concordat Ger-

Peu contens de tous ces changemens, les Papes inventerent encore les réferves, les graces expectatives, les annates; & cét au milieu des excommunications, des guerres, des troubles, des mouvemens, que s'est formé le Droit Public Ecclésiastique d'Allemagne. A peine le Corps Germanique a-t-il conservé quelques-unes de ses Loix primitives. Les Diettes ont empêché que les Allemands ne fussem molestés par de fréquentes cirations hors de l'Empire; elles se sont opposées à l'abus des réserves & des graces expectatives, & elles ont assuré problervation du Concordat Germanique, Il sout nécessiament tracer

<sup>(</sup>a) En 1138. (b) En 1179.

DESSOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 521 ici en peu de mots l'histoire de ce Concordat, peu savorable affurément au Chef de l'Empire.

Le Concile de Conflance ordonna qu'il fût célebré des Conciles généraux pour la ceffation des fahimes que le premier feroit tenu dans cinq ans à Pavie, & le fecond fept ans après en un lieu qui feroit reglé par le Concile de Pavie; que les Conciles fe tiendroient enfuite de dix en dix ans, & que le dernier marqueroit toujours le lieu où feroit célebré celui qui feroit prochainement attendu.

Le Concile de Pavie fut transferé à Sienne à caufe de la peste. Martin V, pour conjurer l'orage qui menaçoit fon autorité, diffipa le Concile & en fit l'indiction à Basse. Il étoit question de réunir les peuples de Boheme à l'Eglisé, & de faire la guerre aux Hussies. Le schisme que l'elevation au souverain Pontificat de Felix V, conun auparavant sous le nom d'Amedée de Savoye, avoit fait dans l'Eglisé entre lui & Eugene, cessa par l'abdication de Felix, & par son accommodement avec Nicolas V, successeur d'Eugene, procuré par l'autorité de Charles VII, Roi de France, qui avoit envoyé à ce sujet une Ambassade à Felix. Nicolas V approuva tous les actes (a) du Concile de Basse.

Le Réglement fait à Bourges par le Roi & le Clergé de France, fous le nom de Pragmatique-Sanêtion, & qui fut approuvé par le Concile de Bafle, renouvella toutes les plaintes des Allemands, Quoil difoient-ils, fommes-nous de pire condition que les François? Cette Nation feta à l'abri de toutes les exactions de la Cour de Rome, tandis que les Allemands apyeront toutes les raxes qu'il plaira au Pape de leur impofer! Les Allemands avoient alors un Empereur à qui tout cela étoit

(4) Du mois de Juillet 1439.

Tome VII.

V v v

affez indifférent. Fréderic III, qui méritoit mieux le furnom d'indolent, que celui de pacifique, qu'on a jugé à propos de lui donner, écoutoit toures ces plaintes fans s'en mouvoir. Enfin preffé vivement par les Etats de l'Empire, il alla à Rome, y reçut la Couronne Impériale, & y fit le Concordat Germanique, qui fait aujourd hui la base du Gouvernement Ecclésiastique de l'Allemagne (a).

XVII. Dispositione du Concordat Germanique.

- Le Concordat Germanique devoit être fait en forme de transaction entre Frederic III & Nicolas V, comme celui de France la été entre François I & Leon X; mais il est simplement en forme de Constitution du Pape. Voici la substânce de ses dix principaux articles.
- I. On réferve à la nomination du Pape tous les Bénéfices vacans en Cour de Rome. Le Saint Pere nomme à tous les Bénéfices qui viennent à vaquer dans le lieu où il tient fa Cour & à dix lieues à la ronde; & c'est ce qu'on appelle vacance in Curid,
- II. Les Bénéfices des Cardinaux & de leurs Officiers, en quelques lieux qu'ils vaquent, lui font aussi réservés.
- III. On rétablit les élections dans les Eglises Métropolitaines, Cathédrales & Abbatiales.
- IV. On partage entre le Pape & les Ordinaires les autres Bénéfices de moindre conféquence, enforte que les Ordinaires y norment pendant les mois de Février, d'Avril, de Juin, d'Août, d'Octobre & de Décembre; & le Pape pendant les mois de Janyier, de Mars, de Mai, de Juillet, de Septembre & de Novembre. Si le Pape na pas foin d'y pourvoir dans les trois mois qui fuivent la vacance, le droit de nommer est dévolu aux Ordinaires. Grégoire XIII déclara en 1576, que les (g) En 1448, voyes ce Goncordat dans les Corps universét Diplométique du Diroit des Cens, deuxième Vol. deuxième Partie, depuis la page, 108 jusqu'à la pège 114.

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 523 trois mois pendant lesquels le Pape a droit de nommer aux Bénéfices, doivent commencer du jour qu'il aura eu connoilfance de leur vacance. Outre la collation pendant ces six mois, le Pape se réserve encore celle des grandes dignités pendant les fix mois des Patrons. A l'égard des Bénéfices purs , ils sont réservés aux Evêques; & c'est de là qu'est venu le concours établi dans l'Empire, par le Concile de Trente.

V. Dans les Eglifes Cathédrales & les Monasteres soumis immédiatement au faint Siége, les élections seront portées au Pape pour être confirmées, s'il les trouve Canoniques, autrement la Cour de Rome y pourvoira. Les provisions ou confirmations accordées par le faint Siege, ne dispenseront point les Prélats des devoirs dont ils sont tenus envers leurs Supérieurs . & l'Elû confirmé prêtera à son Métropolitain le serment ordinaire.

VI. Dans les Monasteres qui ne sont pas soumis immédiatement au faint Siege, & dans lesquels l'usage n'est pas d'y avoir recours pour la confirmation & provision des Prélats élus, on n'y recourera point à l'avenir, & les Bénéfices de ces Monasteres ne tomberont point fous les expectatives.

VII. Le Pape ne pourra se mêler des Monasteres de Religieuses, à moins qu'ils ne soient exempts. Alors il le sera par

commission fur les lieux.

VIII. Lorfque les Prélatures des Eglises Cathédrales ou des Abbayes d'hommes seulement viendront à vaquer, il sera payé des fruits de la premiere année les sommes taxées dans le livre de la Chambre Apostolique, & les taxes en seront données moitié dans l'an de prise de possession pacifique, & l'autre moîtié l'année suivante. Que si dans la même année ces Fglises vaquent deux ou plusieurs fois, les taxes ne seront acquittées qu'une fois, & cette dette ne passer pas au successeur.

IX. On ne payera rien pour les Bénésices dont le revenu

IX. On ne payera rien pour les Bénéfices dont le revenu n'excede point la valeur de vingt quatre florins d'or de la Chambre.

X. A l'égard des Bénéfices qui ne font ni Evêchés, ni Abbayes d'hommes, mais qui font néanmoins conferés de l'autorité du faint Siege, les annates ou la moitié des fruits feront payés dans l'an de la prife de possession, felon la taxe ordinaire.

Les Etats de l'Empire défapprouverent d'abord ce Concordat, comme ayant été fait entre l'Empereur & le Pape, fans l'intervention du Corps Germanique. Cependant, dans toutes les Capitulations, on fait promettre aux Empereurs, qu'ils feront ensorte que le souverain Pontise observe le Concordat. Ce qui n'empêche pas que les Papes n'agissent avec les Allemands, comme s'il n'y avoit jamais eu de Concordat, toutes les sois que leur intérêt le demande, & c'est ce qui a donné lieu à de vives plaintes de la part des Etats.

XVIII. L'élection & I postulation fon les deux voye pour parvenir au Evêchés d'Alle magne.

On parvient aujourd'hui aux Evêchés & aux Archevêchés en Allemagne, par deux voyes: l'éledion & la polfulation. Cette derniere est une invention moderne pour augmenter l'autorité du Pape.

Celui qui afpire à un Evêché par voye d'élection, doit être Allemand de Nation, Chanoine de l'Eglife dont il brigue la Prélature, avoir au moins vingt-un ans complets, & n'être pourvû d'aucun autre Bénéfice.

S'il lui manque une seule de ces qualités-là, il ne peut parvenir à l'Evèché que par voye de possibilitation, c'est-à dire, qu'après la nomination; comme elle n'est pas Canonique, il faut qu'à la sollicitation du Chapitre, elle soit approuvée par le Pape à qui appartient le droit de consistmer l'élection.

#### DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 525

Le Prince Clément de Baviere se trouva en concurrence (a) avec le Cardinal de Furstemt erg pour l'Archevêché de Cologne. Tous deux avoient des d'fauts qui leur fermoient la voye de l'élection. Le Prince de Baviere n'avoit que dix-huit ans , & le Cardinal possédoit l'Evêché de Strasbourg. Tout cela étoit contre les Statuts, il fallut donc s'en tenir à la voye de la postulation. Le Comte de Kaunitz, Commissaire de l'Empire. menaça en plein Chapitre de l'indignation de l'Empercur quiconque penseroit au Cardinal de Furstemberg. Cependant le Prince Clément n'eut que neuf voix, ou même que huit; car on prétendit prouver que celle que Hermand, Marquis de Bade, lui avoit donnée par Procureur, étoit absolument nulle : ainsi tout concouroit en faveur du Cardinal. L'âge propre aux affaires, la capacité, l'expérience, l'inclination du Chapitre, bien marquée par la pluralité des suffrages; mais Innocent XI qui devoit décider le Procès, n'étoit nullement bien intentionné pour la France, dont Furstemberg étoit partisan; & ce Pape rejetta la postulation du Cardinal, & consirma celle du Prince de Baviere, entreprise que l'Empire n'eût pas soufferte, s'il n'eût été alors dans les intérêts de la Maison d'Autriche à laquelle Furstemberg faisoit ombrage.

Il ne reste au Chef du Corps Germanique sur les Eglises Du Dre d'Allemagne, que le droit de disposer dans chaque Chapitre de 101 l'Empire, tant Protestant que Catholique, du premier Bénéfice vacant. On l'appelle droit de premieres prieres (b'); & ce droit répond à peu près à celui de joyeux avénement qui appartient au Roi Très-Chrétien, dans toutes les Eglises de ses

États.

<sup>(</sup>a) En 1688. (b) Jus primarium precum;

Ce droit qui est peu de chose en Allemagne, qui paroît être un reste des investitures, & qui appartient à l'Empereur feul, on l'appelle de premieres prieres, parce que l'Empereur ne nomme que par voye de recommandation au premier Bénéfice vacant ou qui doit vaquer ; car il a cet égard pour les Collateurs de leur adresser des Lettres supplicatoires, avec cette formule: Nous prions votre dévotion : Nous vous adreffons nos premieres prieres pour un tel (a). Mais quoique l'Empereur employe les termes de recommandation & des prieres, les Lettres qu'il accorde n'en sont pas moins un ordre ; & il n'est pas libre aux Eglises à qui appartient la collation, de conférer ou de ne pas conférer le Bénéfice au fujet nommé par l'Empereur. Ce ne seroit plus alors un droit pour ce Prince. On ne regarde ce mot de priere, que comme une pure formalité. Dans le fonds, les Lettres contiennent un ordre dont les Collateurs n'oseroient s'écarter.

Le Précific, c'eft-à-dire, celui à qui l'Empereur a accordé fes Lettres, cft tenu de préfenter les Lettres de l'Empereur au Collateur du Bénéfice, un mois après la vacance publique de ce Bénéfice, fur peine de perdre fon droit, à moins qu'il n'ait été empèché par des caules légitimes & par quelqu'accident imprévu.

Dès qu'il a accepté un Bénéfice, il est obligé de le garder lass retour; mais il dépend de lui d'accepter celui qui vaque ou qui viendra'à vaquer, ou de le refuser, & d'attendre qu'il en vaque un meilleur, pourvu qu'il ait soin de déclarer devant un Notaire & en présence de témoins, qu'il ne prétend point à un tel Bénéfice.

La mort de l'Empereur n'empêche jamais l'effet des premieres

<sup>(2)</sup> Mayer, Fr. de Jure Prim. prec. p. 13 & 14. Schilter de Lib. Eccl. Germ. Lib. 6. p. 784. Monzanhim. Cap. 5, p. 181 & 182.

DES SOUVER AINS, &c. CHAP. IV. 527 prieres; & la mort du Précisse rpive pas non plus l'Empereur du droit qu'il avoit sur un tel Bénésice, si cette mort arrive avant que ce Bénésice ait été conseré.

Aux termes du Concordat Germanique, tous les Collateurs de l'Empire font sujets au droit de premieres prieres de l'Empereur, & les nommés peuvent requérit toutes sortes de Bénéfices féculiers ou Réguliers, même les Cures & les Dignités. On n'en a excepté que les Evéchés & les premieres Dignités des Eglises Cathédrales ou Collégiales, les Abbayes & les Prieurés conventuels, les Bénéfices qui sont en patronage Laïque, ceux qui sont manuels & révocables, & ceux dont la disposition est dévolue au Pape par la négligence du Collateur. Il y a ensin quelques Eglises privilègiées où le droit de premieres prieres n'a point lieu; telles sont celles des Duchés de Cleves & de Juliers, & quelques autres en Autriche & ailleurs. A cela près, toutes les Eglises y sont soumises, tant les médiates que les immédiates j mais à l'égard des premieres, celles qui nont pas été soumises à ce droit avant 1614, en sont aujourd'hui exemptes.

Lorsqu'un Collateur n'a que deux ou trois Bénéfices à sa disposition, il ne peut être chargé d'un brevet de premières prières. Il faut qu'il en ait au moins quatre à nommer, pour être assure à ce droit.

Chaque Eglise ne peut être tenue que d'acquitter un seul brevet de premieres prieres d'un même Empereur.

Avant la paix de Weftphalie, on disputoit si les Eglises Protestantes étoient sujettes au droit des premieres priees; les uns soutenoient qu'elles en devoient être exemptes, les aurres prétendoient le contraite. Les premiers disoient que les Empereurs reconnoissant ne tenit ce droit que des concessions des Souverains Pontises, & les Papes n'ayant aucune Jurisdiction sur le Clergé Protestant, l'Empereur ne pouvoit par conséquent

en avoir d'autre lui-même que celles que les Loix de l'Empire lui accordent.

Les autres soutenoient que, quoique ce droit ne sût qu'une conceilion des Papes, ce n'en étoit pas moins un droit & même une Régale de l'Empereur, par un este de Loi. & non interrompue, laquelle a sorce de Loi.

Le Traité de Weltphalie a décidé la question en faveur de l'Empereur. Il y est dit (a), que l'Empereur exercera le droit des premieres prieres dans toutes les Eglifes où il l'avoit exercé auparavant, moyennant qu'il présente un fujet Protestant, pour les Bénéfices Protestans, & dans celles qui sont mixtes, celui qui ser anommé à un Bénéfice, ne pourra en être pourvû, s'il n'est de la Religion de celui qui le possédoit auparavant.

Avant le Concordat Germanique, les Empereurs jouirent du droit de premieres prieres, comme d'un droit Impérial, sans prendre d'Indult. Depuis le Concordat jusqu'à la paix de Westphalie, ce droit ayant fouffert quelque contradiction, les Empereurs prirent des Indults des Papes, sans en reconnoître la nécessité, & seulement pour en faciliter l'exercice. Mais depuis cette paix , les Empereurs cefferent absolument de demander des Indults au Pape, parce qu'elle marque expressément que l'Empereur se peut passer de ces Bulles, & qu'il doit jouir, sans contestation, du droit de premieres prieres, non-seulement dans tous les Chapitres qui relevent immédiatement de l'Empire, mais encore dans ceux qui en dépendent médiatement & dans lesquels il avoit été en possession de ce droit avant l'an 1624. Les Papes n'en conserverent pas moins leurs prétentions, les difficultés continuerent; & ce fut pour les faire cesser que l'Empereur Charles VI prit un Indult, & que ses deux successeurs Charles VII & François I, en ont pris un aussi,

(4) Inflrum, Pacis Weflph, art, V. S. 18.

SECTION

#### S Ε TI ON III. C

### Des Libertés de Pologne.

E Roi de Pologne a le droit de nommer aux Evêchés, Abbayes, & autres Bénéfices. D'anciens Statuts ont décerné la Cour de Varso. les peines les plus féveres, pour conserver ce pourvoir en son Rome, au triet de Droit de Partonse. entier. Jean - Albert fit régler par la Diette de Pétricow (a), que ceux qui, pour quelque cause que ce sût, dérogeroient au drot de Patronage en obtenant des Bénéfices, seroient punis par l'exil & la confiscation de leurs biens (b); & Alexandre obtint la confirmation de cette peine, par une nouvelle Loi, émanée de l'assemblée de Radom (c). Sigismond-Auguste ne voulut pas non plus permettre qu'on donnât aucune atteinte à ce droit (d), ni Vladislas, & qu'aucun autre en fût rendu participant (e). Cependant la chose sut mise en question, du tems de Michel, les Religieux voulant s'arroger la libre élection de leurs Abbés, & ayant porté cette cause devant le Pape. Jean III fut le premier qui promit dans fes Pacta (f), » qu'il maintiendroit les droits de Patronage » sur les Evêchés, Abbayes, & sur tous les Bénésices, & » qu'à l'exemple des Rois ses Prédécesseurs, il s'opposeroit à » tous ceux qui, de quelque maniere que ce fût, oseroient » envahir ces Bénéfices fans la nomination Royale. » Le même Prince déclara, dans une autre occasion, qu'il aimeroit mieux se voir dépouillé de tous ses autres droits que de celui de

(a) Tenue en 1596. (b) Lasco, Stat. f. 18. p. 2; Prilus. Stat. p. 95. (c) En 1505. Lasco, f. 157. p. 1; Prilus p. 96. (d) Vol. Constit. p. 4, 8. A. In Wiela. (e) Constit. an. 1641. §. 13. §. Patronatús.

Tome VII.

Xxx

<sup>(</sup>f) S. Jura Majeftatis.

Patronage (a); mais rien ne montra mieux combien il avoie ce droit à cœur & avec quelle peine il le voyoit enfreindre en plus d'une maniere, qu'une Lettre qu'il écrivit au Cardinal Altieri (b): » Nous ne scaurions assez nous étonner ! lui dit ce » Prince ) & nous plaindre de ce que le droit de Patronage des » Rois de Pologne qui jusqu'ici n'avoit point été troublé, & qui » a toujours passé pour incontestable, soit enfreint pour la » premiere fois fous le Pontificat présent, & que des Abbés » titulaires foient intrus, fans que nous les ayions nommés & » présentés, tandis qu'au contraire ceux que nous avons nom-» més aux Abbayes, fuivant la coutume & l'ancien droit, » font harcelés en mille manieres, d'une façon indigne & pré-» judiciable, par toutes fortes de frais & de chicanes, jusqu'à » ce qu'à la fin ils font frustrés des Bénésices que nous leur » avions conférés, au mépris de notre autorité & recomman-» dation Royale. Nous déclarons donc que notre ferme & » constante résolution, est de ne jamais souffrir que nos droits » de Patronage nous foient arrachés, & de ne permettre en » aucune maniere que quelqu'un soit mis en possession des » Abbayes du Royaume de Pologne sans notre nomination. » Nous avons reçû cette autorité de Dieu en même tems que » le Sceptre, & nous fommes engagés (tant par l'exemple des » Rois nos prédécesseurs, que par la Capitulation faite avec » les Ordres du Royaume, après notre élévation au Trône, & » confirmée par un ferment folemnel) à maintenir nos droits » de Patronage contre quiconque voudroit nous les ravir (c). Entre les choses qu'Auguste II promit à la République, lorsqu'il demanda le Royaume, & qui furent ajoutées aux

<sup>(</sup>a) Epift. Zalusk. T. t. p. 682. (b) En 1684. (c) Epift. Zalusk. Tom. 1. p. 886.

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. · Pacla Conventa, on lit les mêmes termes (a) par lesquels Jean III avoit promis de défendre les droits de Patronage; & de plus, il s'engage à avoir foin que les Abbés nommés par le Roi défunt arrivent à la possession de leurs Abbayes (b). Dans le Traité de Varsovie (c) le soin de ce droit est recommandé aux Chanceliers (d), Enfin, on résolut à la Diette de Grodno (e) » de demander au Pape, par un Ambassadeur, qu'il ne permît » point que les droits Cardinaux de la Majesté, de la République, & du Patronage fussent lésés, mais qu'il lui plût » d'appaifer les griefs & de réparer les préjudices caufés tant » par les Religieux qui s'emparoient des Abbayes, que par les » autres Ecclésiastiques qui usurpoient les Bénéfices sans la » présentation du Roi ». On rapporte ensuite les anciennes Loix fur lesquelles le droit de Patronage est fondé, & l'on ajoute » que la peine devroit être infligée aux violateurs fans » rémission; qu'il ne seroit permis à personne d'occuper les » Abbayes & les autres Bénéfices aufquels le Roi a droit de » présentation, sans avoir pardevers soi cette présentation ou » nomination; que les Ministres d'Etat & les Généraux d'ar-» mée seroient tenus d'y avoir l'œil & de fournir main forte, » s'il étoit nécessaire, pour chasser les usurpateurs, réprimer » tous les réfractaires aux anciennes Loix & à la Constitution » présente, & reprendre tous les biens usurpés au préjudice du » patronage du Roi, en opposant voie de fait à voie de fait (f).

Cette Constitution exprime ces griefs. La République s'y plaint des exactions commises dans le Palatinat de Cracovie

<sup>(</sup>a) §. Jura Patronatus. (b) Aze Kontroversya.

<sup>(</sup>c) En 1717.

<sup>(</sup>d) Conflit. an. 1717. p. 11. S. Nickg.

<sup>(</sup>f) Constit. an. 1726. Tit. Pofelstwo.

& dans d'autres, pour extorquer des fommes à titre de rachat; des caufes civiles évoquées aux Confitoires & à la Nonciature, par voie d'appel & d'inhibition; & des abus de la Jurifidiction des Nonces, qui troubloient le repos intérieur du Royaume. Enfuite la République demande que le Tribunal de la Nonciature foit refferré dans les mêmes limites que dans les autres Etats des Princes Catholiques où il est établi, & qu'on abroge tous-ces abus & toutes ces exorbitantes qui tournoient au grand préjudice & dommage de l'Etat féculier & Eccléfafique, & en particulier des prérogatives du Légat né du Saint Siège. On finissoit par demander que le Nonce Apostolique sût révoqué.

Cette Diette de Grodno avoit réfolu d'envoier à Rome une Ambaffade pour déterminer cette affaire; mais elle n'eut pas lieu, le Pape ayant déclaré qu'îl ne la recevroit pas, quon n'eût préalablement abrogé la Constitution faite contre lui. Le Saint Pere fut fort sensible à ces Constitutions, & fit de grandes plaintes dans deux Bréfs adressés au Roi de Pologne, & dans un autre aux Evêques (a), de l'injure qu'il prétendoit lui avoir été faite à demandant avec instance que cette Constitution sût entierement abolie. Quoiqu'on ne manquât pas de bonnes raisons pour désendre l'équité du Decret de la Diette, le Roi permit que la Junssésion de la Nonciature interdite recommençát, Mais l'on n'a pû encore modifier la Diette de Grodno par une Loi publique, les Diettes tenues depuis l'an 1726 ayant toutes été nulles.

Auguste III s'est obligé, par l'un des articles de ses Pasta conventa, d'ajuster ce dissérend avec le Pape en modifiant la Diette de Grodno.

(a) Au commencement de 1727.

#### SECTIONIV.

#### Des Libertés des Pays-Bas.

Es Provinces des Pays-Bas qui ont reconnu tant de différens Souverains, ont confervé leurs anciennes Libertés. Philippe d'Autriche fit une Déclaration (a) par laquelle il est défendu de cirer qui que ce soit en Justice, en vettu de

X X I. Quelles font les Libertés des l'ays-Bas-

est défendu de citer qui que ce soit en Justice, en vestu de Lettres Apostoliques (b) hors de la Hollande, de la Zéelande, & de la Frise, comme aussi de passer ou contraster aucune obligation, sous les peines de la Chambre (c): maniere de s'engager qui se trouve désendue par les Loix & par l'usage de la Frise, aussi-bien que de plaider hors de son pays.

'Maximilien premier soutint avec vigueur les droits de sa Couronne.

Charles-Quint défendit (d) aux Officiaux de Flandres d'emploier la voie des censures contre ses Officiers.

J'ai fait voir ailleurs (e) que les Souverains des Pays-Bas

<sup>(</sup>a) Le 33 Mai 1447.
(b) Cá ford des Lettres de la Cour de Rome en viettr desquelles on éveque les causes son à Rome ou partévent un Commiliaire du Pape choid hors des meyens, employé celui-ei pour s'attribere une Juridiction univertile fonz présente de Religion, & Ci il n'y avoit que peu d'années qu'Innocent VIII avoit public une Boile du 3, Seprembre 1947, par laquelle il décensoit de grantes peiuse contre cent qui apposerevient quelque changement à l'execution de Luttur y données peut d'indicate de l'attre d'Ordonnance dont il s'agit ici.

<sup>(</sup>a) Ces peines de la Chambre écoient vraifemblablement l'excommunication & les confutre Ecclédifiques décremée par la Chambre Apolichque. Philippe, a près avoir mis fest újets des Pays-Bos à couvert des pourfaines de ceux qui voudorient les nier mêgle seus derant un Tribmant Ecclédifiques hors de les refressions a production de la commentation de la commentation de la commentation de gare, en s'y engageare par un Contrast. (dd) Pet un Esta du 4, g/Qbolor 14,00.

<sup>(</sup>e) Dans la premiere Section de ce Chap.

ne fouffroient pas que, fans leur permission, on publiât dans ces Provinces aucun Decret de Rome, & qu'ils ont mis des restrictions au Concile de Trente.

#### SECTION V.

# · Des Libertés d'Espagne..

ESPAGNE qui paroît fi foumife au Siege Apostolique, & Lu qui semble même reconnoirre l'infaillibilité du Pape, quant au dogme, conserve précieusement l'indépendance de ses Rois, les Libertés du Royaume, & les droits des peuples. Tous les Auteurs Espagnols pensent que dans le Gouvernement de leurs Etats, les Rois d'Espagne ne reconnoissent point de Supérieur, & qu'ils pourvoyent au temporel, par la puisfance souveraine qu'ils tiennent immédiatement de Dieu.

On a une attention extrême en Espagne, à empêcher que la Jurisliction Royale ne soit affoiblie par les tribunaux Ecolé-staffiques. J'ai fait voir ailleurs (a), que les Bulles & les Décrets de Rome sont arrêtés, dès qu'ils ne sont pas réguliers. Les Espagnols ordonnent que se ricoja la Bulla, c'est-à-dire, que la Bulle sera repliée ou ramassifée, & qu'elle demeurera au Conseil, jusqu'à ce que le Pape soit mieux informé, pour être ensuite ordonné ce qu'il appartiendra. Les Decrets Romains ne sont jamais exécutés en Espagne, sans avoir préalablement été examinés par les Conseils dans les ressorts desquels ils sont envoyés (b). La Jurisprudence d'Espagne est en cela consorme à celle de France.

(a) Dans la premiere Sect. de ce Chap.

<sup>(</sup>b) Nullum Diploma Pontificum debet exequi, etiam sit pro Nuntio vel Legato Apostolico in Hispania, nist prius ostendatur Senatui & approbetur. Non est parendum

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV.

Ouoique le Nonce du Pape ait en Espagne une Jurisdiction contentieuse, elle est établie avec cette précaution, que st le Nonce entreprend quelque chose qui blesse les Loix & les usages du pays, on en appelle au Conseil du Roi établi pour connoître de ces fortes de matieres. Si le Confeil trouve que le Nonce ait outrepassé fon pouvoir, le Conseil prononce : Videri vim fieri. Le recours au Prince qui y est en usage, revient précisément à l'appel comme d'abus pratiqué en France où, en cas d'entreprise de la part de l'autorité Ecclésiastique, les Parlemens prononcent qu'il y a abus.

Les Officiers du temporel des Evêques d'Espagne doivent être Laïques.

Les Juges Royaux y connoissent du possessoire des Bénésices & du Patronage laïque.

Les Rois y font protecteurs de la Police extérieure de l'Eglise, & y font des Loix pour en maintenir l'ordre & la décence.

Les Evêques y font obligés d'établir des Officiaux dans les parties de leurs Dioceses qui s'étendent en diverses provinces.

## ECTION

# Des Libertés de Portugal.

'Ancienne coutume de Portugal étoit, que le Grand Chancelier du Royaume vît & cenfurât les Bulles & Refer de Royaume les Rescrits du Pape, sans qu'il sût permis de les exécuter Potugal, sins les auparavant. Le Roi de Portugal ayant renoncé (a) à cet usage

Pontifici in ils qua pleno jure mandaret contra Regni jura Patronatusque Regios auc contra antiquos morte Provinciarum, quia abfolta potefat a aquum 6 bonum refe-tringitur. Salgado de Supplicat. ad S. S; Bobadille dans sa Politique. 536

en faveur d'Innocent VIII, les Jurisconsultes du Rovaume déclarérent que cela ne dépendoit pas de lui, & que ce n'est pas manquer à l'obéissance due au Chef des fideles, que d'examiner les Bulles avant que de les exécuter, parce que cela ne regarde que le temporel.

XXIV. Le Roi de Portu-

La nomination aux Bénéfices n'appartient pas au Roi de gal ne nomme pas Portugal; mais aux Capitulaires. Le Clergé est fort riche, il il tire le tiers des posséde les deux tiers du Royaume; mais le Roi tire le tiers des revenus des Evêchés dont il fait des pensions..

#### ECTION VII.

Des Libertés & des Priviléges de la Monarchie de Sicile.

Confidération générale fur les Liber.

Es Royaumes de Naples, de Sicile, de Sardaigne, la République de Venise, les Duchés de Milan, de Mantes dont jouissent coucleme Brass d'1. toue, de Savoye, tout gouvernés qu'ils sont par le nouveau talie, tout pays d'obédience qu'ils Droit Canonique, ne laissent pas de conserver des Libertés aufquelles ils ne permettent jamais à l'autorité Eccléfiastique de donner atteinte. Commençons notre examen par celui de tous les Etats d'Italie qui en a davantage.

XXV I. Privileges and de la Mona chie de Sicile, ou le Sog verain eit liegar & La ere , ne & uret. vocable, du Saint Sacace

La Sicile posséde non-seulement les Libertés des autres ciens & eminens pays, mais elle a un privilége dont aucun autre Etat ne jouit. Le Comte Roger, Seigneur Normand, qui conquit la Sicile sur les Sarrazins (a), eut dans cette Isle une autorité absolue, & il y disposa de tout en conquérant & en maître. Il y rétablit le Christianisme, y érigea des Evêchés, y fonda des Eglises, les combla de richesses, & sit sleurir la Religion de l'Eglise Romaine, Tant que les Sarrazins furent possesseurs (4) En 1086.

de

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 537 de la Sicile, les Chrétiens & les Evêques qui étoient dans l'Isle, reconnurent l'Evêque de Constantinople pour leur Patriarche; mais Roger les foumit à l'Evêque de Rome. Le Pape, fans le consentement duquel il ne fit aucun changement considérable, lui attribua verbalement plusieurs priviléges, & ces privileges furent dans la fuite écrits. Urbain II accorda trois choses par une Bulle (a) à Roger pour tout le tems de sa vie, de celle de son fils Simon, & de tout autre qui seroit l'héritier légitime de Roger. La premiere, que les Papes n'enverroient point de Légats en Sicile, fans son consentement. La seconde, que le Comte de Sicile (b) exécuteroit ce que le Pape auroit pû y faire exécuter par ses Légats, & qu'il auroit lui-même la qualité de Légat à latere. La troisieme, que lorsque le Pape assembleroit un Concile, Roger n'y enverroit que les Evêques & les Abbés qu'il jugeroit à propos, en tel nombre qu'il voudroit, & qu'il-auroit la liberté de retenir les autres pour le fervice & pour la défense des Eglises de l'Isle.

La premiere de ces choses est de droit commun, elle étoit dans ce tems - là d'un usage reçu dans presque tous les Royaumes Chrétiens, & elle se pratique encore aujourd'hui en France. La troisiéme est un droit attaché à la Souveraineté, droit que les Papes ni aucune Puissance sur la terre ne peuvent lui enlever. Il n'y a donc que la feconde qui foit une grace accordée pour les grands services que Roger avoit rendus à l'Eglise en général, & au siége de Rome en particulier.

Tome VII. Yyy

<sup>(</sup>a) Elle eft du ç Juillet 1099, & on la trouve dans la Collection des Conciles , dans Labbe, dans Baronius, dans Leibnitz, & dans plusieurs aures ouerages, & mommément à la paget 50 de la première partie du première volante du Corps universel Diplomatique du Droit des Gens.

(5) Les Comes de Sicile fument reconnus Rois dans la fuite.

La Jurisdiction Eccléssastique du Roi de Sicile est absolue & incépendante. Ce Prince nomme un Juge Eccléssastique, avec un Avoca & un Procureur Fiscal séculiers, qui composent ce qu'on appelle le Tribunal de la Monarchie. Dans les commencemens, ce Juge étoit séculier, & ce ne sur que long tems après que les Rois de Sicile mirent à cette place un Ecclessastique. Il étoit régnicole, mais les Rois d'Espagne, possesseure Fiscal ont coujours été & Tont encore séculiers; & ce qui est digne de remarque, du Tribunal de la Monarchie, on appelle à celui du Consistoire qui est cour settembre de la Sicile, on appelle à celui du Consistoire qui est cour séculier.

XXVII.

Ces priviléges
font révoques en
do te par la Cour
de iRo ne qui let
attant par des
lette, aufqueli

Un sçavant Cardinal, zélé défenseur des prétentions de la Cour de Rome, révoque en doute ces priviléges de la Monarchie de Sicile. Selon lui, Guiscard & les Princes Normands, aufquels Comtes, Ducs, & enfin Rois de Sicile, & leurs successeurs, avoient reçu des Papes l'investiture de cet Etat, dont ils leur avoient fait hommage-lige, avec promesse de ne lever aucuns droits sur les biens de l'Eglise, &c. Un Sicilien nommé Luc Barberius, entreprit de troubler les Souverains Pontifes dans leur ancienne possession. Pour cela, il sit paroitre un Recueil de titres inconnus jusqu'alors, parmi lesquelles il y en avoit un que l'on supposoit être d'Urbain II en faveur de Roger, Comte de Sicile & de Calabre. Par ce diplôme (a), Urbain confirme à Roger ce qu'il lui avoir promis verbalement, sçavoir 1°, que pendant sa vie & celle de ses enfans & héritiers légitimes, le Pape n'établira dans ses Etats aucuns Légats de l'Eglife Romaine, sans son consentement. 2º. Que le Souverain sera ce qui pourroit être fait par le ministere

(4) Datté du 3 de Juillet 1099.

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 539
d'un Légat. 3°. Que lorsqu'on tiendra des Conciles, il n'y
envoyera que le nombre de Prélats & d'Abbés qu'il jugera
convenable; retenant les autres pour le service & la désense
de l'Eglise. Ferdinand, Roi d'Arragon sir peu de cas de ce
Recueil, lorsqu'il parut, soit parce que l'Auteur n'en avoit
jamais produit l'original, soit parce qu'on ne peur pas saire
grand sond sur ces sortes de pieces que l'on fabrique au befoin, & ausquelles l'art sçait donner en un jour les couleurs
& les traits de la vieillesse. Il n'en sur pas de même de
Charles-Quint son petit-sils: ce Prince sit valoir le titte, &
c'est à lui qu'on doit l'érection du Tribunal de la Monarchie
de Sicile (a).

Les Espagnols firent grand bruit de ces Remarques critiques de Baronius, après la mort de Clément VIII, sur le point que les Cardinaux alloient entrer au Conclave, fans doute pour lui donner l'exclusion, comme ils firent en effet. Ils recommencerent leurs plaintes après la mort de Léon XI qui suivit de près son élection; & Baronius prit alors le parti d'écrire à Philippe III, Roi d'Espagne. Il lui marqua (b), qu'il n'avoit pas voulu le faire plutôt, pour ne pas donner lieu de croire qu'il briguât la faveur du Roi Catholique, dans la vue de s'ouvrir le chemin au Pontificat, qu'il n'avoit rien avancé dans ses annales à dessein de porter préjudice à l'Espagne ou à la Sicile; rien qui n'eût été vu par trois Cardinaux nommés à cet effet, qui n'eût été approuvé par Clement VIII; & qui conséquemment ne sút fondé sur cette pierre, qui ne peut manquer de brifer ceux qui la heurteroient inconsidérément ou sur qui elle tomberoit; qu'il ne convenoit point aux

<sup>(</sup>a) Annal. de Baronius dans la vie d'Urbain V II ad ann. 1097.

<sup>(6)</sup> La Lettre de Baronins est du 13 Juin 1605.

laiques de s'attribuer la clef de la fcience qui n'a été donnée qu'à Pierre, pour recevoir ou rejetter ce que le Souverain Pontife approuve ou condamne; & qu'ainfi le Roi devoit fuspendre son jugement, & ne pas sermer les oreilles aux avertissemens des Prêtres, sur-tout de ceux qui sont à la tôte de l'Eelife Universelle.

Cette Lettre étoit affurément trop forte, & il n'étoit pas difficile de refuer la conféquence que Baronius tiroit de l'approbation donnée à l'ouvrage par le Souverain Pontife, fur-tout dans une matére qui ne regardoit point la foi, & où tout homme est en droit de prendre le parti qu'il juge le plus juste. Philippe III n'y sit point d'attention alors, mais après la mort du Cardinal, il sit un Edit qui défendit à tous set sujets de vendre ou de retenir l'onziéme Tome des Annales Eccléssa'iques de Baronius, à cause d'un Traité sur la Monarchie de Sicile, dans lequel ce Cardinal appupe les prétentions des Papes sur ce Royaume. Le Roi d'Espagne y dit, que la dissertation de Baronius est plutôt une investive qu'un récit historique, & que l'Auteur s'y est laissé aller à des exclamations capables d'ébranler la stidés des sujets, avec une ignorance affectée de la vérité de l'histoire (a).

Cet Edit de Philippe III n'empêcha pas qu'on ne publiat à Anvers (b) une Edition des Annales Eccléfiafiques ; mais on retrancha de l'onziéme Tome tout l'endroit qui l'avoit fait proferire en Espagne , quoiqu'on fasse profession à la tête de l'Ouvrage , de le donner tel que l'Auteur l'avoit laisse, avoir reux de augmente (c).

<sup>(</sup>a) Edit de Philippe III du 3 d'Octobre 1610, qui fut publié à Palerme le 17, de Decembre de la même année.
(b En 1642.

<sup>(</sup>c) Novissima Edicio postremum ab auttore autta & recognita-

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 541

La differtation de Baronius étoit demeurée fans réponfe ; mais dans ces derniers tems, un Docteur de Sorbonne l'a refutée, par un livre composé à l'occasion des troubles qu'il y eut en Sicile dans le commencement de ce siécle, & dont je parlerai dans un moment (a).

Trois Souverains qui ont possédé la Sicile depuis le commencement de ce siécle, Philippe V, Roi d'Espagne, Victor- metet att squets, & Amédée, Duc de Savoye, & Charles VI, Empereur d'Alle- met confirmée magne, ont eu tous trois des différends avec la Cour de R me, dans Rome, au sujet de la Monarchie de Sicile; & ce débat a été vous porté fort loin, pendant dix-fept ans (b), ainsi que je l'expliquerai.

La Cour de Naples prétend que son titre a toujours été incontestable; que non-seulement Roger, mais les Rois Normands de la Maifon de Suabe, Charles d'Anjou, les Rois de la Maifon d'Arragon, & généralement tous les fucceffeurs de Roger pendant 600 ans, ont joui de tous les droits & de la Jurisdiction attachée à la qualité de Légat à latere; & qu'ils ont exercé cette Jurisdiction par eux ou par leurs Officiers, avec les fonctions du Gouvernement temporel, Il est en esfet certain que les Rois de Sieile ont joui de ce privilége. Paul de Foix , Ambassadeur de France sous Henri IV, en parle ainsi : » Et a le Roi d'Espagne ( la Sicile appartenoit alors à ce Prince) un certain Officier duquel on appelle Monarchie, auquel féant en son Trône, on donne del beatissimo » e sanctissimo Padre, & lui parle-t-on comme l'on feroit au Pape même (c).

<sup>(</sup>a) Livre Anonyme de Dupin, qui a pour titre: Défense de la Monarchie da Sicile contre les entreprifes de la Cour de Rome (Paris) 1716 in +12, (b) Depuis 1711 jusqu'en 1728,

<sup>(</sup>c) Lettres de Foix, p. 16.

La Cour de Rome, fondée fur la Dissertation critique de Baronius prétendoit que la Bulle d'Urbain II avoit été ou supposée ou falsitée; qu'on n'en avoit point entendu parler avant 
le séziséme siécle (a'); que le Tribunal de la Monarchie avoit 
pû être toléré, mais qu'il n'avoit jamais été approuvé par les 
Papes; qu'en supposant même la Bulle véritable, les priviléges qu'elle contient, étoient attachés à la personne du Comte 
Roger & de son héritier immédiat; & que n tout cas le Pape 
étoit toujours le maitre de les révoque.

Les Rois de Sicile ont foutenu au contraire que la Bulle n'avoit été ni fuppofée ni falfifiée; qu'elle avoit toujours eu fon exécution, malgré les efforts que les Papes avoient faits en divers tems pour y donner atteinte; qu'elle avoit été accordée à Roger en tant que Souverain de Sicile, & à fes fucceffeurs en la Souveraineté; & qu'accordée dans les circonftances où elle l'avoit été & en forme de convention & de concordat, elle étoit intévocable.

Un événement extrêmement bizarre mit les deux Cours aux mains.

L'Evêque de Lipari donna (b) des pois chiches à vendre à un Grainetier. Les Magifirats fçûrent bientôt que le Prélat faifoit grand bruit de ce qu'on avoit pris le droit ordinaire, faute d'avoir fçû qu'il étoit le premier vendeur, & firent rendre ce qu'on avoit exigé. Cela ne calma pas l'Evêque qui , nonobſſant les civilités que lui ſirent les Juges & le Gouverneur, excommunia ceux qui avoient levé le droit. Les Magifrats s'adreſſſcent auſſſi-côt au Tribunal de la Monarchie qui leur donna l'abſolution cum reincidentid ou ad cautelam, ainſſ

<sup>(</sup>a) Avant 1513.

<sup>(</sup> b ) En 1711.

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 543 que l'appellent les Canonistes. L'Evêque de Lipari s'étant rendu à Rome, y obtint de la Congrégation de l'immunité, deux Lettres; une (a) adressée à lui; l'autre (b) à tous les Evêques de Sicile, dans lesquelles la Congrégation déclaroit que ni les Cardinaux, ni les Légats à latere n'avoient l'autorité de donner l'absolution cum recidentià, ou de connoître des censures décernées par les Ordinaires, ce droit étant réservé au Pape. L'Archevêque de Palerme, l'Evêque de Parti, & le Vicaire général de Montréal, envoyerent la Lettre circulaire au Ministre Royal; l'Archevêque de Messine & les Evêques de Syracuse & de Cephalie représentérent en même tems à Rome les suites que pouvoit avoir la Déclaration; mais les Evêques de Mazzara, de Catane, & d'Agrigente jugérent à propos de la publier, prétendant que les deux Lettres, traitant d'une matiere dogmatique; elles n'étoient point sujettes au pareatis Royal. Le Viceroi, convaincu que cette conduite tendoit à abolir les priviléges de la Monarchie de Sicile, ordonna aux Prélats de révoquer la publication qu'ils avoient faite de la Lettre; & sur leur resus il déclara (c) la Lettre & toute autre qui pourroit être publiée à l'avenir nulle & de nul effet. Cette déclaration ayant été publiée à Catane, l'Evêque du lieu en donna une toute contraire, ce qui lui attira (d) un ordre de fortir du Royaume. Il obéit, mais en partant, il interdit son Diocese, & excommunia les deux Officiers qui 1ui avoient signifié l'ordre du Viceroi. L'Archevêque de Messine & l'Evêque d'Agrigente furent aussi obligés peu après de se retirer ; le dernier fit en fortant ce qu'avoit fait l'Evêque de

<sup>(</sup>a) Du 5 d'Aout 1711, (b) Du 16 de Janvier 1712, (c) Le 22 de Mars 1713.

<sup>(</sup>c) Le 22 de Mars 171;

Catane; & l'on emprisonna les trois Vicaires Généraux qu'il avoit nommés pour gouverner le Diocese, en son absence; parce qu'ils paroiffoient bien plus disposés à suivre ses intentions que les vues des Officiers Royaux. Les affaires en étoient là, lorsque le Duc de Savoye Victor-Amédée prit possession de la Sicile (a). Le Pape voulant profiter de la conjoncture pourabolir, s'il pouvoir, le Tribunal de la Monarchie de Sicile; fit publier une Bulle contre l'Ordonnance qui avoit déclaré nul l'interdit fulminé par l'Evêque de Catane; & trouva moyen de la faire afficher à Catane même, peu après l'arrivée de Victor-Amédée en Sicile. On vit paroître à Palerme (b) deux Monitoires de l'Auditeur de la Chambre Apostolique ; un contre ceux qui avoient porté l'ordre à l'Archevêque de Messine & à l'Evêque d'Agrigente de fortir du Royaume ; l'autre, contre le Juge de la Monarchie. Le Secretaire de la Congrégation de l'immunité fit appeller (c) les Procureurs Généraux des Ordres Religieux pour leur enjoindre d'écrire à ceux de leur Institut, qu'ils euffent à observer l'interdit, sous peine de suspension à divinis & de privation de toute dignité. Un grand nombre pensa devoir obéir, & passa en Italie où le Pape pourvut à leur subsistance : d'autres crurent pouvoir en conscience rester dans leur pays, en se conformant aux Edits du Prince. On publia un Édit du Conseil Souverain de Sicile (d) qui défendoit d'executer aucun Rescrit étranger, sans la permisfion des Officiers prépofés pour les examiner. Enfin Clement XI donna (e) une Bulle contre l'Edit du Confeil Souverain de

<sup>(</sup>a) Le 10 d'Octobre 1713. (b) Le 13 d'Octobre. (c) Au moins de Novembre. (d) Du 17 d'Avril. 1714. (e) Le 13 de Janvier 1715.

DES SOUVER AINS, &c. CHAP. IV. 745 Sicile, dans laquelle il établit pour maxime : que les Decrets du Saint Siege doivent être executés fans aucun examen, Il en publia une autre (a) pour abolir le droit de Légation du Roi de Sicile & le Tribunal de la Monarchie; puis il excommunia le Juge, les Officiers de ce Tribunal & les Eccléfiaftiques féculiers & réguliers qui ne s'étoient pas foumis. à l'Interdit. Le Procureur-Général du Roi de Sicile inter-Jetta (b) appel de tout ce qui s'étoit fait, du Souverain Pontife mal informé au Souverain Pontife mieux informé, au Saint Siege Apostolique, & à tous ceux à qui on peut recourir suivant la disposition des Canons. Il parut alors une foule d'Ecrits fur cette contestation, l'une des plus grandes qui se soient élevées depuis plusieurs siecles entre le Pape & les Souverains, & qui n'a servi qu'à affermir les droits & les privileges de la Monarchie de Sicile que Rome avoit voulu détruire. L'Empereur Charles VI, dernier possesseur de la Sicile, obtint du Pape Benoit XIII (c) une Bulle qui le maintint en pof. fession de tous ses droits. Les deux Cardinaux Dataires refusérent de la signer. Elle fut signée par les deux Sous - Dataires. Le Pape les autorisa à cet effet ; & afin que les affaires de Sicile ne fussent plus sujettes à de pareils retardemens, le Pontise nomma deux Prélats (d) pour signer dans la suite toutes les Bulles, Brefs & autres Actes qui auroient rapport au Royaume de' Sicile.

Il ne faut pas croire, après tout, qu'on n'ait jamais pû voir d'autre Légation du Saint Siége entre les mains d'un pleud-tégation du Saint Siége entre les mains d'un pleud-tégation du Saint Siége extre Laïque que celle du Comte Roger, qui a passé à tous ses cée par ées Lu-

L'histoire four

<sup>(</sup>a) Le 19 de Fevrier 1715. (b) Le 20 de Mars 1715. (c) En 1728.

<sup>(</sup>d) Fontanini & Albini.

fuccesseurs. Sylvestre II, conférant ou confirmant le titre de Roi de Hongrie à Etienne premier Roi de cette Nation. lui accorda le privilege de faire porter la Croix devant lui, & de regler toutes les affaires des Eglifes de fon Royaume, comme tenant sa place & celle de ses Successeurs. Ce fut la récompense de son zèle pour la prédication de l'Evangile & la conversion de ses sujets à la foi de Jesus-Christ (a). Le Ros d'Angleterre, Henri II eût été Légat du Saint Siège, s'il eût youlu; Alexandre III lui donna cette qualité, mais elle fut resusce par le Prince Anglois, à cause des restrictions que le Pontife avoit mifes à la Légation (b).

XXX. cile nomme à tous

Le Roi de Sicile nomme à tous les Bénéfices de fonda-Le Roi de Si- tion Royale, tant Evêchés, qu'Archevêchés, Abbayes, & les Benéfices de fondation Royale, autres. Le siége de Montréal, qui étoit vacant depuis la mort du Cardinal Cienfuegos, ne fut rempli qu'en 1748. Le Pape y pourvut alors en choififfant l'un des trois fujets Siciliens que le Roi avoit préfentés au mois de Janvier de la même année pour être promus à cet Archevêché.

### CTION VIII

# Des Libertés du Royaume de Naples.

XXXI. Aucun Referit euté dans le Royanqu'autant que le Gouvernement accorie l'exequetur

regram.

T'As déja fait voir (c) que dans le Royaume de Naples . de Rome n'est exé. J aucune Bulle, aucun Bref, aucun Jugement rendu à me de Naples, Rome n'a ni force, ni exécution, à moins que le Roi n'ac-

( a ) Révolutions de Hongrie. La Haye. Jean-Neaulme 1739. (b) Voyez ce fait dans Roger de Houeden.

(c) Dans la premiere Section de ce Chapitre, au Sommaire: Preuve de ces diverses propositions par les usages des peuples,

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. corde la permission qu'on appelle l'exequatur regium, c'est-àdire la permission de l'exécuter

L'Inquisition introduite dans le Royaume de Naples en divers tems, & à la faveur de diverses circonstances, y a refoisé ablie de le Poyaume de fait les mêmes maux que dans tous les lieux qui ont eu le Naples, y a cod malheur de la recevoir. Le peuple Napolitain est très-bon Catholique, mais il a trop d'horreur de la contrainte, pour avoir fubi long-temps & tranquillement un jou fi pefant. Ce Tribunal formidable, après avoir reçu de grandes atteintes fous divers regnes, a été enfin totalement extirpé du Royaume de Naples, dans le commencement de ce siécle (a).

La Daterie de Rome qui nomme aux Evêchés, aux Ab- XXXIII. bayes, & autres Benéfices appellés fimples, fi l'on en excepte un certain nombre dont la nomination appartient au Souverain, en conféquence d'un Concordat que les Rois de Naples ont fait avec les Papes. Ce n'est que de ce regne que les étrangers ne sont pas admis à posséder des Bénésices dans le Royaume. Un Tribunal veille à ce qu'ils n'obtiennent point l'exequatur, à moins qu'ils ne veuillent prendre & que les Rois ne veuillent leur accorder des Lettres de naturalité.

Il y a un très-grand nombre de Moines dans le Royaume de Naples, & ils sont si riches qu'ils ont ruiné l'Etat. Ils ont geni de Maintoujours eu le droit d'acquérir sans rien payer au Fisc, & le privilége d'affranchir de toutes taxes les biens qu'ils acquéroient. Le Roi régnant a mis un empêchement à leurs acquifitions pour l'avenir.

Privilèges des

<sup>(</sup>a) Par un diplome expédié à Barcelone le 15 de Septembre 1709, par le feu Empereur Charles VI, qui étoit alors l'un des deux prétendans à la tuccef-tion d'Lipagne, & qui étoit en possession du Royaume de Naples. Voyez tous étails qui ont rapport à cet Article dans Giannon. Hist. Civile du Royaume do Naples , Liv. 32. Ch. 5.

XXXV.
Privités de crimes de ceux-ci font fréquens & rarement punis.

Il y a des Clercs mariés dans le Royaume qui s'appellent Diaconi Sylvatici. Ils font exempts de la Jurisdiction séculiere quan i il s'agit de crimes; & jouissent de cettaines franchifes, pourvû qu'en public ils paroissent habillés en Ecclésiaftiques.

L'Archevêque & Naples & le Nonce ont chacun une nombreuse famille, comme on parle en Italie, c'est-à-dire beaucoup de Domestiques. L'Archevêque, peut faire arrêter les Ecclésiastiques; le Nonce, peut faire emprisonner les Moines. Les deux familles de ces Prélats sont composées de brigandsarmés qui, fous le titre de Sbires, vivent de contrebande aux dépens du Roi, & de rapines aux dépens du peuple.

A lyle des Egli-

Enfin, comme si le Royaume de Naples devoit fournir des exemples de rous les abus ausquels la Religion mal entendue peut conduire, non-seulement une Eglise, mais la moindre Chapelle est un asyle involable. Il est bien vrai que les Bulles des Papes ont excepté certains crimes de cette odieusé exemption; mais les Evéques prétendent que c'est à eux à décider si le crime est tel qu'il rende le coupable indigne de l'asyle, par où ils exerceroient leur Junissision sur les séculiers qui doivent rendre témoignage du crime. Tout cela embarrasse si fort la Puissance séculiere, qu'elle a fouvent: pris le parti d'envoyer des personnes masquées égorger dans les Eglises les auteurs de certains crimes atroces. L'autorité Eccléssatique a alors publié des censures contra incertos silios iniquitatis.

X X X V I I. Excommunication d'un Secretaite d'Erat de Na-

Le Cardinal Cienfuegos, Archevêque de Montréal, étoit chargé à Rome des affaires de l'Empereur Charles VI, lors-

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. que (a) les Espagnols firent sur ce Prince la conquête des Royaumes de Naples & de Sicile. Le nouveau, Roi Don Carlos fit féquestrer les revenus de l'Eglise de Montréal. La main-levée de ces revenus fut accordée aussi-tôt que la paix eut reconcilié les Puissances en guerre, les Ministres du Roi des deux Siciles demanderent à Cienfuegos deux chofes fort raisonnables. La premiere, qu'il prêtât serment de fidélité au Roi ; la feconde, qu'il mît fur son Palais à Rome les armes du Roi. Le Cardinal refusa l'une & l'autre de ces conditions, & fon refus obligea la Cour de Naples de faire encore séquestrer les revenus de l'Archevêque de Montréal. Ce nouveau sequestre, tout juste qu'il étoit, irrita Ciensuegos au point qu'il figna à Rome (b), & fit afficher à Montréal une excommunication contre les Officiers du Roi des deux Siciles. & nommément contre le Marquis de Montalègre, Secretaire d'Etat, qui avoit expédié les ordres pour le sequestre. Cette excommunication sut déclarée nulle par les

Officiers Royaux.

Ferdinand IV a donné un Edit le 28 de Juillet 1762, par xxx dequel il veut que les Bénéfices de Patronat seodal ne soient passes plus sujest à ce droit, regardant comme un devoir précis pour tous les possesses de distribuer aux pauvres la troisieme partie de leurs revenus suivant le parage sixé par la discipline; la charité bien ordonnée, & même la justice naturelle distent que ces aumônes doivent aller au prosti des pauvres des lieux

où les Bénéfices sont situés. Le Nonce s'est opposé à l'exécution de cet Edit par une Lettre circulaire à tous les Archevêques & Evêques du Royaume ,

(a) Dans la guerre de 1733. (b) Le 21 de Septembre 1737, Extra Portant Latinami dans laquelle il leur rappelle un acte & leurs fermens; afin de pouvoir jouir de la Faculté de tester qui ne leur a été accordée qu'à cette condition, cette Lettre est dattée du 7 Août 1762.

Le Pape a écrit au Roi de Naples, & la réponse du Roi (a) ne laisse aucun doute sur le système du Gouvernement, quelque affectueuse que soit cette Lettre.

### SECTIONIX

# Des Libertés de Savoye & de Piémont.

A PEINE Amedée de Savoye VIII du nom, avoit-il

the latit avoide in

the

<sup>(</sup>a) De Portici, du 27 Septembre 1762.
(b) Voyez la 2.º Section de ce Chapitre au Sommaire: Disposition du Concile de Baste.

<sup>(</sup>c) Du 28 de Février 1460. (d) Il est du 4 de Janvier 1451.

### DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV.

S. Siege, lui Pontise ne pourvoiroit à aucune Eglise Métropolitaine ou Cathédrale, ni à aucune dignité Abbatiale réfervée à la disposition du Pape dans les Etats du Duc, sans être premierement informé de l'intention du Duc & avoir fon confentement, foit par rapport aux personnes propres à reniplir ces places ou ces dignités, foit par rapport à la personne qu'on en devroit pourvoir (a); qu'il ne conféreroit aucune des dignités les plus confidérables après les Epifcopales, ni les Prieurés conventuels réservés à sa disposition, qu'à des personnes capables des Etats du Duc qui lui seront agréables & qu'il agréera, si elles sont originaires de quelque autre Etat; & qu'il ne conféreroit plus les Prieurés de Talloire, Ripaille, & Novalèse, & la Prevôté de S. Bernard situés sur les frontiéres des Etats du Duc, qu'après avoir scû de même auparavant l'intention du Duc, par rapport aux personnes à qui ils devront être donnés. La raison qu'en donne l'Indult, c'est afin que la promotion d'aucune personne au gouvernement de quelque Eglise ou Monastere, & aucune provision de quelque dignité que ce foit, ne puisse causer de préjudice aux Etats du Duc, & qu'il n'ait à craindre par cet endroit aucun trouble dans ses Etats. L'Indult annulle toutes provisions qui pourroient y être contraires, sous quelque prétexte qu'elles fussent fondées, & déclare de nul esset toutes les Cenfures par lesquelles on voudroit donner atteinte à ses dispositions.

Cet Indult de Nicolas V a été contredit, expliqué & amplifié sous divers Pontificats. Leon X le renouvella par une velle pur Leon X,

colas V cit renou-& confirmé pir cinq Papes fes tucetteurs.

<sup>(</sup>a) Nisi habitis prius per nos intentione & consensu ipsius Ducis, de personis idoneis ad hujusmodi regimina seu dignitates promovendis, vel de quorum personis sales provisiones suerint facienda.

Bulle (a) par laquelle ce Pape déclare qu'il le fait, à cause que la maison Royale de Savoye a bien mérité du Siege Apofcolique, & fatue qu'il ne pourra jamais en aucun tems y être dérogé, non pas même par le S. Siege, à moins qu'il n'en soit fait une pleine & spéciale mention, & que le Duc Charles, alors regnant ou ses Successeurs y consentent expressement.

Clement VII ajouta à la confirmation de Leon X, qu'on ne pourroit déroger à l'Indult de Nicolas V par quelques clauses ou Lettres Apofloliques que ce fût, que du confentement du Duc qui regneroit, & pour cause urgente ou suffisante & expresse. Il déclara, saute de ce, toutes les dérogacions ou provisions Apostoliques nulles; permettant aux Ducs de Savoye, non-seulement de ne pas obérit à tout ce qu'on attenteroit contre cette disposition, mais encore d'y résister avec sermeté, & d'en empêcher l'exécution, sans qu'ils pussent encourir aucune censure par cette résistance.

Les Rois de France s'étant mis par les armes en possession de l'Etat de Savoye & de la plus grande partie du Piémont, & voulant se prévaloir de l'Indult de Nicolas V, la Daterie leur opposa que cet Indult étoit purement personnel au Dic Louis; mais le Roi Henri II en obtint la constituation de Jules III, Si l'on n'a pas la Bulle de ce Pape, le fait est prouvé d'ailleurs par trois Déclarations, de Henri II, enregistrées par les Parlemens de Nantes, de Savoye & de Piémont; & pat une Lettre du Cardinal Dossa (b).

Le Duc de Savoye, Emmanuel-Philibert, demanda aussi la confirmation de l'Indult; & l'obtint de Jules III, sur le pied

<sup>(</sup>a) Du 6 de Juin 1525.

& quantes qu'ils en seroient requis par le Duc Emmanuel-Philibert ou par ses Successeurs.

Sixte V prétendit néanmoins que l'Indult étoit perfonnel ; & refusa (c) au Duc Emmanuel premier, de le renouveller; mais Clément VIII approuva & confirma (d) l'Indult de Nicolas V, & tout ce qui y avoit été ajouté par ses Successeurs; en faveur de la maison de Savoye.

La Daterie ne pouvant plus faire passer l'Indult de Nicolas V pour personnel, voulut en borner l'étendue. Elle soutint qu'il étoit restreint au seul Duché de Savoye & ne regardoit pas le Piémont. On disputa plus d'un siécle sur cette question ; & Innocent XII déclara enfin que les Etats de Piémont

étoient compris dans l'Indult (e).

De nouvelles difficultés furent élevées fous Clément XI. Ce Pape refusa de mettre, dans la confirmation qu'on lui Turin & celle de demandoit une clause essentielle, qui étoit dans l'Indult de ment AI, qui sont Nicolas V, & dans les confirmations que ses Successeurs en note XIII. avoient faites. C'est la clause par laquelle les Papes promettent de ne donner les Bénéfices qu'aux personnes nommées ou approuvées par les Ducs de Savoye (f). D'ailleurs, la Da-

és entre la Cour de

(a) Du 12 Décembre 1572. (b) Du 12 Décembre 1572.

(c) Par un Bref du 4 de Juillet 1584; (d) Par un Bref du 59 de Juin 1594. (c) Par un Bref du 19 ullet 1700 : Supraditli Nicolai Induleum, ejusque litteras ejufmodi , etiam citra Montanas eidem Ludovico Duci tunc subjectas ditiones comprehendere autoritate Apostolica, tenore prafentium declaramus. (f. Nifi habitis prius per nos intentione & confensu Regis.

10me V 11. AAaa

terie prétendit d'un côté, que le Pape étoit en droit d'impofer telles pensions qu'il lui plairoit sur les Bénésices compris dans l'Indult, de quoi la Cour de Turin ne convenoit pas; & de l'autre, que la Chambre Apostolique devoit jouir des fruits des Bénéfices vacans : au lieu que la Cour de Turin foute-. noit que ces fruits étoient dévolus à l'Economat du Prince ; pour être employés à l'avantage des Eglises & tourner au profit des fuccesseurs aux Benésices. A ces questions se joignit celle de l'immunité Royale. Clément XI mourut fans avoir vû finir ces contestations, & plusieurs Eglises demeurerent sans Pasteurs.

Benoît XIII étant monté fur le Siege Pontifical, mit en négociation, avec Victor-Amedée Duc de Savoye & Roi de Sardaigne, tous les différends des deux Cours touchant la nomination aux Evêchés & aux Abbayes, les pensions dont on pourroit les charger, les dépouilles & les fruits de ces mêmes Bénéfices vacans, quelques articles de prétendues léfions de l'immunité Eccléfiastique, & enfin celles qu'on disoit qui avoient été faites à la Jurisdiction de la Cour de Rome, dans l'Abbaye de S. Benigne, & dans les fiefs prétendus dépendans de la Seigneurie directe de cette même Abbaye. Ces difficultés furent enfin terminées par deux conventions, la premiere fur l'immunité, & la seconde sur les matieres bénéficiales. Il faut les voir en entier.

Toutes les Nations reconnoissent le domaine éminent des Par faf Princes fur tous les biens de leurs Etats, non par droit de pro-A. medile on affitte saint siege, & les tection & de souveraineté. Cette Seigneurie éminente, source de tous les droits régaliens, fut reconnue dans l'Assemblée Imperiale de Roncaille, à laquelle affiftérent deux Cardinaux

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. Légats du Saint Siege, & les Evêques du Piémont. L'Archevêque de Milan, au nom de tous les Evêques, y fit hommage à l'Empereur, & reconnut aussi conséquemment l'obligation ou ils étoient de lui payer des contributions.

Depuis la décadence de l'Empire d'Occident & l'établiffement des Monarchies & des Républiques que nous y voyons, précife de Beneit tous les Princes du monde Catholique ont usé du droit qui cout de Turin a appartient essentiellement à la Souveraineté. On en trouve mille & mille exemples dans les Histoires de France, de Flandres, d'Espagne, d'Angleterre, de Sicile, de Naples, d'Allemagne, & d'Italie.

Un Edit publié sur ce sujet dans ces derniers tems pour le Piémont, (a), à l'exemple des autres Etats, fut généralement observé par les Ecclésiastiques mêmes, 'pendant vingtquatre (b) ans. Alors, à la faveur de la guerre & de la contagion, ils voulurent s'en exempter. Les Magistrats appuyerent l'autorité de l'Edit. Cela engagea la Cour de Rome & celle de Turin dans une négociation qui dura jusques sous le Pontificat de Benoit XIII, tantôt par les difficultés de la Cour de Rome, tantôt par celles de Turin, quelquesois ; parce que les guerres ou d'autres accidens suspendoient les Traités; quelquefois, parce que les contestations qui s'élevoient sur d'autres matieres arrêtoient l'accommodement sur celle-là; mais enfin l'affaire a été terminée à la satisfaction de la Cour de Turin (c).

Voici la copie de la convention sur l'immunité & liberté Ecclésiastique (d).

XLIV: Limmunité & liberie Beciefistligne ent e Brook XIII Roi de Sardaigne.

(a) En 1606.

(c) Voyez la XVI. Sec. du Tom. 2. de l'Introduction.

( d) Elle eft du 24 de Mai 1727.

A A a a ij

» Les articles de l'immunité & liberté Ecclésiastique à l'occa-» fion desquels il s'est élevé depuis long tems diverses contesta-» tions entre le Saint Siege Apostolique & Sa Majesté le Roi » de Sardaigne, sont en grand nombre & sort différens. Après » de longues & de mûres réflexions sur ce sujet, on a re-» connu que tous ces points ne pouvoient pas être reglés de la » même maniere, mais que fur quelques-uns il falloit un Bref » Apostolique, sur d'autres une instruction au Ministre Apos-» tolique, & fur d'autres enfin une notification Royale.

» Quelques Evêques ont une partie de leurs Dioceses dans » les Etats du Roi de Sardaigne, bien que leur ville, & l'au-

» Touchant le Bref Apostolique.

» tre partie de leur Diocese soient dans les Etats d'autres » Princes. Ces Evêques sont ceux de Vintimille, d'Albenge, » de Pavie, de Savone, de Novare, de Tortone, de Vige-> van (c). » La situation de leurs Dioceses a donné lieu à une contes-» tation . Sa Majesté le Roi de Sardaigne n'a pas prétendu » qu'ils ne puissent pas exercer la Jurisdiction dans la partie » de leurs Dioceses située dans ses Etats, mais qu'ils y de-» voient tenir un Vicaire général qui exerçât la Jurisdiction » pour ne pas imposer une charge exorbitante à ses sujets

» temporels, lesquels peuvent-être contraints de sortir de » leur pays, presque pour toutes les causes, au moins dans » celles d'appel, pour aller plaider devant le Tribunal Ecclé-» siastique & devant l'Evêque ou son Vicaire général dans un ≈ lieu éloigné.

» Les Evêques ou d'autres pour eux ont répondu qu'ils

(c) Les Dioceses de ces Evêques qui ont leurs sièges dans le Milanez, s'eten-dent en esset dans le Piemont, mais il y a d'autres Evêques étrangers qui ont

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. » ayoient tenu dans la partie de leurs Dioceses, située dans

» les Etats du Roi de Sardaigne un Vicaire forain, mais o un Vicaire général, parce que c'eût été se dépouiller de la » Jurisdiction dans cette partie du Diocese, n'y avant point

» d'appel du Vicaire général à l'Evêque.

» Pour terminer ce différend & conferver en même tems » la Jurisdiction des Evêques, on adressera à chacun d'eux » un Bref par lequel il leur sera enjoint de députer un Vicaire » général dans la partie de leur Diocese qu'ils ont dans les » Etats du Roi de Sardaigne, pour toutes fortes de causes & » de personnes, avec cette réserve toutesois que le Vicaire » général ne pourra en aucune maniere procéder à aucun acte · » de conféquence. & encore moins prononcer aucune Sen-» tence en matiere criminelle, sans avoir premierement donné » avis de tout à fon Evêque & obtenu son consentement sous » peine, ipso facto, de suspension à divinis, s'il est Prêtre, » outre la privation de l'Office & autres peines arbitraires, p selon le bon plaifir de l'Evêque.

» De la matiere de l'instruction.

» Le Saint Siege informé de quelques griefs contre l'immunité & liberté Ecclésiastique, les avant communiqués à » M. le Marquis d'Ormea (a) Ministre du Roi de Sardaigne » auprès de sa Sainteté notre Seigneur, il a répondu que quel-» ques - uns n'avoient aucune réalité en fait, & a donné sur » d'autres diverses modifications. On en a aussi spécifié quel-

leurs fiéges en France dont les Diocefes s'étendent suffi dans le Piémont & dans la Savoys: tels font Embrun, Glandeve "Senez, Venece, Grenoble, Bellays, La Savoys: tels font Embrun, Glandeve "Senez, Venece, Grenoble and Le Control & Co

» ques autres que le Saint Siege ne peut que simplement to» lérer. Enfin dans les Conférences & les Traités, on a touché
d'autres points qui regardent le libre exercice de la Jurisdicstion Feclésafique & les bornes dans lesquelles elle doit se
contenir, pour maintenir ce qui lui appartient & ne rien
» prendre à autrui. Ces demiers sont les articles qui s'inséreront dans l'instruction du Ministre Apostolique qui pourra
» être communiquée aux Evêques.

» Commençant par les excès fupposés contre l'immunité de liberté Eccléssatique qui ont été niés ou modifiés par M. le » Marquis d'Ormea dans les Mémoires & Ecrits qu'il a pré- » sentés, il s'en est sait un extrait sidele ci-joint qui devra » être annexé à l'instruction pour servir de regle au Ministre » Eccléssatique & aux Evêques.

» Passant aux choses que le Saint Siege ne peut que rolérer; » la premiere est la connoissance du possessione dans les causes » Eccléssassiques, prétendue par la Jurissièsion Laïque qui ; » bien qu'elle se reconnoisse incapable de juger du pétitoire.

» bien qu'elle se réconnoisse încapable de juger du pétitoire, se croit compétente pour juger du possibilité dans ces mêmes causes.

» Sur ces points, la tolérance s'étendra au possibilité en de maintenue & de réintegrande, en matiere de bénéfices « & de dixmes, sous cette réserve néammoins que s'il y a contessation sur ces matieres, même pour le pétitoire, elle ne pourra être décidée que par le Juge Eccléssastique. Par « exemple, si un homme avoit accoutumé ci-devant de payer quatre mestures de grains, à citre de dixmes spirituelles, on to-lérera qu'il soit assigné devant le Juge Laïque pour ce payement, encore que l'Eccléssatique s'y oppose, & prétende que » les années précédentes on lui a payé cinq mesures ou six. De

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 559

même, si cel Eccléssasque dépouillé de quelque bénésice

ou simplement de la perception des dixmes, sans entrer

dans l'examen du droit, veut seulement justiser par preuves

& par acles purement de fait, qu'il a été troublé ou dépouillé

de son possesser, ou par violence ou par pur accident, ou

par la guerre, ou par quelque autre acte semblable, & pré
tend conséquemment d'être remis & maintenu en posses

fon, on tolerera qu'un tel fait puisse être examiné devant le

Juge Laïque. Mais l'Eccléssique ayant accepté les années

précédentes ce payement à raison de quarte descure, disoir

ou présendoit qu'il lui en sit dù cinq à l'avenir, ou con
sessesser des des l'avenir, une telle

prétention ne pourra être discurée que devant le Juge Ecclé
sifassique.

La seconde chose que le Saint Siege Apostolique ne peut
 que tolérer, c'est l'exequatur prétendu par la Puissance
 Laïque au fujer des Bulles & des Brefs Apostoliques. On aura de la tolérance quand l'exequatur se réduira au simple
 Vija, fans y ajouter aucune signature, ni faire aucun Decret
 par raport à l'execution sur ces Bulles ou Brefs.

■ Le troisieme point regarde le bras séculier que la Puissance

■ Laique n'a pas absolument refusé de prêter à la Puissance

■ Ecclésiaftique, mais qu'elle ne lui veut accorder que sous

□ certaines conditions & modifications. Pour bien régler ce

□ point & éviter toutes occasions de nouvelles plaintes, il

□ fera enjoint à tout Evêque d'aller avant que de se rendre

□ à son Egisé, saire un acte d'obessisance à la personne de son

□ Souverain temporel & implorer le bras séculier qui lui sera

□ benignement accordé par Sa Majesté. Mais, comme nonoble

□ tant ce benin octroi, il pourrois se trouver des difficultés

□ tant ce benin octroi, il pourrois se trouver des difficultés

» pour la maniere d'en faire usage, la pratique s'en réglera

 Où il s'agira d'Eccléfiaftiques, tant en matiere civile que criminelle, alors il fuffira que l'Evêque, en conféquence de la conceffion Royale, demande le bras au Juge du lieu, lequel devra lui être incontinent accordé, fans qu'il foit »-befoin d'exprimer ni le nom de la perfonne ni le titre, ni » la nature de la caufe.

» Où il s'agira de Laïques. Les cas dans lesquels les Laï» ques peuvent être convenus devant le Juge Ecclésatique
» sont en grand nombre. Si c'est en matiere civile, on tolé» rera que l'Evêque implore le bras du Juge du lieu, lui
» indique le nom & le titre de la cause. Si c'est en matiere
» criminelle, il indiquera simplement le nom du prétendu
» délinquant & le titre du délit. Dans ces cas, le Juge devra
» lui accorder incontinent les Executeurs nécessaires

"» lui accorder incontinent les Executeurs nécessaires.

» Pour embrasser toutes les matieres qui doivent être comprises dans l'Instruction, il ne reste qu'à exprimer quelques articles de l'exercice libre de la Jurissicion Ecclésiastique, « & à fixer certaines bornes dans lesquelles elle se contienne, » pour ne pas s'emparer de la Jurissicion d'autrui ou la troubler.

» Pour les articles du libre exercice de la Jurissicion Ecclésiastique, il sera dit dans l'instruction, que les Evêques doivent avoir une pleine liberté de vister leur Dioces & tour l'autroit fur les Egisses d'ileux pieux, même exempts, qui

» leur est concédée par le saint Concile de Trente.

» Touchant l'article des bornes dans lesquelles ils devront
» fe tenir pour n'envahir pas les droits d'autrui, la puissance
» Laïque ayant fait de grandes plaintes sur la facilité d'ordiner
» on dira dans l'instruction qu'ils observeront la dispossion du

faint

## DESSOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 561 » faint Concile de Trente qui ne veut point d'ordination à » titre de patrimoine, si ce n'est en cas de nécessité & d'uti-» lité de l'Eglife, & qu'il est contraire aux maximes du Saint » Siege d'ordiner à titre de toute petite Chapelle avec supplé-» ment de patrimoine sans nécessité ou utilité de l'Eglise. » comme il a été dit. Enfin on dira que dès que les Evê-» ques seront entrés dans leurs Dioceses, ils fixeront la quan-» tité du patrimoine de l'Ordination sacrée à une somme suf-» fisante pour l'entretien de l'ordiné & pour le payement des » charges Laïques desquelles il ne devra y avoir d'exempts » que les patrimoines déja établis & non ceux qui s'établiront » à l'avenir, ainsi qu'il sera dit ci-après

» De la matiere de la notification Royale.

» La puissance Laïque publia un Edit en 1606, renouvellé » en 1640, par lequel tous les biens furent catastrés (a) & » foumis à une hypothéque perpétuelle, en forte qu'ils ne puf-» sent être exempts des charges Laïques, quand même ils » passeroient entre les mains des Ecclésiastiques & deviendroient » fonds de bénéfices des Eglifes Collégiales & autres caufes » semblables: & cela afin que les Laïques ne fussent pas » réduits à l'impuissance de payer ces charges. La puissance Laï-» que a prétendu foutenir ces Edits & astreindre à l'avenir au » payement les biens catastrés en 1606 & en 1640, & de plus » pour le passé faire payer ceux qui n'ont pas payé jusqu'ici, ce » qui iroit à des fommes très-confidérables. En conféquence » de cette prétention, la même puissance a voulu exiger

Tome VII.

<sup>(</sup>a) C'est-à-dire taxés. Catastre ou Cadastre en Provence, en Languedoc, & ailleurs, c'est le Registre ancien, le Terrier, ou Chartulaire qui contient la Déclaration des Terres roturières & non feudales pour lesquelles les possesseurs sont sujets aux Tailles du Roi. Gloffaire de Ragueau.

» les charges Larques des patrimoines sacrés, tant constitués » qu'à établir.

» Le Saint Siege ne peut appronver les Edits de 1606 & 1640, ni accorder si peu au Roi de Sardaigne que les biens 9 qui doivent être soumis au payement des tributs ne le soiens 9 en aucune manière; mais prenant un milieu, elle apporte 9 un temperament avantageux aux Ecclésiastiques sans ruiner 10 les Lasques. Comme ce tempérament ne seauroit avoir son effet sans une notification royale, elle devient par là néces-

suare.

""" Il fe fera donc une notification Royale felon la minute
"" inférée ci-après. Dans cette notification, il devra être dit,
"" que Sa Majefté s'étant entendue avec le Saint Siege
"Apostolique les biens qui écoient catasfrés & soumis au payement des charges l'an 1620 feront soumis à tous ces payements, 2°. Qu'on remet bénignement tous les artérages julqu'au jour de la notification: enforte que les possesseurs
desdits biens ni leurs prédécesseurs ne pourront être inquiétés en aucune maniere; encore que ni les uns ni les autres
"n'eusseurs partimoines facrés déjà constitués, Sa Majesté s'étant concertée avec le Saint Siege Apostolique, ne prétend
pas qu'ils payent quoi que ce soit, entendant cela des Confcitués jusqu'au jour de la notification, & qui jusques là n'ont
"pas payé.

X L V. Concordat for les matieres BénéficiaLe Pape fit expédier la Bulle de l'Indult peu de tems après (a), & d'abord le Concordat fur les matieres Bénéfificiales fut figné (b). En voici les dispolitions.

<sup>(</sup>a) Elle est du 24 de Mai 1727; (b) Il est du 29 de Mai 1727;

DESSOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 563

» Premierement que tous les fruits des Evêchés & des

Abbayes compris fous l'Indult de Nicolas V, venus à matu
» rité dans le tems de leur vacance, devront se conferver pour

» le bien desdites Eglises vacances & de leurs successours, sous

» la garde & économar de Sa Majesté, c'est-à-dire des

Economes qu'elle établira dans le tems de la vacance.

» Secondement, que par rapport aux Evêchés & aux Abbayes » compris fous le même Indult en cas de mort de leurs » Prélats ou Bénéficiers , tous les fruits meurs & non perçus » par eux dans le tems de leur mort, comme aufil les meu» bles qu'ils ont laiffés & acquis des fruits Eccléfiaftiques, » devront paffer & être appliqués felon la coutume qui fe » trouve légitimement introduite & obfervée dans les tems » qui ont précédé les derniers différends entre le Saint Siege » & Sa Majefté.

» Troisiemement, qu'à l'égard des bénéfices non compris sous 
» l'Induit de Nicolas V, l'une & l'autre partie devront également se tenir à la coutume établie avant les sussits différends, 
» tant par rapport aux fruits meurs & non perçus à la mort de 
» leurs Bénéficiers, que des meubles délaissés par eux & acquis 
» des fruits Ecclésastiques, que par rapport aux fruits qui 
» meuriront pendant la vacance, jusqu'à la nouvelle provision 
» des Successeurs.

Quatriemement, Sa Majesté ayant appris que Sa Sainteté

défiroit qu'il fût imposé quelque pension sur les bénésices

compris dans l'Indult, bien que Sa Majesté sache que

le droit de nomination qui lui est accordé par cet Indult

subsissant, on ne peut les charger d'aucune pension sans

son consentement, désirant néanmoins de donner les plus

grandes preuves de son obésissance siliale envers la per
BB b bij

## 764 DESDROITS

"sonne de Sa Sainteté & envers le Saint Siege Apostolique,

Sa Majesté offre de laisser à la disposition de Sa Sainteté

& des Souverains Pontises ses Successeurs, la réserve d'une

pension de la somme que Sa Sainteté, agréera & fixera sur

"l'Abbaye de Lucédio qui est de patronage Royal.

Sa Sainteré acceptant avec fon affection paternelle l'offre » de Sa Majefté, réferve pour elle & pour fes Succeffeurs le » droit d'impofer une pension de quinze cens écus Romains de die Jules chacun qui sera affignée à une ou à plusieurs » personnes, même non sujets de Sa Majesté, sur les fruits » de l'Abbaye de Lucédio.

Sa Sainteté & fes Succeffeurs ne laifferont pas de réferver à la priere de Sa Majefté & de fes Succeffeurs les penfions sur les Evéchés & Abbayes compris dans l'Induit de Niscolas V, en telle forme & quantité qu'on a accoutumé de les réferver, à la réquifition des Princes Souverains Indultaires, lefquelles penfions pour les Evéchés n'excédent pas la troifieme partie des revonus annuels. S'il artivoir que, pour quelques caufes, la penfion de quinze cens écus Romains réfervée à la difpofition du Pape, ne pût avoir lieu fur l'Abbaye de Lucédio, la charge en fera tranfoportée fur quelque autre Abbaye du patronage de Sa Majefié dont l'une & l'autre partie conviendront.

» Cinquiemement, on exprimera dans la minute du Bref » que dans la proviíton des Eglifes Cathédrales de Cafal, 
» d'Acqui, & d'Alexandrie, on obfervera le flyle ufité jufqu'ici. 
» Sa Majefté le Roi de Sardaigne prétend que le droit de 
» nommer à ces Eglifes lui appartient, auffi-bien par l'Indult de Nicolas V que par le Bref d'Innocent XII de fainte mé» moire, & le Saint Siege ne refufe pas d'en écourer les raifons

## DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 565 2 & de lui faire justice si elles sont valables. Le 29. de Mai 2 1727 (Signé) le Cardinal Lercari, Ferrero di Roascio Mar-

» quis d'Ormea.

C'est ainsi que les querelles des deux Cours furent assou-» pies, les Eglises de Piémont pourvues, & les différends sur sonjes sous Benoit les matieres bénéficiales terminés. Il y out néantmoins encore XII, qui custe les fous le même Pontificat quelques négociations, au sujet de four son Prédectcertains Fiess dont la Cour de Rome contestoit la Souverai- minée sous Benois neté à celle de Turin, prétendant que c'étoient des Fiefs de l'Eglise. Benoit XIII mourut sans avoir vû la fin de ces négociations. Clement XII fon Successeur forma une Congrégation de Cardinaux, pour examiner tout ce qui s'étoit passé dans les négociations qui avoient précédé la convention & le Concordat que j'ai rapportés, & de l'avis de ces Cardinaux . il caffa cette convention & ce Concordat, Clement & Victor-Amédée se brouillerent, & leur querelle, portée sort loin. continua fous le Gouvernement de Charles - Emmanuel - qui occupe aujourd'hui le Trône que le Roi son pere quirta par une abdication volontaire.

La Cour de Rome sit publier des Monitoires qui déclaroient nuls tous les actes de Souveraineté du Roi de Sardaigne, dans les fiefs dont la Souveraincté lui étoit conteftée. La Cour de Turin lui opposa des Edits de son Sénat qui annulloient ces Monitoires. Le Pape voulut remettre toutes ces affaires en négociation; mais le Roi déclara que, pour les droits de sa Couronne, il ne reconnoissoit d'autre juge que lui-même, & que l'autorité de Benoît XIII étant la même que celle que Clément XII exerçoit, celui-ci n'avoit pû donner aucune atteinte à ce qu'avoit fait son Prédécesseur. Ce Monarque perfista dans la ferme résolution d'empêches que son Indult & son Concordar ne requssent la moindre acteinte; & il obtint ensin (a) de Benoit XIV ce point important. Les siess contentieux ont été cédés au Roi de Sardaigne, pour les tenir comme Vicaire du S. Siége, à condition d'envoyer à Rome tous les ans un Calice d'or; & c'est en conséquence de cet accommodement que le Roi de Sardaigne prêta (b), en qualité de Vicaire du S. Siége, entre les mains d'un Commissiar hapotolique, un ferment de sidélité qui doit être renouvellé à chaque nouveau regne.

XLVII. Réflexions fur l'Indult & fur le Concordat des deux Cours

Si l'on considere la forme des conventions faites entre Benoit XIII & le Roi Victor, il fera difficile, disoit la Cour de Rome, de la regarder comme réguliere. Benoit XIII n'a ni approuvé ni même lû les articles dont la Cour de Turin se prévaloit. C'est un ouvrage d'iniquité concerté entre le Marquis d'Ormea, le Cardinal Lercari, Secretaire d'Etat, & Fini, Maître de Chambre du Pape, Personne n'ignore ( disoit Clement XII) l'usage des Souverains dans leurs Traités. Après avoir arrêté leurs préliminaires & s'être communiqué réciproquement leurs projets, les Princes les proposent dans leurs Conseils article par article, les y examinent, les y discutent avec la plus exacte circonspection; ils nomment ensuite des Plénipotentiaires qu'on munit de procurations expresses qui font échangées avec des formalités folemnelles ; on fait le Traité, & ce Traité n'a d'exécution, qu'autant qu'il est ratifié. Rien de tout cela n'a été observé.

La Cour de Turin répondoit qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les pouvoirs des Ministres quand ils travaillent sous les yeux & sous les ordres de leurs Maîtres, qui sçavent ce qu'ils

<sup>(</sup>a) En 1740. (b) A Turin, dans le mois de Mars 1741;

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. font & qui les approuvent; que Lercari & Fini étoient . l'un Secretaire d'Etat, & l'autre Maître de chambre; qu'ils avoient été chargés par le feu Pape de faire ce qu'ils avoient fait fous fes yeux; que les conventions avoient été envoyées aux Evêques par ordre de Benoit XIII, accompagnées des Lettres de la Secretairerie d'Etat, & qu'elles avoient été rendues publiques, exécutées & confommées.

Il réfulte de tout cela qu'on avoit abandonné le chemin qu'il convient à des Princes de suivre, pour se jetter dans un sentier où des personnes de ce rang n'ont jamais marché. Au fonds, si l'on examine la disposition de l'Indule, & celle du Concordat, & qu'on fasse attention à la dépendance où la Cour de Rome tenoit les Princes d'Italie, il faudra avouer que ces conventions furent l'ouvrage de la fermeté du Roi Victor, & de l'habileté de son Ministre. Mais si l'on en jugeoit par les droits de la fouveraineté, indépendamment des usurpations de la Cour de Rome, on trouveroit que ce Prince s'étoit accommodé au tems, lorsqu'il s'en étoit contenté, car il est constant que dans ce point de vue, la Cour de Rome n'a pas accordé affez à celle de Turin, & s'est trop attribué à elle - même. C'est ce qu'il est aisé d'établir.

En obligeant les Evêques étrangers de nommer des Vicaires généraux dans les parties de leurs Diocèfes qui fe trou- nomnier un Vivent dans les Etats du Roi de Sardaigne, la Cour de Rome la patrie de son tient ces Vicaires généraux dans une dépendance injuste. Ces un autre Etats Vicaires généraux peuvent, de droit commun, exercer leurs fonctions indépendamment des Evêques, parce qu'il n'y a point d'appel du Vicaire général à l'Evêque, comme on l'a remarqué; & les Evêques, de leur côté, ont la liberté de changer les Vicaires généraux , lorsqu'ils ne sont pas contens

de leur conduite. Ce droit remédie à tout, & la Cour de Rome a pris ici des précautions surabondantes, ausquelles la Cour de Turin auroit pû ne pas fouscrire. Il est incontestable qu'un Evêque est obligé de nommer un Vicaire général, dans la partie de fon Diocese qui est dans un autre Etat. Seroit-il juste que les Sujets fussent exposés aux dépenses qu'ils feroient & aux préjudices qu'ils fouffriroient, s'ils étoient obligés d'aller plaider ou folliciter dans un pays étranger? L'ordre du bon gouvernement s'y oppose. De quelle conséquence les influences d'un Tribunal étranger ne seroient-elles pas, dans certaines circonftances, fur les affaires & fur les personnes du Souverain! Ces considérations ont dicté aux Princes des Edits qui défendent à leurs Sujets d'aller folliciter, intenter, foutenir des affaires hors de leurs Etats, Les Evêques ont concouru à de si justes vues, & ont établi des Vicaires dans les parties de leurs Dioceses qui étoient dans d'autres Etats. Cela s'est pratiqué en France, en Espagne, en Portugal, en Flandres, & presque par-tout, Les Evêques de France ; dont les Dioceses s'étendent sur les Etats de Savoye, ont toujours observé religieusement cette régle, quoiqu'en ait dit la Cour de Rome. Les Papes eux-mêmes l'ont affermie en donnant à plusieurs Princes des Déclarations expresses qu'aucun de leurs sujets ne pourroit être cité devant aucun Juge Ecclésiastique étranger. Leon X l'a fait en faveur de Charles V pour la Flandre en faveur de François premier pour le Milanez. Urbain V l'a fait en faveur de Charles... Roi de France. Jules III l'a fait en faveur du Roi Jean, pour le Portugal. Jules II & Clement VII l'ont fait pour la maison de Sayoye. L'Indult de Jules II ne regardoit que les Juges extraordinaires, mais Clément VII l'étendit aux ordinaires. La

# DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 569

La convention au sujet des Titres des Bénéfices défére le jugement du possessoire à la Puissance Laïque, & en cela elle possessient des Béne statue rien qui ne soit régulier. La possession est une ma- aux logerie, altertiere purement temporelle, & une affaire de fait. Quels troubles ne naîtroient poir si les Magistrats préposés pour maintenir l'ordre n'interposoient seur autorité, pour empêcher les spoliations, les intrusions, les désordres, & les scandales! C'est sur ce principe que, dans tous les Etats Catholiques, les Tribunaux Laïques se sont maintenus dans le droit de prononcer sur le possessoire des Bénéfices. Les Papes eux-mêmes ont avoué la competence de ces Tribunaux. Martin V le reconnut dans une Bulle qui concerne la France, & Leon X recommanda au Parlement de Toulouse un certain Jean Danseduna qui plaidoit devant ce Tribunal sur le possessoire d'un Bénéfice.

XLIX.

L'usage de l'exequatur dépend absolument du Souverain. Un Prince peut, au gré de sa prudence, l'accorder ou le refuser; je l'ai démontré (a); mais la convention que j'exa- solument du Soumine ne fait que tolerer cet usage, & le réduit au simple Vifa; elle ne fait aussi-que tolérer le Vifa & restreint la puisfance du bras féculier. Tout cela est conséquent ; mais c'est une entreprise innouïe allleurs que dans les Etats que Rome a rendus dépendans de la Thiare.

Il est constant, & je l'ai fait voir (b), que la Puissance temporelle ne peut être bornée par l'autorité Ecclésiastique porche ne dans la levée des deniers publics. Les Ecclésiastiques doivent l'autonie Ecclésiastique, dans la payer les impôts comme les Laïques, & néanmoins le Roi levée des deniers Victor est entré dans des tempéramens qui ne peuvent être

(a) Dans la premiere Section de ce Chapitre. (b) Dans le troisseme Chapitre Sect. III, lome VII.

CCcc

excufés que par les menagemens que fa fituation a exigés de lui.

L'Economat des fruits des Bénéfices vacans appartient aux. fruits des Bénéfices Souverains. Ils doivent protéger les Eglises de leurs Etats, & empêcher que les revenus confacres par leur premiere destination au foulagement des Eglifes, ne foient divertis à d'autres usages. Par le droit Canonique & par la disposition des Conciles de Pife & de Conftance, la dépouille des Bénéficiers morts & les fruits des Bénéfices vacans doivent être confervés pour l'utilité des Eglises. Mais cela n'empêcha pas le Pape Paul III de publier (a) une Constitution qui ordonne que les dépouilles des Bénéficiers foient refervées à la Chambre Apostolique. Jules III en publia une autre (b), portant que les dépouilles appartenoient aux fuccesseurs, & cette Déclaration empêcha la Chambre Apostolique d'établir des Collecteurs pour retirer les dépouilles en conféquence de la Bulle de Paul III. Mais Pie IV. nomma (c) François Odefcalchi, Collecteur général des dépouilles dans toute l'Italie. Ce même Pape étendit ensuite les dépouilles aux fruits des Bénéfices, & réferva à la Chambre Apostolique les fruits des biens des Eglifes vacantes d'Italie, dont la collation appartenoit au S. Siége, par les regles de la Chancellerie ou par quelque autre voie. Il est peu nécessaire de remarquer que cette Loi nouvelle ne pouvoit avoir d'application aux Bénéfices de Savoye qui font de nomination Royale; & que même en Italie on tient que les Loix des Papes sur cette matiere & en particulier celles qui concernent l'administration des biens

<sup>(</sup>a) En 1542.

<sup>(</sup>b) En 1550.

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 571 temporels de l'Eglise, n'obligent pas, à moins qu'elles ne soient acceptées & observées. Il suffit de remarquer que les Ducs de Savove ont toujours rélisté à cette innovation des Papes ; & qu'ils se sont toujours maintenus dans l'usage ancien de mettre fous leur main les biens des Bénéfices vacans, d'en conserver les fruits pour être employés selon les Canons . & de donner par des Lettres la liberté d'en prendre possesfion. .

Le Concordat contient enfin deux dispositions. Par l'une, le Pape se réserve la faculté de donner quelques pensions sur de ret des p certains Bénéfices, c'est une grace. Par l'autre, Le Pape s'oblige de réserver, à la requisition du Prince, des pensions sur tous les Bénéfices de sa nomination, c'est une justice. En France, en Espagne, en Portugal, & par-tout ailleurs, on ne connoît de pensions sur les Bénésices, que celles qui font accordées à la réquisition des Rois. Si le Pape avoit droit de donner des pensions sur les Bénéfices dont un Souverain a la nomination, le droit de patronage feroit diminué, puisque la pension diminue les fruits du Titulaire. Celui qui a le droit de nommer à un Bénéfice, par un titre qui autorife à jouir de tous les fruits, doit nécessairement avoir le droit de nommer à une partie du même Bénéfice & de ses fruits, comme si le Bénéfice étoit donné à deux personnes. C'est en esset pourvoir l'une du titre & d'une partie des fruits, & l'autre de la pension. A l'une on donne un titre pour tous les fruits, fous la réserve d'une pension, à l'autre, un titre pour la pension qui est prise sur les fruits appartenans au Titulaire.

On peut consulter, si l'on veut, le Livre qui a pour titre : Traité des pensions Royales, où il est prouvé que le Roi de France a droit de donner des pensions sur les Bénéfices de sa nomination

CCec ii

É de fa collation, même à des Laïques (a). La matiere y est discutée à fond, & c'est l'ouvrage d'un Eccéiastique revêtu d'approbations de trois Dosteurs de la Faculté de Théologie. de Paris.

# SECTION X.

# Des Libertés de l'Eglise de Venise.

LIV.

"Ce n'eft point la Republique de Vanie, c'ett le l'ape qui comme anx Evèches à a la plépart des Binéhess de ces Etat.

A Utrierois, le Sénat de Venisse avoir, ou au moins prétendoit avoir, la nomination des Evèchés & des Abbayes de son Etat, mais il y renonça tour-à-fait par le Traité de paix qu'il fit (b) avec Julles II pour le déracher de la Ligue de Cambray, qui pouvoir être satale à la République. C'est le Pape qui y nomme aujourd'hui.

Sous le Pontificat d'Uthain VIII, il y eut une contestationentre la Cour de Rome. & le Sénat, sur la proposition des Evéchés de l'Erat de Venise au Constitoire. Le Sénat vouloit que cette sonction se sit se la Cardinaux Vénitiens; mais l'on convint que le Cardinal Vénisten qui la feroit seroit toujours assissé du Cardinal Vénisten qui la feroit seroit toujours assissé du Cardinal Patron.

La République laisse très-peu d'autorité aux Evêques de

Patriar- fes Etats.

Venise est gouvernée pour le spirituel par un Patriarche; qui est Primat de Dalmatie & Métropolitain des Archevêques de Candie & de Corsou. Ce Patriarche est élà par le Sénat; & choisi parmi les Nobles Vénitiens. Il ne met point dans

Exeques de fes Lists, de prefque soute leur autorité.

<sup>(</sup>a) Par Richard Prêtre. Paris, 1695 in- 126.

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 573 ses titres la marque de dépendance de Rome, qui avilit les Evêques du reste de la Chrétienté. Il met dans ses Mandemens & Ordonnances ; Miseratione divina, sans ajouter : & Sancta Sedis Apostolica gratia.

Ce qu'il y a d'étrange, c'est le peu d'autorité que ce Prélat a sur les Prêtres & sur les Moines qui mènent presque tous une vie scandaleuse. Un Auteur bien instruit (a) assure que c'est l'esset de la jalousie de la République qui, pour empêcher que la Jurisdiction Episcopale ne soit en crédit, s'oppose tous les jours, par ses Magistrats, à l'exécution des Sentences rendues par les Juges Ecclésiastiques, & protége ouvertement des Prêtres convaincus de crimes abominables (b).

Il y a dans l'Etat de Venise une autre Patriarche appellé le Patriarche d'Aquilée, qui étoit autrefois le Métropolitain de la province de Venise & de toute l'Istrie, mais qui est aujourd'hui bien déchû de fon ancienne grandeur, & dont te Patriarchat est beaucoup moins considérable que celui de Venise. Il est encore Primat d'Istrie, & choisit lui - même son Coadjuteur, lequel est confirmé Par le Sénat (c). Il fait sa. résidence à Udine dans le Friout.

Les Souverains de la Maison d'Autriche ont prétendu nommer au Patriarchat d'Aquilée; mais la Seigneurie de Venise a trouvé l'expédient de ne jamais laisser le siege vacant, en donnant à chaque Patriarche un Coadjuteur, ce qui a touiours fait une chaîne de succession du côté des Vénitiens: la Cour de Vienne qui croit ses droits blessés par cette dis-

<sup>(</sup>a) Amelor, Histoire du Gouvernement de Venise. (b) Principe & Senatu autoribus, qui non modo licentiam vitiis permiserint, sed vim adhibeant. Tacit Annal, 14.

position, a fait des remontrances au Saint Siége, pour le porter à s'opposer à ses arrangemens, & en faire qui ne fussent point contraires à l'esprit des conventions qui subsistent entre Vienne & Venise, & suivant lesquelles la nomination de ce Patriarchat doit être alternative. On a longtems négocié làdessus; & à la fin, le Pape regnant, par une suite de son penchant à entretenir la concorde entre ses enfans communs, a proposé de nommer un Vicaire Apostolique qui auroit la Jurisdiction Ecclésiastique dans les pays appartenans à la Maison d'Autriche & qui sont sujets pour le spirituel au Patriarche d'Aquilée, dont la nomination feroit assurée à perpétuité à la République de Venise. Mais le Sénat de Venise n'a point goûté cet expédient. Le Pape l'a néanmoins employé (a), & le Sénat en a été blessé au point qu'il a retiré son Ambassadeur de Rome & qu'il a ordonné au Nonce du Pape de vuider Venife & les Etats de la République. Nous n'apprendrons que du tems comment cette querelle entre Rome , Vienne & Venife fe terminera.

Une Inquisition séculiere sut établie à Venise, (b) à l'oc-To-eté casion des guerres entre le Pape Innocent IV & l'Empereur lie à Venife, & Frederic. Elle étoit composée de Laïques qui étoient Juges rité est restrainte per la République. & d'Ecclésiastiques qui n'étoient qu'assistans. Les Ecclésiastiques étoient seulement occupés du soin d'examiner les opinions de ceux qu'on accusoit d'hérésie, après quoi le Duc & les Confeillers condamnoient les accufés au feu, si les Evêques les trouvoient coupables. Cette Inquisition Séculiere a subsisté jusqu'à l'établissement de l'Inquisition Ecclésiastique.

Cette Inquisition Ecclésiastique n'a été établie à Venise; ni

<sup>(</sup>a) Dans le mois de Juillet 17(0, (b) En 1249.

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. par un commandement du Pape, ni par aucune Constitution Pontificale. Les Bulles d'Innocent IV, d'Alexandre IV, de Clement IV & de sept autres Papes, ne purent obliger les Vénitiens à recevoir l'Inquisition Ecclésiastique, comme faifoient les principales villes d'Italie. Cet établissement dût la naissance à une délibération du grand Conseil, à laquelle Nitolas IV donna fon confentement par une Bulle (a) où il inféra les clauses de cette délibération ; dont l'une porte : »Que la Seigneurie assigneroit un fonds pour les dépenses » qu'il faudroit faire au faint Office, & toucheroit pareillement tous les deniers qui en proviendroient, par amendes » ou autrement, nommant pour cela un administrateur qui » lui en rendroit compte. On peut remarquer d'abord combien cet usage est différent de celui des Inquisitions des autres Etats, où tout l'argent va aux Inquisiteurs.

Dans le commencement du seizieme siecle (b), le Sénat de Venise sit sur l'Inquisition une Ordonnance, que le progrès du Luthéranisme en Italie l'obligea de renouveller vers le milieu de ce même siecle (c), à la priere des Légats du Pape. Cette Ordonnance postoit que , dans le terme de huit jours, tous les livres désendus seroient portés à des Commissaires nommés pour cet esset, à elle établisse des peines rigoureuses contre ceux qui après une exaête perquistion on trouveroit restractaires aux ordres de la République. Le Sénat promit aux délateurs, à le secret, à une grande récompens, mais il mir à son Ordonnance cette sage restriction: Que les Prélats & les Inquisiteurs ne pourroient jamais connoître

<sup>(</sup>a) Du 28 Août 1289.

<sup>(6)</sup> En 1521. (c) Le 20 Juillet 1548.

feuls de cette forte de crime, & que le jugement ne pourroit se rendre qu'en présence des Juges des lieux & des Gouverneurs, qui examineroient les informations; & prendroient garde sur-tout que la Religion ne servit de prétexte à l'iniquité ou à l'avarice, pour opprimer les Sujets de la Répu-

blique.

Cette louable coutume s'est toujours conservée depuis dans. l'Inquisition Ecclésiastique de Venise. Elle est aussi composée d'Ecclésiastiques & de Laïques ; mais ce sont les Ecclésiastiques qui font Juges, & les Laïques ne font qu'assistans. Cette Inquisition est donc mixte, contre l'usage des autres pays où le faint Office est établi. On ne trouva pas à Venise, qu'il fût raisonnable que les nouveaux Inquisiteurs, qui se recevoient par grace, chassassent les Anciens, qui étoient les véritables maîtres, Trois Sénateurs assistent toujours au nom du Prince à toutes les procédures & à toutes les délibérations de l'Inquisition; & il ne s'y passe rien dont le Prince ne soit bien averti. Les Ecclésiastiques ne peuvent pas ouïr un témoin, citer, ni interroger un Accusé sans l'assistance de ces trois Nobles (a). S'ils avoient fait la moindre chose à l'inscù des affistans, tout seroit nul, & il faudroit instruire tout de nouveau le procès depuis le commencement jusqu'à la fin.

· Les Inquisiteurs disent que du moins les séculiers ne devoient pas affister aux Procès des Ecclésiastiques, & ils supposent faussement que l'assistance séculiere n'a été introduite que pour ce qui regarde les Laïques. Les Vénitiens décident le contraire, & répondent que l'assistance n'est point affectée

<sup>(</sup>a) Le Greffier écrit cette formule au commencement de tous les actes : Cum afistentia & presentia Illustriff. & Excellentiff. DD. NN. Suivant le Concordat du Pape Jules III avec la République. . aux

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 577 aux personnes, mais aux causes; que l'hérésie est un crime ecclésiastique & séculier, puisque si d'un côté elle atraque la foi, de l'autre elle trouble la tranquillité publique; qu'ainsi il faut que toutes les causes d'héresie soient jugées par les Eccléfiastiques, avec l'intervention des séculiers, sans considérer si les accusés sont gens d'Eglise ou Laïques; que s'il en devoit être autrement, il faudroit que l'Ecclésiastique ne jugeât que les Prêtres ; & le Séculier , les féculiers ; que cela seroit contre la coutume de tous les pays où le Séculier est jugé par l'Ecclésiastique, si la cause est spirituelle, & l'Eccléfiastique par le Séculier si l'affaire est tempo. relle; que si la prétention des Inquisiteurs avoit lieu, la cause d'un Prêtre ou d'un Moine hérétique, qui auroit des complices féculiers, devroit être jugée fans les affiftans, parce qu'elle seroit ecclésiastique ; & que cela ouvriroit une porte par où les Inquisiteurs chasseroient bientôt les assistans.

Les assistans qui demandent quelque grace au Pape, ou qui ont quelque affaire avec la Cour de Rome, ne peuvent plus se trouver au Saint Office, leur intérêt rendant leur sidélité suspecte à la République qui en met d'autres à leur

place (a).

Ces Sénateurs, affiftans de l'Inquifition, font chargés d'empêcher les Inquisiteurs de publier aucune Bulle ancienne ou venife sin la pernouvelle, sans en avoir la permission de la République. Au rapport de l'un des Auteurs que je viens de citer (b), les Venitiens donnent de cet usage deux raisons très-solides.

La premiere, c'est qu'un Concordat n'existant que par le consentement des Parties qui ont contracté, il ne peut être

Tome VII.

DDdd

<sup>(</sup>a) Voyez tout ce qui regarde cette Inquisition dans le cinquieme livre de l'histoire de Thou, & dans Amelot hist, du Gouvernement de Venise. (b) Amelot.

changé que de commun accord : Or l'Inquisition étant établie à Venise par un Concordat, aucune loi nouvelle n'y doit être reçue, que les deux parties qui ont traité n'en convienment, l'accessoir le devant regler sur le principal. Les Bulles & les Decrets de la Cour de Rome, faits depuis ce Concordat, n'ont point en esse collège la République.

La feconde, c'est que la Cour de Rome, faisant des Réglemens felon se vues particulieres, il n'est pas juste que la République reçoive ces nouveaux Réglemens, sans examiner auparavant s'ils conviennent à ses affaires. Chaque Prince connoit les besoins de son Etat; les Papes ne se metten pas en peine de l'Intérêt des Princes séculiers; c'est donc à ecux-ci de prendre garde qu'il ne se glisse quelques nouveautés dangereuses dans leurs Etats, par le moyen des Ordonnances Papales. La voie de recourir aux Papes s'il en arrive quelque désorte, & la promesse qu'ils sont d'y pourvoir, seroit un remede pire que le mal, parce qu'ils se rendroient par ce moyen les Juges & les arbitres de toute la Police Givile.

Il n'y a point de Prince dans l'Europe, (dit le même Auteur (a)) qui ait pénérté mieux que la Seigneurie de Venilé dans tous les desseine de la Cour de Rome, ni qui s'y soit opposé avec plus de vigueur & de succès. Elle ne permet jamais la publication d'aucune Bulle qu'après une longue & mûre Déliberation, jusques la même que si le Pape fait une Bulle commune pour envoyer à plusieurs Princes, Jes Venitiens sont toujours les derniers à la recevoir. Le motif de cettre conduire (dit cet Ecrivain) n'est pas tant pour se regler sur l'exemple des autres, que pour avoir le tems de décou-(e) Amelo.

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 579 vrir les vûes de la Cour de Rome, dont toutes les intentions sont couvertes du grand manteau de la Religion. Comme les Papes (ajoute-t-il) appliquent tous leurs foins à augmenter la Puissance Ecclésiastique & à s'assujettir la Séculiere, le Sénat apporte de fon côté tant de précaution à la réception de fes Bulles, qu'il ne peut jamais être furpris; car, elles ne peuvent être présentées au College qu'après avoir été examinées & signées par deux Docteurs, que le public entretient pour cela, & qui ne manquent point aussi d'avertir le Prince si elles contiennent quelque abus ou quelque nouveauté préjudiciable.

La juste fermeté de la République de Venise à désendre les droits du Souverain, lui a fait bien des querelles

avec Rome, & c'est ce qui reste à expliquer.

chat d'Aquilée,.

La réputation d'Hermolaüs Barbarus, Venitien de naifsance, sçavant de profession, devint si grande, que le me de la Républi Pape Innocent VIII apprenant un jour que le Patriarchat fojet de Patriard'Aquilée venoit de vaquer, le lui consera de plein droit. chir d'Aquilée Le Pontife paroissoit n'avoir d'autre intention que de récompenser le mérite extraordinaire d'Hermolaüs; mais le Sénat de Venise étoit trop en garde contre les innovations de la Cour de Rome, pour ne s'appercevoir pas que le Pape en avoit fait une en conferant le Patriar-

Quoique les Souverains Pontifes prétendissent qu'ils y pouvoient mettre qui ils vouloient, ils n'en usoient pourtant jamais avec cette autorité absolue, & ils ne donnoient des Bulles qu'à celui qui leur étoit nommé par l'Ambassadeur de la République. Innocent VIII s'étoit dispensé de garder cette formalité dans l'affaire donnel s'agissoit, & ne donnoit que DDddij

iop lieu de foupçonner à des gens naturellement défians, qu'il avoit pris son tems pour créer Patriarche d'Aquilée un homme si célébre, qu'on n'auroit garde de s'opposer à son installation, afin que la Cour de. Rome pût y mettre dans la suite qui elle jugeroit à propos, sans que son choix pût être contredir par la République.

Hermolaüs étoit un des plus illustres Gentilshommes de Venife, & possédit d'ailleurs toutes les autres qualités qui, dans une autre conjonclure, auroient du l'élever au Patriarchat. Le Sénat agit néanmoins avec autant de rigueur que s'il l'en est tout-à-sait jugé indigne. D'un autre côté, le Pape étoit résolu de maintenir ce qu'il avoit fait & de portet les choses à l'extrémité, plutôt que de soussir qu'Hermolaüs ne jouit pas de la grace qu'il lui avoit faite.

Hermolaüs fit justice à sa République contre ses propres intérêts, & avoua qu'elle avoit raison de lui être contraire. Il conjura le Pape de conférer le bénéfice à celui qui lui seroit présenté par l'Ambassadeur de Venise, & déclara formellement qu'il n'en vouloit point, s'il falloit encourir à ce prix l'envie de ses concitoyens. Le Pape sut si touché de sa modération, qu'il promit de le faire Cardinal à la premiere promotion; mais peu de jours après, Hermolaüs tomba malade d'une sièvre pessilentielle, qui termina le disserund (a).

Autre Constitution of the Autre Constitution

(b) En 1600.

Properties Consider

men, le Pape auroit droit d'admettre ou de rejetter les sujets proposés par le Sénat, & que ceux qui obtiendroient l'approbation du Pape seroient plus redevables de leur dignité au Saint Siege qu'à la République. Il ne voulut jamais permettre que son Patriarche sût soumis à cet Examen. La dispute dura deux ans, & sut ensin terminée à l'avantage de la République. Il e Patriarche sut sacré par le Pape, sans subir aucun Examen (a).

Cinq fois l'État de Venise a été soumis par les Papes à la Différent interrigueur de l'interdit.

La premiere, à cause de l'Eglise de saint Germinien, que les Venitiens firent abbatre sans la permission du Pape pour aggrandir la place de saint Marc. » Je n'ai pû, dit un Auteur; » en sçavoir précissément le tems, mais il est conflant que » c'est pour ce sujet que le Sénat va tous les ans, le Dimanache d'après Paques, visiter l'Eglise de ce saint que l'on a » rebâtie tout à l'extrémité de la Place, & renouvellant chaque l'ois la promesse de la remettre en son premier lieu. » Ce qui n'est qu'une pure sormalité (b).

La feconde sous Clement V au sujet de l'invasion que les Venitiens avoient faite de Ferrare, Ville sur laquelle le Pape prétendoit avoir des droits. François Dandole, Ambassadeur de Venise, sur boligé, afin d'obtenit l'absolution pour sa République, d'aller se jetter aux pieds du Pape chargé de fers & de chaînes.

La troisieme par Sixte IV, qui se ligua avec les autres Princes d'Italie, pour faire abandonner aux Venitiens le Siége de Ferrare.

<sup>(</sup>a) Voyez l'histoire du Gouvernement de Venise par Amelot de la Houssaye.
(b) Amelot dans ses remarques suras distitoire du Gouvernement de Venise.

La quatrieme (a), par Jules II, pour faire reftituer au Saine Siege les Villes de Rimini & & de Fayence, en conséquence de la Ligue de Cambray (b), où les Princes ligués avoient stipulé que le Pape fulmineroit une Sentence d'interdit. Il fallut encore cette sois ci, que les Vénitiens pliassent. Ils n'obtinnent l'absolution (c) qu'aux conditions que la Cour de Rome jugea à propos de leur imposer (d).

La derniere par Paul V (e). Ce dernier interdie a fait tant de bruit & a eu un fuccès si différent des quatre autres, qu'il est à propos d'en tracer ici l'histoire, parce qu'elle renserme

d'utiles leçons.

L'ufage fréquent de ces Cenfures abusives (f) avoit donné lieu aux Venitiens de s'instruire de leurs droits; ils avoient compris que l'abus de l'autorité ne doit pas produire le même esse qu'un usage légitime. (g) Ains, lorsque la Cour de Rome s'avis de publier ce dernier interdit, elle trouva dans le Sénat de Venise une généreuse résistance, à laquelle elle sur ensin obligée de céder.

Vincent-Scipion Sarrazin, Chanoine de Vicence, & le Comte Brandolin - Valde- Marino, Abbé de Nerveze dans le Diocefe de Trevife, furent arrêtés pour des crimes énormes, par l'ordre du Confeil des Dix, réclamés par le Nonce du Pape, & refufés par la Répulique. Paul V dit d'abord au Chevalier Nani, qui étoit alors Ambaffiadeur de Venife à la Cour de

<sup>(</sup>a) En 1509. (b) Conclue le 10 de Decembre 1508. (c) Le 24 de Fevrier 1510.

<sup>(</sup>d) Histoire de Guichardin Liv. 8.

<sup>(</sup>f Hacpana ex quo Romani Pontifices Dirarum prodigi fuere, minus virium halbuit. Papir Masson.

<sup>(</sup>g) Paria funt aliquid non effe & non effe legitime. L. quoties & ff. qui fatifi-

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. Rome, que jamais'il ne fouffriroit que les Eccléfiastiques fuf-

fent jugés par les Séculiers & qu'il entendoit que le Sénat remit les deux prisonniers entre les mains de son Nonce.

Quelques jours après, le Pape se plaiginit au même 'Ambassadeur de deux Decrets qui désendoient l'un (a) de bâtir des Eglises, des Hôpitaux, ou des Couvens, sans la permission du Sénat; & l'autre (b), qu'à l'avenir les biens laïques puffent être yendus aux Communautés Ecclésiastiques.

Le Pontife demanda la liberté des prisonniers & la révocation de ces deux Decrets. La Seigneurie répondit qu'elle ne pouvoit rendre des prisonniers justement retenus, ni révoquer les Loix qu'elle avoit faites pour le bien de ses sujets. Elle parut résolue de soutenir ses droits & sa liberté.

Les négociations furent inutiles, & le Pape fulmina un Bref d'excommunication (c) adressé aux Patriarches, Archevêques, Evêques, & autres ayant dignité Ecclésiastique dans l'Etat de Venise. Le Pontife parle ainsi : » Par l'autorité de » Dieu tout puissant, des bienheureux Apôtres faint Pierre & » faint Paul, & par la nôtre, nous excommunions & dénon-» çons pour excommuniés le Duc & le Sénat de la Répu-» blique de Venife..... Si dans le terme de vingt-quatre » jours, le Duc & le Sénat ne révoquent publiquement les Po Decrets mentionnés..... Et s'ils ne remettent & ne cono fignent effectivement le Chanoine & l'Abbé prisonniers entre » les mains d'Hierace notre Nonce. Ils ne pourront être abp fous de cette excommunication que par Nous ou nos Suco ceffeurs, si ce n'est à l'article de la mort, & ceux qui vien-

<sup>(</sup>a) du 10 de Janvier 1603. (b) du 16 de Mars 1605. (c) Du 17 Avril 1606.

» dront à mourir, après avoir obtenu l'abfolution, ne pour-» ront néanmoins être inhumés en terre fainte ; que si après » les vingt-quatre jours le Duc & le Sénat persistent encore » trois jours dans leur obstination, aggravant cette Sentence » d'excommunication, nous mettons dès-à-présent, & comme » nous ferions pour lors, la Ville de Venise & généralement » tous les lieux qui en dépendent en interdit, si bien que dans venife, ni dans pas une autre Ville ou lieu de fon domaine, ni même dans aucune Eglise, Oratoire particulier, ou » Chapelle domestique, l'on ne pourra dire la Messe ni célép brer l'Office Divin, ni en particulier ni en public, excepté » dans les cas permis & concedés de droit commun, & pour » lors cela ne se pourra faire ailleurs que dans les Églises à » portes fermées, sans sonner les cloches & sans y admettre » aucune personne interdite..... & afin que ce Monitoire » vienne à la connoissance de tout le monde, nous vous en-» joignons & commandons, à tous enfemble & à chacun de » vous en particulier, Patriarches, Archevêques, Evêques, » Vicaires-Généraux, & autres, en vertu de la fainte obéif-» sance, par la crainte des jugemens de Dieu, & sous peine » de suspension, de privation de vos revenus & même de vos » Dignités, Bénéfices, & Charges Eccléfiaftiques, comme » aussi de la voix active & passive, qu'après avoir recu nos Lettres ou en avoir eu avis, vous les publiez ou fassiez publier » dans vos Eglifes, \*loríqu'il y aura affluence de peuple, » & puis afficher aux portes de ces mêmes Eglifes. Enfin » nous voulons que la publication de ce Monitoire faite » dans Rome où il a été affiché selon la coutume aux portes » des Eglises de saint Jean de Latran & du Prince des Apô-\* tres, & à celles de la Chancellerie Apostolique, & outre cela

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 58; » cela dans la place appellée Campo di fiore, oblige autant » le Duc, le Sénat, & tout le Clergé de l'Etat de Venife, » que s'il avoit été présenté & intimé à chacun d'eux & de » vous en particulier.

La nouvelle de ce Monitoire affiché à Rome ne fut pas plutôt arrivée à Venife, que le Sénat rappella son Ambassa-deur extraordinaire, pour marquer son ressentie contre le Pape, & laissa son Ambassadeur ordinaire, pour témoigner son respect envers le Saint Siege, & pour ne pas rompre toute négociation.

Le Sénat défendit ensuire à tous les Prélats, Vicaires Généraux, & autres Eccléfiafiques, de faire aucune publication de ce Monitoire, ni d'aucun autre Bref de Rome, & ordonna à ceux qui en auroient des Copies de les porter aux Magistras ou aux Gouverneurs des Villes. Tout le monde obéit à cet ordre avec des démonstrations publiques de zèle, pour la défense, de la liberté; & le grand Vicaire de l'Evêque de Padoue ayant dit au Podestat qu'il seroit ce que le Saint Esprit lui inspireroit; ce Magistrat lui repliqua que le Saint Esprit avoit déja inspiré au Conseil des Dix de faire pendre tous ceux qui n'obésioient pas.

Après cela parut dans toutes les Villes de l'Etat une proteffacion du Doge contre le Monitoire de Paul V. Elle étoit adreffée aux Patriarches, Archevêques, Evêques, & autres Supérieurs Eccléfiafiques de l'Etat de Venife. Le Doge s'y expirmoit en ces termes.

» Nous n'avons rien obmis pour faire entendre à Sa Sain» teté nos fortes & invincibles taifons, mais ayant trouvé» les oreilles de Sa Sainteté fermées à nos Remontrances,
« & voyant qu'elle a fait publier son Bref contre toute raison
Tome VII.

EE ec

& contre tout ce que l'Ecriture Sainte, les Saints Peres » & les Sacrés Canons nous enseignent, au préjudice de l'au-» torité séculiere que Dieu nous a commise & de la liberté . so de notre Etat, & au grand dommage de la jouissance paip fible que nos sujets ont de leurs biens, de leur honneur. » & de leur vie, au scandale universel des peuples, nous tenons ce Bref injuste, non merité par notre République, pour nul, invalide, fulminé en vain & fans observer l'ordre » du Droit, si bien que nous n'avons pas même jugé à propos » d'employer contre ce Monitoire les remedes dont nos Ancêpetres & les autres Princes Souverains fe font fervis envers » les Papes, qui ont abusé de la Puissance que Dieu leur a » confiée (a). Ainsi nous sommes affurés que comme vous » avez donné jusqu'ici tous vos soins à la conduite des ames » de nos fuiets & au maintien du Culte Divin, vous conti-» nuerez de mêrie à l'avenir de leur rendre le devoir pasto-» ral, étant bien réfolus de notre part de perféverer dans la » foi Catholique & dans l'obéissance de la Sainte Eglise Ro-∞ maine.

» Au refle, nous voulons & ordonnons que cette Décla-» ration foit affichée dans les lieux publics de cette Ville & » de toutes les autres foumifes à notre Seigneurie.

» Nous prions Dieu de vouloir inspirer & toucher Sa Sain» teté, afin que reconnoissant la nullité de son Bres & la jus» teté de notre cause, elle nous donne les moyens & nous
» affermisse dans la volonté de garder l'obéissance au Saint
» Siege Apostolique, auquel nous avons été & seront toujours
» entierement dévoués.

(a) On veut parler de l'appel au Concile général que quelques Sénateurs pro-

DESSOUVERAINS, &c. CHAP.IV. 587 Cette Protestation du Doge fut suivie d'une Lettre circu-

laire du Sénat aux Recleurs, Confuls, & Communautés des Villes & autre lieux de l'Etat de Venife. C'étoir une espece de relation & de mémoire instructif sur l'autorité qu'ont les Souverains de faire des Loix au sujet des biens temporels, « & de punir les 'malfaireurs même. Eccléssaftiques qui troublent la tranquillité publique. Elle finit par ces mots:

» C'eft pourquoi, nos très-chers & bien aimés; dans la créance où nous fommes que notre cause est bonne & juste devant Dieu, & que par conséquent les excommunications de Sa Sainteté ne nous, peuvent nuire en nulle façon, pour preuve de notre amour & bienveillance paternelle envers vous, nous voulons bien vous en donner part, nous perfuadant qu'après avoir reconnu que tout cela ne nous est arrivé que pour avoir voulu maintenir vos intérêts & défendre votre honneur, sans aucun préjudice, ni de l'Eglise, ni du service de Dieu, vous concevrez une juste indignation d'un si nijuste & si rigoureux procédé, & en tout cas ne manquerez pas à l'obligation indispensable que vous avez de soutenir constamment les droits communs de notre République & les votres particuliers.

A la nouvelle de cette protestation, le Pape rappella son Nonce de Venise, & congédia l'Ambassadeur ordinaire de la République.

Le départ du Nonce de Venife fut suivi de celui des Jésuites, des Théatins, & d'une partie des Capucins qui voulurent garder l'interdit. Le Patriarche élu de Venise se retira à Padoue; mais les Religieux des anciens Ordres resterent dans leurs Monasteres sous la conduite de leurs Supérieurs, & les Evéques & les Prêtres célébrérent le Service Divin à l'ordi-

naire. Un Decret du Sénat condamna au bannissement à perpétuité les Jésuites, pour avoir déclamé dans leurs Sermons contre l'Aristocratie & contre les maximes du Gouvernement de Venise; & jamais dans l'accommodement qui sur sair, le Pape ne pur obtenir le rappel de ces Peres, quelques inftances qu'il en sit. Ce ne.sur que dans la suite, qu'ils eurene, la permission de revenir à Venise; comme je le marquerai en sinissant cet article.

Au dedans, le Monitoire du Pape ne fit aucun effet, Les fujets de la République, instruits par la Lettre circulaire, demeurerent paisibles, & le Sénar, sit part de tout ce qui s'éctoit passé aux Ministres étrangers qui résidoient auprès de lui.

Au dehors, les Ministres de Venise surent informés par lo Sénat de son différent avec Rome, & reçurent ordre d'eninstruire les Cours où ils résidoient, dans le même tems que les Nonces du Pape táchoient d'obtenir des Souverains la permission de publier le Monitoire dans leurs Erats.

Sigifmond, Roi de Pologne, déclara que la caufe de la République intéreffoit la Pologne, qui avoit des Loix femblables à celles dont la Cour de Rome s'étoit offensée.

A Vienne, on blâma aussi le Pape, & l'on dit que de pareille Loix étoient observées dans toute l'Allemagne. Frânçois Sorance, Ambassadeur de Venise, assistar à la Procession du Saint Sacrement, le jour de la Fête-Dieu, & le Nonço suposa une maladie pour n'y pas assistite. L'Ambassadeur de l'Empereur à Venise se trouva, de son côté, aux Chapelles & aux Processions de la Seigneurie.

En France, le Nonce Barberin demanda en vain, qu'on défendit l'entrée des Eglises à Pierre Pricili Ambassadeur de Venise.

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 589 En Efragne, les avis furent partagés par des raifons d'Etat

En Efragne, les avis furent partagés par des raifons d'État qu'il feroit trop long de rapporter. Cependant le Nonce eut beau protefter que fi l'Ambaffadeur de Venife fe trouvoit à la Chapelle avec le Roi, il feroit ce Tr l'Office Divin, on conclut dans une affemblée de Theologiens chez le Carlinal de Tolede, qu'on almettroit ce Maniffse à toutes les cérémonies; & cela fut exécuté.

Le Duc de Savoye témoigna que la cause de la Répuzblique de Venise étoit celle de tous les Souverains de la Chrétienté.

Le Grand Duc de Tofcane, le Duc de Mantoue, le Duc de Modene, le Viceroi de Naples, le Gouveneur de Milan, j & prefque toutes les puiffances d'Italie parlerent d'une maniere favorable à la République de Venife. Le Duc de Mantoue ayant entendu le Sermon d'un Jefuite (a) qui ofa déclamer contre la République de Venife, ordonna à ce Religieux de fortir dans fix heures de fes Etats.

Le Pape infiruit de cette disposition générale des Souverains & de la sermeté éclairée de la République de Venise, ne chercha plus qu'à sauver les apparences. Divers Princes offirrent leur médiation.

Canaye, Ambassadeur de France à Venise, sous Henri IV, qui avoit reçu de bons ossices des Vénistens dans des tems ora eux, informa le Sérant des remontrances que le Marquis d'Alincourt, Ambassadeur de la même Couronne à Rome, & les Cardinaux François, avoient saites au Pape, par ordre de Prince. Il ajouta que, si le Sénat agréoit la médiation de son Maitre, le Roi enverroir le plus grand Prince de France

(a) Louis Gagliardi.

à Rome, ou qu'il iroit lui-même accommoder ce différend. Le Sénat répond't que si le Pape, par la révocation de fes Censtres, ne réparoit l'injure qu'il avoit faite à la Répuiblique, elle ne pouvoir pas traiter avec lui; qu'elle n'avoit offendé personne & s'étoit simplement défendue; & qu'elle feroit toujours pour le Roi ce qu'elle ne feroit jamais pour aucun autre Prince.

Déja Alincourrétait entré en négociation avec la Cour do Roine, & il y avoit lieu d'efpérer que la France allo it déterniner le Pape à fuípendre l'eifet de fon Monitoire, lorfque l'Espagne jalouse promit à la Cour de Roine de l'alssister de toutes ses forces. Alors le Pontise reprit ses hauteurs, il sit des levées de gens de guerre, & augmenta les garnisons de fes villes, & particulierement celle de Ferrare, ville affectionnée à la Seigneurie de Venise; le Gouverneur de Milan sit aussi des levées avec oftentation, & le Viceroi de Naples arma vinge-six gaieres. Le Sénat de Venise assembla son armée navale, & leva beaucoup de troupes; il désensité tout transport d'or & d'argent, dans les Etats du Pape au-dessus de ducats; & il mit en sequestre le revenu des Ecclésastiques absenses.

La négociation ne laiffa pas de continuer, les différens écrits qui furent faits de part & d'autre l'avoient fort avancé. La Cour de Rome (çait que les droits imaginaires perdent toujours à être approfondis, . & elle penfa qu'il étoit de fon intérét d'abréger le tems de cette rude difcuffion de fon autorité. Henri IV envoya à Rome le Cardinal de Joyeuse qui passa de là à Venise, pour mettre la dernière main à l'accommodement. C'est à Venise, & non à Rome, que cette affaire sur conclue, & cette seule circonstance sur peu honorable pour la Cour Romaine.

## DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 55

La principale difficulté roula fur la maniere de lever les Cenfures. Le Cardinal Franço's propofa qu'il iroit à l'Eglife de faint Marc avec le Doge & le Sénat, qu'il y célébreroit une Messe, à la fin de laquelle il donneroit une lénédiction, pour marque de la levée de l'interd t. Le Doge répondit que la République n'étant pas coupa' le , il ne devoit y avoir aucun figne de pénitence, ni d'abfolution. Le Cardinal repliqua, que la bénédicion Apostolique ne devoit jamais être refusée. Le Doge reparrit que la République ne la refusoit que parce qu'elle donneroit lieu de croire qu'elle étoit coupable, mais qu'elle l'accepternit avec respect dans toute autre occasion. L'Eminence s'esforça en vain de persuader au Sénat de recevoir une fimple bénédicion, non comme abfolution, mais comme bénédiction ordinaire du Pape. Les Vénitlens demeurerent fermes à la refuser. L'accommodement sut enfin conclu par l'entremife de la France (a), aux conditions fuivantes

Il fut arrêté I. qu'on mettroit les prisoniers à l'Ambassadeur de France, avec protestation de la part de la République pour ses droits. II. Que les Religieux qui s'étoient retirés seroient rétablis, à l'exception des Jesuites & de quatorze Moines qui étoient sortis pour éviter la punition de leurs crimes. III. Qu'après la Déclaration que les Censures étoient levées, le Sénat remettroit la révocation de la protestation, & nommeroit un Ambassadeur pour aller résider auprès de Sa

<sup>(</sup>a) Voyez les Negociations de Canaye, & le 37.º liv. de l'hilloire de Theu; ut aun. 1607. Ceft à cet accommodement qu'a rapport la devife des jettous qui futent frappse ne France en 1608. Le Corps étoit une plante de lya yayart des branches & des fleurs fur lefquelles tombort du Ciel une Couronne d'oiré du toute la terre de rouveir couverte. La legende connenie ces parole: Calem hilos, blimaque terrie, pour faire entendre que comme le Ciel avoit donné la paix à Henri IV, ce Monarque la faicini regner fur la trei de l'acceptant de l'acceptan

Sainteté. IV Qu'on ne feroit aucune mention de la Lettre écrite aux villes, parce qu'on ne pouvoir pas empêcher un Prince d'écrire ce qu'il jugeoit à propos à fes Sujets ou à fes Officiers.

Le jour pris pour consommer cette grande affaire étant arrivé, l'Ambassadeur de France se rendit (a) chez le Cardinal de Joyeuse, le Secretaire Marc Ottobon', assisté de deux Notaires, s'adressant à cet Ambassadeur, hors de la présence du Cardinal, lui dit: » Voilà, Monseigneur, les deux prisonniers . que la Sérénissime République envoye à Votre Excellence. n en gratification du Roi Très-Chrétien; déclarant que c'est no fans préjudice de l'autorité qu'elle a de juger les Ecclésias-» tiques. » L'Ambassadeur de France alla ensuite trouver lo Cardinal à qui il présenta les prisonniers. Joyeuse lui dit : Monsieur, donnez-les à cet homme la, montrant le Commissaire du Pape, qui les toucha, pour marque qu'ils étoient à lui. Cela fait, le Cardinal accompagné de l'Ambassadeur, alla à l'assemblée où se donnent les Audiences, & qu'on appelle le Collége, il déclara que les Censures étoient levées, le Doge mit en ses mains la révoçation de la protestation, & remercia le Roi Très-Chrétien, & le Cardinal qui les pria en se retirant, d'envoyer au plutôt un Ambassadeur au Pape. Le même jour, le Sénat nomma à cet effet le Chevalier François Contarini.

La révocation de la protestation étoit conçue en ces termes : » Leonard Donat , par la grace de Dieu , Doge de Vense; » aux Reverendissimes Patriarches , Archevêques & Evêques. » Puisque , par la grace de Dieu , il s'est ensin trouvé un moyen

<sup>(</sup>a) Le 21 d'Avril 1607.

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 593 » de faire connoître à Notre Saint Pere le Pape Paul V, la » candeur de notre ame, la sincérité de nos actions, & notre » révérence pour le faint Siége, & que Sa Sainteté, gagnée » par nos raisons, a bien voulu faire cesser la cause de tous » nos différends ( chose que nous avons toujours desirée & » recherchée très-ardemment, comme les fils très-obéiffans . de l'Eglife, c'est pour nous maintenant un grand sujet de joie · de voir l'accomplissement de nos justes desirs. C'est pourquoi » nous avons voulu vous en informer par nos présentes Let-» tres, vous avertiffant que comme Sa Sainteté a levé les Cen-» sures, nous entendons que la protestation que nous simes » lorsqu'elle les publia, reste abolie & supprimée, asin qu'il » paroisse par là, comme par toutes nos autres actions, que » c'est notre dessein de conserver inviolablement la piété & la » Religion de nos Ancêtres. »

Ainsi fut terminé, à l'honneur de la République, le célèbre différend de Paul V & des Vénitiens.

Les Jésuites qui étoient demeurés exilés de Venise y surent rétablis au bout d'environ 50 ans (a), par l'intercession d'Alexandre VII auprès de la Seigneurie, à qui ce Pape avoit donné des secours contre les Turcs. Le rappel de la Société sut résolu à la pluralité de 116 voix contre 53, sans qu'ils aient recouvré leur premiere considération, sans doute parce qu'on se souvient toujours que ces Peres aiment mieux obéir aux ordres du Pape, qu'aux Arrêts du Sénat,

( a ) En Janvier 1657.



Tome VII.

FFff

## SECTION

Des Maximes du Royaume, des Droits de la Couronne, & des Libertés de l'Eglise de France.

L x I.

Juste idée des Libertés de l'Eglife de France;

d'avec ces autres termes: Droits de la Couronne. Les Auteurs François qui ne les ont pas joints, femblent ne s'être occupés que du foin de relever l'autorité du Clergé de France & d'empêcher qu'il ne fût opprimé par la Cour de Rome, sans se mettre en peine des droits de la Souveraineté, mais la même Puissance qui tant de fois est venue au secours des nos Evêques, que la Cour de Rome vouloit opprimer, s'est armée pour les réprimer eux-mêmes, lorsqu'ils sont devenus les oppresseurs, ou des Ecclésiastiques du second ordre ou des peuples. Tout citoyen, de quelque ordre qu'il foit, a droit de reclamer la justice du Souverain. Deux grands Prélats dont les noms feroient une autorité, s'ils étoient d'accord, & qu'on pût reconnoître d'autre autorité en cette matiere, que celle de la Religion, de l'usage & de la raison, donnent à nos Libertés des fondemens différens.

> L'un prétend (a) que les Libertés de l'Eglise Gallicane consistent en ce que la puissance du Pape est subordonnée aux Canons, & qu'il ne peut pas déroger à ceux que nous avons reçus en France. Cet Auteur ajoute que l'autorité des Conciles généraux, foit qu'elle foit supérieure, foit qu'elle soit inferieure à celle du Pape, ne fait rien à nos Libertés.

<sup>(</sup>e) Marca de concord, Sacerdofii & Imperii,

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 595

L'autre (a) foutient qu'encore que ce soir un des points essensiteire de nos Libertés, que la puissance du Pape est sub-ordonnée aux Canons, & qu'il ne peur déroger à ceux que nous avons reçus en France, cependant elles sont principalement appuyées sur ce principe que le Concile général a une autorité supérieure à celle du Pape, pour le corriger & le re-dresser dans certaines rencontres. Inutilement (dit ce second Ecrivain) reconnoitroit- on que la puissance du Pape est sub-ordonnée aux Canons, s'il n'y avoit dans l'Eglise une autorité qui pût le corriger dans certains cas, où sa conduite cau-feroit de grands scandales. De là vient (continue-t-il) que la France n'a jamais eu d'armes plus essenses pour maintenir ses Libertés, que l'appel au Concile général ; & de là il suit aussi selon lui que la supériorité du Concile général sur le Pape est un des principaux sondemens de ces Libertés.

A mon avis, ni l'un ni l'autre de ces grands hommes ne donne une juste idée de nos Libertés; car quant à Marca (c'est le premier des Aureurs dont je parle) il est difficile de comprendre que, dans l'examen de nos Libertés, il soit inutile de discuter si le Concile général est supérieur au Pape ou non Pour ce qui est du sentiment de Bossiver (c'est le second) il me semble qu'il n'auroit pas dû prétendre qu'il soit moins important que le Pape soit subordonné aux Canons que nous avons reçûs, qu'au Concile général. Qui corrigeroit le Pape, dit-il, s'il n'étoit pas subordonné aux Conciles généraux? Personne. Mais nos Libertés n'en seroient pas moins à couvert, puisque nous n'en aurions pas moins le droit de ne pas obéir au Pape dans les choses où nous ne lui devons point

<sup>(</sup>d) Boffuet, Defenf. Cleri Gallicani. T. 2. L. 15. C. 15.

d'obéissance. Nous nous conduirions sans appeller, comme nous nous conduisons en appellant; & l'autorité Souveraine

v pourvoiroit fur les lieux.

Les droits & les Libertés de France ne sont pas des précautions de politique utiles à opposer à quelque entreprise de la Cour de Rome. Nos peres, en marquant leurs usages par le mot de Libertés, ont simplement voulu- désigner cet état contraire à la servitude, où la Cour de Rome a tant de fois entrepris de réduire les François, & où elle a en effet réduit plufieurs autres Royaumes. Nos Libertés font aussi anciennes que l'Eglife. Ce font des vérités que leur antiquité & leur conformité avec la raifon doivent maintenir dans tous les tems & dans tous les lieux, parce que la gloire des Etats, le bonheur des Peuples , & l'intérêt de la Religion en dépendent. Ce sont les restes précieux de la discipline des premiers siecles. Ce font les anciennes regles Canoniques, recues autrefois dans toute l'Eglise, que le peuple François a conservées plus precieusement que toute autre Nation. Ce sont enfin les principes de la Religion & du Gouvernement dans toute leur pureté, les regles fondamentales des Monarchies, & les conséquences qu'un usage raisonnable en a tirées : ainsi, ce que les François appellent les droits & les Libertés de l'Eglise de France, ils pourroient l'appeller : Regles de Religion ; Loix fondamentales ; Maximes de Droit public , Droit commun ; Coutumes imprescriptibles.

Dans l'Eglife, la liberté primitive consiste à ne dépendre que des Loix, & renferme essentiellement deux idées: l'une de la soumission légitime des inssérieurs à ceux qui ont droit de les gouverner, soumission qui bannit l'indépendance & le libertinage, par une juste subordination: l'autre, de l'afstran-

DESSOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 597 chiffement du pouvoir arbitraire, affranchiffement qui exclut dans les Supérieurs la domination tyrannique; & dans les inférieurs l'esclavage sans regles & sans bornes. Les Libertés de France consistent à obéir aux Pasteurs légititimes, à l'abri de quelques droits imprescriptibles, & de quelques principes immuables, appuyés sur la revélation & consacrés par la tradition de tous les siecles; droits & principes ausquels il n'y a pas lieu de craindre que l'Eglise universelle donne jamais atteinte, parce qu'elle ne peut rien contre la vérité & contre l'institution de J. C., & que ce que Dieu a établi ne peut être détruit par une moindre autorité (a).

Les François ont pensé que leurs peres étant nés libres, & n'ayant jamais connu d'autres regles que les anciens Canons, devoient conserver des usages dont ils ne voyoient pas les commencemens. Ils ont reconnu dans le Pape, chef des Evêques toute l'autorité que les Apôtres & les anciens Conciles ont reconnue en lui, & ils ont mis à fon autorité les mêmes bornes que l'antiquité y a mises. Laissant aux pays d'obédience la soumission aveugle à tous les Decrets de Rome; ils ont fait consister leur propre liberté à ne reconnoître de domination absolue que celle de leurs Rois; à ne recevoir de . · Loix étrangeres que de la main de leurs Souverains ; à rejetter les prétentions des Papes sur le temporel, l'infaillibilité qu'ils s'attribuent, & l'autorité despotique qu'ils voudroient établir sur toute l'Eglise; à se conformer à la disposition des anciens Conciles qui marquent précifément que les nouveaux Decrets ne peuvent rien contre les anciens Carons (b); & à prendre pour regle ce que l'Eglise a prescrit pendant les

<sup>(</sup>a) Ejus est nolle cujus est velle.
(b) Contra Canones Pragmatica Constitutiones non valebunt. Concil. Calced. Act. 4-

huit premiers siecles, plutôt que ce qu'elle a toléré depuis en gémissant & qu'elle s'efforce de corriger.

L'Eglife de France, de fon côté, pénétrée des vrais principes de l'obélifance, de la foumifilon, & de la fidélité due au Souverain, n'a jamais permis que ses membres renversafient les Loix de l'Etat. De cet accord de l'Empire & du Sacerdoce a résulté l'amour des peuples pour le Prince, & la faveur du Prince pour l'Eglife. Le Sacerdoce a sanchié la Royauté, & la Royauté a protégé le Sacerdoce. Si l'on a été quelquefois à la veille d'une révolution, le nuage s'est diffipé, dès qu'on s'est tourné du côté de la regle.

La nation Françoise a garanti, par sa puissance & par sa piété, l'Eglise universelle, des atteintes de ses ennemis, & fa propre liberté que beaucoup d'autres nations ont perdue. Seule entre les Nations Catholiques , la France a scû conferver d'anciens droits qui lui étoient autrefois communs avec toutes les Eglises, & en les conservant, leur a donné le nom de la Narion ; seule entre toutes les Eglises du monde , la Nation Françoise a la gloire de ne s'être jamais séparée de l'unité de l'Eglise Catholique : ainsi , le titre de Libertés de l'Eglise de France marque dans l'usage des François, que la France est l'asyle de l'Eglise, & que les Rois de cette grande Monarchie font les justes défenseurs de sa liberté. Nous ne pouvons pourtant pas nous glorifier d'avoir gardé de tout point l'ancienne discipline. Si la France n'a jamais pû se résoudre à plier fous le joug de la Cour de Rome, il n'est rien que les Papes n'ayent tenté pour l'asservir. Cette Cour, par une longue perfeverance à foutenir ses prétentions, a introduit parmi nous quelques usages inconnus à nos peres. Mais toujours oft-il certain que, dans les occasions principales, les Parle-

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. mens y ont formé de grandes oppositions. Des circonstances favorables nous pourront rendre ce que nous avons perdu de nos Libertés, sans altérer notre Religion. Ce sera au contraire

la rendre plus pure, en la rendant plus conforme à l'Esprit de l'Evangile, & nous rapprochant davantage de la perfection.

des premiers tems.

Les Anciens avoient accordé quelques priviléges au siege de l'ancienne Rome, à cause que cette ville étoit la Capi- sont obligés d'ettale de l'Empire Romain, & commandoit aux autres. Villes glacourde Rôme de l'Univers. C'est l'expression d'un Concile (a). Nos Rois a raison de les apprintes de la privileont quelquefois aussi accordé aux Papes par des raisons par- 604 ticulieres, des priviléges que les Papes n'avoient, ni par la prérogative de leur Siege, ni par les anciens Canons. Les Papes, dans la suite, ont regardé ces priviléges comme l'appanage pour ainsi dire, de leur Siége; ils en ont fait leur droit commun , & ils ont appellé priviléges , à notre égard , ce qui n'étoit qu'une réserve ou une condition à la grace que nous leur avions accordée.

Pour bien juger des Libertés de l'Eglise Gallicane, il faut distinguer les droits que nous avons conservés comme des restes précieux de l'ancienne discipline & du droit commun, d'avec ce qui n'a été établi que par des vues d'intérêt, ou qui n'est fondé que sur des reglemens particuliers faits dans le tems de la corruption & de la discipline ; & après que les Papes, à la faveur de l'ignorance superstitieuse des peuples, des Princes, & du Clergé même, ont ofé se soumettre les Souverains. Le corps des anciens Canons que les François

<sup>(</sup>a) Sedi senioris Roma quod urbs illa imperaret , Patres jure privilegia tri-

prement pour regle de leur conduite, c'est le Code univerfel reçu & approuvé par le Concile de Calcédoine, connu
fous le titre d'ancien Code des Canons. Tout y respire cette louable simplicité des premiers tems où les hommes, sans disputer sur leurs devoirs, se contentoient d'appercevoir la regle pour
fe croire obligés de la pratiquer. Qu'on ne dise donc pas que
les Libertés des François sont des exceptions au Droit commun
de l'Eglise, elles sont au contraire l'ancien Droit commun; &
le nouveau Droit Canonique n'est le Droit commun que dans
les Etats où il a été introduir.

Les Ultramontains disent que nous sommes obligés d'expliquer quelles sont nos Libertés, en quoi elles consistent; combien nous en avons. Si c'étoient des priviléges contre le Droit commun, sans doure nous serions obligés de justifier que nous avons un tel & tel privilége en particulier; mais nos Libertés ne consistent que dans le Droit commun même; & elles ne viennent que du fage refus que nous avons sait de nous soumettre à toutes les prétentions de la Cour de Rome. Ce n'est donc pas à nous à justifier que nous ayons un privilége particulier contre chaque prétention particuliere. C'est à la Cour de Rome à prouver qu'elle a les droits qu'elle veut exercer; car en bonne Logique comme en Droit, c'est à celui qui demande à prouyer que la chose demandée lui appartient (a').

Dira-t-on que les Papes nous ont donné le privilége de foutenir qu'ils n'ont aucun droit sur le temporel; qu'ils font obligés d'obéir aux Conciles généraux, que nous ne devons recevoir leurs Légats qu'après avoir examiné leurs pouvoirs;

<sup>(</sup>a) Actori incumbit onus probandi.

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 601
que la puissance des Papes n'est point absoluce & sans bornes
mais qu'elle doit être limitée par les anciens Canons; que les
premieres Décrétales sont des inventions de l'esprit humain,
pour donner aux Papes des pouvoirs inconnus aux premiers
siécles; que les Evêques successeurs des Apôtres ont reçu
de Jesus-Christ le droit de juger avec le Pape les matieres
de Religion? Voilà un abrégé de nos Maximes, c'est-à-dire
la doctrine des Apôtres, qui a été enseignée dans tous les
tems par l'Eglise de France. Où est l'Indult, le Concile, le
Concordat, dans lequel des Papes & des Rois ont donné
naissance à ces maximes? Quel est l'Historien qui ait laissé à
la possérité le nom du Pape & du Roi, qui sont convenus
que ces principes seroient la regle de nos mœurs?

Boniface VIII. a fait une Conflitution (a), par laquelle il déclare que tout fidele doit croîne, de nécessité de falut que la puissance temporelle est soumise au Pape, même dans le temporel; que le Pape a les deux glaives, & qu'il peut instituter & destituer les Rois. Nous n'avons pas besoin de justifier, par un privilége exprès, que nous ne sommes pas soumis à cette Constitution, & que nos Princes n'y sont point sujets. Il nous sussit de loutenir que cette prétention est nouvelle, & que les anciens Canons n'ont point donné au Pape un pareil droit. Quand J. C. lui-même ne nous auroit pas appris que son Royaume n'est pas de ce monde, quand il n'auroit pas désendu tout esprit de domination aux Chess de son Eglise, la seule nouveauté de la prétention suffiroit pour justifier notre liberté.

Les Papes prétendent que leurs Constitutions ont force de

(4) Bullo Unam funttam in Extr. Com. rapportée ci-devant.

Tome VII. GGgg

loi dans toute l'Eglife: avons-nous befoin d'un privilége qui nous dispense de recevoir celles qui font contraires à nos intérêts, aux anciennes regles, & aux premieres idées que nous avons reçues lorsqu'on nous a instruits, à la Religion? Il nous suffit que l'ancienne discipline de l'Eglise nous apprenne, que le Gouvernement Eccléfadique n'est pas un gouvernement absolu qui dépende de la volonté d'un seul, que les Evéques sont Juges avec le Pape, & que nulle loi ne peut avoir d'exécution extérieurement dans aucun Etat, que par la volonté du Souverain qui y commande. Les hommes naissent libres; si Rome prétend des droits sur eux, c'est à Rome à les justifier, & non pas à eux à prouver leur liberté. Qu'elle fasse voir les titres qu'elle a pour les en priver.

Je le dis en un mot, nous avons autant de Libertés, que les Fares ont eu ou pourront avoir de prétentions nouvelles. Entrons néanmoins dans le détail.

L X 111.
Cinq principes
fondamentaix des
droits de la Couronne & des Libertés de l'Egine de

Les droits de la Couronne & les Libertés de l'Eglife Gallicane ont pour fondement le droit commun, & une poffeffion qui fe perd dans l'obfeurité des fiécles, & qui est foutenue par les Conciles de France, par les Déclarations du Clergé François, par les Ordonnances des Rois, & par les Arrêts des Cours Supérieures de ce Royaume. Ces droits & ces Libertés dérivent de cinq principes fondamentaux.

Le premier, que le Roi est seul & unique Souverain établi de Dieu pour gouverner son Royaume; qu'il n'a point de Supérieur sur la terre; que c'est à lui seul d'ordonner souverainement de tout ce qui regarde directement ou indirectement le temporel, la police de se Etats, la justice due à ses sujers, & le repos de son peuple.

Le second, que le Roi, comme Roi Très-Chrétien & Fils

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 603 aîné de l'Eglise, a la protection des Canons, le droit de décider fur tout ce qui regarde la discipline extérieure de l'Eglise. & de faire des loix pour en maintenir l'ordre, & pour en punir le violement.

Le troisieme, que le pouvoir que J. C. a consié à l'Eglise, est purement spirituel, & ne s'étend directement ni indirecte-

ment fur les choses temporelles (a).

Le quatrieme, que la puissance qu'a le Pape comme Chef de l'Eglife, doit être exercée conformément aux Canons reçus de toute l'Eglise, & que lui-même est soumis au jugement du Concile universel (b).

Le cinquieme, que le Clergé de France n'a pris de tout tems & ne prend encore pour regle de sa conduite, de ses mœurs, & de ses opinions, que les Canons dont l'usage s'est perpétué dans l'Eglife de France, par une tradition fure & constante (c).

Suivant ces principes fondamentaux de la Monarchie & de l'Eglise de France, la puissance du Roi doit régler le se déduisent de ces temporel, les faints Décrets, ordonner de ce qui est spiri- mentaux. tuel; & l'autorité Eccléfiastique, recourir à la protection du Souverain pour tout ce qui est extérieur, & pour l'observation des Loix de l'Eglise, dont la pratique peut influer sur la police extérieure (d). De ces cinq principes fondamentaux coulent ces Conclusions qui en font comme autant de conséquences.

I. Qu'il n'appartient qu'au Roi d'ordonner ou de permettre

GGgg ij

<sup>(</sup>a) Déclaration du Clergé de France de 1682.

d Res omnes aliter tutæ effe non poffunt ne quæ ad divinam confessionem pertiment & Regia & Sacerdotalis defendat autoritas. S. Leo. in Cap. Res omnes 23 quaft. 5

dans ses Etats les assemblées du Concile National, des Conciles Provinciaux & du Clergé.

II. Que ni nos Rois, ni leurs Officiers ne peuvent être fujets à aucune excommunication, pour tout ce qui regarde l'exercice de leurs Charges; que nos Rois ne font comptables à perfonne fur la terre de l'ufage de leur puissance; que les Officiers du Roi ne font comptables de l'exercice de leur autorité qu'au Roi dont ils la tiennent; que le Pape ne peu pas mettre le Royaume en interdit; qu'il ne peut garcer en ce Royaume aucune jurissaicion immédiate; & que les excommunications & les interdits peuvent être déclarés abussis par les Officiers Royaux.

Aucun de nos Rois de la premiere race n'a vu employer la voie des cenfures contre lui.

Sous la feconte, il faut se rappeller le souvenir de la Lettre généreuse que plusleurs Evéques de France écriviera autre fois au Pape Grégoire IV. Les enfians de Louis le Débonnaire attirerent ce Pontise en Franze, & ils vouloient l'engager à excommunier le Roi & les Evéques de son parti. Si vouvent (1 lui écrivient ces Prélats) pour ecommunier le Roi, voux vous en rinournerq vous-même excommuniel (a). Grégoire répliqua qu'il ne venoit que pour pacifier toutes choses; & il moyenna en effet la paix pour quelque tems entre le pere & les enfans. Lothaire est le premier Roi de France qui ait été excommunié. Ce fu par le Pape Nicolas I. pour avoir répudié sa semme légritine. C'est la premiere brèche qui ait été

<sup>(</sup>a) Si excommolicatura vosii, su infe dibite excommolicatura vosii, su infe dibite excommolicatura vosii, su infe dibite excommolicatura men générate dont High itre d'Allemagne Gounti sudit un exemple. Elle nous apprend que les Evêque- de Lombardée mépriférent en 1076 l'excommonication que le Pape avoit inacée contre eux si de que vitant affemble à Pavie, is li Excommonicature de la déclarectura ringua dans le Souversian Pontinicat. Voyet l'Hid-tour d'Allemagne par Bare- foute ette année.

DES SOUVER AINS, &c. CHAP. IV. faires aux Libertés de l'Eglise Gallicane : cependant le Pape n'osa hazarder son excommunication sur sa propre autorité. & il la fit confirmer par l'affemblée des Evêques de France. Le Pape Urbain II usa de la même précaution lorsqu'il excommunia Philippe I; & Philippe Auguste fut aussi excommunié avec les mêmes formalités.

Depuis ce tems-là, les Rois Très-Chrétiens soutinrent mieux leurs droits. Benoit XII ayant censuré le Roi Charles VI, & mis le Royaume en interdit, le Parlement de Paris ordonna (a) que la Bulle fût lacérée. Jules II avant lancé une excommunication contre Louis XII, l'Affemblée générale du Clergé tenue à Tours, censura les Censures de Jules II; & l'excommunication de ce'Pape fut jugée si invalide par le Concile de Latran (b) & par Leon X. sucesseur de Jules; que les Ambassadeurs du Roi assistérent à ce Concile, sans qu'il fût question d'absoudre le Monarque de l'excommunication. Henri IV fut excommunié (c); mais le Parlement de Paris s'opposa à la Bulle du Pape; & si Henry reçut dans . la fuite l'absolution de l'excommunication, on sçait que ce fut la considération prise de ce que ce Prince avoit été Protestant, & la situation fâcheuse de ses affaires qui l'y obligerent. Comme les Rois de France (dit le P. de la Rochesla-» vin ) ont obtenu ce privilége des Papes de ne pouvoir être » par eux excommuniés, ainsi qu'il en appert par les Bulles » des Papes Clément V, & Alexandre V, qui ont été de-» puis confirmées par sept Papes consécutivement; sçavoir, " Grégoire VIII, IX, X, & XI, Clément IV, Urbain V,

<sup>(</sup>a) Par un Arrêt de l'an 1408.

<sup>(6)</sup> En 1513. (c) En 1591.

» Benoit XII, defquels les Bulles sont encore au Trésor de » France, ce privilége a été étendu à leurs Parlemens qui » représentent le Roi en la Justice souveraine; & encore aux » autres Officiers Royaux, pour ce qui touche l'exercice de leurs Jurisdictions & Charges; de façon qu'ils sont exempts » & ne sont compris aux monitions générales (a).

Il est dit dans un Arrêt rendu contre l'Evêque de Chartres en 1369, & dans les articles proposés en l'assemblée de faint Germain-en-Laye en 1383, que les Ossiciers Royaux jouisfent du privilége d'être à couvert de toutes censures, par une possemble immémoriale (b).

Pithou avance la même chofe, & foutient que toute excommunication lancée contre nos Souverains ou leurs Officiers, faifant les fonctions de leurs Charges, eft nulle & invalide.

L'Evêque de Castres ayant excommunié deux Conseillers de Toulouse, sut condamné par un Arrêt en 1599 à dix mille livres d'amende, & à les absoudre (c).

Jean Imbert, Prêtre, ayant enlevé à Arles un enfant de six ans pour le saire sérvir aux plus infames débauches, le pere de cette innocente visitime n'en sut pas plutôt instruit qu'il entreprit le malheureux qui avoit porté le scandale dans sa famille. L'Official se saiste d'abord de l'assaire, & ordonna aux Parties de procéder devant lui; mais le Parlement cassa se sentence le 22 de Mars 1601 sur l'appel comme d'abus qui en sur interjetté; & dès le 9 d'Avril le scélérat revêtu du sacerdoce, expia son crime par une mort moins honteuse entore

<sup>(</sup>a) La Rocheflavin. Ch. 4 du Liv. X. des Parlemens de France.
(b) Tome I. des Mémoires peur fervir à l'hitt, Ecclef. depuis 1600 jusqu'en 1716. p. 4.
(c) Itid. p. 6.

## DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. que la paffion qui le lui avoit fait commettre. Paul Hurault

de l'Hôpital, Archevêque d'Aix, avoit refusé de le dégrader, prétendant que le jugement s'étoit fait contre les regles. Il fout nt même qu'en arrêtant le coupable, on avoit violé l'immunité Ecclésiastique dont la Provence, selon lui, jouissoit aussi bien que l'Italie; & ce fut sur ce principe qu'il déclara le 13 d'Avril que les Juges qui avoient affisté au procès avoient encouru les censures. Le Procureur-Général représenta au Parlement d'Aix qu'un tems avoit été que les Papes avoient employé le glaive spirituel contre les Princes & les Magistrats établis par eux; mais que les Seigneurs & tous les Ordres du Royaume s'étoient fortement opposés à ses entreprises; qu'on n'avoit jamais vu qu'un Evêque fujet du Roi, & qui lui a prêté ferment de fidélité eût rien entrepris contre lui ou contre ceux fur qui il se décharge du soin de rendre la justice; & que l'on ne devoit pas souffrir un attentat pareil à celui du Prélat, dont les conséquences pouvoient être pernicieuses, & qui blessoient également l'autorité du Souverain & la tranquillité publique. Sur cela on cita l'Archevêque; & comme il ne comparut point, le Parlement déclara les censures abusives, & lui ordonna de les révoquer en présence des mêmes Prêtres devant qui il les avoit portées, & d'en mettre dans trois jours un acte en bonne forme au Greffe du l'arlement, fous peine de dix mille écus d'amende pour cette fois, & de confiscation de tout son temporel au profit du Roi en cas de récidive. L'Archevêque ne se rendit pas d'abord, quelques remontrances que lui pussent faire à ce sujet deux Conseillers que le Parlement lui avoit députés. Il affura enfuite qu'il avoit révoqué de vive voix fon excommunication; mais il protesta en même tems de nullilé contre l'Arrêt. Enfin le 8 de Mai, il fit tout ce que le Parlement avoit ordonné qu'il feroit (a).

En 1606, le Cardidal de Sourdis n'eut pas plutot fulminé les Cenfures Eccléfiastiques contre quelques Conseillers du Parlement de Bordeaux, qu'il vit son temporel sais (b).

On en usa de même en 1627 avec l'Evêque de Verdun; & depuis avec celui de Pamiers, qui eut si peu d'égard aux Arrêts du Parlement de Paris dans l'affaire de la Régale (c).

III. Que loríque les Evêques & les autres Paíteurs abufent de leur caractere & font quelque acte de Jurifaition
qui bleffe les autres Eccléfaitiques, ou quelque entreprisé fur
les Laïques, le Roi & fous fon autorité, les Juges Royaux,
peuvent déclarer abusifs les actes Eccléfiaftiques, faire faifs
le temporel des Bénéficiers, & réprimer leurs entreprisé par
toutes les voies que la Justice & la prudence inspirent,

IV. Que les Officiers Royaux peuvent juger & punir un Officier du Roi, pour un délit commis en l'exercice de son

Office, quoique cet Officier soit Clerc.

V. Que nos Rois sont les Fondateurs; les bienfaiteurs; & les gardiens des Eglises de leurs Etats; que le droit de Regal est un droit de la Couronne aussi ancien que la Monarchie; qu'outre ce droit, les Rois de France, dès-le commencement de la Monarchie, en ont toujours exercé un qui est distingué de celui- là & qui conssiste à percevoir les fruits des Eglises vacantes & à se les approprier sans aucune restitution, & que nos Rois ont cédé ce droit de Régale en certains lieux, à quelques Barons qui en jouissent par droit féodal & Royal, à cause qu'ils l'ont reçu du Roi.

<sup>(</sup>a) Ibid. pag. 3.

<sup>(</sup>b) Ibid. pag. 6. (c) Ibid. même pag.

DESSOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 602 VI. Qu'aucun étranger ne, peut posséder des Bénéfices en France, s'il n'est naturalisé, & s'il n'en a une permission particuliere du Roi.

VII. Que les Prélats François ne peuvent être cités à Rome ni y aller sans la permission du Roi.

VIII. Que le Pape ne peut délier les fujers du ferment de fidélité ni dispofer de la Couronne de France, ni de rien de tout ce qui appartient au Roi Très-Chrécien, ni d'aucun des biens des sujets du Roi, Eccléssastiques ou Laïques; ni lever des décimes, des subsides, ni aucuns autres droits directement, ni indirectement, si ce n'est par le commandement du Roi.

IX. Que toute clause mise dans les Bulles & les Rescrits de Rome est vicieuse, si elle est contraire aux usages de France; & qu'aucune Bulle ni Rescrit concernant la Nation ne peut être executée dans le Royaume sans la permission du Roi.

X. Que le Pape ne peut intervertir l'ordre des Jurisdictions, en recevant des appels fans moyen, ou en évoquait des causes en premiere instance, ni attirer les Barties hors du Royaume pour pourfuivre les affaires dévolues au Saint Siege; & qu'il est obligé de nommer des Juges in partibus pris dans le Royaume.

XI. Que le Nonce qui réside en France de la part du Pape n'a aucune Jussidistion & n'est traité que comme Ambassidadeur d'un Prince Etranger (a); que le Pape ne peut envoyer des Légats en France qu'à la requisition, ou avec la permission du Roi; & que le Roi est le ntaitre de borner, leur pouvoir comme il le trouve bon, & de faire cesser

(a) Voyez dans le Droit des Gons Chap. I. Sect. V.

Tome VII.

11 Hhh

leurs fonctions dès qu'il le juge à propos (a).

XII. Que dans toutes les expéditions, la Chancellerie Romaine etf obligée de se conformer au Concordat fait entre François premier & Leon X; qu'elle ne peut augmenter la taxe des Bénésices; qu'elle est tenue d'expédier les provisions des Bénésices à ceux qui ont la nomination du Roi; & que le resus fait sans cause légitime d'expedier des provisions tient lieu de nomination, les Juges Royaux supléant à la forme.

XIII. Qu'enfin la France ne reconnoît aucun Tribunal étranger; & que les regles de la Chancellerie Romaine n'ont . lieu en ce Royaume, qu'autant que les François les ont

adoptées par la pratique.

Les Carmes de Lyon ayant inferé dans une Thefe quelques propositions qui sembloient donner trop d'étendue aux droits du Pape, & donner atteinte au quatre Articles du Clergé de 1682, surent obligés le 26 Janvier 1753 de les désayouer, & de déclarer qu'ils foutiendroient & enseigneroient les quatre Articles. L'Arrêt portoit qu'il feroit lù & publié dans les Universités & Ecoles de Théologie : sur le compte que le Syndic en rendit aux assemblées de Sorbonne, les avis partagés; le Roi défendit le 27 Février, toute Délibération fur l'enregiftrement ; le 15 Mars, le Parlement arrêta que deux Commiffaires se transporteroient sur le champ avec un Substitut pour les faire inscrire sur les Registres de la Faculté. Les Commissaires étant à l'affemblée de la Faculté de Théologie, le Syndic leur exhiba les ordres de Sa Majesté; nonobstant la représentation que le Syndic en fit, les Commissaires ordonnerent au Greffier de la Faculté de leur représenter les Registres & d'y trans-(a) Ibid. Sect.

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. crire à l'instant, en leur présence, les Arrêts, & attendu la déclaration du Greffier que ses infirmités ne lui permettoient pas de les transcrire dans le moment ; ils rendirent une Ordonnance, portant que le Greffier du Parlement les inferiroit sur la minute des Délibérations de la Faculté. Sa Majesté par son Arrêt du 18 Mars 1753 a cassé & annullé ladite Ordonnance ensemble l'Enregistrement; & ordonné que son Arrêt seroit transcrit sur les Registres en marge de l'enregistrement de ceux du Parlement. Ce Tribunal fit un reglement le 31 suivant sur les quatre Articles du Clergé, pour obliger tous les Professeurs à les enseigner, & les jeunes Théologiens à les soutenir; la Faculté déclara dans l'affemblée générale du 2 Avril que la Doctrine contenue dans les quatre Articles avoit toujours été celle de la Faculté, que ses fastes ou monumens en faisoient foi, & qu'elle ne cesseroit jamais d'y persister.

J'ai prouvé (a) que la Puissance Séculiere peut, au gré de sa prudence, accepter ou rejetter les décisions, de l'autorité Ecclésiastique. La France employe plusieurs voies pour l'autorité Ecclesiastique de trois rejetter ces décisions, lorsqu'elles sont contraires aux Loix de l'Etat . & ces voies sont différentes suivant que ces actes Eccléfiaftiques sont étrangers ou domestiques.

Si le Réglement Ecclésiastique est émané d'un Evêque sujet du Roi ou d'un Concile assemblé dans ses Etats, le Roi casse, c'est - à - dire annulle ou fait regarder comme non avenu tout ce qui s'est fait dans son Royaume contre la disposition des Loix, au préjudice des formalités que ces Loix ont ordonnées, parce qu'il a feul la Jurisdiction souveraine dans ses Etats.

Mais si ces Ordonnances ou ces Réglemens ont été faites

(a) Voyez la premiere Section de ce Chap.

HHhhij

hors du Royaume, le Roi qui n'a point de Jurisdiction sur ces acles étrangers, resuse d'en permettre l'execution dans ses Estass, & en suit appeller par son Procureur Général ou au surtur Concile, ou comme d'abus au Parlement de Paris, qui les declare nuls, & qui désend de publier dans le Royaume les Reglemens particuliers de discpline faits par les Conciles, lesquels ne peuvent être regardés comme Loix de l'Etat, qu'ils n'ayent reçu le sceau de l'autorits Royale, & qu'ils n'ayent été autorisés par Lettres Parentes du Prince, vérissées dans les Cours Supérieures de Justice.

LXVI. La premiere el l'appel du deni d La premiere maniere dont on a réprimé en France les abus de l'autorité Eccléfiafique, ça été l'appel du deni de Juffice, qui met le Prince en état de faire rendre à les fujers la juffice que les Tribunaux Eccléfiaftiques leur refusent. C'est un droit essentiel de la Couronne dont nos Rois ont toujours joui, parce que l'une des plus étroites obligations des Rois, en qualité de peres communs de leurs sujets, est non seulement d'empécher qu'ils ne soient vexés ou opprimés, mais encore d'ordonner que la justice leur soit rendue par ceux qui sont commis pour la leur administrer (a).

On ne voit presque plus en France de ces appels simples, depuis que l'usage des appels comme d'abus s'est introduit.

LXVII-La feconde eff l'appel au futur Concile (Ecquicai-

La seconde est l'appel au futur Concile. On a roujours cru dans l'Eglise que le Pape avoit un Supérieur. Depuis sa fondation, il n'y a point de siecles où l'on ne trouve des exemples de résistance au Pape, de la part de personnes très-diposées à se soumettre au jugement de l'Eglise. La voie de l'appel du Pape au sutur Concile est née des abus que les

<sup>(</sup>a) Principum est officium justicium ac judicium sacere & vi appressos liberare, Can. An. Regum 23. quast. 5.

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 613 Papes ont fait de leur autorité; & depuis cinq cens ans, elle a été employée par toutes les Nations Catholiques.

La principale objection qu'on fait contre les appels au futur Concile, c'eft que ces appels ne font pas anciens, qu'on ne les a employés que dans des matieres de difcipline, qu'il n'y a eu que des hérétiques qui ayent appellé lorfqu'il s'est agi de la Foi, & que les Papes ont condamné cette pratique. Il suffit pour répondre à toutes ces objections, de renvoyer à l'Ouvrage que le grand Bossuer a composé pour la désense de la Dostrine du Clergé de France (a). Ce Prélat y répond en particulier à ce qu'a dit Marca, que ces appels ne sont pas conformes à l'ancienne discipline. Il soutient au contraire que quand on refusoit celle du Concile général, cette démarche équivaloit à un appel; ainsi le mot, dit-il, peut être nouveau; mais la pratique désignée par ce terme est aussi ancienne que l'Eglise même (b).

Le premier exemple de ces fortes d'appels dont l'histoire fasse mention, c'est l'Empereur Fréderic II qui l'a donné. Ce Prince appella (c) au situr Coneile général, des entreprises de Grégoire IX, & il sit part (d) au Roi d'Angleterre de l'appel qu'il avoit interjetté (e).

<sup>(</sup>a) Part. 2. liv. 15. Chap. 23.

<sup>(</sup>b) Novum sit sortasse vocabulum, ipsa res antiquissma est, & cum ipsius Ecclesa Constitutione conjuncta est.

<sup>(</sup>c) En 1239.

<sup>(</sup>d) En 1240.

<sup>(</sup>c) Ecc quod Secrofundt Erelofu Roman Cardinales per fragnisme Isla-Chieft 6 fof antestimos demis julciti per Eintera moftas do Nuncios artifatum; su generale Concilium Prelaverum 6 aliorum Chieft fidulum debant coccure...... Nos autum qui proesflum huijmod tiemeistra formam 6 julitis vascum habamus; and fasteres fuos litutesa 6 Legates transfinfunu; generale prientes Concilium convocats, Voyez Mathieu Paris; p. 245, 465 6, 848

Quelque années après (a) les Anglois envoyerent des Ambaffadeurs munis d'une Lettre de tous les Erats d'Anglererre au Concile de Lyon, porter leurs plaintes des Conclufions du Pape & en demander justice (b).

Dans le même tems (c), Thadée Ambassadeur de Frederic II appella à un Concile plus nombreux que celui de Lyon, pour prévenir les esses de la haine qu'Innocent IV portoit à son Maitre (d).

Un an après (e), les Anglois menacerent le Pape d'appeller au Concile, s'il ne cessioit de persécuter l'Angleterre (f). Les vexations continuerent & l'appel sut interjetté (g). Conrad Roi de Sicile appella d'Innocent IV (h).

Sous Alexandre IV, l'Université de Paris appella au Concile (i).

Les Anglois appellérent (k) au Concile général, des Sentences d'excommunication & d'interdit prononcés par Urbain IV (1).

Peu de tems après (m) plusieurs Anglois appellerent du Légat du Pape au Concile (n).

Jean Semeca, Commentateur très-estimé du Decrer, appella de Clement IV au Concile, à l'occasion des décimes

(a) En 1.45;
(b) Mathieu Paris, p. 185;
(c) En la même année 1245;
(d) Mathieu Paris p. 185;
(e) En 1.46.
(f) Quantum nift de gravaminibus Domino Regi & regno illusts Rev & Regum (ritius liberatur, sportebis non pontre muram pro domo Domini & liberatur regui, Nantheu Paris, p. 615;
(g) Mathieu, p. 615;
(d) Mathieu, p. 615;
(d) La netheu p. 113;
(1) Ellis divertita. Paris. Tom. 3. p. 347 & 664.
(d) Wathieu Wiffmonnafetinafu p. 385;
(m) En 1267;
(m) En 1267;
(n) Mathieu Paris, p. 856.

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 615 que le Pape vouloit tirer d'Allemagne, & le Pape l'excoinmunia, (a). De grands perfonnages penfoient qu'on ne devoit pas abandonner Jean Semeca (b).

Otrocare Roi de Bohême appella (c) de Grégoire X (d).

Sur la fin du treizieme fiecle (e), il y eut une grande affemblée de Prélats en Allemagne. Le Légat du Pape vouloit exiger le quart des revenus Eccléfiastiques pendant quarre ans. Tout le monde fut surpris de cette prétention, mais personne n'ofoit contre lire le Légat. Un feul Evêque nommé Probus, Dominicain, en appella. Cette démarche anima les Allemands, & le Légat n'obtint pas ce qu'il demandoit (f).

Les Cardinaux Colonne, Guillaume Duplessis, & Guillaume de Nogaret, déférerent au futur Concile Boniface VIII comme coupable d'héréfie & de plusieurs autres crimes, & & appellerent au futur Concile, au S. Siége, & au Pape qui feroit élû, de tout ce que Boniface pourroit faire contre eux. Le Roi de France, Philippe le Bel, appella aussi (g). Les Barons du Royaume, les Evêques, les Abbés, les Chapitres, les Couvens, les Maifons Religieuses de l'un & de l'autre fexe, les Corps, les Communautés des Villes particulieres, des Provinces entieres, fouscrivirent à l'appel, & jamais il n'y eut de concours plus unanime dans les trois Ordres du Royaume, pour aucune affaire, même de la part du Clergé

Krantius Saxonia. p. 220.

(e) 1287.

(f) Chron. Hirlang. Tom. 2. p. 49, (g) Lappel du Roi fut fait en 1303. Ad Concilium de proximo Congregandum & ad Justum verum & Légitimum Ponificem & ad illum feu ad illos, ad quem vel ad quos de jure fuerit provocandum.

<sup>&</sup>quot;(a) L'Auteur des Chroniques Sclavones dit p. 206, après Adamus Bremenis ; que cela est arrivé en 1271, mais Clement est mort en 1268. (b) Sed erant magni in Germania viri, qui Joannem deserendum non putabants

<sup>(</sup>c) En 1275. (d) Rainaldus 1275. N. 9.

contre un Pape qui s'est rendu plus redoutable qu'aucun de ses prédécesseurs (a).

Louis de Baviere appella de Jean XXII. (b):

Michel Cezenas, Général des Cordeliers, appella dans le même tems au Concile (c).

Sur la fin du quatorzieme fiecle (d) Benoit XII. ayant impofé une décime fur l'Eglife de France, l'Univerfité de Paris en appella au futur Concile, comme d'une entre-prife contraire aux Maximes & aux Libertés de France (e).

Dans le commencement du quinzieme fiecle (f), les Cardinaux, qui reconnoissoient Grégoire XII, appellerent de quelques-unes de ses Ordonnances au Concila (g).

Peu de temps après (h), les Ambassadeurs de Pologne appellerent de Martin (i).

Le Cardinal Dominic appella du Pape Eugene au Concile de Basse (k).

Chiceley, Archevêque de Cantorbery, appella (l) du Pape au Concile général (m).

L'Université de Paris appella (n) de la Bulle d'Eugene, qui portoir dissolution du Concile de Basse (0)

(a) Voyez l'histoire des dissérends de Boniface VIII avec Philippe le Bel; par Baillet. (b) Freherus Tom. 1. pag. 659.

(c) Raynaldus 1328. N. 65.

(d) En 1391.

(c) Dupuy hift, du Schisme pag, 286. hift. de l'Université de Paris Tom. 4; pag. 803.

g) Theodoricus de Niem. p. 408. Conc. Tom. 11. pag. 2258,

(h) En 1418.

(i) Vander Hart, Tom. 4. pag. 1554. (k) Miscellanea Baluzii Tom. 3. pag. 274.

(1 En 1437. (m) Burnet, hist. Ref. Tom. 1. pag. 166. (n) En 1432.

(e) Hift. Univ. Par. Tom. 5. pag. 415,

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 617 Le Chapitre d'Embrun appella (a) du refus que sit Éu-

gene IV, de confirmer l'élection de Jean Gerard, élu Archevêque (b).

L'Autriche appella de Nicolas V (c).

Le Chapitre de Langres aussi (d),

L'Université de Paris appella (e) d'une Bulle qui ordonnoir une levée de décimes, & qui accordoir de trop grands priviléges aux Mendians (f) Plusieurs Eccléssatiques suivirent cet exemple (g) & il sut imité par l'Archévêque de Mayence (h).

Ferdinand, Roi de Naples; appella de Calixte III (i). Sigismond, Archiduc d'Autriche, apppella du Pape Pie II (k); Gregoire de Heimbourg en sit autant (1).

Jean Dauvet, Procureur Général au Parlement de Paris (m), René de Sicile (n), & Dietherie, Archevêque de Mayence, suivirent cet exemple (o).

Louis XI, Roi de France ordonna (p) à fon Procureur-Général d'appeller au prochain Concile (q).

Platine appella de Paul II. (1).

(a) En 1431;
(d.) Minnories du Clergé Tom. 7, pag. 1431;
(c) Enexa Silvius Hijl. Friid. Imp. pag. 1e1.
(c) Enexa Silvius Hijl. Friid. Imp. pag. 1e1.
(d.) Preuves das Elbertes pag. 795.
(f.) En 1437;
(f.) En 1437;
(f.) Pag. 1437;
(f.) Raynaldus 1457;
(f.) Referens Tom. 2, pag. 201;
(f.) Frebrens Tom. 2, pag. 202;
(f.) Frebrens Tom. 2, pag. 203;
(f.) Frebrens Tom. 2, pag. 204;
(f.) Minories fut les appels au Concile.

(p) En 1463. (q) Preuves des Liberrés. (r) Platin. Vie de Paul II. pag. 297. Tome VII.

Iome V. IL

Hii

## 618 DROITS

Les Cordeliers appellerent aussi (a).

L'Université de Paris appella (b) au Concile, de l'abolition de la Pragmatique (c).

Les Espagnols employerent la même voie, dans la même année (d).

Sous Sixte IV . les Procureurs Généraux du Roi Très-Chrétien appellerent trois fois au futur Concile (e),

La République de Venite se servit aussi du remede de l'appel (f).

Le Procureur Général du Roi de France (g) appella, d'un Monitoire que le Pape Innocent VIII avôit publié contre les Flamanis, sujets de ce Prince (h).

Mathias, Roi de Hongrie, appella de ce même Pape (i). Les Ambassadeurs de Ferdinand, Roi de Naples en appellerent ausli (k).

L'Université de Paris appella (1) de l'imposition d'une décime (m). Le Chapitre de Paris en appella aussi dans la même année (n).

Charles VIII, Roi de France appella (o) d'Alexandre VI(p).

(a) Raynaldus 1471. N. 69.

( b) En 1467. (c) Jossnes Marius Belga pag. 616. Chron. Soandal. pag. 134. (d) Raynaldus 1467. N. 20.

(e) En 1478. Pintlon Pragmat. pag. 990; En 1483, preaves des Libertés; & en 1484, Preuves des Libertés.

(f) Belearius pag. 90. Raynaldus pag. 1483 N. 18.

('g) En 1488. (th) Observation sur l'histoire de Charles VIII, pag. 577.

(i) Raynaldus 1486. N. 25. ( k ) Raynaldus 1489. N 7.

(1 tn 14-1

(m) Preuves d s Libertés. (#) Mandement de Eoulogne pag. 115.

(0) En 1494.

(p) Raynaldus 1494. N. 19.

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV.

L'Archiduc Philippe pere de Charles-Quint, adhéra (a) à l'appel interjetté au futur Concile par son Procureur Général, de l'execution de quelques Bulles de Rome.

Dans le commencement du seizieme siecle (b) le Chapitre de Paris appella de l'imposition d'une décime (c).

Peu de tems après (d), les Vénitiens appellerent au futur Concile d'une Bulle de Jules II. (e).

La République de Florence fit la même chose (f).

L'Université de Paris renouvella son appel de l'abolition de la Pragmatique (g).

Le Procureur Général du Roi appella aussi au furur Concile (h).

Charles - Quint appella de Clément VII (i).

Le Cardinal Colone en fit autant (k).

Avant que Henri VIII se sût séparé de l'Eglise Catholique, ses Ministres appellerent par ses ordres de Clement VII. au Concile (1).

Innocent XI, mal intentionné pour la France, voulut empêcher l'effet d'un Edit du Roi qui étendoit le droit de régale à toutes les Eglises de ses Etats. Le Clergé de Frances donna (m) une déclaration de fes sentimens sur l'autorité Ecclésiastique & sur celle du Pape; & le Prince autorisa cette Décla-

- ( a ) Par une Ordonnance datée de Bruges du' so. Mars 1497;
- ( b) En 1501
- (c) Jean Dauton pag. 395. Preuves des Libertés,
- (d) En 1509. (e) Raynaldus 1509. N. 10.
- (f) En 1511. Guichard. Liv. 10. (g En 1517. Preuves des Libertés.
- (A) En 1551. Preuves des Libertés."
- (i) En 1516. Goldaft. Conflit. Tom. 1. pag. 49 \$
- ( k ) En 1527 Guichard. Liv. 17. Frapzolo. 33.
- (1) Guichard. Liv. 20. Burnet Tom. 2. pag. 198. (m) En 1681.

DESSOUVER A'INS, &c. CHAR. IV. 621 pourvoit par son autorité à la sureté de l'Etat & au gouvernement de l'Eglise.

Au reste, il faut mettre une grande différence entre les appels au futur Concile, en cas d'hérésie, de schisme, ou de quelque autre matiere dogmatique, & ceux qui font interjettés des Décrets faits par les Papes contre la personne des Souverains ou contre l'intérêt temporel de leurs Etats. Dans le premier cas, on appelle au Concile, comme au Tribunal supérieur qui peut réformer souverainement le jugement. Il n'en est pas ainsi des appels que les Souverains, leurs Procureurs Généraux ou les peuples interjettent à l'occasion des droits des Couronnes & des Nations. Ils ne prétendent pas par-là reconnoître le Concile général pour juge de leur Souveraineté, dont les droits ne sont soumis ni au jugement du Pape, ni à celui de l'Eglife universelle. Les jugemens & du Pape & des Conciles sur ces droits, seroient manifestement nuls par le défaut de pouvoir. Lorsque les Souverains jugent plus à propos de porter leurs plaintes aux Conciles généraux de la conduite des Papes, que d'y opposer la force & le glaive dont Dieu les a armés, ils ont en vue, non de soumettre les droits de leur Couronne à ce facré Tribunal, mais de donner à l'Eglise une marque de leur désérence, pour l'engager à arrêter & à corriger les entreprises des Pontifes. C'est ainsi qu'en parle un célébre Avocat général du Parlement de Paris. » Et » bien que ce remede (l'appel comme d'abus) étant en nos mains, on n'ait pas befoin (est de nature) d'en chercher un mautre, ni de se servir de la voie de l'appel simple, nous » sommes pourtant persuadés que la licence que les Papes se » donnent d'employer la puissance des Cless, & le pouvoir » qui leur est commis pour édifier & non pas pour détruire; » que cette liberté, disons-nous devroit être réprimée pat » l'autorité d'un Concile, & qu'à l'exemple de nos Ancêtres nous pouvons y avoir recours, avec cette précaution pour-» tant que nous ne prétendons point que les franchifes qui » appartiennent à l'Ambassadeur du Roi puissent jamais être » la matiere d'une controverse sujette au Tribunal & à la Ju-» risdiction Ecclésiastique. Le Roi ne tient son Sceptre & tous » les priviléges qui y font attachés, que de la main de Dieu » seul; & il n'est point de puissance sur la terre qui puisso » donner des bornes à fon autorité. Si donc nous interjettons » appel au futur Concile des Censures contenues dans la Bulle » & de l'Interdit qui en est une suite & un accessoire; c'est » parce que non-seulement les décisions des Papes, mais teur » personne même, quand ils manquent à leur devoir dans le » gouvernement de l'Eglise, est soumise à la correction & à la » réformation du Concile général, en ce qui regarde tant la » foi que la discipline (a).

Le principe sur lequel raisonne ce Magistrat est incontestable; mais ce principe même nous découvre la timidité & la soiblesse des Princes qui ont appellé au futur Concile dans les cas où il s'agissoit du temporel; car régulierement, l'appel à un Juge supérieur, au moins de la part de l'Appellant, du fond du sujet pour lequel il appelle. Ce n'a jamais été l'intention des Souverains; mais presses des tems d'illussion, par une autorité que la Religion mal entendue rendoit dangereuse, & qui alors étois souvent appuyée

<sup>(</sup>a) Denis Talon dans son Réquisitoire au Parlement du 23 de Janvier 1688; en appellant au furur Concile de la Bolle d'Innocent XI fur les franchies des Guarriers des Ambasiladeurs à Rome. L'Aire de Drafement de Paris, du même jour, où ce Réquisitoire est inferé, se trouve à la fin du Livre qui a pour stre; Traist le L'autorite des Rois voucheau l'admissionin de Trégisf.

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 623 des Ecclésiastiques & d'une partie des peuples, les Princes ne trouvoient rien de mieux à opposer à la violence des Pances

utes Lectelanques to dis paract els peuples, les Frinces que ces appels irréguliers & indécens, qui ayant pour ol. jet de conferver leur puilfance, pouvoient devenir un titre pour la leur conterter. La feule chofe qu'il y airà dire fur cela, c'est que l'ufage de l'appel au Concile général dans des matieres purement temporelles s'est introduit dans des fiécles rénébreux où les Princes étoient plus foibles; les Eccléfiaftiques plus puisfans, & les peuples moins infruits qu'ils ne font aujourd'hui. Toutes ces considérations cessant pourquoi appeller à un Tribunal qu'on ne veut & qu'on ne dôit pas reconnoître pour Juge? Dans l'affaire de l'interdit de Venise, la République ne jugea pas à propos d'employer la voie de l'appel au futur Concile que quelques Sénateurs proposerent (a), elle se contenta d'employer sa propre autorité, & elle eut raisfon.

Quoi qu'il en foit, la voie de l'appel au futur Concile Ecuménique, introduite par nos peres, comme un remede ficontre les entreprifes de la Cour de Rome, eft reftrainte aux affaires générales. Il n'est pas permis de l'étendre aux causes privées & personnelles qui n'intéressent que des particuliers. Elle est propre de la Nation & de l'Eglise Gallicane, & c'est au Roi seul à en régler l'usage.

Le Roi laisse agir l'Eglise de son Royaume, les Corps de son Etat ou son Procureur pour les affaires qui regardent toute la Nation, à moins qu'il ne juge à propos d'y pourvoir luimême par son autorité. C'est au Roi seul qu'il appartient de faire agir ses suites de les tenir dans l'inaction, au gré de sa prudence, dans les occasions où il y a combat de puissance

<sup>(</sup> a) Voyez le Récit de cette affaire dans le premier Chap. de ce Traité.

entre la France & Rome. L'ul'age de l'appel comme d'abus au Parlement, suffit assez fouvent, parce qu'il met cette Compagnie en ctat d'ôter aux Bulles & aux Resseris de Rome la force qu'on voudroit leut donner en France, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la voie de l'appel au surur Concile. Cet appel comme d'abus, si sourent pratiqué par la Nation dans les affaires générales, est commun aux affaires de l'Etat & à celles des particuliers, car chaque citoyen peut employer la voie de l'appel comme d'abus au Parlement contre les Bulles de Rome qui ne regardent que ses intérêts particuliers; & il differe en cela de l'appel au surur Concile qui ne peut jamais être sormé que par l'Eglise Sallicane ou par la Nation entière & par l'autorité du Prince.

L'appel au futur Concile est souvent interjetté ou par le Procureur Général ou par les Corps ausquels le Roi permet d'agir. L'Université, la Faculté de Théologie, & le Chaptipitre de l'Eglise de Paris ont donné des exemples de ces fortes d'appels au sutur Concile, mais ces appels n'ont jamais été autorisés que par l'ordre du Roi, & pour des affaires qui regardoient la Nation entiere & la manutention des droits de la Couronne & des Libertés de l'Eglise de France. Il est inoui que jamais l'appel d'un particulier interjetté sans la permission du Roi, ait été autorisé & revêtu de l'autorité publique.

Un particulier ne peut jamais se trouver dans le cas d'employer la voie de l'appel au surur Concile Ecuménique. Ou la question agisée regarde ce particulier seul, o ue st commune à tous les autres sujets du Roi. Dans le premier cas, l'affaire doit stre décidée par les principes de Droit civil, ou par les principes du Droit Canonique reçu en France, & par conséquent

DES SOUVERAINS, &c. CHAP.IV. féquent elle est foumise au jugement des Tribunaux féculiers ou Eccléfiastiques du Royaume, dont les fonctions sont réglées par les Loix de l'Etat. L'intérêt des particuliers n'est jamais affez confidérable pour porter l'Eglife à s'affembler, dans la vue de terminer des affaires qui ne regardent que des particuliers. Le particulier qui a la voie de l'appel simple ou de l'appel comme d'abus des Jugemens Ecclésiastiques , n'a , ni peut avoir la voie de l'appel au futur Concile, pour une affaire qui ne regarde que lui, & pour laquelle il trouve dans les Loix du Royaume toute la protection dont il a besoin. Dans le second cas, c'est-à-dire dans celui où la question agitée est commune à tous les sujets du Roi; c'est au Roi seul comme Législateur suprême de son Etat, Souverain des Laïques & des Ecclésiastiques, à pourvoir à la cause publique par les voies que sa sagesse lui inspire. Les particuliers ne peuvent exercer les droits de toute la Nation, ils n'ont & ne peuvent avoir d'autre droit que celui de faire de très-humbles remontrances au Souverain, pour réveiller fon attention sur ce qui fe paffe dans fes Etats; & c'est au Prince seul qu'il appartient de déterminer les mesures dont l'ordre du Gouvernement, la

mandent l'usage ou la privation. La troisieme voie contre les abus de l'autorité Ecclésiastique, est l'appel qualisié comme d'abus, dont les moyens se l'appel puisent dans trois sources, I. Dans la contravention aux faints Décrets : II. Dans l'inéxécution des Ordonnances & des Ar-

paix générale, l'édification commune où l'intérêt public de-

rêts : III. Dans l'opposition aux Libertés de l'Eglise de France. Nos Rois s'étant apperçus que les appels au futur Concile n'avoient point ou avoient peu d'effet, prirent le parti de faire appeller comme d'abus aux divers Parlemens du Royaume, KKkk

Tome VII.

de l'éxécution des Décrets de Rome. On y appella auffi des Ordonances des Evêques & des Sentences des Juges Eccléfiaftiques, lorfqu'ils entreprirent fur la Pulifiance Séculiere, lorfqu'ils jugerent des matieres qui n'étoient pas de leur compérence, ou lorfqu'ils déciderent contre les faints Canons; dont le Roi eft le Confervateur, & contre la difcipline de l'Eglife dont il eft le Protecleur.

Les Princes, & fous les Princes, les Magistrats séculiers; ont droit d'examiner & de réformer les jugemens de l'autorité Eccléssafique. C'est l'usge constant du Royaume de France; dans une matiere si importante, l'on doit justifier si clairement & l'usge & la purreté de la source d'où il est venu, qu'il ne puisse nouve de doutes sur le droit que sur le fait,

La premiere raifon qui fonde les appels comme d'abus, c'est que les Princes, &, sous les Princes, les Magistrats dépositaires de leur autorité, exercent une Jurisdiction souveraine sur tous les membres de l'Etat, tant Ecclésiastiques que Laïques. Dans le pays de leur domination, il n'est point d'assaire où ils ne doivent entrer, point de Tribunal dont ils ne foient les Protecteurs, point d'assemblée dont ils ne doivent observer les démarches, parce que l'Eglise est dans l'Etat, & sait partie de l'Etat, & parce que les Souverains sont tenus de rendre justice à tous leurs sujets, comme ils la leur doivent en la place de Dieu (a).

(4). Écclifd sji in regno, non regnum in Ecclifd.

Fan liften de except at Printpen 1: § 4. Clera comme tanguam mendrum &
Fan liften de except at Printpen 1: § 5. Clera comme tanguam mendrum (180m. 11).

Pacellathia falletinierbeit (skirth fat, extern fi Apphilate fi, sii fapatula Celffonnus via
entam (excem, fi Econgelifla), fi Propheta, neque estem pietarem fabretris ilfa fabentam (excem, fi Econgelifla), fi Propheta, neque estem pietarem fabretris ilfa fabpietilis. Seve Sacredo (ast Theodorismi) fore Amiljelita; for Mondificam visum
profifue, sis ectas squibus fore mandris Magifrans. S. Bennard. Ep. 42. ad Horterum Archipforphem Storation, Stat comita sinai culpicida to vettra. St. quis ten-

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 627 La seconde se tire de ce que les Princes ont souvent fait en matiere Ecclésiastique des Loix d'eux-mêmes & sans le concours des Evêques. Le seul Justinien nous en fournit beaucoup d'exemples. Les Capitulaires des Rois de France, de la premiere & de la seconde races, & les Ordonnances de ceux de la troisieme forment sur cela une preuve qu'on ne peut révoquer en doute. Qu'on ne croie pas que cet usage soit particulier à la France. Depuis que la Religion est montée sur le Trône, il y a eu des Loix chez presque toutes les Nations Chrétiennes, faites de l'autorité féculiere pour des choses qui appartiennent à la Religion. Il s'en trouve qui, quoique faites pour l'administration purement temporelle, ont leur application à la spirituelle, par le consentement exprès ou tacite de l'Eglise ou de ses Ministres; & quelquesois même, parce qu'ils ont demandé ces Loix; qu'ils en ont adopté l'usage, ou qu'ils en ont reclamé l'autorité eux-mêmes pour le gouvernement de l'Eglise: ce qui nous fournit une troisieme rai-

Cette troisieme raison consiste en ce que c'est de la puissance souveraine que l'Eglise a emprunté le for extérieur & l'autorité coactive pour l'exécution de ses jugemens (a). Juges suprèmes & nécessaires de tour-ce qui intéresse leurs peuples, les Souverains ont-ils pà se dépouiller, d'une partie de leur, autorité, sans conserver le droit de veiller à l'usage qu'en seroient ceux qu'ils en ont revêtus? Les Ecclésastiques, de leur côté, ont-ils pà recevoir l'appareil extérieur des Tribunaux, sans s'assujettir aux Loix de l'Etrat qui reglent & moderent l'u-

fon.

tat excipere, conatur decipere. Fussia quoque est S. Gregorita Pontifex Romanue lib. a. Ep. 61. Postslatem supra omnes homines imperatoribus quos dominos suos vocat, celitus datam esse, seque judyestioni, corum subjectam. esse. (a) Voyez le Chap. Il. Sech. IX. de ce Vojumn.

KKkkij

fage qu'ils en peuvent faire? Peuvent-ils ne pas reconnoître que les Princes &, fous les Princes, leurs Officiers font en droit d'examiner les jugemens de ces Tribunaux Ecclésiastiques, de les rappeller aux regles qu'ils doivent suivre & aux objets déterminés de leur compétence? La puissance Royale at-elle aliéné un droit qu'elle ne pourroit céder sans cesser d'être ?

De-là il fuit, qu'en quelque occasion que ce soit, lorsqu'il y a vexation de la part des Ecclésiastiques, on peut avoir recours à la Puissance temporelle pour saire cesser l'oppression (a). Cette maxime est de tous les lieux & de tous les tems. La difcipline Ecclesiastique fait une partie intégrante de la police générale de chaque Nation Chrétienne, le Souverain & les Officiers du Souverain doivent veiller à l'observance des saints Canons, & prendre les connoissances qui doivent déterminer ·la protection à accorder ou à refuser aux Ordonnances Eccléfiastiques.

A ces raisons de Droit se joignent les moyens tirés de l'usage constant de toutes les Nations Chrétiennes, car ce recours à l'autorité féculiere est de tous les pays. C'est sous d'autres noms qu'il est connu dans les autres Etats; mais le nom ne fait rien à la chofe. Il n'importe pas d'examiner sous quel titre il est employé ailleurs. Il suffit de scavoir qu'il fait une partie du Droit public de chaque Nation parmi les Chrétiens ; que c'est un droit qui est attaché imprescriptiblement à la Sou-

<sup>(</sup>a) Ideo Principes super regna & populos praciput constituti sunt, ut sub-ditos instrmiores vim & injuriam patientes vindicent.

De quo monens Apostolus ais: Loquens non solis stattibus sed & Consacerdotibus. Si malum secris, time, non enim sine causà Princepa) gladium portat, Dei enim Minister es, vindex in iram ei qui malum agit. Rom. 33. Van Espen Cap. 1. §. in

princip. Regum officium est proprium facere justitium 65 justicium, 6 liberare de manu ca-tunnistrum vi oppresso. Can. 13. apud Gratianum Causi 33. q. 5. Remost cam justitus 4 quid sont regna, eit mognus Augustinus, nife magna latroci-nia. De Civit. Dei Liv. 4. Chap. 4.

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 629 veraineté, & que l'usage en est fondé sur les premiers principes de gouvernement, sur les lumieres les plus pures de la raifon, & fur la convention expresse ou tacite de tout le monde Chrétien. On en trouve des exemples dans l'histoire dès le troifieme fiecle.

Paul de Samosate condamné & déposé au second Concile d'Antioche (a), ne vouloit pas céder la maison Episcopale à Domnus qui avoit été élu en sa place. Les Évêques s'en plaignirent à l'Empereur Aurélien, qui ordonna très-sagement, dit Eusebe (b) qu'on mettroit la maison entre les mains de ceux qui communiqueroient avec les Evêques d'Italie & de Rome. Voilà le recours bien marqué à la Puissance souveraine.

Les Donatistes n'étant pas contens des jugemens rendus contre eux par les Evéques d'Afrique, s'adresserent à Constantin pour lui demander des Juges. L'Empereur leur en donna. Il nomma le Pape Miltiade avec d'autres Evêques pour Juges (c)+

L'usage des appels comme d'abus étoit nécessaire pour empêcher l'établissement du despotisme Ultramontain, & il a été en vigueur du tems de nos peres, sans interruption jusqu'à nous. Le fonds de cette forte d'appel a toujours été pratiqué fous divers noms; mais ce n'est que depuis le regne de Philippe de Valois, qu'on l'a qualifié comme d'abus, lorsque Pierre de Cugnieres son Avocat au Parlement de Paris, se plaignit des entreprises que faisoient les Ecclésiastiques sur les Justices séculiéres (d). C'est principalement depuis le regne de

<sup>(</sup>a) En 271.

<sup>(</sup>b) Sozomene pag. 292.

<sup>(</sup>c) Oprar pag. 25. & 26. (d) Voyez mon Examen au mot Cugnieres. Voyez auffi Lucius au liv. 2. Plocitorum famma Curia, autitre des Appellations, qua veluti abufu nuncupantur, qui en exporte de l'année 1491, & le Requeil que Gilles le Maitre, Préfident au Paric-

Louis XII que cette forte d'appel a été en usage, parce qu'on connut que c'étoit la voie la plus courte pour parer aux inconvéniens de l'abus de l'autorité Ecclésiastique.

D'abord, on peut citer l'autorité d'un Prince que son Sceptre, se talens, & l'usage qu'il en faisoit, ont mis au-dessius de tous les Princes de son tems. Saint Louis refusa aux Evêques de son Royaume de contraindre des gens qui avoient été excommunicés à se faite absoudre, dans des cas où l'usage de l'excommunication ne lui paroissoit pas légitime. Les Evêques lui représenterent que le Prince ne pouvoit pas juger si l'excommunication étoit injuste; il répliqua qu'employer l'autorité de ses Tribunaux, & contraindre autrement de désérer aux excommunications, seroit contre Dieu & contre raison (a).

Un ancien Cartulaire de l'Eglife de Paris rapporte l'appel d'un jugement de l'Evêque de Paris, relevé au Parlement, fous le regne de Philippe le Hardy, fils & successeur de faint Louis (b).

Le Parlement de Paris fit un Réglement sur la fin du treizieme siècle (c).

Durand, qui étoit Evêque de Mende, au commencement du quatorzieme fiécle, rapportant divers moyens que les Cours féculières employoient de fon tems, pour diminuer la Jurifdiction Eccléfiaftique, y met l'appel comme d'abus (d').

ment de Paris, a fait des Arrèts donnés en cas d'abus, dont le plus ancien est de l'an 1533. (a) Joinville, & après lui Fleury histoire Ecclésastique livre 85, \$. 20. (4) Supre quodam judicio tanquam à prevo & falfo dato. Voyez le 36° Chap.

(\*) Super quocam juncteo tanquam a pravo O jujo auto. voyet te 30. Cnap. des preuves des Libertes de l'Egiffe Gallicame N. 14. (4) En 1290, jour de S. Cervais & de S. Protais. Il est rapporté dans la feptieme partie du Style du Parlement, art. 7, & dans le deuxieme Tons. de Du-

moulin pag. 658. (d) Item impediunt diesam Jurististionem Ecclesiasticam restringendo immunitatem Ecclesianus de Ecclesisticarum personarum & Ecclesisticorum bonorum, varist &

## DES' SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 631

On trouve dans les Auteurs plusieurs Arrêts rendus anciennement sur les appels comme d'abus. Le premier Président le Maître en rapporte deux dans le cinquieme Chapitre de son Traité des Appellations comme d'abus, contre l'Evêque & les Archidiacres d'Amiens, l'un du 10 Juillet 1336, & l'autre du 5 Mars 1338. Pasquier dans le troisieme Livre des Recherches de la France, Chapitre 33 qui est des Appellations comme d'abus, en rapporte deux autres. Le premier est du 12 d'Avril 1372 contre l'Archevêque de Rouen & son Official; l'autre du 10 de Mars 1409 contre l'Evêque d'Amiens. Dumoulin fur la Regle de Infirm. refign. N. 107, a observé que les Officiers de Martin V ayant porté ce Pape à faire publier un Interdit contre l'Eglife de Lyon qui avoit refusé de se soumettre à leurs exactions, il fut ordonné par un Arrêt rendu en 1422. ne tali interdicto pareretur, sed tanquam abusivum sperneretur. Cet Auteur rapporte un autre Arrêt dans son premier Conseil fur le Concile de Trente, N. 62, Tom. 5, p. 369, rendu en 1468, à la poursuite du Procureur-Général du Roi, par lequel un interdit décerné fur la Ville & fur le Diocese de Nevers par l'Official de Befancon délégué du Pape, fut déclaré abufif, il fut ordonné qu'on n'y auroit aucun égard, & l'on décerna un Décret de prise de corps contre le nommé Loville, qui avoit follicité cet interdit, & contre l'Official qui l'avoit décerné.

Nos Rois eux-mêmes ont eu recours à la voie de l'appel comme d'abus, par le ministere de Jeurs Procureurs Généraux. Tous les Ordres du Royaume-en ont consacré l'usage. Mille Edits, mille Ordonnances de nos Rois, mille Arréts de

diversis modis.... etiam atlus judicum Ecclesiasticorum dicunt esse abusus. Dans la deuxieme partie de son Traité De modo generalis Concilii celebrandi, vers le 21lugu du sit. 70.

## 612 DESDROITS

leur Conseil qui ont réglé la forme des appels comme d'abus ou qui ont prononcé sur ces appels interjettés, ne laissent sur cela aucun doute.

Lorsque les Procureurs Généraux du Roi appellent comme d'abus aux Parlemens, de ce que les Papes font au préjudice de la Nation, les Parlemens cassent les Bulles, les Brefs, & les Rescrits dont le Censeur public s'est rendu appellant, & si l'entreprise est grave & injurieuse à un certain point, à la dignité de la Couronne, ou à la liberté de la Nation, ces. Tribunaux séculiers font brûler l'Écrit Ultramontain par les mains de l'Exécuteur de la Haute-Justice. Et comme l'usage des appels comme d'abus a lieu dans les affaires particulieres, aussi bien que dans les affaires publiques, on l'employe contre les Tribunaux Ecclesiastiques de France, mille fois plus fouvent que dans les affaires d'Etat contre les entreprises de . Rome. Les particuliers appellent comme d'abus au Parlement dans le ressort duquel le Tribunal Ecclésiastique est situé, toutes les fois que le Juge Ecclésiastique sort des bornes de fa Jurisdiction & qu'il usurpe celle des Officiers Royaux, ou qu'il contrevient aux Ordonnances & aux Loix du Royaume : mais alors les Parlemens, prononçant sur l'appel comme d'abus, n'entre point dans le fonds de la question agitée, ils décident seulement qu'il y a ou qu'il n'y a point d'abus, c'està-dire que le Jugement ou la procédure Ecclésiastique dont il y a appel, est ou n'est pas contraire aux Loix du Royaume. S'ils trouvent qu'il y ait abus, ils renyoyent les Parties devant une autre Juge Ecclésiastique, le Roi ne voulant pas priver les Officiers Eccléfiaftiques du droit de connoître des matieres de leur compétence. Lorsqu'un particulier appelle d'un Jugement Ecclésiastique devant un autre Juge Ecclésias-

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 633 tique supérieur à celui qui a rendu le jugement, cet appel fimple ( car c'est ainsi qu'on l'appelle par opposition à l'appel comme d'abus ) n'est plus reçû ; dès qu'il y a trois Sentences conformes, au lieu que les appels comme d'abus sont reçus quoique ces trois Sentences soient intervenues, & quand même les Parties y auroient acquiescé, parce que le fait des particuliers ne peut pas préjudicier au droit public; mais alors il faut que le ministere des Gens du Roi, en qui réside la manutention de l'ordre public, intervienne.

Au reste, la voie de l'appel comme d'abus peut être prise par les Ecclésiastiques comme par les Laïques, & par les d'ab Evêques eux-mêmes contre la Cour de Rome, aussi bien de l'Etat, de on l'inque par les Ecclésiastiques du second ordre contre les Evê- le entreprise fur la ques. Cette voie est commune à tous les Ordres de l'Etat, raine ou far & on l'interjette contre toute entreprise sur la puissance Sou-que. veraine ou sur l'autorité Ecclésiastique. On appelle comme d'abus des entreprises des Tribunaux séculiers sur la Jurisdiction Ecclésiastique, aussi bien que celle des Juges d'Eglise fur la Jurisdiction temporelle. Un Ecclésiastique étant assigné pardevant un Juge féculier pour une matiere qui n'est pas de sa compétence & qui doit être portée devant l'Official suivant nos usages', peut demander son renvoi, & si le Juge séculier, en fait refus, il sera reçû appellant comme d'abus du déni de renvoi. Pour éviter l'amende du fol appel, en cas que l'appellant y succombe, on le qualifie ordinairement

Pierre Pithou étoit si persuadé de la vérité de cette doctrine & que c'est l'usage du Royaume, qu'il en a fait un des articles des Libertés de l'Eglise Gallicane (b), lequel remede

(a) Ceft l'Article 80. Tome V11.

d'appel comme de Juge incompétent.

LLII

» (des appellations comme d'abus) est réciproquement commun (dit cet Auteur) aux Eccléssasques pour la confervation de leur autorité & Jurisdicition, si, que le Promoteur » ou autre ayant intérêt peut aussi appeller comme d'abus de » l'entréprise ou attentat fait par le Juge Lay sur ce qui lui » apparient.

De Foix, Archevêque de Toulouse & Ambassadeur de France auprès du Pape Grégoire XIII, rend témoignage de cet usage, dans une Lettre qu'il écrivit de Rome à Henri III (a). En rendant compte au Roi son Mattre de ce qui s'étoit passé dans une Audience qu'il avoit eue du Pape, à l'occasion d'un appel comme d'abus dont le Pape s'offensoit . il mande qu'il avoit dit au Pape, » qu'à la «érité quand les » Juges Ecclésiastiques entreprennent de connoître des cho-» ses qui sont de la Jurisdiction temporelle, ce cas donnoit » lieu à l'appel comme d'abus ( ce font ses termes ) mais je » priois Sa Sainteré de confidérer aussi que cela se faisoit res-» pectivement, & que les Juges d'Eglise avoient aussi accou-» tumé en France d'appeller comme d'abus quand les Juges » temporels entreprenoient fur la Jurisdiction Ecclésiastique. » & ladite Cour de Parlement leur y pourvoyoit & faifoit » briéve & bonne Justice.

Le Censeur des livres qui avoit été commis pour examiner le Traité de l'Abus de Fevret, a yant prétendu que les appelations comme d'abus ne devoient être interjetées que des Jugemens des Juges d'Eglife, l'Auteur pour détruire cette objection, prouve par plusieurs Arrêts & par le témoignage de quelques Auteurs célebres, que les Juges séculiers donnent

<sup>(</sup>a) Le 2. d'Avril 1582. Elle est la 36°, des Lettres de ce Prélat dans l'E-dition de Paris de 1628.

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 635 lieu pareillement à l'appel comme d'abus, lorqu'ils entreprennent sur la Jurisdiction Ecclessastique. Cet Auteur cite deux Arrêts du Parlement de Dijon rendus dans cette efpece.

Cette Jurifprudence est sondée sur ce que le mot d'abus a été estimé très-propre pour signifier toute entreprisé de Jurifdiction, par quelques Juges qu'elles pussifient être saites. Comme il n'y a point de plus grand défaut, ni de nullité plus expresse que celle qui procede du défaut de puissance, en qualifiant un acte abussif, on veut dire, dans la signification ordinaire de ce mot, que cet acte a été sait sans pouvoit & qu'il excede la Jurisdiction & la puissance de son Auteur.

C'est sur ce fondement que Marca écrit que les Evêques doivent se pourvoit aux Parlemens contre les entreprises des Juges inférieurs; & au Conseil privé, si les Cours supérieures entreprennent sur la Justidiction Eccléfastique (a).

Ce sont les Evêques qui ont été les premiers à interjetter appel comme d'abus des Censurès Ecclésiafiques prononcées par des Papes (b). Dans des tems, ils ont obtenu des Lettres du Roi, & dans d'autres des Arrêts des Parlemens, portant désenses avécuers décernés contre eux (c). Si les Evêques ont imploré le secours de la Puissance séculière, & reconnu pour eux l'effet de l'appel comme d'abus, les Ecclésiafiques du second ordre, les Pasteurs qui leur sont subordonnés, & en général tous les citoyens Laïques ou Ecclésiafiques, sont-ils moins bien sondés à recourir à la même

Gallicane,

LL11 ij

<sup>(</sup>a) Relicium est estam Episcopie appellationie ab abusur remedium adversus ipsa supremensum curiarum Tribunaliu, qua lancitoria Consssioria Decretie rescinduntur. De Concord. Sacretoto. 6 Imper. Liv. 4. Chap. 21. N. 5. 298, 274.
(b) Porest persona Papa Tyrannice gubernare de tanto facilius quanto potentior

autorité contre les Ordonnances, contre les Censures des Evêques contre les Jugemens de leurs Officiaux?

Plusieurs assemblées du Clergé ont loué & recommandé l'usage de l'ap; el comme d'abus, dans des circonstances qui le rendoient utile pour arrêter les entreprises sur les droits des Evêques; & pour maintenir le bon ordre dans les Diocefes (a).

LXX.
D la forme de proc'der en France, nour e-cevoir ou pour rejetter les Combitations Bulles, Referits, & Brefs des Papes.

Le Clergé de France a obtenu divers Edits de nos Rois, & entre autres celui de Melun de 1800 & celui de 1695, qui contiennent des Réglemens sur les appels comme d'abus; ainsi la reconnoissance du droit des appels comme d'abus est bien positive de la part du Clergé de France. Les Ecclésiariques n'one pas reconnu moins positivement que les Laiques, que cette voie est ancienne, juste, légitime, fondée.

L'unge où l'on est en France de ne recevoir les Decrets des Conciles, que lorsqu'ils n'ont rien de contraire aux Libertés de l'Eglise Gallicane, on le pratique aussi au sujet des Constitutions, Bulles, Rescrits & Bress des Papes, soit qu'il soit question de la doctrine, soit qu'il s'y agisse de la discipline.

Les Bulles & les Confitutions Apoftoliques qui regardent le dogme & la difcipline, ne peuvent être alléguées en France comme une Loi du Royaume, à moins que le Roi n'ait ordonné à fes Parlemens de les mettre au fang des Loix de l'État. Ce n'est pas que le Prince veuille décider sur la Doctrine. Lorsqu'il modifie les Rescrits dogmatiques de Rome, il ne prend jamais la doclrine pour sujet de se modifications

<sup>(</sup>a) On en trouve des preuves dans l'assemblée générale du Clergé convoquée en 1635, Voyez le 5° vol. des Mémoires du Clergé pag. 479 & tuiv. dans l'assemblée générale convoquée en 1655, Séance du 8 Janvier 1657 pag. 1053 8 1054; dans l'assemblée générale convoquée en 1660; dans pluseurs autres-

DESSOUVERAINS, &c. C HAP. IV. 637 il ne fait que juger que la forme dont on a revêtu la Bulle. est contraire aux droits de sa Couronne, aux Loix du Royaume, & aux Coutumes du pays, il ne fait que conserver la nation Françoise dans l'usage où elle est de ne recevoir des Loix que de la main de son Souverain. C'est par rapport au dehors de la Jurisdiction & non par rapport aux droits de la conscience que le Prince décide. C'est pour cela que , lorsqu'il y a appel comme d'abus des Rescrits du Pape, on n'appelle pas directement de la concession ou de l'expédition de . la Bulle ou du Rescrit, mais de sa fulmination & de son exécution. Le Roi ne prétend pas empêcher ses Sujets de chercher auprès du S. Siége Apostolique l'éclaircissement de leurs doutes particuliers, il ne leur défend point de former leur conscience sur les Decrets du S. Siége & sur les Brefs du Pape; c'est l'extérieur de la conduite, & non l'intérieur de la créance que les Princes réglent, car l'autorité ne peut rien fur les opinions qui ne se manifestent pas au-dehors.

Les Brefs aux Princes, aux Evêques, & aux particuliers; n'ont pas besoin de Lettres Patentes, parce que ce ne sont pas des acles de Jurisdiction, & qu'ils ne sont pas expédiés pour avoir force de Loi dans l'Eglise; mais si des particuliers entreprenoient de leur chef, de publier ces Brefs pour leur donner quelque force au dehors, la puissance Souveraine réprimeroit cette entreprise sur son autorité, parce que la seule puissance Royale peut faire accepter comme Loi un

acle émané d'une autorité étrangere.

Les expéditions des Bénéfices, les Brefs de la Pénitencerie, les dispenses & les autres expéditions ordinaires concernant les affaires des particuliers, s'observent en France, sans Lettres Patentes, ils sont d'un style ordinaire & reçû par les Loix affaires générales entre le Parlement d'Aix & les autres Parlemens; il faut des Lettres Patentes dans l'un comme dans les autres. De là il réfule que le droit d'annex e'un comme dans les au Parlement de Provence, à ne regarder que la forme; mais à confidérer la fubflance de ce droit; il appartient non-feulement à toute la France, mais à toutes les Nations, car il fignisie permission d'exécuter, Pareatis, entegistrement. Ce mot vient d'annestre, ou d'annesure, qui fignisse joindre; lier ensemble, ou d'annesure, accorder

Le Parlement d'Aix jouit du droit d'annexe sous l'autorité du Roi, comme le Conseil Souverain de Provence en a joui fous les Comtes de Provence. Ce droit a toujours été en vigueur, avant & après l'institution de ce Parlement, & c'a toujours été un droit de la Souveraineté, avant & depuis la réunion de cette province à la Couronne (a) jusqu'à présent. Si la Cour de Rome a quelquefois entrepris d'y donner atteinte, la fermeté des Officiers du Parlement l'a fauvé de ses attaques. Jamais rien n'a été exécuté en Provence sans le Placet, le Paréatis, ou l'annexe des premiers Magistrats. Cet ancien droit, justifié non seulement par un usage immémorial, mais par de très-anciens titres des Souverains particuliers de Provence & des Rois de France, a été confirmé ayant l'établissement du Parlement, par l'assemblée des Etats de cette Province en 1481, & par le Conseil éminent du pays en 1482. Les Etats & le Conseil ordonnérent qu'aucunes Lettres émanées d'une Jurisdiction étrangere, même spirituelle, ne pourroient être exécutés en Provence sans l'annexe de la Cour supérieure, à peine de saisse du temporel; & ces Ordonnances furent signifiées au Syndic des Evêques & aux

Agens du Clergé féculier & régulier de Provence. Depuis la réunion du Comté de Provence à la Couronne, ce droit a été confirmé par les Rois de France, & entre autres par Louis XI, par Louis XII; & par François premier. Les Papes eux-mêmes l'ont reconnu, car dans plusieurs occasions ils ont écrit au Parlement, & lui ont demandé d'accorder l'annexe à celles de leurs Créatures qu'ils avoient gratifiées de quelque Bénéfice en Provence, Les Vice-Légats d'Avignon enfin demandent l'annexe des provisions de la Vice-Légation ; & le Parlement ne la leur accorde qu'après qu'ils ont rapporté des Lettres Patentes du Roi.

La possession du Parlement sut attaquée à l'occasion de la Prevôté d'Arles. Le Roi l'avoit conférée au neveu de l'Archevêque, & Jules II en avoit pourvú l'un de ses Camériers. Le Pape écrivit au Parlement en faveur de Farius de Sanctoriis; mais le Parlement lui refusa l'annexe, par ordre du Roi. Jules, dont on connoît la violence, commanda à Louis de Rochechouard Vice-Légat d'Avignon, de se délivrer de cette servitude & d'empêcher que le Parlement ne continuât d'annexer les Bulles. Le différend fut terminé entre le Parlement & le Vice-Légat, par un Concordat, portant que tout ce qui viendroit de Rome ou de la Vice-Légation d'Avignon en Provence, n'y pourroit être exécuté sans le placet & permission du Parlement; mais qu'à l'égard des bénéfices, le Parlement accorderoit l'annexe sans appeller les Parties, seulement pout la prise de possession, & sans préjudice de l'instance possessoire.

Bientôt une nouvelle brouillerie occasionna des plaintes contre le droit d'annexe. Cette brouillerie arrivée entre le Parlement & François de Lestaing, qui avoit succédé à Rochechouard dans la Vice-Légation d'Avignon, regardoit une procédure

DESSOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 641 procédure criminelle que le Parlement avoit faire contre deux Religieux qu'il condamna à mort & qu'il fit éxécuter. Il fut fait un fecond Concordat, & le droit d'Annexe fut encore confirmé.

On sçait que Louis XII excita l'assemblée du Concile de Pise contre Jules-II, & que ce Pontise y opposa celui de Latran. Le Roi (a), dans ces entrefaites, ordonna au Parlement d'Aix d'empêcher que l'Evêque de Tivoli, que Jules avoit nommé à la Légation d'Avignon, après la mort du Cardinal d'Amboise, n'usat de ses facultés en Provence. Les ordres du Prince furent exécutés, tant que Jules vêcut; mais après sa mort, les deux Cours s'étant ajustées, Leon X donna la Légation d'Avignon au Cardinal de Clermont, neveu du Cardinal d'Amboife, & écrivit au Parlement de Provence pour lui demander l'annexe de ses pouvoirs. Les Officiers du Parlement la refuserent, parce qu'ils n'avoient point reçu d'ordre qui révoquat celui auquel la promotion de l'Eveque de Tivoli avoit donné lieu. Leon X, irrité de ce refus ordonna à Marius Penuselius, Promoteur du Concile de Latran, de se plaindre des oppositions que le Parlement mettoit à l'exécution des Mandats Apostoliques.

Le Promoteur présenta en effet sa Requête: Elle contenoir un grand 'nombre de chess d'accusarion contre les Olsic'ers du Parlement de Provence. Penuselius leur imputoit entre autres choses d'élevér leur tête contre le S. Stège en initant l'orgueil de Satan. Le Pape admit cette Requête; & de l'avis du Concile, d'ecerna un Monitoire contre ceux des Ossiciers de cette Compagnie qu'il croyoir lui étre les plus opposés, pour les obliger à comparoire en personne dans trois mois, sous

(a) Sa Lettre est du 23 de Juin 1510.
Tome VII.

MMmm

peine d'encourir toutes les Censures Ecclésiastiques (a). Après la bataille de Marignan qui soumit le Milanez à la France, François I. prit des mesures pour terminer cette affaire, qui pouvoit nuire aux vues de ce Prince en Italie. Pour donner quelque fatisfaction au Pape, on convint que le Parlement demanderoit l'absolution des Censures; mais à condition que le Pape accorderoit des articles secrets par lesquels il confirmeroit le droit d'annexe, & confentiroit que le Parlement continuât d'en jouir, ainsi qu'il avoit fait par le passé. Ce sut en exécution de ce Traité que l'un (b) des Ambaffadeurs de France au Concile de Latran, présenta dans une audience particuliere la foumission du Parlement de Provence au Monitoire décerné, & reçut l'absolution au nom des Officiers de cette Compagnie, & que le Pape remit à l'Ambaffadeur les articles secrets qui confirment le droit d'annexe; articles qui font actuellement dans le Tréfor des Chartes du Parlement d'Aix.

Tous ces faits historiques se lisent dans un Ouvrage que je cite à la marge (c), où l'on trouve les pieces qui les justifient.

Le Parlement de Provence a joui paisiblement de son droit d'annexe depuis ce tems-là jusqu'en 1732, qu'un Evêque Provençal tenta de s'y fouffraire.

Clément XII, qui étoit alors affis fur le Siége de faint Pierre, avoit voulu accorder à ce Royaume un Jubilé univer-

(a) Aftes du Concile de Latran Seff. 8.

(b) Louis de Forbin, Seigneur de Souliers & du Luc, Doyen & Garde des Sceaux du Parlement d'Aix.

Sceaux ou razement o naz.

(c) Recuti dec stires & Fieces touchast l'Anneze, qui prouvent l'ancienneté de ce Droit. Aiz Joseph Senez, Imprimeur de Parlement, 1737 pp. 74; în-4º. Il y a à la tête de ce Recueil un Discous anonyme qui y fett d'introduction, & qui eft d'Exmivi de Moissac Conseiller au Parlement d'Aix. On peu voir aussi la Continuation de l'Histoire de l'Eglise par Fibre, 25°. vol. L'Auteur y fait voir que le Parlement d'Aix n'avoit fait que maintenir les Libertés de l'Eglife Galli-

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 643 fel . à l'occasion de son exaltation au souverain Pontificat. La Cour de France ne jugea pas à propos de le recevoir, à cause de quelques c'auses contraires à nos Libertés. L'Archevêque d'Arles (4) s'avifa d'en folliciter un pour fon Diocese: & il l'obtint dès le commencement de l'année 1732. Il vouloit le donner à Pâques à ses Diocésains, mais il sut arrêté par la formalité de l'annexe qu'il falloit demander. Il prétendit au bout de quelques mois, que le Jubilé étant une grace purement spirituelle, ne pouvoit pas être assujetti au droit d'annexe. comme si aucun Jubilé pouvoit être reçu dans le Royaume fans Lettres Pateutes du Roi, comme si les Jubilés n'avoient pas toujours été présentés au Parlement d'Aix, comme si enfin il feroit bien difficile de détruire les libertés des peuples par des clauses qu'on mettroit dans des actes qu'on diroit être purement spirituels. Quoi qu'il en soit, l'Archevêque d'Arles publia un Mandement, qui ordonna des prieres publiques en conféquence de ce Julilé, imprimé à la tête du Mandement.

Le Parlement d'Aix rendit un Arrêt (b) par lequel il recut » le Procureur Général appellant comme d'abus dudit Man-» dement, ensemble de la publication & exécution d'icelui, » si aucunes en ont été faites; lui permit d'intimer sur ledit » appel qui bon lui femblera; & cependant ordonna que tous » les exemplaires dudit Mandement demeureroient suppri-» més : que celui qui avoit été remis sur le Bureau seroit lacéré-» fur le Perron du Palais par un Huissièr de la Cour, & les » affiches, si aucunes en avoient été faites dans ce Diocese . » ôtées à la diligence du Procureur Général du Roi, fit in-» hibition & défenses audit Archevêque d'Arles & autres qu'il

<sup>(4)</sup> Jacques de Forbin de Janson. (5) 18 de Septembre 1732.

» appartiendroit, de publier, afficher, & mettre à exécution » ledit Mandement, à peine de faisse de leur temporel; & à · toutes perfonnes d'en garder, vendre, débiter, ou autrement » distribuer aucun Exemplaire; leur enjoignant de porter in-» cessamment riere le Greffe de la Cour ceux dont ils se trou-» versient faitis, fous peine de punition exemplaire; ordonna » qu'il seroit informé pour découvrir celui ou ceux qui ont » imprimé ledit Mandement; fit itératives inhibitions & dé-» fenses de mettre à exécution les Brefs, Bulles, & Rescrits » Apostoliques, sans qu'ils ayent été préalablement annexés » par la Cour. Ce Mandement contenoit beaucoup de choses peu sensées. Ce n'est pas ici le lieu d'en parler, il suffit d'y remarquer qu'elles pouvoient troubler la paix de l'Etat, & que le Parlement eût décreté l'Archevêque, si la Cour, consultée sur la conduite que cette Compagnie devoit tenir, ne lui eût prescrit d'user avec modération de son autorité. Le Roi exila ensuite l'Archevêque (a).

IXXII.
Des claufes inferées dans les Balles, Brofs, & Refcrits des Pays,
letquelles font reputres vicientes,
en France & comment elles font
réietyéts.

On diffingue en France deux fortes de Bulles.

I. Il est des Bulles, Bress & Rescrits qui sont absolument rejettés en France, parce que les clauses & la forme en sont contraires aux maximes de notre Gouvernement Ecclésastique ou politique, ou parce que nous ne croyons pas que le Pape at l'autorité de nous donner des loix sur les points qui font le sujet de ces Bulles, Bress ou Rescrits.

II. Il y en a d'autres que l'on y reçoir, & qui composent en partie les regles de notre discipline. On peut en distinguer deux classes; nous en avons qui y sont reçues quant à ce qui

<sup>(</sup>a) Par une Leutre de Cachet du moist O'Ol. 1773, qu'ordonne à l'Archtevêque d'Arles de fortir de son Di-cesé dam 24 heures. & de se retirer incessamment dans son Abbaya: e Saint Viler; e s l'icardie, avec désense d'approcher de L'Our de plus près de dia lieues. Cen est ujuden 1773, que ce l'Pélat obinit la permisson de recourage dans son Diocesé, après avoir promis de s'y conduire plus raisonablements.

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 645 regarde le corps ou la fubflance de la Bulle, mais qui contienent des claustes qui ne font point approuvées dans le Royaume: les autres n'ont rien de contraire aux maximes & à l'ufage de France, soit que l'on considere la substance, le style, ou les claustes.

On examine si les Bulles qui contiennent des clauses contraires à l'usage & aux maximes de France, concernent la police générale du Royaume, ou si elles ne regardent que les intérêts des particuliers qui les ont follicitées. La nécessité d'avoir recours à Rome en plusieurs choses nous a souvent forcés de recevoir les acles qu'on y expédie, en la forme & avec les clauses que les Officiers de cette Cour veulent y mettre, lorsque la substance de ces actes est utile à l'Eglise ou avantageuse à l'Etat, quoique nous ne recevions pas la doctrine ni les usages qui sont supposés dans les formules de ces actes & dans les claufes qui y font contenues. Not s avons cru que dans ces occasions le bien public, qui a obligé de folliciter ces Bulles, devoit l'emporter fur un vice qui les auroit fait rejetter en d'autres circonstances; c'est le cas où l'on peut dire que ces clauses, pour être vicieuses, ne rendent pas vicieux les actes où elles font inférées (a). Lorsque ces clauses ont été introduites par les Officiers de la Cour de Rome, le Clergé même & les Cours féculieres du Royaume qui ont enregistré les actes où elles sont contenues, en ont prévenu les suites par des modifications expresses : le Clergé, en déclarant ses sentimens sur ces clauses; & les Cours séculieres, en ordonnant que ces actes seroient régistrés sans approbation de ces claufes. On n'a pas eu d'abord les mêmes faci-

<sup>(</sup>a) Pro non Scriptis habentur vitiantur & non vitiant.

lités pour l'enregistrement des Bulles, lesquelles ne regardoient que l'intérêt des particuliers qui les avoient obtenues; mais le préjudice que les particuliers (outfroient par l'affectation des Oshciers de la Cour de Rome, de mettre ces clauses dans ces acles, a obligé d'en user à l'égard de ces expédicions, comme pour celles que le bien général de l'Eglise ou le bon ordre de l'Etat ont fait obtenir, & de recevoir les Bulles sans approbation des clauses; & méme après que ces modifications sont devenues d'un usage constant, les Cours où ces Bulles ont été enregistrées, ont souvent négligé de mettre dans leurs Arrêts la précaution ordinaire, sans approbation de telles clauses, présumant que cette précaution est toujours sous-entendue, quoiqu'elle ne foit pas exprimée.

Il est néanmoins des clauses si odieuses, qu'elles font rejetter les Bulles, quelque favorables qu'elles puissent être

d'ailleurs au bien de l'Eglise ou de l'Etat.

Telles sont celles par lesquelles nos Souverains sont menacés d'être excommuniés ou d'être privés de leurs Etats. It n'y a point d'exemples que des Bulles ayent été reçues en France avec des clauses de cette nature.

On peut encore observer que dans les Arrêts d'enregistrement, les Tribunaux ne spécisient pas toujours en détail les clauses qu'ils ne reçoivent point, ils se contentent quelquesois

de mettre une réserve générale.

Il n'est pas permis en France de douter que ce ne soit au Roi à nommer aux Abbayes de Religieuses, comme à celles de Religieuse. Le Roi donne des brevets de nomination pour celles des Religieuses comme pour les autres; mais il ne plait pas aux Osficiers de la Cour de Rome d'en expédier les Bulles dans la

DES SOUVER AINS, &c. CHAP. IV. 647 même forme. Ils font mention de la nomination du Roi dans les Bulles d'Abbayes d'homme (a); mais prétendant que les Abbayes de Religieuses n'ont pas été comprises dans le Concordat fait entre le Pape Leon X & le Roi François I, ils ne parlent point de la nomiation du Roi dans les Bulles pour ces Abbayes (b), & ils y mettent différentes clauses qui sont regardées en France comme un style des Officiers de la Cour de Rome, auquel on n'a point d'égard. Les Officiaux commis pour la fulmination de ces Bulles, ne seroient pas approuvés, s'ils faisoient refus de les fulminer, avant que les Monasteres eussent procédé à l'élection d'une Abbesse en la forme prescrite par ces Bulles. Nos Rois, pour entretenir la paix & l'union avec le Pape, tolérent ce style si contraire à leurs droits, persuadés que cette déférence ne doit pas être regardée comme une marque de-sujettion, mais comme un témoignage de piété.

Il est d'usage de mettre cette clause dans les Provisions des Bénéfices de France expédiés en Cour de Rome, qui ne sont pas Confiftoriaux & dans les Suppliques pour les obtenir : Cujus fructus & reditus annui non excedunt viginti quatuor Ducatos auri de Camera, secundum estimationem communem. Les François ne prétendent point, par ces termes, exposer la valeur des bénéfices qu'ils demandent, on les met dans la Supplique, foit que les revenus du bénéfice excédent mille ducats, ou

(a) Quem Serenissimus Princeps Ludovicus Francia & Navarra Rex Christianssimus

qu'ils foient au-dessous de vinge-quatre. Ce qui a fait introduire ce style qui ne signisie rien, dans la pensée des François qui sont forcés de s'en servir , c'est que les Papes ayant prétendu faire payer l'Annate des Bénésices, dont le revenu actuel excede vingr-quatre ducats, la France s'est toujours opposée à cette prétention; mais pour évier toute occasion de contestations avec la Cour de Rome, l'on a estimé qu'il convenoit de mettre cette clausée pour faciliter les Expéditions dont on pourroit avoit besoin. Les Ossiciers Romains sont bien informés de cet usage de France. Nous avons même des exemples où les Ossiciers l'ont misé dans des provisions sur résignations en faveur, quoique les Résignans se résérvent des pensions de plus de dix mille Ducats sur les Bénésices résignés. Pat exemple, la Cure de S. Eustache de Paris a été résignée avec réserve d'une pensson des mille livres.

C'est une maxime constênte dans le Royaume, que les Prieurés peuvent étre consérés à d'autres Religieux qu'à ceu du Monastere dont ils dépendent, pourvu qu'ils soient du même Ordre ou de la même Congrégation (a). On en excepte les Prieurés qu'i, par leur fondation, sont affectés aux Religieux du Monastere, lesquels en ce cas doivent leur tre constêrés (b). Les Ossiciers de la grande Daterie ont fait un style ordinaire de la clause que je mets à la marge, dans les proviens des Prieurés consérés à des Religieux d'un autre Monastere (c); Mais les Religieux étant du même Ordre, quoi-

<sup>(</sup>a) L'Auteur de la Glofe fur la Pragmatique l'a bien observé tit. De Collationius, S. Illi verò sur le mot idontes, Le Concile de Trente même y est consorme, (b) Comme l'a remarqué le même Auteur de la Glote sur la Pragmatique.

services of the most contra, A. Nomele de l'rette ment y extremonate.

(c) » (un décrete qual d'illa Osarre de Mongleire fau due regulai due lu que pur l'entre de l'estre qual d'illa Osarre de Mongleire fau due regulai due lu que pur l'entre de l'entre d'entre d'entre

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 6499 qu'ils ne soient pas du Monastere d'où dépendent les Prieurés dont ils font pourvus, en prennent possession fans se faire transséerer.

Les claufes générales des Bulles & des Brefs des Papes & des autres expéditions de la Cour de Rome, quelque vagues & étendues qu'elles puiffent être, ne doivent être expliquées & entendues que par rapport à la Supplique des Impétrans. Il faut auffi diftinguer dans les Suppliques ce qui eft de la fubfrance de la demande, & ce qui eft du flyle de cette Cour auquel on eft obligé de se conformer. Les Correcteurs & les Reviseurs se donnent la liberté de réformer les Suppliques possquis lorsqu'ils y trouvent des termes & des claufes qui leur paroiffent blesser le urs prétentions, & en inserent d'autres qu'ils estiment leur convenir. En ce cas, nous ne jugeons point de l'état des Suppliques par les expéditions de la Cour de Rome, mais par les Certificats des Banquiers Expéditionnaires qui certifient le contenu en la Supplique qui a été présentée, & le changement que les Officiers y ont fait.

La clause: Non obstantibus quibusvis Apostelicis nec non in Provincialitus, symodalibus, universalibusque Conciliis editis Gestendis forcialibus vel generalibus Constitucionibus Gordinationibus, qui est dans les Bulles, Brefs & Rescrits Apostoliques, n'est point approuvée du tout en France, parce qu'elle est contraire au principe que le Concile général est suéprieur au

Pape (a).

La clause: Motu proprio y est encore réprouvée, parce qu'elle suppose que le Pape est en droit d'exercer une Jurisdiction immédiate & ordinaire dans les lieux où les Bulles, Biess & Rescircits sont envoyés (b). Suivant not usages. Le Pape ne doit

[(a) Voyez les Mémoires du Clergé, Tom. 6. pp. 1009 & suiv.
(b) Voyez whi supril, pp. 1015. & suiv. 10.6. & suiv.
Tome VII.
NNnn

connoître des contestations nées dans le Royaume, que dans le cas où le jugement lui en est dévolu par voie de l'appel, ou du moins lorsqu'il les décide sur les instances du Roi & à la priere des Evêques. La clause du propre mouvement du Pape ne s'accorde, ni avec l'ancien usage de l'Eglise, suivant lequel les décisitons du Pape devoient être formées dans son Concile, ni avec la discipline présente, dans lequel cet ancien Concile est représenté par le College des Cardinaux. Les Docteurs Ultramontains ont même regardé, cette clause comme très-nonrable au S. Siége, puisque selon eux dans sa preinere origine ells faisoit considérer la décisson du Pape, plutôt comme l'Ouvrage d'un Docleur particulier, que comme le jugement du Chef de l'Eglise. Nos petes se sont elevés contre cette clause, en 1643, en 1646 & en 1689.

La clause d'une Constitution, qui prononce une désense générale de lire un livre condamné, même à l'égard de ceux qui ont bésoin d'une mention expresse, clause qui sut mise dans la Constitution du Pape, laquelle condamna en 1889 le livre initulé Les Maximes des Saints, cette clause, dis-je, est vicieuse; premierement, parce qu'elle est nouvelle; & en second lieu, parce que les Papes eux-mêmes ont reconnu qu'il y a des personnes qui ne sont jamais comprises, ni dans les Décrets du S. Siege, ni dans les Canons des Conciles, quesque générale que soit leux disposition, si elles ne sont nommément & expréssément désignées.

Pour le dire en un mot, toute clause qui est nouvelle ou contraire à nos maximes, est rejettée par celle des voies expliquées que la prudence inspire aux Tribunaux Laïques ou aux assemblées Ecclésastiques.

LE Roi Très Chrétien est Collateur des Bénésices simples,

## DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV.

dont il est le Patron, il les confere de plein droit; mais à l'é-Chrétien en Co. gard des Bénéfices Consistoriaux, il en a seulement la nomina- teur des stênésces dans ses dans ses trats. tion, & le Pape est obligé par le Concordat François de les conférer à celui qui est nommé par le Roi.

On connoît quatre fortes d'Indults en France. I. Ceux du Roi ; II. ceux du Parlement de Paris ; III. ceux des Cardi- fortes d'Indults. naux; IV. ceux qui font accordés à d'autres perfonnnes en faveur de qui le Pape se relâche du droit de prévention qu'il a usurpé dans la nomination des bénéfices au préjudice des Ordinaires (a). Ces Indults n'en font pas moins une exception au droit commun. L'ordre demande par conféquent qu'ils soient autorisés par le Souverain, afin que la dérogation à la loi ne soit pas moins appuyée ni moins connue que la loi même à laquelle on déroge.

Les Indults qui font accordés au Roi, l'autorifent à nommer aux Evêchés & aux autres Bénéfices Confistoriaux situés cordés au Roi. dans les pays de sa domination que la France ne possédoit pas lors du Concordat. C'est ainsi que Clément XII sit expédier (b), un Bref par lequel il accorda au Roi Stanislas de Pologne; & après sa mort, au Roi, la nomination à toutes les Abbayes Régulieres de la Lorraine & du Barrois.

LXXV. Des Indults ac

Le Roi donne des Lettres Patentes, par lesquelles, après qu'il lui est apparu (ce sont les termes de ces Lettres) que dans ces Indults il n'y a rien de contraire aux saints Décrets, aux droits de la Couronne, aux priviléges & aux libertés de-

( b) En 1739. Cet Indult a été enregistré au Parlement de Paris dans le mois de Septembre 1748.

<sup>(</sup>a) L'Avocat du Roi Olivier, dans fon Plaidoyer fur la vérification des facultés du Cardinal d'Amboife Légat en France, parlant de la prévention du Pape fur les Ordinaires, remarque qu'elle est inconnue dans l'ancien drois, & qu'elle a été introduite par le Droit du Sexte & des Clementines qui n'est pas reçû

aux droits de la Couronne, aux priviléges & aux libertés de l'Eglife Gallicane, il les approuve & ordonne qu'elles soient enregistrées au Grand Conseil.

Ces Indults font perpétuels; & dès qu'ils font revêtus de Lettres Patentes & qu'ils ont été enregifirés, ils font irrévocables. Ils n'ont été pris par les Rois Très-Chrétiens, depuis le Concordat, que comme des expédiens propres à lever les difficultés qui étoient entre les Romains & nous fur l'explication du Concordat. Jamais nous ne les avons regardés comme indifpensablement nécessaires & comme les véritables titres du droit du Roi, parce qu'on tient pour maxime en France, que tout ce qui est uni à la Couronne fait partie du Royaume, & est gouverné par les mêmes regles (a), & qu'ainsi tous les pays réunis à la Couronne prennent part aux libertés, aux droits, aux prééminences de la Nation; d'où il suit que le Roi n'a pas plus besoin d'Indult pour les pays conquis que pour ceux que la France possédoit lors du Concordat. Les Gens du Roi ont toujours foutenu que sans rechercher quelles étoient les limites de la France sous François premier, le Concordat doit être exécuté par-tout où nos Rois font Rois (b).

L'Indult qui est accordé au Chancelier, au Garde des Sceaux Parlament de 18de France, aux Maîtres des Requêtes & aux Officiers du . Parlement de Paris, est perpétuel & irrévocable comme ce-

Parlement de Paris , est perpétuel & irrévocable comme celui du Roi. Cet Indult est une grace par laquelle le Pape autorise le Roi de nommer à tel Collateur qu'il lui plait , un Officier du Parlement à qui le Collateur est obligé de consérer un Bénésice. Un Officier ne peut exercer ce droit qu'une

<sup>(4)</sup> Voyez Tor.12. de l'Introduction du Gouvernement de France.
(5) Voyez les Mémoires d'Omer Talon 3°. vol. p. 30 jusqu'à 40, & 4°. vol. depuis 27 jusqu'à 40, & 4°. vol. depuis 27 jusqu'à 40.

DESSOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 653 fois pendant sa vie, ou une fois pendant la vie du Roi, si c'est une Communauté, parce que les Communautés ne meurent point. Si l'Officier est Clerc ( la plûpart l'étoient , au commencement de l'Indult ) il peut être nommé lui-même. S'il est Laïque, il peut présenter une autre personne capable pour être nommée par le Roi. L'Indult s'étend aux Bénéfices réguliers aussi bien qu'aux séculiers, & par conséquent pour ceux-là, les Officiers étoient toujours obligés de nommer d'autres personnes & même des Religieux, ce qui donnoit quelquefois occasion à des confidences. Le Pape Clément IX y remédia (a) en permettant aux Indultaires de tenir en commande les Bénéfices réguliers. Par la même Bulle, il étendit l'effet de l'Indult jusqu'à 600 livres de revenu, ensorte que l'Indultaire n'est point rempli à moins, au lieu qu'auparavant il pouvoit l'être par un Bénéfice de 200 livres. Après que les Lettres de la grande Chancellerie par lesquelles le Roi place l'Indult sur une telle Eglise ou sur un tel Bénésice, ont été signifiées au Collateur, le Collateur a les mains liées, & l'Indultaire a six mois pour requerir le Bénésice qui vient à vaquer sans être sujet à la prévention du Pape, depuis sa requisition. Il est même préséré aux Gradués, car l'Indult s'étend aux mêmes especes de Bénéfices. Si l'Ordinaire refusoit la provision, l'Indultaire la demanderoit aux Executeurs du Mandat Apostolique, qui sont : l'Archevêque de Paris , en qualité d'Abbé de Saint Magloire ; l'Abbé de Saint Victor ou le Chancelier de l'Université. Les Collateurs de la Province de Bretagne & des trois Evêchés, ont prétendu n'être pas foumis à l'Indult du Parlement de Paris, & cela a été jugé ainsi en leur faveur, par un Arrêt du Confeil d'Etat contenant un Réglement provisionnel (a).

LXXVII. De l'Indult des Cardinaux & des Prélats Princes.

Les deux autres fortes d'Indults , on veut dire les Indults . des Cardinaux & ceux des Prélats Princes & des autres perfonnes que le Pape veut favoriser, sont en général d'un droit commun dans l'Eglife de France. Ces Indults meurent avec les personnes à qui le Pape les accorde. C'est une dérogation que le Pape fait en leur faveur, aux réserves & aux préventions que les régles de la Chancellerie Romaine ont établies. Les clauses de ces Indults sont différentes, selon les divers degrés de personnes ausquels ils sont accordés. Il n'y a que ceux des Cardinaux qui soient ordinairement uniformes; mais on n'y a égard en France qu'après l'enregistrement qui s'en fait au Grand Conseil, en vertu de Lettres Patentes du Prince.

LXXVIII. Des Benifices

Si le Titulaire de quelque Bénéfice vient à mourir à Rome ou dans le voisinage de Rome, jusqu'à quarante milles de la ville (b), le Pape donne le Bénéfice au préjudice du Collateur ordinaire. C'est une réserve saite par respect pour le lieu où est placé le S. Siége (c). Elle est contenue dans le Concordat de François premier & de Leon X (d); & c'est le Pape Clément IV qui le premier a fait une loi de ce privilége. Il prétendoit que c'étoit une ancienne coutume, & que le Pontife Romain a une pleine disposition de tous les Bénésices (e).

(a) 11 eft du so d'Octobre 1726.

(b) Ujque ad duas dictas. (c) Ratione loci seu in reverentiam loci ubi sedes Apostolica residet.

(4) Nec non per obitum apud sedem pradistam vacantibus semper, nulla didi Regio pracedente nominatione, liberè provideri possit per nos & Successores nostros. Tit. 3. de regia de Pralaturam nominations faciencia. S. de corundem.

<sup>(</sup>c) Liest Eelefarum, perjonatuum, dignituum, diorunqua Beneficiorum Eecle-fafilicorum pleneria dispolito al Romenam nofeatur Positificum perinere, ita quod nan folim infa aum vacam, patri de jure confere, verum etian qui ni hijo trishere va-caturis, collationem tamon Eelefarum, profonatum, dignitusum, de Beneficirum ayud felam Apoliticum vacasimin Specialis cateris antiqua confinatio Romanis Pom ayud felam Apoliticum vacasimin Specialis cateris antiqua confinatio Romanis Pom sificibus refervavit.

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. Ce privilége, quel qu'il foit, ne s'étend pas aux Bénéfices de patronage Laïque vacans en Cour de Rome, le Pare ne peut en disposer au préjudice du Patron Laïque (a). Il ne s'étend pas non plus en France aux Evêchés & aux Abbayes. Il n'y a lieu que pour les Bénéfices non Consistoriaux (b). La clause du Concordat, favorable au Pape en ce point, est regardée par les Tribunaux féculiers de France comme une surprise; & néantmoins, pour prévenir les contestations qui pourroient arriver à ce fujet, le Roi permet aux Prélats François qui vont à Rome, d'obtenir du Pape, au nom du Monarque, un Bref de non vacando in Curid, par lequel le Pape dit qu'en cas que le Titulaire d'un tel Bénéfice qui, par le Concordat, est à la nomination du Roi, vint à décéder à Rome, il permet même en ce cas au Roi de nommer à ce Bénéfice, dérogeant pour cette fois seulement aux Constitutions & Réglemens Apostoliques à ce contraires. Dans les cas même où il n'y a point eu de Brefs de non vacando, les Papes, dans un esprit de conciliation & pour obliger nos Rois, leur ont toujours laissé la nomination aux Bénésices qui avoient vaqué in Curià. C'est dans le même esprit de conciliation qu'en plusieurs occasions nos Rois ont consenti qu'il ne fût pas fait mention de leur nomination dans les provisions de ces Bénéfices que les Papes faisoient expédier, quoiqu'elles ne fussent expédiées que sur la nomination de nos Rois (c).

(c) On peut voir sur les Vacances in Curia un grand détail dans le 10°, vol. des Mémoires du Clergé, depuis la page 761 jusqu'à la page 792.

<sup>(</sup>a) Dumoulin, Reg. de infirmis N. 51; Fevret Traité de l'Abus, liv. 2. chap. 6. N. 13; Traité Sommaire de l'usage & pratique de la Cour de Rome.

Tom. 1. p. 305. (b) Cell le sentiment de Dumoulin, de Louet, Reg. de infem. refign. N. 406; de Joannes Andreas Glossacur du Sexte, sur le Chup. Licet Ecelestatum de Prabend. in Sexto.

L'utilité de l'Eglise demande que les principaux Bénéfices des aux Gra- dont les fonctions sont considérables, soient remplis par des personnes d'une capacité reconnue. C'est pour cela qu'on a établi dans le monde Catholique des Compagnies autorifées de l'Eglise & de l'Etat, pour enseigner, avec le pouvoir de juger de la capacité de ceux qui auront été élevés dans leurs Ecoles, & de leur donner des certificats de mérite lorsqu'elles les auront trouvés capables. C'est ce qui s'appelle les recevoir dans les dégrés.

> Avant qu'on eût établi que certains Bénéfices seroient conférés à ceux qui auroient obtenu ces témoignages de leur capacité, les Papes qui s'étoient réservé la disposition de la plûpart des Bénéfices considérables, vouloient bien que les Universités leur envoyassent des Listes de ceux qui étoient les plus distingués dans leurs Corps, afin que, sur le témoignage qu'elles en rendoient, ils fussent préférés dans la difposition de certains Bénéfices dont les Papes s'étoient réservés la Collation, c'est ce qu'on appelle Rotuli nominandorum.

Le Concile de Basse (a) ayant supprimé une grande partie des graces expectatives , Mandats & réferves Apostoliques qui donnoient aux Papes la facilité de gratifier ceux qui leur étoient recommandés par les Universités, ce Concile, pour donner la même distinction aux personnes de Lettres, & conserver à l'Eglise les avantages qu'elle en retiroit, ordonna (b) que les Collateurs servient tenus de leur conférer à l'avenir la troisieme partie des Prébendes qui viendroient à vaquer.

Non seulement l'Eglise de France, dans la Pragmatique

qu'ello

<sup>(</sup>a) Seff. 31. Chap. 2. (b) Dans le 3º. Chap. de la même Seffion.

DES SOUVERAINS; &c. CHAP. IV. 6579 qu'elle dreffa étant affemblée à Bourges fous le regne de Charles VII, reçut ce Decret, mais elle y ajout la troisieme partie des Chapelles & des Cures, avec cette distinction que les Bénéfices destinés aux personnes de Lettres seroient paragés en trois parties, dont deux seroient affectées aux personnes du Corps des Universités, & la troisséme pourroit être donnée aux simples gradués, c'est-à-dire, suivant la disposition de cette Loi, à ceux qui auroient obtenu des degrédans des Universités, mais qui ne seroient pas du Corps de ces Compagnies. C'est l'origine de la distinction ordinaire des Gradués simples & des Gradués nommés, quoique plusseurs Universités donnent des Lettres de nomination à des Gradués qui ne sont pas de leur Corps.

L'exécution de ce. Réglement avoit de grandes difficultés pour garder le tour tant entre les Collateurs & les Gradués, qu'entre les Gradués fimples & les Gradués nommés ou Suppòrs des Univerfités. Les Collateurs pouvoient conférer librement deux Bénéfices , le troilieme appartenoit aux Gradués, Après que deux Bénéfices qui avoient vaqué dans le tour des Gradués avoient été conférés aux Suppòrs des Univerfités , leur tour revenant , le Bénéfice qui vaquoit pouvoit être conféré à un Gradué fimple. Pour conferver quelque forte d'égalité entre les Collateurs & les Gradués , & pour empêcher que par fraude l'on ne fit tomber les Bénéfices les moins confidérables dans le tour des Gradués , on avoit. diftingué les Bénéfices en plufieurs claffes qui faifoient des tours différens.

Tous ces partages caufoient une infinité de procès. Pour les éviter, on établit dans le Concordat fait entre le Pape Leon X & le Roi François premier, un autre ordre qu'on fuit dans l'ufage préfent. On y a réglé que les Gradués pour-Tome VII.

ront requerir les Bénéfices qui viendront à vaquer dans les mois de Janvier, Avril, Juillet & Octobre, & pour conferier la diffinétion des Gradués nommés & des Gradués fimples, on a affecté aux Gradués nommés & de Juiller, enforte que les Bénéfices qui pourront vaquer pendant ces deux mois feront conférés aux plus anciens d'entre ceux qui ont les qualités requifes. Et à l'égard des Bénefices qui pourront vaquer dans les mois d'Avril & Octobre, l'on a laiffé aux Collateurs la liberté de choifir entre les Gradués nommés & les Gradués fimples qui leur auront notifié leux degrés, celui qu'ils voudront préférer. Sur ce fondement, oh appelle Janvier & Juillet les mois de rigueur; & Avril & Octobre, les mois de faveur.

C'eft l'ofprit de la Loi que les Bénéfices qui ne sont point à la présentation des Patrons Laïques & qui viennent à vaquer dans ces quatre mois, de quelque qualité qu'ils puissent être, séeuliers ou Réguliers, simples ou ayant charge d'ames; soient conférés à des Cleres de la qualité requise, qui one obtenu des degrés, à & qui les ont fait notifier aux Collateurs.

Il y a certains Bénéfices, comme sont les dignités des Eglises Cathédrales & les Cures des Villes, dont les Titulaires doivent avoir des degrés, quand même ils n'auroient pas vaqué dans les mois qui sont assections aux Gradués, avec cette distrence que s'ils ont vaqué dans les mois des Gradués, les Collateurs doivent les conférer à des Gradués qui ont les qualités requises & qui leur ont fait notifier leurs degrés; & lorsqu'ils vaquent dans les aurtes mois, tous ceux qui ont ces degrés requis en sont capables, quoiqu'ils n'ayent pas été notisés.

L'attention qu'on avoit eue dans le Concordat à distinguer

DES SOUVERAINS, & C. CHAPLIV. 659
les Gradués qui auroient obtenu des degrés dans la Faculté
de Théologie, en ordonnant que, dans le cas de la concurrence, ils feroient préférés à ceux qui auroient acquis des
titres ou des qualités femblables dans d'autres facultés, donna
leu de croire dans la fuite, qu'il étoit encore plus important de diftinguer auffi les différens genres de Bénéfices qui
peuvent être requis par les Gradués, & ce fut ce qui paru
porter Henri IV à avoir égard aux repréfentations d'une
affemblée du Clergé de France, lorsqu'il excepta (a), les
dignités des Eglifes Cathédrales, o l'expediative des Gradués;
& qu'il ordonna (b) que nul ne pourroit à l'avenit être pourv
de dignités des Eglifes Cathédrales, ni des premieres dignités des Eglifes Collégiales, s'il n'étoit gradué en la Faculté
de Théologie ou de Droit Canonique.

Le Roi regnant a ordonné (c) que ; dans la collation des Bénéfices à charges d'ames, les Docheurs & Professeurs en Théologie feroient préférés à tous les autres Gradués, quoique plus anciens ou plus privilégiés; & il vient d'ordonner (d), en remplissant les vorux de trois assemblées du Clergé (e), que lorsqu'il s'agira de pourvoir aux Cures & autres Bénéfices à charge d'ames, les Parons qui ont la présentation à ces Bénéfices à clarge d'ames, les Parons qui ont la présentation à ces pénésices de les Collateurs à qui la disposition en appartient, ayent même dans les mois de Janvier & de Juillet qui sont appellés les mois de rigueur, la liberté du choix entre les Gradués duement qualissés qui auron obtenu des Lettres de monination sur ces Collateurs, & qui les auront fait insinuer

(b) Par le dernier article du même Edit. (c) Par une Déclaration du 2 d'Octobre 1743;

<sup>(</sup>a) Par l'article premier de son Edit du mois de Décembre 1606.

<sup>(4)</sup> Par un Edit du 27 d'Avril 1745, Earegütté au Parlement de Paris le 6 de Mai 1745. (c) Les Alferablées du Clergé de France de 1735, \$740 & 1745.

Les Allembices du Gierge de France de 1735, 1740 & 1745.

dans les tems & dans les formes ordinaires, & de préférer celui d'entre les Gradués qu'ils jugeront le plus digne, par ses qualités personnelles, par ses talens, & par sa bonne conduite. de remplir ces Cures ou autres Bénéfices à charge d'ames, encore qu'il se trouve en concurrence avec des Gradués plus anciens ou plus privilégiés, le tout suivant ce qui a lieu dans les mois d'Avril & d'Octobre : ensorte qu'à l'avenir les mois de Janvier & de Juillet soient réputés mois de faveur, entre les Gradués nominés, à l'égard des Cures & des autres Bénéfices à charge d'ames, & sans que les Patrons & Collateurs sojent obligés. dans ces mois là, d'avoir aucun égard aux réquisitions des Gradués simples, quoiqu'ils leur eussent fait signifier leurs Lettres de dégrés & leurs Certificats de leur tems d'étude.

Le Droit de Régale est d'autant plus légitime qu'il n'est pas nouveau. Il y avoit dans l'Eglise de Constantinople un grand Econome qui étoit établi par l'Empereur, pour avoir l'intendance du temporel des Bénéfices avec le Patriarche ; mais l'Empereur se désista du droit de grand Econome, & le remit au Patriarche (a). Le Concile de Trente (b) voulut que le temporel des Eglises vacantes sût gouverné par des Economes nommés par le Chapitre Sede vacante. Cette regle n'a point été suivie en France, parce que nos Rois étant Fondateurs & Patrons de tous les Bénéfices Confiftoriaux, les Eyêques n'ont droit au temporel de leurs Bénéfices, qu'après avoir prêté ferment entre les mains du Roi qui leur en donne l'investiture, & c'est ce qu'on appelle la Régale.

Ce droit n'a pas une origine bien marquée dans l'Histoire de France, son antiquité se perd dans l'obscurité des siecles.

<sup>(</sup>a) Zonar. Annal. 3. in Ifacio Commeno: (b) Seff. 24: Ganon. 16.

## DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV.

On le considere comme un droit de la Couronne qui s'étend ou se resserre, à mesure que les bornes du Royaume augmentent ou diminuent. Les Papes ont reconnu qu'il a été établi par un ancien usage du Royaume. C'est ainsi qu'en a parlé le plus sçavant d'entre eux (a). Cet usage est fondé sur ce que le domaine direct des biens que les Rois de France ont donnés aux Eglises de leur Royaume, est demeuré en la main de ces Princes pour en investir les Evêques après leur promotion & leur consécration, ensorte que l'usufruit abandonné aux Evêques se consolide & se réunit à leur mort au domaine direct. On trouve dans le premier Concile d'Orléans convoqué par Clovis (b), des marques de la sujettion du Clergé au Roi; comme de sujets à leur Prince, de cliens à leur Patron, & d'Ecclésiastiques à leur Fondateur; & c'est dans ce Concile que se trouvent les vrais principes du droit de Régale. L'opinion des Canonistes modernes, qui est que la collation des Bénéfices fait partie des fruits, fortifie même le droit de Régale. Lorsqu'un Evêque prête le serment de sidélité au Roi. le Roi, par l'acceptation de cet acte solemnel, fait cesser en sa personne la jouissance qui lui appartient pendant la vacance. du Siege, des fruits & revenus de l'Evêché & la disposition de plein droit des Bénéfices non Cures, & en met en possession l'Evêque qu'il vient d'investir de l'Evêché. Ce serment prêté par le Prélat au Roi, & cette investiture donnée par le Roi au Prélat, forment un retour mutuel, & un circuit perpétuel de ces jouissances qui ont passé la premiere sois de la main du Roi en celle des Evêques, & qui reviennent au Roi lorsque les Evêques donnent la démission de leurs Evêchés, ou qu'ils meurent.

<sup>(</sup>a) Innocent IIL (b) En 511.

Personne n'ignore les disférends qu'il y a eu entre les Cours de France & de Rome, sous le regne de Louis XIV, & sous le Pontificat d'Innocent XI. Le Droit de Régale en étoit la principale occasion. Le Roi voulut l'étendre sur des Eglises de son Royaume qu'on prétendoit à Rome qui n'y avoient jamais été soumiles. Le Pape s'appuyoit sur le Concile de Lyon qui avoir précisément désendu l'extension de la Régale, il menaçoit le Roi des soudres du Vaitcan. La Cour de France cru devoir se précautionner contre ces menaces, & c'est ce qui sir naître les quatre articles de la Déclaration du Clergé de 1682; & de l'Edit du Roi qui les autorisa, & qui mir en sureté les maximes du Royaume & la doctrine de l'Eglis Gallicane.

Les Régalistes ausquels le Roi avoit conféré les Bénéfices vacans en régale, se mettoient en possession, en vertu des seules Lettres du Roi , non-seulement des simples Prébendes; mais de la Théologale, de la Pénitencerie, des dignités même des Chapitres ayant Jurisdiction ou charge d'ames, comme les Archidiaconés & les Doyennés. Il est difficile de comprendre comment le Roi pouvoit leur donner la mission & l'autorité spirituelle, & toutefois on en avoit toujours usé ainsi, même du tems de S. Louis; mais Louis XIV expliqua par une Déclaration (a), comment il entendoit user du Droit de Régale. Ce Prince veut que ceux qu'il aura pourvus de Bénéfices aufquels quelque jurisdiction ou fonction spirituelle est annexée ? se présentent aux Vicaires généraux du Chapitre, ou à l'Evêque, si le siege est déja rempli, pour obtenir l'approbation ou la mission canonique, & qu'il y ait liberté de les refuser, si par l'examen ils font trouvés incapables ou indignes. Le Roi déclare encore qu'il ne prétend, en vertu de la Régale, exer-

<sup>(</sup> a) Déclaration du mois de Janvier 1682,

DES SOUVERAINS, &c. Ch.P. IV. 663 cer le droit de l'Evêque que comme l'Evêque lui-même l'Evecroit, & non comme on pourroit prétendre qu'il auroit dû l'exercer. Il ajoute qu'il entend fuivre exaclement les ufages de chaque Eglife, quant au paratage des collations des Bénéfices entre l'Evêque & le Chapitre.

Les Archevêques, Evêques & autres Eccléfiafiques députés de toures les Provinces du Royaume, pays & terres de l'obciffance du Roi, repréfentant l'Eglife de France, affemblés à Paris, par la permiffion du Prince, & fondés de procurations spéciales de leurs Provinces, défirant marquer à tout le monde & à la postérité combien ils étoient fensibles à la protection que le Prince leur donnoit tous les jours à eux & à leurs Eglifes, confentirent (a) que le droit de Régale dont il jouissoit sur la plus grande partie de leurs Eglifes, demeurât étendu à toutes les Eglifes du Royaume. On n'excepta du droit de Régale que les Evêchés qui en ont acquis l'exemption à titre onfreux, c'està-d-dire, qui ont donné au Roi des domaines ou d'autres biens pour s'en racheter. C'est une exception marquée par le consennement du Clergé, aussi bien que par la Déclaration du Roi, dont je viens de parler.

Le droit de Régale donne au Roi, d'une part, la disposition des Bénésics dépendans des Evêchés vacans & les comprend tous excepté les Cures, c'est ce qu'on appelle la Régale spirituelle; & de l'autre, il attribue au Roi tous les sruits de l'Evéché vacant, de la même maniere que tout Seigneur suzerain fait siens les fruits du sief, jusqu'à ce que le sief soit rempli & les devoirs acquités, c'est ce qu'on appelle la Régale temporelle.

Toutes les questions de Régale sont réglées par les Ordon-(4) Par une Déclation du 3 de Février 16814 nances du Roi, & par la Jurisprudence du Parlement de Paris, seul Juge des contestations qui s'élevent à ce sujet dans toute l'étendue du Royaume. Cette Compagnie tient pour maximo sur la régale. I. Qu'il sussir que le Bénésice vaque de fait ou de droit; c'est-à-dite que le Titulaire ne soit pas en possession, ou que le Possessium rait pas un juste titre, parce que la Régale r'admet point de sistion. Il. Que le Roi peut recevoir des résignations en faveur, & créer des pensions sur les Bénésices, pour être néanmoins approuvées en Cour de Rome, III. Qu'il ne soussir la prévention, parce qu'il n'a point de supérieur. IV. Que la Régale a lieu dans tout le Royaume.

On distinguoir autrefois les Eglises qui y étoient sujettes & celles qui ne l'étoient pas. Le Clergé de Languedoc prétendit en être exempt, mais les Gens du Roi du Parlement de Paris foutinrent que la Régale étoit un droit de la Couronne inaliénable & imprescriptible, auquel les renonciations des Comtes de Toulouse & des autres Seigneurs n'avoient pû préjudicier. Le Parlement rendit un Arrêt à l'occasion de l'Eglise du Belley, par lequel il déclara que la Régale avoit lieu dans tout le Royaume (a). Les Evêques de Languedoc se pourvurent au Conseil du Roi contre l'Arrêt du Parlement, l'instance fut indécise pendant soixante ans, mais le Roi décida enfin la question, par une Déclaration portant que la Régale s'étendoit par-tout (b). L'Eglife d'Arras prétendit néanmoins dans la fuite avoir toujours joui de l'exemption de ce droit : mais un Arrêt du Parlement de Paris rendu entre les Pourvus en Régale de quelques Chanoinies de cette Eglise d'une part. l'Evêque & le Chapitre d'Arras & les Etats d'Artois : de l'au-

<sup>(</sup>a) Arrêt du Parlement de Paris 1608, (b) Déclara ion du Roi de 1679.

## DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 664 tre, a déclaré l'Eglife d'Arras sujette à la Régale (a).

Saint Louis, ne voulant pas profiter des fruits, les attribua à la fainte Chapelle de Paris. Charles V. renouvella ce don; Roi fait des fonts mais Louis XIII retira ce droit (b) de la fainte Chapelle, & des bytchés vacant en Régale, lui donna, pour l'en dédommager, l'Abbaye de faint Ni-

caise de Reims; il déclara en même-tems, par des Lettres-Patentes, que son intention étoit de donner toujours les fruits temporels au nouvel Evêque depuis le commencement de la vacance. Il fe réferva dans la fuite (c) la disposition de ces fruits, & lui & les Rois ses successeurs en ont toujours néanmoins disposé en faveur du nouvel Evêque. Trois Edits de Louis XIV qu'on marque à la marge (d), enjoignent à des Officiers appellés Economes sequestres, que le premier de ces Edits a créés, de faire faisir, d'abord après le décès des Prélats & des Bénéficiers, entre les mains des Receveurs & des Fermiers, les meubles, les deniers & les denrées procédant des revenus des Bénéfices qui font à la nomination du Roi, pour en tenir par eux compte à qui il appartiendra, après les charges des Bénéfices acquittées. Le Receveur de l'Ordre de Malte emploie la même voie après le décès des Chevaliers Profès: mais si ces Chevaliers ont des Bénéfices à la nomination du Roi, l'Econome féquestre met tout sous sa main (e).

Ce ou regarde les fruits des Bénéfices vacans, autres que les Evêchés, c'est-à-dire des Bénésices du Diocese qui viennent à vaquer pendant la Régale, est constant sur ce point, que rien n'en appartient au Pape, non plus que ceux des Evêchés. Ils appartiennent à différentes personnes, suivant les divers

<sup>(</sup>a) Arrêt du Parlement de Paris du 20. Mars 1727. (b) En 1641.

<sup>(</sup>c) Déclaration du Roi de 1644. (c) Déclaration du Roi de 1645. (d) Du mois de Déc. 1691; du mois d'Août 1707; & du mois de Juilet 1708. (e) Suivant un Arrêt du Confeil d'Etat du 25 de Mars 1727.

Tome VII. PP pp

ufages des Provinces ou des bénéfices. Les fruits des Abbayes vacantes, des Prieurés & autres Bénéfices fimples, tournent au profit des nouveaux Pourvus. Les fruits des Cures vacantes appartiennent auffi communément aux nouveaux Pourvus, & en quelques Provinces à l'Evêque. Ceux des Chanoinies reviennent ordinairement à la maffe du Chapitre. Mais tous ces fruits des différens Bénéfices font employés préalablement à la réparation & à la décoration des Egilfes.

La Régale ne finit que lorsque le nouvel Evéque nommé par le Roi pour remplir le Siege qui vaquoit, en obtient la main-levée de la Chambre des Comptes dans le ressort de laquelle est le Diocese. L'Evêque y fait entegistrer son serment de sidélité, à cit s'ait signifier l'Artét de main-levée qu'il y oltient, aux Officiers Royaux des lieux.

IXXXII.
Du Droit de nomination du Roi à
des Benéfices à
caufe de fon
Joyeux avenem.ne
a la Couronne.

Le Roi Très-Chrétien a un autre droit de nommer immédiatement à des Bénéfices, c'est celui qu'on appelle de Joyeux avénement à la Couronne. En vertu de ce droit, le Roi peut nommer, au commencement de son regne, à la première Prébende qui vient à vaquer dans chaque Eglise Cathédrale. Le Grand Conseil a la connoissance & la maintenue de ce droit qui répond à celui de premières prieres (a), connu en France, à cause des Eglises qui étoient autresois sous l'Empire Germanique, & qui sont aujourd'hui de l'Empire François. Elles sont régies par le Concordat Germanique, & le Roi y nomme comme l'Empèreur y nommoit. Ni le droit Royal de Joyeux avénement, ni le droit Impérial de premières prieres, ne sont sondés sur la concession des Papes; ils sont triés du Droit des Fiess comme la Régale & le ferment de sidélité. Le droit de Joyeux avénement est sondés sur une très-ancienne possession, & tou-

(a) Voyez la Section 11 de ce Chapitre.

tes les Eglises en particulier se sont soumises à l'exercice de ce droit. S'il n'a pas aujourd'hui la même étendue qu'il a eue autrefois fur les Monasteres de la garde du Roi, ce ne peut être que parce que les places des Moines ont été peu recherchées dans les derniers fiecles, & que nos Rois n'ont pas voulu que ces Monasteres fussent assujettis au double droit d'Oblat & de Joyeux avénement.

Le Roi a aussi un droit qu'on appelle de Serment de fidélité, en vertu duquel il dispose de la premiere Prébende, qui vaque à la nomination de chaque nouvel Evêque. Le Grand Confeil cer à caufe du ferest encore le Juge de cette autre sorte de nomination. Ce droit ques, de Serment de fidélité & de celui de Joyeux avénement dérivent de la même source ; c'est-à-dire , des qualités qu'a le Roi de Protecteur, de Seigneur suprême, de Fondateur & de Bienfaiteur. L'un a lieu à la nomination du Seigneur dominant, l'autre à la mutation du Vaffal.

Roi à des Binefilui font les Even

Les Evêques, lorsqu'ils sont promus à l'Episcopat, prêtent non-seulement au Roi un serment de sidélité comme ses Su- Evêques doivent jets, ils lui doivent encore rendre foi & hommage, & une déclaration du temporel de leurs Evêchés (a), tout comme les possesseurs Laïques des siefs nobles (b).

De la Foi & de Phommage que les

Le droit de patronage est le droit de présenter au Collateur un Clerc pour un Bénéfice vacant : en forte que le Collateur que ne fort pas est obligé de conférer le Bénésice à celui que le Patron lui présente. Le Patron Laïque est celui dont les Prédecesseurs ont fondé ou doté une Eglife, ou qui l'a doté lui-même. Il a droit de présenter aux Bénéfices dont il est le Patron. En France,

LXXXV. Les Patrons Laïtion du Pape.

(4) Arrêt du Confeil d'Etat du 23 de Mars 1728.

PPpp ij

<sup>(</sup>b) Voyez Bruffel pag 20. & fuivantes du premier vol. pour des Exemples des fermens de fidélité & des homages faits au Roi tant anciennement que recemment au fujet du droit de Régalle, & pour juftifier que les anciens Evêques ne mettoient dans leurs titres ces marques de dépendance du Pape.

on n'a aucun égard aux provisions du Pape ou de ses Légats; quand 'elles font contraires aux droits du Patron Laïque: il ne peut être prévenu par les Papes ou par leurs Légats; & tout ce qui concerne les droits des Patrons Laïques, & le possessible des Bénéfices se traite devant les Juges Royaux. Toutes ces regles sont une suite du droit que les particuliers ont confervé sur les biens qu'ils ont donnés à l'Eglise & du droit éminent du Souverain sur tous les biens de son Etat-

LXXXVI Les ctrangers ne peuvent ponteder de Bénchers en France , lans Let-

Pour pouvoir posséder des Bénéfices en France, & même simplement pour pouvoir en être le fermier, il faut ou être né France, tans Lett-ute de naturalité, dans le Royaume, ou avoir des Lettres de naturalité, ou avoir obtenu une dispense expresse du Roi. Les Parlemens n'enregistrent les Lettres de naturalité pour posséder des Bénéfices, qu'à la charge que ce ne sera ni Evêché, ni Abbayes, ni Chef d'Ordre, & que le Bénéfice n'excédera pas mille écus de revenu, conformément à l'Ordonnance de Charles VII (a). Le Roi feul peut dispenser de la rigueur de cette Loi.

LXXXVII Le Pape ne peut lever aucon droit for les biene des Enlifes de France i fuccéder aux

L'autorité de l'Eglife est toute spirituelle, & le Pape ne peut par conséquent lever aucun droit sur les biens temporels. quoiqu'ils appartiennent à l'Eglife, si ce n'est en des lieux où il a la puissance temporelle. L'Etat conserve toujours la souveraineté des biens dont il a transféré la propriété à l'Eglife (b); Un article exprès de la Pragmatique de S. Louis défend toute levée de deniers, de la part de la Cour de Rome, sur les biens de l'Eglise Gallicane, si ce n'est pour une cause raisonnable, pieuse, & très-urgente, & pour une nécessité indispensable, & si ce n'est encore du consentement exprès du Roi & du Clergé (c). Quand le Pape veut faire quelques levées

(a) Du 10 Mars 1431. Voyez Pithou, Commentaires des Libertés. (b) Pithou, Commentaires des Libertés de l'Eglife Gallicane art. 14.

<sup>(</sup>c) Item exactiones & onera gravissima pecuniarum per Curiam Romanam Ecclesia regni

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 660 de deniers, le consentement de l'Eglise est en effet nécessaire. parce qu'elle est propriétaire des biens dont on yeur prendre le revenu. Le consentement du Roi l'est aussi, parce qu'il est le souverain de ces mêmes biens.

La Cour de Rome ayant envoyé un Légat en France dans le treizieme siécle (a), pour faire une levée sur le Clergé, il fut ordonné que le Légat remettroit sa Bulle au Roi; qu'il ne leveroit rien en vertu du pouvoir qu'il en avoit reçu du Pape (b), mais seulement par la pure grace & libéralité des Evêques (c).

Quelque tems avant le Concile de Constance, la Cour de Rome avoit usurpé un droit que les Italiens appellent de spotio; en vertu duquel le Pape recueilloit les biens que les Ecclésiastiques laissoient en mourant, non de leur patrimoine, mais de leur Bénéfice. Ceux qui en ont cherché l'origine , l'ont trouvée dans le schisme d'Urbain VI & de Clément VII (d). Ce dernier Pape, ne jouissant pas des revenus d'Italie, avoit introduit ce droit de dépouille sur tous les Evêchés, Abbayes & autres Benéfices du Comtat, pays adjacens, & sur ceux de son obédience. Les Papes avoient même usurpé le pouvoir de permettte ou de refuser aux Ecclésiastiques le droit de tester (e). Les Conciles de Constance & de Basse abolirent ce droit odieux, mais Paul III le rétablit (f) contre la disposition de ces Conciles.

nostri, impostas vel imposta, quibus regnum nostrum miserabiliter de paupertatum extitis; five etiam imponendas vel imponenda levari aut colligi nullatenus volumus, nifi duntaxat pro rationabili pià, & urgentissimà causà , vel inevitabili necessitate , ac de spon-taneo & expreso consensu nostro , & spsius Ecclesia regni nostri. (a) En 1263.

(c) Voyez les Notes de Menard fur Joinville, pag. 287; (d) Procès Verbal de 1681. manuferit.

(e) Bullaire Tom. 1. pag. 744; Tom. 2. pag. 8,

(f) En 1542.

Les Papes ont joui de ce droit en certains tems & en certains lieux (a), Innocent IV qui avoit voulu l'introduire en Angleterre , n'y put réuffir (b). J'ai expliqué ailleurs l'ufage que les Papes en ont voulu faire en Portugal après la mort du Cardinal Roy Henry (c). De fimples Evêques en ont joui dans leurs Diocefes, & entre autres l'Archevêque de Reims (d). Les Evêques de Suede, avant la révolution qui a aboli la Religion Catholique dans ce Royaumie, étoient les fucceffeurs nés des Eccléfiafiques, & ce ne fut qu'aux Etats de Veftens (c), que l'on ordonna que les Evêques ne priveroient plus les héritiers l'égitimes des Eccléfiafiques de leur fucceffion (f). Les Rois de France n'ont pas voulu que leurs fujers fubiffent ce joug odieux, ils ont fait des Edits contre ceux qui exigeoient ces dépouilles de la part des Papes (g).

Ceux qui ont donné leurs biens à l'Eglife, n'ont pas donné aux Papes ni à l'Eglife un' droit de fouveraineté qu'il n'avoit pas, & les Souverains eux-mêmes n'auroient pû fe dépouiller de leurs droits éminents de fouveraineté au préjudice de leurs

Succeffeurs.

Ce n'est qu'en gémissant sur les égaremens du cœur humain, qu'on rapporte ces prétentions des Papes,

Le Pape & les autres Evêques ne doivent faire asige de Lérause services leur pouvoir, que selon les regles prescrites par Jesus-Christian de leur pouvoir que se les regles prescrites par Jesus-Christian de leur pouvoir jumédiat sur les affaires d'un autre Diocese. Un Mé-

(a) Libertés de l'Eglise Gallicane.

f) Révolutions de Suéde par Vertot.

(g) Preuves des Libertes de l'Eglife Gallicane.

<sup>(</sup>b) Mathieu Paris pag. 618. (c) Voyez le Traité du Droit Public. (d) Radulphus de Diceto pag. 614; Brodeau fur Louet Lettre E.

DESSOUVERAINS, &c. C HAP. IV. 671 tropolitain renverseroit le bon ordre, s'il vouloit gouverner immédiatement les Dioceses de ses Comprovinciaux, y faire les Examens, les Ordinations, & les autres fonctions Episcopales. Ce qu'un Métropolitain n'a pas le Droit de faire dans les Eglifes de fa province, le Pape ne peut le faire dans les autres Dioceses.

Le Concordat entre François I & Leon X défend les appellations omisso medio, c'est-à-dire, d'aller à un Tribunal fupérieur Ecclésiastique, sans passer par l'inférieur, quand même ce Tribunal supérieur seroit celui du Pape (a).

Théodore, Evêque de Fréjus, ayant consulté saint Leon, Pape, sur quelques points de doctrine & de discipline, ce Pape lui représente d'abord qu'il auroit dû s'adresser à son Métropolitain, avant que de recourir au Saint Siege (b).

Nos Evêques se sont toujours maintenus dans la possession de juger des matieres de foi & de discipline.

Eusebe de Cesarée (c) fait mention du jugement qu'on rendit dans les Gaules contre Montan & ses Sectateurs, & parle (d) du Jugement que S. Irenée & les autres Evêques des, Gaules rendirent touchant la célébration de la fête de Pâques.

Le Moine Gothescalque, accusé d'erreur, fut condamné dans le Concile de Mayence (e) & dans le Concile de Cresci. où l'on dressa des Capitules sur la doctrine,

L'hérésie de Berenger sur condamnée dans un Concile de Tours.

(d) Dans le Chap. 24.

(c) En 884.

<sup>(</sup>a) Esiam adnos & Successores nostros. Voyer le titre 11 da Concordat. (b) Sollicitudinis quidem tun hic ordo esse debureta , us cum Metropolitano tuo primitis de eo quod guarendum videbatur esse, conserves, ac se ii d quod ignorabat priminus are oquad quarronum viaconiar eje; comprere, ar ji ta quad siprosand diletto tua etiam jipi engirin; infirui von pariter potueritis; quai in causifi qua ad goneratim observationem periment, omnium Domini Sacerdotum nihil sine Primatibus oportti inquiri. S. Leo. Ep. 80. ad Theodorum Forojuliensem. (c) Dans son Histoire liv. 5, chap. 3.

## 872 DESDROITS

Les nouveautés d'Abélard furent proferites dans un Concile tenu à Sens.

Les erreurs de Gilbert de la Poirée, Evêque de Poitiers ; furent condamnées au Concile de Reims (a). Le Pape Eugene III qui étoit alors en France, présida, il est vrai, à ce Concile; mais il est digne de remarque qu'avant que la cause fût portée au Concile, il se tint une assemblée particuliere de quelques Evêques dans la maison où étoit le Pape & en sa présence. Après l'examen des points contestés, les Cardinaux dirent: » Nous avons oui ce qui a été proposé, c'est pour-» quoi nous allons juger comment ces questions doivent être » décidées. Les Evêques furent choqués de ce discours, & le lendemain ils s'affemblerent chez S. Bernard, où ils drefserent un symbole qui fut souscrit par tous les Evêques & par ceux qui avoient affifté à l'affemblée particuliere. Enfuite ils choisirent trois Députés pour présenter cet écrit au Pape & aux Cardinaux. Ces Députés furent chargés de leur dire : » Nous avons fouffert, par respect pour vous, des discours que » nous ne devions pas entendre. Vous avez par écrit la confession » de Gilbert, nous avons aussi la nôtre; mais il y a cette » différence que Gilbert, en présentant sa confession, a dé-» claré qu'il étoit prêt à corriger ce qui ne feroit pas con-» forme à vos sentimens : au lieu que nous excluons expressé-» ment cette condition : & nous vous déclarons que nous » perseverons dans cette confession sans jamais en rien chan-» ger. » Le Pape, fans hésiter, répondit aux Députés, que l'Eglise Romaine ne s'éloignoit en rien de leur confession de foi. Le Concile s'affembla de nouveau, & le Pape, du confentement de ce Concile, condamna les articles de Gilbert (b),

<sup>(</sup>a) En 1148. (b) Hist. de\_l'Eglise par Fleury Tom. 1, pag. 661.

DESSOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 675 Au commencement du quatorzieme siecle, sous Philippe

Au commencement du quatorzieme fiecle, sous Philippe le Bel, Clement V demanda que les Evêques de France sufpendissent leurs procédures contre les Templiers, & que le
tout sûr réservé & renvoyé à son jugement. Le Roi lui répondit en ces termes: » Ce seroit saire une injure atroce aux
» Evêques que de leur ôter sans sujer l'exercice du ministere
que Dieu leur a consié, & le mérite de désendre la soi & la
» Religion; ils ne se sons point attirés cette insulte; ils ne squa» roient la supporter; & le Roi ne pourroit soussiri qu'elle

» roient la supporter; & le Roi ne pourroit soussir qu'elle » leur soit saite, sans aller contre son serment. Ce seroit un » crime énorme que de mépriser ceux que Dieu lui-même a

crime énorme que de méprifer ceux que Dieu lui-même a
 envoyés & de qui il a dir : Qui vous méprife me méprife. Qui
 fera donc le facrilége qui ofera vous confeiller, Très-Saint

» Pere, de les méprifer ou plutôt de méprifer Jesus - Christ » même, de qui ils ont reçû leur pouvoir & leur mission (a)?

Les erreurs de Luther furent condamnées par l'Archevêque de Sens, dans un Concile tenu à Paris (b); & l'on y dressa des articles de la doctrine qu'on devoit tenir pour être Catholique.

L'affemblée générale du Clergé de France en 1700 fit une Cenfure de foixante propositions de doctrine & de morale, a qui a été publiée & reçue dans le Royaume, sans que le Pape ait été consulté.

C'est avec raison que les questions de doctrine doivent être jugées en première instance dans les lieux où elles naissent.

Tome V11.

<sup>(</sup>a) Gravis farei injuria f. fine justă causă ministerium à Des shi traditum 6 defanfinită field meitum austriuru Epil-cuțis, nec Petalui telum injurium meurum nacea ferre postar, nec Rec., fisho paramotos, postar hoc iderare, distant premete con queu Dess misi. Qui va crim fine destructure provincium ferrence cos queu Dess misi. Qui va crim fine format provinci con fin

I. Il est plus aisé d'érouffer le mal dans son origine. La Cour de Rome décide ordinairement avec trop de lenteur, & les erreurs sont plus difficiles à extirper, lorsqu'on leur a donné le tems de faire des progrès. II. Les Evêques des lieux voyent clairement le fens de ce qu'ils condamnent : au lieu que les étrangers qui n'entendent pas la fignification des termes, en quoi confifte fouvent la difficulté, font obligés d'avoir recours à des Traductions, & l'on scait quels sont les inconveniens des Traductions. III. Recourir au Pape en premiere instance, pour juger une dispute née dans le Royaume, c'est suppofer que nos Evêques manquent de zèle ou de lumieres, & c'est favoriser les prétentions de la Cour de Rome & l'autorité absolue que le Paye prétend avoir sur l'Eglise (a).

Les Papes n'ont pû fouffrir que les Evêques leurs freres France, abstrant jugeassent ni avant eux, ni avec eux, ni après eux; & ne Rome, Je font par leur laissant que la gloire d'obéir au Pontise Romain & d'exécuter ponduellement fes decrets, ils ont dans presque rout le monde Catholique réduit la fublime dignité du Collége Epifcopal aux baffes fonctions d'un fervile ministere; en France au contraire les Evêques font en droit, non seulement de juger avant le Pape, mais de juger après le Pape; lorfqu'ils acceptent ses Constitutions, ils ne prétendent le faire que par voie de Jugement.

> Le Pape ne peut user d'aucune Jurisdiction au préjudice de la Jurisdiction immédiate des Evêques; ainsi les Evêques doivent exercet cette Jurisdiction, en n'acceptant les Constitutions des Papes que par voie de jugement, ils ne sont pas de simples exécuteurs des decrets du Pape, & le Pape n'est point le maître de l'Eglise.

(a' Voyez ce que j'ai dit dans le deuxieme Chap. Sect. VI. au fujet des appe.s au Pape.

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 675 Comme le Pape n'est point infaillible, il est du devoir

des Evêques d'examiner, par les regles de l'Ecriture & par celles de la Tradition, s'il ne s'est point trompé, s'il n'a pas été séduir par les prieres des Grands, par les confeils ambitieux de ses Officiers, & par ses propres passions.

La prééminence du S. Siege ne rend pas le Pape impeccable, c'est pourquoi Alexandre III dit ces paroles rapportées dans les Decretales: Nous ne trouvons pas mauvais que vous ne fussiez point ce qui nous aura été suggéré par d'injustes instmuations (a).

Loríque le Pape propose quelque nouveau Decret pour l'Eglise universelle, les Evêques répandus dans leurs Diocefes, doivent avoir la même part à cette Loi que s'ils écoient 
assemblés dans un Concile. Le Pape les écouteroit dans un 
Concile, & ne pourroit publier aucun Decret que de leur 
consentement. Il n'a donc paa-droit d'en publier hors du Conĉile, sans ce même consentement. Comme le gouvernement 
de l'Eglise n'est pas un gouvernement absolu, c'est le seul 
consentement du corps des Pasteurs qui peur s'aire des Loix 
pour toute l'Eglise. Les Evêques peuvent donc rejetter les 
Consisteurions d'es Papes, ou les recevoir avec les clauses & 
les modifications qu'ils iusent à propos.

Le pouvoir des Evêques & l'aurorité attachée à leur caractere, d'être Juges des causes qui regardent la soi, est un droit aussi ancien que la Religion, aussi divin que l'institution de l'Episcopat, aussi immuable que la parole de J. C. même.

Cette DoStrine établie par l'Ecriture, confirmée par le pre-

<sup>(</sup>a) Patienter sustinebimus non seceris quod pravá nobis suerit infinuatione suggestum Cap. Si quando de Reseripeis.

mier ufage de l'Eglife naiffante, foutenue par l'exemple de ce qui s'eft paffé d'âge en âge, & de génération en génération, dans les caufes de la foi, tranfmife jufqu'à nous par les Peres, & par les Docteurs de l'Eglife, enfeignée par les plus faints Papes, atteflée dans tous les fiecles par la bouche de ceux qui compofent la chaîne indiffoluble de la Tradition, & furtout par les témoignages anciens & nouveaux de l'Eglife de France, est une de ces vérités capitales que l'on ne peut attaquer fans ébranler l'édifice de l'Eglife dans fes plus folices fondemens.

Qu'on voye les fçavans actes de ces affemblées Provinciales que la poftérité confervera comme un monument glorieux des lumieres de l'Eglife Gallicane, on y trouvera une multitude de faits, une nuée de témoins en faveur de l'unité de l'Eplicoçat; & l'on y reconnoîtra que si la division des Royaumes, la distance des lieux, la coajonclure des affairès, la grandeur du mal, le danger d'en disférer le semede, ne permettent pas toujours de suive l'ancien ordre & les premiers voux de l'Eglise. En assemblant les Evêques, il saut au moins qu'ils examinent séparément ce qu'ils n'ont pù décider en commun, & que leur consentement exprès ou tacite imprime, à une décision vénérable par elle - même, le sacré caractere d'un dogme de la foi.

Soir que les Evêques de la Province étouffent l'erreur dans le lieu qui l'a vu naitre, comme il est presque toujours arrivé dans les premiers siccles de l'Eglise; soir qu'ils se contentent d'adresser leurs consultations au Souverain Pontise sur des questions dont ils auroient pû être les premiers Juges, comme nous l'avons vu pratiquer encore dans le dernier siecle, lorsque les Empereurs & les Rois consultent eux-mêmes, & les

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 677 Papes & les Evêques, comme l'Orient & l'Occident en fournissent d'illustres exemples ; soit ensin que la vigilance du S. Siege prévienne celle des autres Eglises, comme on l'a fouvent remarqué dans ces derniers tems. La forme de la décision peut être différente quand il ne s'agit que de censurer la doctrine, & non pas de condamner la personne de son auteur ; mais le droit des Evêques demeure inviolablement le même, puisqu'il est vrai de dire qu'ils jugent toujours également, foit que leur jugement précéde, foit qu'il accompagne, ou qu'il suive celui du premier Juge : ainsi au miljeu de toutes les révolutions qui alterent souvent l'ordre extérieur des Jugemens, rien ne peut ébranler cette maxime incontestable qui est née avec l'Eglise, & qui ne finira qu'avec elle, que chaque Siege dépositaire de la foi & de la tradition de ses peres, est en droit d'en rendre témoignage ou séparément, ou dans l'assemblée des Evêques; & que c'est de ces rayons particuliers que se forme ce grand corps de lumiere, qui jusqu'à la confommation des siecles fera toujours trembler l'erreur & triompher la vérité.

Ce ne fut qu'à l'occasson de l'affaire de Jansenius, c'u tems du Cardinal Mazanin (a), que les Evéques de France s'adreferent au Pape avant que de juger eux-mêmes. Ils écrivirent une Lettre à Innocent X, par laquelle ils le supplioient de définit ce qu'on devoit penser, touchant les cinq fameuses Propositions de Jansenius. Quatre-vingr-cinq Evêques la signerent, le Pape condamna les cinq Propositions. On s'apperçut de l'atteinte qu'on avoit donnée au droit qu'ont les Evêques de juger de la doctrine; & de peur que la conduite qu'ils avoient tenue en cette occasson ne su timé à conssiquence,

(a) En 1650.

l'Affemblée du Clergé fit, quelques années après (a) ; une Déclaration qui porte, que le Saint Esprit a donné aux Evêques le pouvoir de juger les matieres de foi ; mais que les troubles qu'il y avoit eu dans diverses provinces de France ayant ôté aux Prélats le moyen de pouvoir tenir commodément les Conciles ou Assemblées, & l'espérance de remédier aux maux par cette voie, ces Evêques s'étoient adressés directement au Pape Innocent X, dont la Constitution avoit été reçue par les Evêques, par voie de jugement, & sans préjudicier au droit qu'ils ont de juger en premiere instance des causes de foi (b).

Lorsque le Pape eut condamné le Livre de Fenelon, Archevêque de Cambrai, qui a pour titre : Les Maximes des Saints (c), le Roi avant que d'ordonner que la Bulle fût reque dans le Royaume, l'adressa aux Evêques, qui tinrent des Assemblées Provinciales pour l'accepter avec connoissance de cause; ils recurent cette Bulle par voie de jugement, après avoir examiné la matiere dont il s'agissoit; & ils déclarerent en même tems que cette acceptation ne porteroit aucun préjudice au droit qu'ils avoient de juger des causes de foi en premiere instance. Après cela, le Roi mit le dernier sceau à leurs délibérations, en ordonnant que la Constitution du Pape, acceptée par les Eglifes de son Royaume, seroit reçue, publiée & exécutée dans ses Etats, s'il apparoissoit au Parlement de Paris, qu'il n'y eut rien dans ladite Consiitution de contraire aux faints Decrets, Constitutions Canoniques, aux droits & présminences de la Couronne , & aux Libertés de l'Eglife Galli-

<sup>(</sup>a) En 1660. (b) Voyez la Relation par Marca de la Délibération du Clergé de France sur cette Constitution & fur le Bref du Pape Innocent X. (c) Par une Constitution en forme de Bref.

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. · cane. Ce faint, ce glorieux ouvrage ( dit l'Avocat Général . d'Aguesseau, depuis Chancelier, parlant au Parlement de Pa-» ris ) dont le succès intéressoit également la Religion & l'E-» tat, est le fruit précieux de leur parfaite intelligence ( du » Pape & du Roi. ) Jamais les deux Puissances suprêmes que Dieu a établies pour gouverner les hommes , n'ont consouru avec tant de zèle, disons même avec tant de bon-» heur, à la fin qui leur est commune ; c'est-à-dire à la gloire ■ de celui qui prononce ses oracles par la bouche de l'Église , » & qui les fait exécuter par l'autorité des Rois. La vérité » s'est fait entendre par la voix du Pape & par celle des Evê-» ques.... L'Eglise Gallicane représentée par les assemblées · des Evêques de ses Métropoles a joint son suffrage à celui . du S. Siége. .. Que restoit-il après cela, si ce n'est qu'un » Roi dont le regne victorieux n'a été qu'un long triomphe, encore plus pour la Religion que pour lui-même, voulût » toujours mériter le titre auguste de Protecteur de l'Eglise » & d'Evêque extérieur, en joignant les armes visibles de la » puissance Royale, à la force visible de l'autorité Ecclé-» fiastique. . . . . . Après cela , nous ne nous engage-» rons point dans de longues dissertations, ni fur la forme » générale de la Constitution , dont nous venons au nom du » Roi, requérir l'enregistrement, ni sur les clauses particulieres » qu'elle renferme... Mais nous ne pouvons nous difpenfer, » Messieurs, de vous supplier de prévenir, par une modification » falutaire, les avantages que l'ignorance ou l'ambition des sie-» cles à venir pourroient tirer un jour de ce qui s'est passé \* touchant la Constitution du Pape, que nous avons l'hon-» neur de vous présenter.... Ce fut sur les remontrances de l'Avocat général du Roi, que le Parlement de Paris ordonna

l'enregistrement des Lettres Patentes du Roi & de la constitution pour être exécutées felon leur forme & teneur. » Sans » que ce qui s'est passé au sujet de ladite Constitution puisse » préjudicier à l'ordre établi pour les Supérieurs Ecclésiastiques, » ni à la Jurisdiction ordinaire des Evêques; comme aussi » fans approbation de la clause, portant que ladite Constitu-» tion est donnée du propre mouvement du Pape, & de la désense qu'elle contient de lire le Livre qui est condamné, ⇒ même à l'égard des personnes qui ont besoin d'une mention. » expresse, & sans que lesdites clauses puissent être tirées à conféquence en d'autres occasions (a).

La Conflitution Vineam Domini de Clement XI (b); qui renouvelle celle de ses Prédécesseurs sur les cing Propositions & fur le Livre de Janfénius, & qui déclare qu'on ne satisfait pas, par le silence respectueux, à l'obéifsance due à ses Bulles, sut aussi reçue par voie de jugement dans l'assemblée générale du Clergé de France. Les Evêques en firent une Déclaration expresse, ajoutant qu'ils conformoient leur jugement à celui du S. Siege.

Les Sujets du Roi ne peuvent être jugés qu'en France. Les causes majeures des Evêques François y doivent aussi non plus que les être jugées dans l'Ordre Canonique. Le Pape n'a aucune Jurisdiction immédiate sur ce Royaume, & les Evêques de la Province Ecclésiastique sont les Juges naturels en premiere instance de leurs Confreres.

De nombre d'E veques néceffaires pour juges un Evê-

Le Métropolitain est compétent pour recevoir l'accusation contre un Evêque de sa Province, suivant le Concile de Carthage. Mais on peut justement douter s'il saut douze Evê-

<sup>(</sup>a) L'Arrêt eft du 14 Août 1699. ( b) Elle eft du 15 de Juillet 2704.

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 681 ques pour le juger, ou si le nombre d'Evêques dont la Province est composée suffit, quelque petit qu'il soit.

Le premier Reglement qui ait été fait sur cette matiere, est celui du Concile de Nicée. Ce Réglement renvoye le jugement des Evêques coupables aux Evêques de sa Province, sans autre explication & sans décider en quel nombre ils doivent être pour juger valablement.

Le premier & le second Concile Provincial de Carthage fixerent dans la suite le nombre des Juges à douze; mais ils le firent, d'une maniere qui n'établit pas proprement la nécessité de douze Juges, & qui regle seulement qu'il n'est pas nécessaire que tous-les Evêques de la Province soient convoqués. L'Eglisé d'Afrique avoit un Clergé fort nombreux, & le Canon du deuxieme Concile de Carthage décide que dans les cas pressans qui demandoient un prompt reméde, ; le se Véques ne pouvoient être tous assemblés, il sufficit que le Métropolitain en assemblát onze pour juger avec un l'Evêque accusé, sans qu'il lui fut permis de juger avec un moindre nombre (a): de forte que ce Canon semble moins établir la nécessité de douze Evêques, Jorsque la Province n'en a pas ce nombre, que réduire à douze le nombre des Evêques lorsqu'elle en a un nombre for supérieur.

Le Concile Provincial de Bordeaux (b) a supposé que, lorsque la Province ne peut sournir le nombre de douze Evêques, celui dont elle est composée suffir, puisqu'il condamna l'Evêque de Sarlat un des Comprovinciaux, par un jugement

<sup>(</sup>a) Si quis Epifopus, quod non optamus, in restum aliquem incurreit & fuerit si nimis necuficias non pofic plurimor Congregari, ne in crimine remanest, à duodem Epifopui, o Presipier à face Epifopuis, cam fuo proprio Epifopo, audistur. Lan. 12. du Concile de Carthage.

(b) Celebré on 1624.

qui ne fut prononcé que par les neuf Evêques qui formoient la Province de Bordeaux.

L'affemblée du Clergé de France de 1650 a avancé au contraire comme une regle constante, qu'il falloit nécessairement douze Evêques pour rendre un jugement valable contre un Evêque.

Le Concile d'Embrun (a), qui a jugé l'Evêque de Senez; a joint huit Evêques des Provinces voisines au nombre des fept de la Province; mais il semble que les Peres de ce Concile n'ayent pas crû que cela fût nécessaire pour rendre le jugement valable, car ils ont déclaré qu'ils avoient pris cette précaution pour le rendre plus solemnel.

Toutes considérations faites, il paroîtra toujours plus régulier aussi bien que plus solemnel, qu'un Evêque ne soit pas jugé par un nombre d'Evêques inférieur à celui de douze. Si la Province ne peut fournir ce nombre d'Evêques, le Métropolitain est autorisé par le Concile d'Antioche à en convoquer des Provinces voifines.

ugés par les Coniles Provinciaux.

La Cour de Rome prétend que les causes majeures des Evêques, comme sont celles qui concernent la doctrine, doivent être réservées au Pape, & qu'à lui seul en appartient le eares, Ils doivent jugement. Elle a fait autorifer cette prétention par le Concile de Trente qui porte (b) que la cause & la décision des causes graves des Evêques, comme en matiere criminelle & en matiere d'hérésie, appartiennent au Souverain Pontife exclusivement. Mais cette opinion n'est pas adoptée en France. & cet article est un de ceux qui ont empêché que le Concile n'ait été reçu dans ce Royaume.

Le cinquieme Canon du Concile de Nicée établit les Con-

<sup>(</sup>a) De l'an 1727. (b) Seff, 24. de Reform, Chap. 5.

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV.

ciles Provinciaux dans une autorité suprême de juger les caufes des Clercs & des Laïques (a) fans diftinguer les Evêques des autres Clercs, d'où il fuit que ce Canon donne la même autorité aux Conciles dans les affaires des Evêques, que dans celles des simples Prêtres & des autres Eccclésiastiques . & que les Evêques sont compris sous la dénomination générique du Clergé. On ne peut fauver cette conséquence, puisque ce Concile ne renferme aucune disposition particuliere pour les causes des Evêques, à moins qu'on ne prétende qu'ils ne font pas de l'ordre Ecclésiastique. Le septieme Canon du Concile de Sardique (b) porte que, quand un Evêque déposé par le Concile de sa Province, aura appellé à l'Evêque de Rome. s'il juge à propos que la cause soit examinée de nouveau, il écrira aux Evêques de la Province voisine, afin qu'ils en soient les juges. Jusques-là tout est conforme aux usages de France. Le Concile ajoute que si l'Evêque déposé persuade à l'Evêque de Rome, d'envoyer un Prêtre auprès de sa personne, il pourra le faire & envoyer des Commissaires pour juger par son autorité avec les Evêques ; mais cette derniere disposition n'est pas reçue dans ce Royaume.

Les diverses Congrégations de Rome n'ont point d'autorité en France, parce que les Décrets des Papes qui les ont éta- connoît pas l'autoblies, pour leur fervir de Conseil sur différentes matieres, gations de Rome. n'ont été ni recus ni publiés dans ce Royaume, & que la

La France ne re-

(b) Voyez ce que nous avons dit de ce Concile.

RRrr ij

<sup>(</sup>a) De his qui Communione privantur, feu ex Clero feu ex Laico ordine ab Epifcopie, per manaquampus Provinciam, fenentai segularis obtineat, u thi qui abicitantur abitia mon recipaturi ex requirut autonomione, ved alio questione abitia mon recipaturi extra autonomione, ved alio questione felolipati extra decentiri intervatar; best placuta anni fegular per manaquam Provincian isi a nano Condita clebrari, au communiter omnisus fimal Epifcopis Provincia congregatis, affastistaux hipifmod aprilionet, o fee qui fapo preesevante. Evidente Epifcopo excommunical visulondiliter ab omnisus effinature, afaşeçção ved in communi ved ciden Epifcopo placeat humaniore m por alidate ferro fenentiam. P. Can Concil. Nicente.

Cour de Rome n'a aucune Jurissicion immédiate sur les Francois. Rien de ce qui regarde la doctrine & la soi ne peut être terminé dans ces Congrégations, si ce n'est par forme d'avis & de conseil & non d'autorité & de puissance ordinaire; elles ne peuvent pareillement décider aucune affaire contentieuse qui air rapport à nous. Lorsqu'en matiere de dispense, de nullité de vœux, de translation de Religieux, les Parlemens de ce Royaume trouvent des Decrets de ces Congrégations, ils les déclarent nuls & abussis, sauf aux Parties à se pourvoir par les voies ordinaires; c'est-à-dire, dans la Chancellerie Romaine où les actes sont expédiés sous le nom du Pape, en la personne duquel réside l'autorité légitime.

Il est bon qu'on sçache ce que c'est que ces Congrégations que le Pape établit, change & révoque à son gré, & qui s'appellent Consistoires, lorsque les Cardinaux qui les composent ont le Pape à leur tête.

X C I V. Congrégation de l'Inquision appel

La Cour de Rome traite dans la Congrégation appellée du Saint Office de ce qui regarde la recherche & la punition des hérétiques. Je crois devoir étendre un peu ce que j'ai à dire à des hommes libres, d'un Tribunal qui ne fçauroit être estimé dès qu'il fera connu.

Les désordres que les Albigeois causerent en Languedoc; engagerent le Concile de Toulouse (a) de saire des Réglemens pour la recherche & pour la puniton des hérétiques. Là s'établit pour la premiere fois l'usage d'un Tribunal, dont le nom même avoit été inconnu jusqu'alors; mais c'étoit au moins un Tribunal réglé, dépendant des Evêques, Juges naturels de la docirine. Les Evêques de Languedoc ne poursuivoient pas asses pas des processement les Albigeois au gré de Grégoire IX;

(a) Célébré en 1239 fous le Comte Raymond.

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 685 & il n'y avoit que trois ans que le Tribunal de l'Inquisition étoit érigé, lorsque ce Pape le transfera aux Religieux de faint Dominique. Ceux-ci parutent au Comte & aux habitans de Toulouse, avoir porté la rigueux à un excès intolérable. Les nouveaux Inquisteurs & tous leurs Conferes les Dominicains furent chaffés de la ville. Rétablis peu de tems après, l'hérésite des Albigeois dissipée, la conduite des Inquistieurs redevenue odieuse, leur Tribunal est demeuré sans considération; & sans fonctions en France.

Il paroît que la Commission Apostolique ne s'étoit pas seulement perpétuée dans le Couvent de Toulouse, mais qu'elle s'étoit étendue encore à tous les Monasteres du Royaume. On trouve dans les Registres du Parlement de Paris un Arrêt (a) entre le Lieutenant de l'Inquisiteur, d'une part; & Monce de Senlis Juif, d'autre. L'Inquisiteur disoit que ce Monce avoit été Chrétien, & qu'il Judaïsoit, & qu'ainsi il devoit être mis dans les prisons de l'Eglise, pour être jugé par l'Inquisition. Le Procureur du Roi répondoit que la question étant un débat de Jurisdiction, la connoissance en appartenoit premierement au Parlement. Un des Commissaires nommés dans la cause des Templiers, étoit Inquisiteur général en France. Un des Censeurs de la doctrine de Jean petit, Docteur de l'Université de Paris, l'étoir aussi. L'Histoire de la Pucelle d'Orléans nous apprend que Jean Magistri, Vicegérent de Jean Graverant, Inquisiteur de la foi, sut un de ses Juges (b); & que trentecinq ans après, Jean Brehal Inquisiteur lui-même la déclara innocente avec des Prélats députés du Pape Calixte. Dans l'Histoire de l'Université de Paris composée par Duboulay, il

<sup>(4)</sup> L'Arrêt est du 21 de Janvier 1372;

est quelquesois parlé d'un Inquisiteur de la foi qui exerçoit sa charge d'Inquisiteur dans cette grande ville, & qui prétendoit étendre sa Jurisdiction sur les Théologiens de la Faculté. L'on voit (a) qu'il fut cité devant les Conservateurs des droits de l'Université, pour avoir étendu trop loin le sien. Cet Inquisiteur n'est jamais nommé qu'au singulier, ce qui marque qu'il n'y en avoit qu'un dans Paris. Son nom se trouve à la tête de quelques livres en qualité d'approbateur. Depuis ce tems là jusqu'au regne de François I, on ne voit plus dans l'Histoire de France de ces fortes d'Inquisiteurs, & comme aujourd'hui encore les Dominicains de Toulouse font pourvoir par le Roi l'un d'entre eux de la qualité d'Inquisiteur: vaine qualité sans aucune sorte de fonctions, il y a apparence que depuis que l'hérésie des Albigeois a été dissipée, les Dominicains n'ont confervé que le seul titre d'Inquisiteurs. Dieu veuille préserver à jamais la France de l'Inquisition d'Italie, d'Espagne & de Portugal!

En ces pays-là, on diroit que le Clergé du second ordre foir seul chargé du dépôt de la foi, en voyant les Inquisteurs s'y conduire, comme s'ils étoient les Juges uniques des erreurs & de ceux qui en sont infectés. C'est Jean III qui établit l'Inquistion en Portugal, sans en prévoir les abus. L'intention de ce Prince étoir de contenir ses sujest dans le dévoir, par la crainte d'un prompt châtiment; mais un projet s'exécute ratement selon les idées de celui qui l'a conçu. Ceux à qui il en consie l'exécution, n'en sont pas asse zo u vont au-delà, par ce penchant inviolable qu'ont tous les hommes à retrancher quelque, chose des sentimens des autres, ou à y ajouter du leur. Le premier ne retranche ou n'ajoute que peu de chose, & on le'lui

<sup>( 4)</sup> Sous l'an 1456.

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 687
paffe; le fecond eft plus hardi; & les vues de fes fucceffeurs
font éclipfer celles du Légiflateur. C'est ainsi que les changemens arrivent imperceptiblement, & que les abus s'introduifent sans qu'on s'apperçoive du mal dont ils sont la source, que
lorsqu'on ne peut y remédier, qu'en s'exposant à de funesses
révolutions.

L'Auteur de l'Inftitution au Droit Eccléssaftique rapporte que l'Inquisition doit son origine à Fréderic II; & que lorfque cet Empereur se reconcilia avec Honorius III, il sit quattre Edits par lesquels il ordonna aux Juges séculiers de punir les hérétiques jugés par l'Eglise, condamna les obstinés au seu, & ceux qui se repentiroient, à la prison perpétuelle, étendant au crime d'hérésse tout ce que les Loix avoient ordonné contro la rébellion & le crime de leze-Majessé (a).

Innocent IV prit grand soin de faire observer ces loix de l'Empereur Fréderic, il établit l'Inquisition en Italie. Le soin en fut consié aux Dominicains & aux Cordeliers, conjointement avec les Evêques, & les Assessers nommés par les Massistrats séculiers.

» La rigueur (dit encore l'Auteur de l'Infitution au Droit
» Eccléfiaffique) peut être utile pour réprimer une héréfie naifsante, mais d'étendre les mêmes rigueurs à tous les tems &

à tous les lieux, & prendre toujours à la lettre toutes les
» loix pénales, c'est rendre la Religion odieuse, & s'exposer
à faire de grands maux, fous précxes de justice... Ce sont
» des Eccléfiaffiques & des Religieux qui abandonnent impistoyablement les Hérétiques au bras séculier pour être livrés
à la mort... Il est vrai (continue ce fage Ecrivain) que
» dans la Sentence il y a une clause qui porte que l'Evêque &

<sup>(</sup>a) Fleury , troisieme Partie Chap. 9.

» l'Inquisiteur prient efficacement les Juges séculiers de leur » sauver la vie & la mutilation des membres ; mais cette clause

» n'est que de style pour garantir les Juges Ecclésiastiques de

» l'irrégularité, car il y a peine d'excommunication contre le » Juge Laïque, s'il refusoit ou différoit d'exécuter les Loix Im-

» Juge Laïque, s'il refuloit ou différoit d'exécuter les Loix Im

» périales, qui portent peine de mort contre les Hérétiqes (a).

Paul III, après avoir convoqué le Concile de Trente (b),

nomma neuf fçavans perfonnages pour travailler à la réformation de la difcipline Eccléfiafitque, & en prit occasion d'établir à Rome la Congrégation du faint Office que Sixte V y a confirmée (c).

Quoi qu'il en foit, il est établi en plusieurs lieux, à la honte de l'humanité, ce Tribunal redoutable, qui s'affranchissant, dans fes jugemens, des Regles Canoniques, même des Loix naturelles, en a établi d'autres entierement inconnues à l'Antiquité sacrée; ce Tribunal qui a établi l'ignorance & l'hypocrisse par l'irrégularité de ses procédures & par la trop grande sévérité de ses penses (d); ce Tribunal qui désend jusqu'au murmure contre des terribles & injustes Arrêts; ce Tribunal qui fait trembler les Souverains mêmes des Etats où il est établi; co Tribunal ensin qui n'a d'autre objet que d'assignetir toute la Chretienté à la domination de la Cour Romaine.

La Congrégation appellée du faint Office est composée de douze Cardinaux, qui prennent le titre d'Inquisiteurs généraux; d'un grand nombre de Prélats & de Théologiens de divers Ordres, à qui on donne celui de Consulteurs; d'un Religieux de faint Dominique, qu'on appelle Commissaire; &

c) En 154

<sup>(</sup>a) Fleury, trofieme partie, Chap. 10.

<sup>(</sup>d) Fleury , Histoire Ecclésiastique , Tom. 19. art. 13;

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 689 d'un Camerier du Pape, dont la fonction est de rapporter à la Congrégation les affaires qu'on y doit traiter. Cette Congrégation a ses Officiers & ses prisons: c'est elle qui envoie les Inquifiteurs Provinciaux dans les Provinces où l'Inquifition est établie (a).

. Le feul titre que prend cette Congrégation, aunonce qu'elle prétend exercer son autorité dans tous les Etats (b). Elle voudroit se constituer Juge de tous les sujets des Princes, comme la Congrégation de l'Indice se constitue Juge des Ouvrages qui sont faits pour la défense de leurs droits.

Les différends entre les Evêques & les Réguliers au fujet de la Jurisdiction des Prélats, sont portés devant une Congré- Différende des Evègation où préside un Cardinal.

XCV. X C V L

Une autre Congrégation où préfide le Doyen des Cardinaux, est nommée du Concile, parce qu'elle a été établie pour concile. interpréter le texte du Concile de Trente.

Il y a environ cent ans qu'Urbain VIII établit une Congrégation pour examiner les cas où les criminels doivent jouir l'immunité Ecclés de l'immunité Eccléfiastique. Elle est composée de plusieurs Cardinaux, d'un Auditeur de Rote, d'un Clerc de Chambre & de quelques autres Officiers.

Grégoire XV établie, il y a près de cent vingt ans, une Congrégation qu'on appelle de Propaganda fide, parce qu'elle eve and fide a en effet pour objet la propagation de la Foi Catholique. Tantôt elle se tient en présence du Pape, tantôt dans un College à qui elle a donné son nom. Elle est composée d'un grand nombre de Cardinaux, d'un Protonotaire Apostolique, d'un

Tome VII.

<sup>(4)</sup> Voyez Jean des Loix Inquisiteur de la foi ; Frapaolo , de l'origine de l'Inquisition ; & Kelacione della Corte di Roma par Martinelli. (b) Generalis & universalis Inquisitio in universa Republica Christiana adversus bareticam pravitatem.

Secrétaire d'Etat du Pape, & d'un Résérendaire de l'une & de l'autre signature. L'Assesseur du saint Office en est le Secrétaire.

X C 1 X. Congrégation de l'Index.

Le Concile de Trente chargea quelques Prélats de donner un Index, c'est-à-dire une Table ou un Catologue de livres pernicieux ou suspects. Ces Commissaires sirent l'Index. Lq Concile ne put en saire l'examen, & le renvoya au Pape (a) qui approuva l'Index (b), & les regles que ces Prélats avoient proposées pour l'avenir, & ausquelles les Papes suivans ont fait quelques changemens. C'est delà qu'est venue la Congrégation de l'Index.

On conçoit que le Pape n'a ni le tems ni la volonté d'examiner tous les livres. Les Cardinaux qui composent cette Congrégation, sont les uns incapables de cet examen, & les autres occupés d'affaires qu'ils regardent comme plus importantes. Ce sont donc des Théologiens qu'on nomme Consulteurs ou Qualificateurs, qui sont chargés de cet examen. Ce sont ordinairement des Moines qui dans la Censure des livres, ne confultent que les opinions de leur Ecole, & qui condamment comme nouveauté & hérésie tout ce qui ne s'accorde pas avec leurs maximes & avec leur morale, mais sur-tout qui s'appliquent singulierement à étendre la Jurisdiction Ecclésiastique au préjudice de la temporelle, & à proserire tous les livres qui établissent les droits des Nations.

C'est dans cette Congrégation que sont censurés tous les livres qui déplaisent à la Cour.de Rome, & que se fait l'Indice expurgatoire, comme on parle à Rome. Oest là qu'ont été censurés et les Arrèts du Parlement de Paris contre Jean Chatel,

<sup>(</sup>a) Pie IV. (b) En 15646

DES SOUVER AINS, &c. CHAP. IV.

les Ouvrages du célebre Président de Thou, les Traités des Libertés de l'Eglise Gallicane, & tous les bons livres qui ont jamais été compofés pour la conservation des droits des Souverains. Autorifer dans les Etats les Decrets de cette Congrégation, ce seroit soumettre tous les Diadêmes à la Thiare.

La Congrégation des Rites connoît des Canonisations des Congrégation des Saints, des questions de préséance, & de tout ce qui concerne

les cérémonies. Elle est composée de plusieurs Cardinaux.

On examine dans une Congrégation (a) ceux qui font nommés aux Evêchés d'Italie. Elle se tient devant le Pape, & est p composée de huit ou dix Cardinaux, de quesques Prélats, & chés. de quelques Religieux. Celui qu'on examine est à genoux sur un carreau. Les Cardinaux faits Evêques ne sont pas examinés. Un Evêque qui passe à un autre Evêché n'est pas examiné, s'il l'a été lors de sa premiere promotion.

Il y a enfin une Congrégation pour les affaires Confistoriales, I e Doyen des Cardinaux y préside, & on y décide les affaires

affaires que le Pape y renvoye du Consistoire, comme les rénonciations aux Evêchés, les taxes sur les Eglises & sur les

Abbayes Confiftoriales.

Outre ces Congrégations pour ce qui a rapport à la Religion, Rome en a pour les affaires politiques du Patrimoine de faint Pierre. J'en ai parlé ailleurs (b).

On ne peut mieux finir cette Section, qu'en rapportant la Conclusion de la Faculté de Théologie de Paris, & la Décla- les Maximes ration de l'Assemblée générale du Clergé de France sur les offées du droits de la Couronne, sur les Libertes de l'Eglise, & sur les Théologie à de ce maximes de ce Royaume. Cette Conclusion & cette Décla-Royaume, & per-

<sup>(</sup>a) Elle a été établie par le Pape Clément VIII ( ) Dans l'Introduction, Tom. 3. Section 9. pag. 44

ration font formées toutes deux dans le même esprit . & établies fur les mêmes principes.

La Faculté de Théologie de Paris a déclaré (a) qu'elle n'approuve point & qu'elle n'a jamais approuvé aucune proposition contraire à l'autorité du Roi, aux véritables Libertés de l'Eglise Gallicane, & aux Canons reçus dans le Royaume.

L'Assemblée générale du Clergé de France (b) a déclaré que les regles, les mœurs & les Conflitutions reçues dans le Royaume & dans l'Eglife Gallicane, doivent avoir leur force & vertu; & que les usages de nos peres doivent demeurer inébranlables.

A ce suffrage du Clergé on pourroit ajouter l'autorité de mille & mille Arrêts des Parlemens de France qui ont perpétué les maximes de ce Royaume, en perpétuant les vrais principes du Gouvernement temporel & du spirituel. Il suffit d'en rapporter un moderne du Parlement de Paris (c), qui » fait » inhibitions & défense à tous Professeurs , Docteurs , Licen-» tiés, Bacheliers, & autres Membres & Suppôts des Univer-» fités, notamment des Facultés de Théologie & de Droit » Civil & Canonique, & à tous autres d'écrire, foutenir, lire, » & enseigner, ès Ecoles publiques ni ailleurs, aucunes Thé-» ses ou Propositions qui puissent tendre directement ou indi-» rectement à affoiblir ou altérer les véritables principes sur la nature & les droits de la Puissance Royale, & son indépen-

<sup>(</sup>a) En 1652.
(b) de 1682.
(c) Let du 183 de Février 1733, & ordonne la suppression d'un Ecris imprind;
(c) Let di du 33 de Février 1733, & ordonne la suppression d'un Ecris imprind;
contenant une Lettre de Leollier, Doyen de la Facilité de Théologie de Paris,
Peruil Premier Président; d'une Lettre de la Fare Evéque de Laon un même
Doyen; de d'un Formulaire singulier que Brancas Archevêque d'air faisoir signer
Doyen; de d'un Formulaire singulier que Brancas Archevêque d'air faisoir signer
Occultations de la figie de la Constitucion de la figie de la figie de la Constitucion de la figie d Unigenitus,

DES SOUVERAINS, &c. CHAP. IV. 691 \* dance pleine & absolue, quant au temporel, de toute autre » Puissance qui soit sur la terre, à diminuer la soumission & le respect dus aux Canons reçus dans le Reyaume & aux Libertés » de l'Eglife Gallicane, à favorifer l'opinion de l'infaillibilité du ■ Pape & de fa supériorité au-dessus du Concile général ; à don-» ner atteinte à l'autorité du Concile Ecuménique de Conflan-» ce, & notamment aux Décrets contenus dans les Sessions IV, » & V dudit Concile, renouvellés par celui de Basle, & tou-» tes autres propositions contraires au principe inviolable, que » l'autorité du Pape doit être réglée par les faints Canons , & » que ces Décrets sont réformables par les voies permises & » usitées dans le Royaume, notamment par celle de l'appel » au futur Concile dans les termes de droit, à moins que le » consentement de l'Eglise n'y soit joint; fait en outre inhibi-» tions & défenses, conformément aux Ordonnances, Edits » & Déclarations du Roi enregistrées en la Cour, & Arrêts de » ladite Cour, d'exiger ou introduire directement ou indirec-» tement l'usage d'aucunes nouvelles formules de souscrip-» tion, sans délibération des Evêques revêtue de Lettres-Pa-= tentes du Roi enregistrées en la Cour.



## CHAPITRE V.

L'Autorité Ecclessaftique n'a aucun pouvoir direct ni indirect jur le temporel de la Puissance Seculiere.

## SECTION PREMIERE.

La Religion Chrétienne n'attribue aucun droit à ceuxe qui la professent, ni sur les biens des Instideles ni sur celui des Hérétiques.

Deprésentation de la Commander , avoit inspiré à ses Courdes Renetations de la Courde Renetation de la Courde Renetation de la Religion Chrécienne course de la Religion Chrécienne de la Religion Chr

Dès les premiers fiecles de l'Eglife, les Diacres de cette Ville voulurent disputer le rang aux Prêtres des autres Villes (a). Cette prétention n'eut aucune suite,

Du tems de S. Bernard, les Ministres du Pape vouloient que les autres Prêtres leur cédassient. Ce faint résuta fortement leur, prétention (b).

Du tems de Pie II, les Notaires Apostoliques passoient devant les Evêques, mais ce Pape rétablit l'ordre renversé (c).

(a) Appendix du 3°. Tome de faint Augustin, pag. 926

(b) Tom. 1. pag. 441. (c) Comm. Pii Papa. pag. 64.

SUR LE TEMP. DE LA PUISS. SECUL. CH. V. 695 La dignité de Cardinal est d'institution humaine, au sentiment du Bienheureux Barthelemi des Martyrs, Archevêque de Bragues (a) & à celui de toutes les personnes instruites; & néanmoins les Papes dont ils sont les créatures, les ont élevés au dessus des Evêgues qui sont d'institution divine. Clemengis dit que si quelqu'un vouloit peindre l'orgueil, il devroit faire le portrait d'un Cardinal (b). On ne peut en effet pousser plus loin l'ambition que l'ont fait les Cardinaux. Ils ont voulu persuader qu'ils étoient égaux aux Rois (c). Lorsque notre Roi Charles VIII fut salué par les Cardinaux à leur passage à Rome, il fut averti par le Maître des Cérémonies de les reconduire jusqu'à l'escalier & de leur donner la main : bassesse que ce Monarque ne jugea pas à propos de faire (d).

La Cour de Rome en étoit venue par degrés au point d'entreprendre de fouler aux pieds les Têtes Couronnées, & elle avoit employé la plus grande prudence & les plus grands talens pour parvenir à ses sins. On a de la peine à comprendre aujourd'hui que les Papes ayent ofé entreprendre fur le temporel. Leur entreprise seroit punie à présent que les peuples font moins crédules & moins ignorans; mais il n'en est pas moins vrai que dans les siecles ténébreux, les Pontifes Romains ont cherché à jetter des scrupules dans l'esprit des peuples, & se sont servis de la Religion, pour leur persuader de renoncer à des maximes que la Religion même a confacrées. Heureusement le Pontife (e) qui est présentement assis fur la chaire de S. Pierre, est un de ces Papes que Dieu donne à fon Eglise en des jours de miséricorde. Sa justice & sa piété ne

<sup>(</sup>a) Vie de D. Barthelemy des Martyrs, liv. 2. Ch. 8,

<sup>(</sup>a) record D. Barthelemy des Martyrs, liv. 2. Cl (b) Comm. Pil. Papa pag. XI. (c) Comm. Pil. Pag. 66. (d) Specimen Hift. Arean. Alexand, VI. pag. 14. (e) Benoit XIV.

806 L'AUTORITÉ ECCL. N'A AUCUN POUVOIR , &c. nous laissent à craindre aujourd'hui aucune injuste entreprise (a). par les Papes aux Espagnols de aux

Portugaus.

Si le sujet étoit moins serieux, qui ne riroit en lisant que les Papes ont disposé des Isles Canaries, comme s'ils en euffent été les maîtres absolus (b) ! qu'ils ont donné aux Portugais toutes les terres qu'ils pourroient découvrir depuis les Canaries jusqu'aux Indes (c); & que par une générosité singuliere, ils ont fait present à Ferdinand le Catholique & à la Reine Isabelle, non-seulement des Isses découvertes, mais de toutes les nouvelles terres qu'ils pourroient découvrir, voilà les termes remarquables de la Bulle qui commence Inter cœtera; accordée en 1493 à ces Souverains de Castille & d'Arragon, par Alexandre VI: Afin qu'enrichis par la liberalité Apostolique... De notre propre mouvement, de notre pure liberalité, par la plénitude de la puissance Apostolique, en vertu des Présentes, nous vous donnons, accordons & affignons toutes les Isles, Terres fermes, &c. (d) Enfin les Papes ont ordonné aux Princes de s'emparer des biens des Hérétiques (e); une ambition demefurée a fait faire ces donations; une politique peu réflechie les a fait accepter.

Christophe Colomb, ayant obtenu trois Vaisseaux de Ferdinand, Roi d'Arragon & d'Isabelle, Reine de Castille, navigua tant, qu'il trouva (f) les Isles de la Floride nommées par

(a) Monfieur de Réal écrivoit en 1750. (b) Raynaldus 1344 N. 39; 1346. N. 14.

(f, En 1490.

les

<sup>(</sup>c) Ue tami negotii Provinciam, Apoflolice grania liberalisate donati, liberius & audeitus, affumatis, mosts proprio, non ad vestram alterius pro vobis super hoc nobis colate petitionis inflanciam, sed et most nosto liberalisate & ac excra scientis, ac de Apoflolice potessais pleasiadine, omnes Insulas, terras firmas, inventas & inventandas. appissee poerjants pastanator somes reputate, teres pinate, averant an extension and extension desired to the properties tener profittion domains; concedinus of affirmants. Buillatte, Tom. 1, p. 465; Ayrandius 1495; N. 18.

(a) Maria V. Voyer Maiflet Hil. Ind., pag. 9; Nicola H. Voyer Cod.

(b) Meria V. Voyer Maiflet Hil. 1nd., pag. 9; Nicola H. Voyer Cod.

(c) Gelta Innocent. 111 pag. 3;

(c) Gelta Innocent. 111 pag. 3;

SUR LE TEMP. DE LA PUISS. SECUL. CH. V. 697 les Espagnols Indes Occidentales. Le Pape Alexandre VI, Arragonois de naissance, donna à Ferdinand, à Isabelle, & à leurs successeurs. Rois de Castille toutes ces terres & les autres qu'ils pourroient découvrir au delà d'une certaine ligne à la charge qu'ils y enverroient des Prêtres, & des gens (ça-¹ vans pour y instruire les peuples dans la Religion Chrétienne.

On ne sçauroit n'être pas touché d'un sentiment singulier lorsqu'on voir les Espagnols prendre gravement la possession de ces pays, & signifier sérieusement aux Princes qui les possédoient, que ces Etats ne leur appartiennent plus, parce que le Pape en avoit disposé en leur saveur (a), Quelle honte pour la Religion si son Dieu (dit un Indien à un Espagnol en pareille circonstance) évodonne de courir ainsi par le Monde, pillant, saccageant, brâlont, massarat, & commettant toutes les cruautés que tu peux imaginer, saches que nous ne croirons point en un Dieu comme celui-là, & quo nous ne recevrons jamais ses loix (b).

L'objet principal de l'attention de plufieurs Souverains de l'Europe, à la fin du quinzieme fiecle & au commencement du feizieme, étoit la découverte de pouveaux pays, & l'établiffement de nouvelles branches de commerce. Ceux de ces Princes qui se diftinguerent le plus par les entreprises de ce gene les plus hardies & les plus heureuses, supern le Roi d'Espagne & celui de Portugal. Le premier sit faire la découverte du vasse « riche Continent de l'Amérique & de ses Illes; pendant que l'autre, en sasant doubler à ses stottes le Cap de Bonne Espérance, leur ouvrit le chemin des Indes («) Congostie des Molugues pse, 112 Hill, dés gentres évites de Espagnés dans

(a) Conquête des Moluques pag. 132; Hift, des guerres civiles des Espagnols des Indes, pag. 79.

(b) Hieron Beutonis Hist. Novi orbis lib. 2. Cap. 13.

Tome VII.

TTtt

608 L'AUTORITÉ ECCL. N'A AUCUN POUVOIR , &c. Orientales, & par les établissemens qu'il y fit faire, se rendit maître des produits & des Manufactures, qui ont été de tous tems l'objet de la curiosité & du luxe des Nations les plus polies. Les Espagnols & les Portugais, poursuivant les mêmes vues, quoique dans des régions bien différentes, devinrent bienrôt jaloux & sent rent que dans peu de tems, ils pourroient se rencontrer. Les Portugais prétendirent que les nouvelles découvertes leur appartenoient. Le Pare Alexandre VI. pour les accorder avec les Espagnols, ordonna (a) que l'on traceroit sur le globe d'un Pole à l'autre une ligne qui passeroit à 36 degrés à l'Occident de Lisbonne. Cette ligne qui fut nommée la Lizne de marcation, devoit borner les conquêtes des Portugais. Au couchant de cette ligne droite devoit être le partage des Espagnols, & celui des Portugais à l'Orient. Ces deux nations ayant trouvé avec le tems que cette ligne, tracée alors sur un globe peu exact, devenoit sujette à des inconvéniens que l'on n'avoit pas prévus, convinrent à l'amiable d'y faire des changemens, & ce font ces changemens, qu'on appelle la Ligne de démarcation. Alexandre VI ne se contenta pas de confirmer par une Bulle le Traité des Espagnols & des Portugais, il menaça des soudres du Vatican tous ceux qui oseroient s'opposer à l'exécution de ce Traité. Ce qu'il y a encore d'étonnant dans cette affaire, c'est que les aurres Princes de l'Europe la virent consommer sans y prendre part.

Les Espagnols crurent n'avoir plus rien à démêler avec les Portugais dans l'Amérique; & ces derniers se flatterent que leurs établièmens dans les Indes Orientales, & particulierement dans les Isles qui produssent les Epiceries, seroient à

SUR LE TEMP. DE LA PUISS. SECUL. CH. V. 699 couvert de toute prétention de la part des Espagnols; mais les Espagnols poussant leurs découvertes du côté de-l'Ouest. & les Portugais de l'Est, ces deux Nations devoient se rencontrer, & la dispute ne fit en effet que changer de lieu. Frederic Magellan, mécontent du service de Portugal, où à fon compte il n'étoit pas affez confidéré, paffa à celui d'Efpagne, & chercha, fuivant la maniere de penfer ordinaire à tout transfuge qui se sent du mérite, à se signaler par quelque entreprise qui portât un coup sensible à son premier Maître, & lui fit connoître ce que valoit le fujet qu'il avoit perdu par sa faute. Magellan sçavoir que la Cour de Portugal regardoit les Isles des Epiceries, comme la plus importante de ses acquisitions dans les Indes Orientales, & il entreprit de persuader au Roi d'Espagne de pousser les découvertes de son côté jusqu'à ces Isles, d'y former des prétentions, & de travailler à les faire valoir. Ces idées furent goûtées à la Cour de Madrid, & Magellan partit du port de Seville (a) pour les mettre en exécution. Il avoit avec lui des forces assez considérables, confistant en cinq vaisseaux & en 234 hommes. Il gagna les côtes de l'Amérique méridionale, & les suivit jusqu'à la fin d'Octobre, qu'il eut le bonheur de trouver le détroit qui a gardé son nom & qui lui ouvrit le passage dans l'Océan Pacifique. Après quelque féjour fur les côtes du Perou, il fit voile vers l'Ouest, dans l'espérance de rencontrer les Isles des Epiceries. Dans cette longue navigation, il découvrit les Isles Marianes ou des Larrons, & continuant son cours, il vint aux Isles Philippines qui font à l'extrém'té orientale de l'Asie, où dans une descente qu'il fit, il sut tué en combattant contre les Indiens. La mort de Magellan sit manquer le

(a) En 1519.

700 L'AUTORITÉ ECCL. N'A AUCUN POUVOIR, & cei principal but de cette entreprife, qui étoit de le faifir de quelqu'une des Ifles des Epiceries. Ceux qui lui fuccéderent dans le commandement, se contenterent de les parcourir, & d'y-acheter quelques Epiceries des gens du pays, après quoi ils retournerent par le Cap de Bonne Epicanec. Ce sont là les premiers vailfeaux qui ayent fait le tour du monde, & prouvé par une expérience, à la portée des génes les plus vulgaires, la rondeur de notre terré qui jusqu'alors avoit été un sujet de dispute. Revenons au droit que les Papes ont voulu exercer.

III.
Les tape n'ont
noun drog de difprier des biens des
l'inderes ou des
l'inderes ou des
l'inces de s'en emparet, lous préleurs des denstrons

des Papes.

La Religion Chrétienne n'attribue aucun droit ni aux Papes de disposer du bien des Insideles ou des hérétiques, ni aux Princes de s'en emparer. Le prétexte d'enseigner la véritable Religion & d'inspirer l'humanité & la politesse aux Barbares est une fausse couleur dont se couvrent l'avarice, la cupidité, l'injustice, pour usurper le bien d'autrui. Il est des Insideles qui n'ont jamais été foumis à la Jurisdiction des Princes Chrétiens; te's étoient parmi les Payens ceux qui n'étoient pas fujets de l'Empire Romain ; telles font les régions où le Christianisme n'a jamais pénétré. Quelque forme qu'ait le Gouvernement politique auquel les peuples font affujettis, leur infidélité envers le Ciel n'est pas un moyen valable pour les priver de ce qui leur appart ent sur la terre. C'est du droit positif que chacun tient la propriété de son bien. Les Domaines qu'on possede ne se perdent pas par la perte de la foi & de la charité; & Wiclef est tombé dans l'erreur, lorsqu'il a enseigné que le péché fait perdre toute propriété & toute Jurisdiction.

Dans l'établissement du Christianisme, les premiers sideles traitoient avec un prosond respect les Empereurs idolâtres, que leurs passions, autant que leurs principes, rendoient ennemis

SUR LE TEMP. DE LA PUISS. SECUL. CH. V. 701 de la Religion Chrétienne. Dans l'ordre de leur culte, le Prince alloit toujours immédiarement après Dieu. S'ils ne lui accordoient pas les adorations qui ne font dues qu'à la Divinité, ils lui rendoient tout l'honneur que, sans intéreffer la conscience, on peut rendre à la Créature, & si's pensient que leur obéiffance, réglée par la Religion, ne pouvoit être trop grande pour un homme que sa qualité de Souverain éleve au-deffus de toutes les Créatures.

Les Chrétiens foit Laïques, foit Eccléfiastiques, ne peuvent déposséder les Insideles de leur puissance & de leur domination civile, par la seule raison qu'ils sont Insideles.

Qu'il est honteux pour la raison humaine, qu'on soit obligé de s'élever contre de pareilles prétentions! Craignons seulement de rendre douteuse une chose qui ne l'est pas, en voulant la prouver (a). Il en est de l'évidence comme de la lumiere, on ne peut non plus ajouter à l'évidence qu'éclairer la lumiere. Deux sortes de choses sont comme impossibles à prouver par le raisonnement. Celles qui sont si fausses qu'elles ne peuvent être soutenues par aucune raison, & celles qu'i sont si évidentes, qu'elles ne peuvent être prouvées par une plus grande évidence.

Jelus-Christ n'a pas employé des gens de guerre pour soumettre le monde à son obésissance, mais des Prédicateurs pour la conditée prêcher son Evangile.

fus-Chrift meme.

V.

Sentiment de S

S. Paul a déclaré expressément qu'il n'avoit aucune Jurisdiction sur ceux qui n'étoient pas Chrétiens. Est-ce à moi, dit Paul.

cet Apotre, à juger ceux qui sont au dehors.

C'est une hérésie de croire, dit S. Thomas, que les Insi-

VI. Sentiment de 54 homas.

(a) Rem minime dubiam, argumentando dubiam facts. Cicer. de Nat. Deorum.

702 L'AUTORITÉ ECCL. N'A AUCUN POUVOIR, &c. Leur enlever ce qu'ils possedent n'est pas moins un vol que si on le ravissoit à des Chrétiens.

## SECTION II.

La Religion Catholique ne prend rien sur l'autorité temporelle des Princes qui la professent.

rains Catholiques

A réflexion que j'ai faite à la fin de la précédente Se 3 ion, pourroit me dispenser d'examiner la question, si les Pa; es ouvent ur letter ont quelques droits sur le temporel des Rois; mais on comprend qu'un Ouvrage où les sujets doivent s'instruire des droits de leurs Souverains, & apprendre les regles de l'obéissance, manqueroit d'une partie nécessaire, si l'Auteur y passoit sous silence, ce qui a rapport à cettte question. Il est d'autant plus nécessaire d'écrire sur ce sujet, que les Laïques ne sont pas, à beaucoup près, si attentifs à conserver les droits de la Puisfance Temporelle, que les Ecclésiastiques à les usurper (a). Je dis donc que ni le Pape ni même l'Eglise universelle n'ont aucun pouvoir soit direct, soit indirect sur le temporel des Souverains.

mirreticeles de l'E. tairs droite.

On ne sçauroit douter que les premiers Missionnaires de la Religion Chrétienne, n'ayent posé ce fondement de leurs prédications : que la nouvelle Religion ne retranchoit , ni n'alglife, à source l'E- téroit aucun des droits des Souverains. S'ils avoient dit aux Princes: nous venons partager ou même détruire votre autorité, ils n'eussent converti personne. L'on pourroit d'abord demander pourquoi des Ecclésiastiques ont prêché dans la

· (a) Majoribus præsidiis ne copiis oppugnatur Respublica quam defendițur.

SUR LE TEMP, LE LA PUISS. SECUL. CH. V. 703 Religion établie, d'autres maximes que celles qu'ils ont prêchées dans la Religion à établir.

'L'Eglise naissance a été éprouvée par des persécutions. C'étoit l'occasion de faire usage du pouvoir que les stateurs de la Cour de Rome lui attribuent sur le temporel des Rois; ce pendant, on n'en trouve pas un seul exemple. Ce n'est pas affez dire, on trouve mille preuves du contraire.

Personne ne peut dourer que les promestes que Jesus-Christa faites à son Eglise, d'être avec elle jusqu'à la consommation des siecles, n'ayent eu leur accomplissement pendant les premiers siécles du Christianime, & que la tradition de la vérité n'ait toujours subsissé dans l'Eglise, & cependant-il n'y à, dans ces premiers siecles, ni Pape, ni Evêque, ni Docteur qui ait enseigné que le Pape puisse déposer les Souverains & distenser leurs suiers du serment de sidélité.

Sifenand, Roi des Goths, dont il avoit ufurpé le Trône, par affembla (a) un Concile à Toléde où préfida faint Ifidore de green Seville. Quand tous les Evêques furent affemblés dans l'Eglife de fainte Leocadie, Sifenand y entra avec quelques Seide fainte Leocadie, Sifenand y entra avec quelques Seidenanda avec larmes & gémiflement de prier Dieu pour lui; puis il les exhorta à conferver les droits de l'Eglife & à en réformer les abus. Les Evêques furent édifés de fon humilité, travaillerent à rétablir la difcipline relâchée par la négligence des Evêques, convinrent qu'on affembleroit plus fouvent des Conciles dont on preservit la forme, & firent d'autres Réglemens non moins nécessaires, sissenand, dont lhumilité étoit intéressée, fit faire un Canon pour autorifeç sa domination. On déclama contre les peuples qui violent le ferment fait à leurs

Premiere entreprife fur le temporel, de la part du Concil. de l'olede, dans le fep-

(a) L'an 633, le 3°. de son regne.

704 L'AUTORITÉ ECCL. N'A AUCUN POUVOIR, &c. Rois, & attentent contre leur autorité & leur vie ; & l'on décida que le Royaume des Goths étoit électif, & que les Evêques devoient être appellés à l'élection. Enfuite on lança un anathême contre les Rois qui violeroient les Loix & les Coutumes du Royaume; & l'on déclara, du confentement de la Nation, qu'on n'auroit jamais aucune communication avec Suinthila, sa semme, ni ses enfans, qu'on ne les éléveroit à aucune dignité, & qu'on les priveroit même de tous leurs

biens, à moins que le Roi n'en ordonnât autrement. C'est le premier Concile où les Evêques ayent commencé à se mêler du Gouvernement temporel. Mais ce fut du consentement & à la follicitation du Souverain; circonftance dont les Papes & les Evêques ont fait dans la fuite un grand usage. Le Prêtre Sergius, envoyé du Pape Zacharie auprès d'Odilon, Duc de Baviere, a donné le premier exemple de témérité en cette matiere. Gagné par ce Duc, il alla au camp de Pepin & de Carloman, Duc des François, leur défendre de faire la guerre à Odilon, selon l'ordre qu'il seignit d'en avoir du Pape. Les Généraux François mépriferent cette défense. ils livrerent bataille au Bavarois, & le défirent. Vainqueurs ils manderent l'Envoyé du Pape, & Pepin lui tint ce discours : » Nous venons d'apprendre que vous n'êtes ni S. Pierre ni son » Légat. Vous nous dites hier que le Pape nous défendoit de » faire la guerre aux Bavarois. Nous vous répondîmes que ni si S. Pierre ni le Pape n'avoient pu vous donner une semblable » commission. Vous voyez bien que si S. Pierre n'avoit pas cru motre cause juste, il ne nous auroit pas secourus. Soyez » donc sur que c'est par l'intercession de S. Pierre & par le » jugement de Dieu auquel nous nous en fommes rapportés. » que la Bayiere & le Bayarois sont soumis à l'Empire des François

SUR LE TEMP. DE LA PUISS. SECUL. CH. V. 705 François (a). C'eft ainfi que Pepin se rendoir digne de la Couronne qu'il porta dans la fuite; mais quelque légitime que sit sa résistance aux ordres vrais ou supposés de Zacharie, son propre intérêt lui sera bientôt souhaiter que les autres ayent plus de désérence pour l'autorité du Pape, qu'il n'en a ici luimême.

Tout le monde connoît cette époque de notre Histoire où la premiere race de nos Rois est éteinte, où la Couronne est transférée à la seconde, où un Roi est déposé & rensermé dans un Monastere, & où le Maire de son Palais monte sur le Trône. Baronius & Bellarmin prétendent que c'est le Pape Zacharie qui a déposé Childeric. L'Abbréviateur de Baronius, Sponde, le suppose aussi. Bellarmin tâche de le prouver (b): Serrarius le foutient aussi (c), & c'est le sentiment de presque tous les Auteurs Ultramontains. Le sçavant le Cointe a prétendu au contraire que Rome n'avoit eu aucune part à cette déposition; qu'on n'avoit jamais consulté à cet égard le Pape, & que la députation des François à Zacharie est une fable qui a été crue mal à propos durant neuf siécles. L'Historien de l'Eglise de Paris (d), & un Jacobin célébre (e) de la même ville, ont adopté le fentiment de l'Annaliste. Voyons quel est celui auquel nous devons nous fixer.

Childeric III & fes Prédéceffeurs fembloient depuis cent ans, avoir renoncé au droit qu'ils avoient de commander aux François, en laiffant attacher tout le pouvoir de la Royauté à

<sup>(</sup>a) Annal. Metens; Duchesse, Tom. 3. pag. 272; Daniel, Hist. de France; Tom. 1 pag. 183; & Barre Hist. d'Allemagne sous l'an 743. (b) Au second livre de Romano Pontisce, sulbi-bien que dans sa réponse à

Barclay.

(c) Dans ses Notes sur la Vie de saint Bonisace.

<sup>(</sup>d) Dubois au premier Chap, de son cinquieme livre.

<sup>(</sup>c) Alexandre, dans la seconde Differtation du buitieme fiecle.

Tome VII.

VVuu

706 L'AUTORITÉ ECCL. N'A AUCUN POUVOIR, &c. . la Charge de Maire du Palais. Ce Prince regna dix ans, si néanmoins c'est regner que de porter simplement le titre de Souverain ; stupide & insensé, il n'eut jamais de la Royauté que le nom de Roi. Pepin qui en avoit toute la puissance, sous le titre de Maire du Palais, voulut en avoir aussi le titre. Aimé, respecté, ou du moins craint des principaux Seigneurs, il leur fit entendre qu'il étoit important d'élire un Roi capable de gouverner l'Etat. Les François, degoutés de leurs Fainéans, & accoutumés depuis long-tems à recevoir des loix de la maifon de Charles Martel, seconde en grands hommes, en convinrent; & toute la difficulté se réduisit à surmonter dans les esprits la répugnance qui devoit s'y trouver à violer la foi promise au Roi légitime. La Religion bien ou mal entendue devoit être d'un grand poids. L'habile Maire du Palais la fit fervir à fon ambition. On avoit fouvent consulté sur divers sujets Zacharie, qui étoit alors affis fur la Chaire de S. Pierre, & fes réponfes passoient en France pour des oracles. Delà, la résolution de le consulter sur le changement médité. Burchard, Evêque de Wurtzbourg, & Fulrade, Abbé de S. Denis, furent les deux principaux Députés que Pepin fit choisir. Burchard lui devoit fon élection, Fulrade étoit fon Chapelain, ou comme on parle aujourd'hui, Grand Aumonier de France. Ces deux hommes, dévoués à Pepin, représenterent au Pape que la Puissance Royale étoit toute entiere dans les mains du Maire; que le nom de Roi ne servoit qu'à intituler les actes; que celui qui le portoit alors, étoit hébété, & que les Etats demandoient, s'il ne leur étoit pas permis d'appeller Roi celui qui en avoit toute l'autorité, & qui seul avoit soin du Royaume. Le Pape répondit felon le désir des Députés. Ils revinrent en France; une affemblée extraordinaire des Etats, qu'on SUR LE TEMP. DE LA PUISS. SECUL. CH. V. 707 appelloit dans ce tems-là Parlement, flut tenue à Soiffons. Ell dépoft. Childerie, réfolut de l'enfermer dans un Monaftere, élut Pepin Roi des François; & ce Prince fut facré de la main de Boniface, Evêque de Mayence. Tout cela fe fit, difent pluseurs Historiens, fecundum mandatum & autoritatem Domini Pape Zacharie.

Ici Baronius, Bellarmin & Serrarius relevent le pouvoir qu'ont les Papes de dépofer les Princes. Les Centuriateurs au contraîre en prennent lieu de déclamer contre l'autotie Pontificale; & le Coînte nie hautement que les François ayent jamais confulté Rome fur cette affaire. Si le fait n'étoir apporté que par deux ou trois Hiftoriens, & qu'il eût été omis & contredit par un pareil nombre, il faudroit juger par les regles d'une sage critique, laquelle des deux opinions devoir être adoptée; mais à peine pourtoit-on trouver un Historien de France depuis Pepin, qui ne dife que la déposition de Childerie se site après avoir consulté Romé. On ne sçauroir ouvir les trois Tomes de l'excellente collection de Dutchene, sans y rencontrer ce fait mémorable; & il ne faut que lire les Auteurs, dont on y trouve les articles (a), pour être étonné qu'on ait, pu révoquer ce sait en doute.

Le fait est constant, mais il est certain aussi que c'est sans exercer aucun acte de Jurisliètion que Zacharie consulté donna son avis. Trois ou quarre preuves forment une démonstration sur ce second point.

Le silence que le Bibliothecaire Anastase a gardé (b) sur un évenement de cette conséquence est la premiere de ces preu-

<sup>(</sup>a) Frédegaire qui a fait une Chronique depuis faint Grégoire de Tours jufqu'au Sacre de Pepin; Eginard, Notaire de Charlemagne, dont les Annales commencent en 741, & faiillent en 814; Mabillon dans sa Diplomatique pag. 384. (b) Dans la vie des Papes.

708 L'AUTORITÉ ECCL. N'A AUCUN POUVOIR, & c. ves, elle est forte. Ce Bibliothecaire a bien pú ne pas faire menton d'une simple réponse à un cas de gonscience proptos à Zacharie; mais auroit-il pû ne rien dire d'un acle de Jurisdiction de ce Pape qui auroit fait passer al Couronne de Childeric sur la tête de Pepin? Qui pourroit l'imaginer! On ne dépose pas sans sassemente; les sentences existent, elles ne se rendent pas sans assembler des Juges, le Pape auroit convoqué son Clergé; l'affaire auroit eu un grand éclat, on auroit vu & l'on verroit encore des lettres ou des réponses de Zacharie. Le Bibliothecaire du Vaitcan auroit-il regardé d'un ceil assez indississement l'exercice de la Jurisdiction des Papes, sur ce qu'il y a de plus grand sur la terre, pour avoir passe cette affaire sous silence!

La seconde preuve, c'est qu'après la réponse du Pape qui avoit fait ceffer les fcrupules des consciences timorées, les Etats Généraux s'affemblerent, déposerent Childeric, & élurent Perin d'un commun sentiment. Les Historiens ne parlent de l'opinion du Pape, qu'en y ajoutant ces mots : Cum Concilio & electione omnium Francorum. C'est donc par la délibération des Etats Généraux de France, & non pas en vertu de la fentence du Pape, que ce grand changement fut fait. Que sert de dire que les Etats généraux n'ont peut-être fait qu'exécuter les ordres du Pape, parce qu'il est dit qu'ils agirent secundum san-Elionem, mandatum, imperium, autoritatem Domini Papa Zachariæ? On peut prouver par mille exemples, que les fimples réponses des Princes & des Papes dans ce tems moyen, s'appellent autoritas, mandatum, &c. C'est ainsi que nous appellons autoritates Patrum les fentimens des Peres de l'Eglife, que nous recevons. C'est dans ce même sens que nous disons: J'ai recu l'honneur de vos commandemens. Suivant la Chronique de

SUR LE TEMP. DE LA PUISS. SECUL. C.4. V. 709
Pithou, les Députés de France Miff funt ad Zachariam Papam
ut confulerent. Suivant les Annales de Metz: Miff fuerunt ad
Zachariam, interrogando fi bané fuilfet an non. Et c'est ainsi qu'en
parlent aussi les Annales du Til, de Petau & de Fulde.

La troisieme, c'est que les Auteurs qui ont parlé de la déposition de Childerie & de la députation faite à ce sujet à Zacharie, n'ont pas laissé d'avancer que Grégoire VII qui a vécu dans l'onzieme siecle, est le premier Pape qui ait entreptis de déposer les Rois. Othon de Frisingue qui vivoit dans le douzieme siecle, a fait mention de la déposition de Childeric par l'autorité du Pape Zacharie, & c'est un des Auteurs que cite Bellarmin; mais ce Cardinal n'a eu garde de rapporter le pafage d'Othon que ie mest à la marge, & qui est déclisss (a)

Une quatrieme preuve, c'est qu'assurément au huitieme siocle les Papes ne pensoient pas qu'ils eussent le pouvoir de déposser les rois. Cela est démontré dans la précédente Sestion. N'examinons ici que la conduite qu'a tenu Grégoire II à l'égard de Leon l'Isaurique, qui auroit si justement mérité la dépotition, si la Cour de Rome avoit été en droit de la prononcer. Le Prince avoit menacé Grégoire II de le traiter comme Constance avoit traité S. Martin; Grégoire II ne le menace pas à son tour de le déposer; il se contente de répondre qu'il n'a aucun sujet de craindre ses menaces, mas qu'il seroit bienheureux s'il pouvoit marcher sur les traces du saint Martyr dont Leon lui parloit. Rien n'auroit été plus aissé à Grégoire II, dans les conjectures d'alors, de saire révolter les peuples con-

<sup>(</sup>a) Lego Grelgo (dir.-ii) Romanorum Reyum & Imperatorum gella, & nafquam invenia gamquam ciram ante hane à Romano Ponifice economunicatum voltrega privatuma, nififortel quiz pro anastemate habendum ducar, quad Philippus ad breve tempus it Romano Epifopo interponientes collecture, & Theodolgius à Roma Andrigo propter curatem cadem, à liminabus Ecclefa fiquefiratus fit. Beldarum, Lib. 6. Cap. 35, Onophre Parvinsias del ta même choic.

710 L'AUTORITÉ ECCL. N'A AUCUN POUVOIR, &c. tre Leon. Mais ce faint Pape sçavoit quelle est l'autorité que Dieu a donnée aux Pasteurs; il l'exerce toute entiere à l'égard de ce Prince, rien n'est plus fort que les corrections qu'il lui fait. Il lui représente avec les couleurs les plus vives son crime & la peine qu'il mérite; il explique les bornes de l'autorité Eccléfiastique & de la puissance Impériale (a); & il reconnoît que les Papes n'ont aucune autorité sur les Princes, en tant que tels. Quelle apparence que Zacharie eût voulu faire à l'égard de Childeric qu'on n'accusoit d'aucun crime, ce que son Prédecesseur avoit déclaré qu'il n'avoit pas droit de faire à l'égard d'un impie, & qu'il eût voulu disposer d'un Royaume après que son Prédecesseur avoit déclaré qu'il n'avoit pas ce pouvoir! Cette considération est d'autant plus puissante, que long-tems après Zacharie les Peres de l'Eglife, les Papes & les Evêques ont eu sur cela un langage uniforme.

Tous les Sçavans défintéressés (b) décident aujourd'hui que ce sur uniquement la Nation Françoise, assemblée en Etats Généraux, qui plaça Pepin sur le Trône, & qui en sit désendre Childerie; que cette grande assaire ne sur portée au Pape Zacharie, que par voie de consultation & dans une vue de pure politique; & que ce Pape n'y concourur qu'en sassaire, sur un cas de conscience, une réponse que l'ambitieux Pepin crut devoir être de quelque poids dans l'esprit des peuples.

x 1. Lothaire mort, Charles le Chauve se dispose à prendre posle Prese Agine II. session de ses Etats. Adrien II s'y oppose. Il en écrit à ce

(b) On peut consulter Veneric de Verceil, Ado de Vienne, Aimoin, Godefroy de Vierbe, Marsile de Padque, Hottomani Franco Gal·ia, & plusieurs autres Ouvrages.

<sup>(</sup>a) Alia eß (dit -il) Ecclessificamm rerum Constitutio & alius fensus facularium. Nam quemadmodum Pontifex introspicienti in Fatatum protesters non habet; ac dignituse regiar deferend; for enque imperator in Ecclessia temperatoria deletiones in Ciero peragend; occ.
(b) On peut constitute Vueeric de Verceil; Ado de Vienne, Aimoin, Gode-los Ones peut constitute Vueeric de Verceil; Ado de Vienne, Aimoin, Gode-los Ones peut constitute voereit de Verceil; Ado de Vienne, Aimoin, Gode-los Ones peut constitute voereit de Verceil; Ado de Vienne, Aimoin, Gode-los Ones peut constitute voereit de Verceil; Ado de Vienne, Aimoin, Gode-los peut constitute voereit de Verceil.

SUR LE TEMP. DE LA PUISS. SECUL. CH. V. 711 Prince, aux Evêques, aux grands Seigneurs. Il menace le Roi de l'excommunier, & il demande à Hincmar de ne pas communiquer avec Charles, s'il continue de vouloir fe rendre maître des Etats de Lothaire (a). La maniere dont le Roi & l'Archevêque répondirent au Pape, fait juger qu'on étoit perfuadé en France que le Pape n'avoit aucun droit de se mêler

de ce qui regarde le temporel. L'Empereur Henry IV ayant trouvé mauvais qu'on eût élu à Rome Alexandre II, fans lui demander son consentement. nomma pour Pape l'Evêque de Parme, qui prit le nom d'Honoré II. Le droit d'Alexandre fut jugé le meilleur. Ce Pape entra (b) depuis dans une ligue que les Bavarois & les Saxons firent contre l'Empereur. Il cita ce Prince à Rome pour rendre compte de fa conduite (c), prétendant qu'il avoit vendu des Evêchés.

Ces trois premieres tentatives n'avoient pour ainsi-dire que disposé les choses au coup d'éclat que Hildebrand, devenu VII, premier Pape Pape, sous le nom de Grégoire VII, srappa, au grand éton- déposer les Rois nement de l'Univers. Malheureusement prévenu, esclave de fon ambition & peu content de n'être que le Chef spirituel de la Chrétienté, il prétendit être l'arbitre & le juge de toutes les affaires des fideles de l'Univers ; il priva les Princes & les Seigneurs de leurs Etats, diffribua les graces, & disposa des Couronnes selon son caprice. Sa conduite orgueilleuse trouva des approbateurs dans de lâches & de timides Eyêques, dans des tems de barbarie & d'ignorance.

Le Pape Grégoire VII déposa l'Empereur Henry IV (d), ce qui avoit été jusques-là sans exemple. L'Empereur sut d'a-

<sup>64)</sup> Concil. Tom. 8. pag. 916, 926, & 927.

<sup>(</sup>c) Uspergensis pag. 234. (d) En 1076.

712 L'AUTORITÉECCL. N'A AUCUN POUVOIR, &c. bord contraint de plier. Tout le monde sçait ce qu'on conte de ce malheureux Prince, qu'après huir jours de jeune & de prison, il fut obligé de paroître devant l'orgueilleux Pontife dans les attitudes humbles d'un criminel, les pieds nuds, la tête découverte, & le corps à demi incliné. Il reprit courage & se repentit des soumissions où l'état de sa fortune l'avoit réduit. On nomma successivement deux Empereurs dont l'un fut tué dans une bataille, & l'autre mourut de maladie. Henry, de son côté, opposa à Grégoire, Guibert ou Gibert, Archevêque de Ravenne, qui prit le nom de Clément III, il mena ce Pape à Rome, & étoit en état de forcer Grégoire dans le Château S. Ange, où ce Pape s'étoit enfermé, lorsque Robert Guiscard, à la tête des Normands qui s'étoient emparés du Royaume de Sicile, accourut à Rome, mit l'Empereur en fuite, & délivra le Pape qui se retira à Salerne où il mourut. C'est de cette querelle de Henry IV & de Grégoire VII, que naquirent en Italie ces deux factions qui l'ont inondée de fang, l'une des Guelphes qui tenoient pour le Pape; l'autre des Gibelins qui étoient partisans de l'Empereur.

Quelle prodigieuse disserence entre les apologies respectueuses des premiers Evêques de Rome & les Decrets de Grégoire VIII : Les premiers Pontises patolent aux Empereurs comme des sujets sideles qui imploroient leur clémence, Hildebrand leur patle comme leur Empereurs. Il écrivit à l'Evêque Herimanius: » Je veux abaisses la teste superbe des Rois & des » Empereurs, dont l'orgueil semble, s'elever comme les stots » de la mer. Ce dessein me paroit sur-tout intéressant à l'égard des Empereurs, qu'il est bon de soumestre à une puissance dont ils redoutent les esseits (a).

<sup>(4)</sup> Imperatoribus & Regibus taterifque Principibus ut elationes maris & fuperbia

SUR LE TEMP, DE LA PUISS, SECUL, CH. V. 713

La conduite de Grégoire indigna tout le monde. Sigebert traite sa prétention d'hérésie (a). Othon de Freysingen en parle comme d'une entreprise sans exemple. Tous les Auteurs de ce tems-là rapportent que c'étoit une entreprise inouie jusqu'alors. Thierry de Verdun emploie les expressions les plus fortes contre Grégoire (b). Conrad d'Utrecht & Valtranne foutiennent avec force la cause des Princes (c). Mathieu de Westminster (d) & Sigebert (e) disent que Grégoire VII avoit avancé que celui qui se disoit à tort Roi d'Allemagne, mourroit l'an 1080; mais cette année qui, à ce compte, devoit être la derniere de Henry, ne fut fatale qu'à Rodolphe son compétiteur protégé par Grégoire; & c'est ainsi que la prophétie sut accomplie. Rodolphe, en mourant, fit venir les grands Seigneurs qui le reconnoissoient, & en leur montrant sa main droite où il avoit reçu une blessure dangereuse, leur dit que Dieu le punissoit par où il avoit péché, que c'étoit là la main dont il avoit prêté à Henry fon Seigneur un ferment qu'il avoit violé à leur follicitation, il les exhorta de rentrer dans leur devoir (f).

La France ne fut pas à l'abri des infultes de Gregoire. Il trouvoit que Philippe I ne menoit pas une vie bien réglée. Il le menaça de l'excommunier lui & tous ceux qui le regarderoient comme Roi.

Les fils de Berenger, Comte de Barcelonne, se faisoient la

fulflut comprimere valeant arms humilitatis. Des autore providere curamus: proindividers unite maximi Imperatoribus, ut can mest illenum se ad alta erigere de prospulori vult gelied delletta, escensia quibus se modi humiliere, aque unite gaudetas, (a) Nimirum ut pace omnium benorum discrim, hac sola novitat, nec dicin hurres, nedma munde emersera, ut Ascredetae illima qui deix Regus Applatas, de qui facit reparae hypocitum propter peccus populis, doceant populum quod malis Regulus nallam debend sighistionen. Concil. Torm. 10, pp. 3, 104.

[4] Recueil d'Ecrits pour Henry IV. pp. 16 Marcenne, Anecdot. Torm. 1, pp. 3, 105.

c) Recueil d'Ecrits pour Henri IV. pag. 48, 49, & 104.

d) Ibid. p. 192. 228.

(f) Helmodus Chronic. Scandal. & Albertus Studeus ad ann. 1080. Tome VII. XXxx

714 L'AUTORITÉ ECCL. N'A AUCUN POUVOIR, &c. guerre, Grégoire leur ordonna, fous peine d'excommunication, de faire une tréve (a).

Voilà le Pape que Grégoire XIII a mis dans le Martyrologe (b). Paul V sit composer, pour le jour de sa sête, un Office que les Papes ses successeurs ont tâché de répandre dans la Chrétienté; fon culte permis d'abord dans quelques Eglifes est presque devenu universel; mais l'Empereur Charles VI sit Supprimer cet Office dans ses Etats d'Allemagne & d'Italie. Ouelques Evêques de France se sont aussi fortement élevés contre la Légende, & les Parlemens de Paris & de Bretagne l'ont condamnée (c).

C'est depuis le Pontificat de Grégoire VII que les cless de la Religión franchissant criminellement les limites que le ciel avoit prescrites (d); las d'édifier l'Univers par leur piété, commencerent à l'étonner par leur ambition. Au gré de leurs passions, la Chrétienté étoit un empire dont ils étoient les maîtres; ils ne regardoient les Trônes que comme de simples fiefs de leur Thiare; & Rome moderne avec des Bulles, voulut disposer aussi souverainement des Couronnes que l'ancienne Rome l'avoit fait avec des armées. Ces odieuses prétentions reglerent les démarches de la Cour Romaine. Les Rois assez généreux pour soutenir les droits du Diadême, furent excommuniés, dépofés, & leurs fujets délivrés du ferment de fidélité. Dès lors, le lien précieux qui unissoit les Souverains & les peuples fut rompu, & les Nations ne virent plus que des Tyrans dans leurs Maîtres. Les Couronnes furent chancelantes fur la tête des plus grands Monarques, & les jours des meilleurs Rois en péril. La révolte appuyée sur un faint motif &

<sup>(4)</sup> Voyez le P. Aléxandre pag. 210.

<sup>(</sup>b) Sur la fin du 16°. siecle.

<sup>(</sup>d) Boffuer, dans fa Défense du Clergé de France, le qualifie de fervido ingenio acereimi ingenii , p. 113.

SUR LE TEMP. DE LA PUISS. SECUL. CH. V. 715 affurée de l'impunité, ne connut plus de bornes.

Urbain II, mécontent de la conduite de Philippe I, ne le déposa pas, mais il le traita comme un Précepteur traiteroit un écolier. Il lui défendit de mettre la Couronne Royale, & le bon Prince eut la docilité de demander avec de grandes instances la permission de la porter. Cette permission lui sut refusée; mais un Evêque voulut bien le couronner (a).

XIV. . Sous Urbain II.

La Reine Urraque avoit contracté un mariage incessueux. Paschal II écrivit à Didac, Evêque de Compostelle, d'y mettre ordre, d'excommunier Urraque, ou de la déposer (b).

Les Bourgeois de Vezelay avoient maltraité l'Abbé du Monaftere de Vezelay qu'Eugene III protégeoit. Ce Pape écrivit Annatate IV., à à l'Archevêque de Sens & aux Evêques de Langres, de Paris, & de Troyes d'empêcher que ces Bourgeois ne fussent reçus aux foires qui se tenoient dans les Diocéses de ces Evêques, & il voulut qu'ils ordonnassent à leurs Diocésains de se faisir de leurs personnes & de s'emparer de leurs biens. Il écrivit la même chose aux Ducs & aux grands Seigneurs de Bourgogne, Anastase TV, qui succéda à Eugene, donna les mêmes ordres à l'Archevêque de Sens & à ses Suffragans. Il en écrivit aussi à Louis VII, Roi de France. Adrien IV ne fut pas moins févere contre ces Bourgeois (c).

Ce même Adrien avoit écrit à l'Empereur Frederic premier en des termes qui sembloient insinuer que ce Prince avoit reçû l'Empire du Pape. Sa Lettre choqua fort les Allemands, Ils s'en plaignirent aux deux Légats du Pape, & l'on rapporte que l'un d'eux dit : De qui l'Empereur tient-il l'Empire , fi ce

XXxxii

<sup>(</sup>a) Yves de Chartres, Epith. pag. 21, 31 & 41; Odericus Vitalis pag 999; Blondel, de formula regnante Chrifta. pag. 115, 257 & 268.
(b) Concil. Tom. 10. p. 649.
(c) Concil. Tom. 10. pag. 1076, 1133, 1135, & 1164.

716 L'AUTORITÉ ECCL. N'A AUCUN POUTOIR, &c. n'est du Pape? Ce discours échauffa le Comte Othon, au point qu'il eût tué le Légat, si l'Empereur ne s'y sût opposé. Frédéric publia une Lettre où il foutint que l'Empire ne dépend point du Pape; il marqua cette même vérité dans plufieurs Edits; & les Evêques Allemands écrivirent au Pape : que toute l'Allemagne avoit été surprise de sa Lettre & qu'ils ne pouvoient pas l'approuver. Le Pape leur répondit qu'on en avoit mal pris les expressions (a).

XVII. Sous innocent III.

Innocent III prétendit être en droit d'examiner si celui qu'on éliroit Empereur méritoit d'être élevé à cette fuprême dignité. Il supposoit que c'étoit le S. Siége qui avoit accordé le droit d'élection aux Electeurs de l'Empire (b), fait dont la fausseté a été démontrée (c).

Ce Pape supposa que non-seulement il pouvoit déposer les Rois, mais qu'il avoit encore le droit d'en créer. Il fit Caloïcan Roi des Bulgares, & lui permit de faire frapper de la monnove à son coin dans ses Etats (d).

Il ordonna aux Princes de s'emparer des biens des hérétiques (e).

Il régla fa conduite fur ce beau principe : que le Succefseur de Saint Pierre est préposé de Dieu , pour gouverner non-feulement l'Eglife, mais toutes les affaires temporelies (f).

Deux Princes prétendoient à l'Empire, Othon & Philippe. Innocent, qui favorifoit Othon, écrivit pour lui aux Grands

(a) Pagi An. 1128. N. 4; Radevicus pag. 266; Guntherus pag. 86 & 87; Coldaft. Conft. Tom. 1. pag. 264, 266, & 267.

(c) Leibnitz. Préface du Codex Diplomaticus; Alexandre, Differtation 17 fus le 9e. & 10e. fiecles.

(d) Gesta Innocent III. pag. 36.

te fpift. Tem. 1. pag. 51.

SUR LE TEMP, DE LA PUISS. SECUL. CH. V. 717 d'Allemagne, lesquels firent réponse, que c'étoit une nouveauté que le Pape se mêlât de l'élection de l'Empereur ; & que cela ne le regardoit point (a).

Jean sans Terre, Roi d'Angleterre, s'étoit brouillé avec Innocent; pour se reconcilier avec lui, il lui en couta son indépendance, il ne fortit de l'abime où les foudres du Pontife'l'avoient jetté, qu'en foumettant sa personne & sa Couronne au S. Siège. Londres devint tributaire de Rome. Ce Prince, dont les sujets s'étoient révoltés, craignit moins un maître éloigné, que des tyrans domesfiques.

Innocent, pour empécher Philips e-Auguste de profiter d'une victoire qu'il avoit remportée sur Jean sans Terre, voulut le contraindre de faire une treve. Le Roi répondit que le Pape n'avoit aucun droit de connoitre des différends des Princes. Le Duc de Bourgogne, le Comte de Nevers, & celui de Soiffons s'engagerent de faire la guerre au Pape, en cas qu'il voulût employer des voies vio entes contre Philippe (b).

Grégoire IX déposa l'Empereur Frédéric II. Ce Prince, en XVIII. recevant cette nouvelle, mit la Couronne Impériale sur sa tête & parla d'une maniere convenable au fujet (c).

Ce Pape voulut feire élire une autre Empereur (1); mais les Princes d'Allemagne refuserent de faire publier la Sentence de déposition dans leurs Etats. Ils écrivirent au Pape, que ce

<sup>(</sup>a) Ulinam legifis, 8 summi Pontifices, nbi audistis, santi Patres, totius Eccle-fice Admales, Antecesses voltou vel coma misso Romavorum Regum se clessorium umissossis, siene vel Etelorum personam gerenen, vel cognitore ettelosus view transarens. Respondendi influntum vos credimus non habere. Raynaldus 1101 N. 21. Epiti. Inn. Ill.

<sup>(</sup>b. Raynaldus 1203. N. 55. Codex Diplomat. pag. 9.

<sup>(</sup>c) Non adhuc Coronam meam perdidi, vel Papali impugnatione vel synodali Concilio , fine cruento perdam certamine.

<sup>(</sup>d) Raynaldus 1240. N. 1.

718 L'AUTORITÉ ECCL. N'A AUCUN POUVOIR, &c. n'étoit pas à lui à substituer un Empereur à la place d'un autre (a). .

Grégoire fit part à la France du jugement qu'il avoit rendu contre Frédéric. Les Barons affemblés lui répondirent qu'il étoit bien hardi; qu'il passoit son pouvoir; que l'Empereur valoit mieux que lui ; qu'ils s'informeroient s'il étoit Catholique & qu'ils se déclareroient contre celui qui ne penseroit pas orthodoxement, fût-ce même le Pape (b).

Frederic défendit sous peine de la perte de tous biens; d'observer l'interdit lancé contre la Sicile. Il déclara qu'il vouloit qu'on brûlat quiconque apporteroit des Lettres du Pape ou les exécuteroit (c). .

Après la mort de Grégoire IX, Innocent IV ne persécuta pas Frederic avec moins de fureur que ne l'avoit fait son Prédécesseur. Il lui débaucha tant qu'il put ses amis , mais il n'y réussit pas toujours (d).

Ce Pape ordonna qu'on publieroit par toute la France l'excommunication de Frederic. Un Curé de Paris, chargé de faire cette publication dans sa Paroisse, parla ainsi à son peuple affemblé : » J'ai reçu ordre d'excommunier l'Empereur » Frederic; j'ignore pour quel sujet; mais je sçais que l'Em-» pereur & le Pape, sont en très-mauvaise intelligence. L'un » des deux a tort, je ne sçais pas lequel. Autant que mon » pouvoir s'étend, je déclare excommunié celui des deux » qui a tort, & j'absous celui qui a le bon droit pour > lui (e).

Frederic mourut Empereur, & tous les maux que les

<sup>(4)</sup> Math. Paris pag. 463; Hift. Arch. Brem. pag. 98. (5) Math. Paris pag. 464. (5) Paris et Pinter, pag. 98, 99, 6 140. (4) Raynaldus 1146 N. 5. (5) Math. Paris 757; & Hitloire de France par Daniel pag. 575.

SUR LE TEMP. DE LA PUISS. SECUL. CH. V. 719 Papes lui firent, n'égalerent pas ceux qu'ils attirgrent fur les compétiteurs de ce Prince (a). Jamais Monarque ne se défendit mieux que Frederic, foit par les armes, foit par les écrits contre les attentats de la Cour de Rome.

Les Pares ne haiffoient pas plus les Sarrazins contre qui les premieres Croifades furent faites, que les Chrétiens qui IV & fous Alexanrefusoient de rendre à la Thiaroune obéissance aveugle. Innocent IV fit prêcher une Croifade contre l'Empereur Frederic II (b), & Alexandre IV une contre Mainfroy (c). Ainfi les Evêques de Rome faisoient espérer pour l'autre vie à ceux qui verseroient le sang Chrétien, les mêmes récompenses qu'ils promettoient à ceux qui arracheroient le Tombeau de Jefus-Christ des mains des Insidèles.

Le même Alexandre IV, défendit aux Electeurs d'Allemagne d'élever Conrad à l'Empire sous peine d'excommunication (d).

pute qui étoit entre Alphonse, Richard & Conrad touchant leurs prétentions à l'Empire (e).

x x 1. Urbain renouvella cette défense, & voulut décider la dif- sout urbain 1V.

Le Roi de Dannemarck avoit fait arrêter l'Archevêque de Lunden. Boniface VIII lui ordonna de mettre ce Prélat en liberté. Il condamna le Roi à payer une amende confidérable à l'Archevêque, & le menaça d'une sevère punition, s'il ne se soumettoit (f).

Ce Pape voulut donner un Roi à la Sicile, & il y envoya des Légats chargés de Bulles. Les Sicilions, tenant une épée

- (a) Math. Paris pag. 698.
- (b) Raynaldus 1248, N. 7.
- (c) Math. Par. pag. 785, Raynaldus 1468 N. 5; Martenne, Tom. 2. pag. 716.
- (d) Bullaire Tom. 1. pag. 136 & 137.
- (e) Raynaldus 1262. N. 3. & 7.
- (f) Rubeus pag. 111 & 112,

720 L'AUTORITÉ ECCL: N'A AUCUN POUVOIR . &c." nue devant les Légats, leur dirent que c'étoit par le fer, & non pas avec du papier, qu'ils cherchoient la paix, & leur ordonnerent d'abandonner l'isle sous peine de la vie (a).

Boniface s'avisa de prescrire à Philippe le Bel de faire une treve avec le Roi d'Angleterre, trouva ce Prince peu disposé à obéir, & mit la France en interdit. Il menaca le Roi de le déposer, avec la même facilité que si c'eut été un homme de néant (b). Il suspendit la faculté que les Docteurs avoient de donner des licences. Il décida dans la Bulle Unam fanctam que le glaive spirituel & le glaive temporel & matériel sont en la puissance de l'Eglise; que le premier doit être manié par l'Eglise même, & le second par les Princes séculiers, pour le fervice de l'Eglife, suivant la volonté du Pape, que le temporel est dépendant du spirituel, que c'est la puissance spirituelle qui forme la temporelle & qui la juge, mais que Dieu seul peut juger la spirituelle. C'est dans cette Bulle que le Pape rapporte les autorités de l'Ecriture qui attribuent à J. C. un Empire absolu sur tout l'Univers. Je suis établi Roi de toute éternité (c). Dieu lui donnera le siége de David (d). Il reginera éternellement (e). Boniface a la témérité de s'en faire l'application, en confondant, par une impiété maniseste, le Créateur avec la créature ; la Majesté Divine, avec la baffesse humaine ; Jesus-Christ Dieu & homme impeccable, avec le Pape, fimple homme & quelquefois pécheur.

Ce même Boniface VIII, par une imagination affez bizare,

 <sup>(</sup>a) Siculi non membranis fed gladio pucem quaruns, cibique si univerfam Sicillam
deferas, fob pună moris, edisunt. Raynaldan 1396 N. 10.
 (b) Sicus unen gurcinem.
 (c) Epo confinitus fam Rex ab atterno.
 (d) Dalisi e Dominius fedem David.

<sup>(</sup>e) Regnabit in aternum.

SUR LE TEMP. DE LA PUISS. SECUL. CH. V. 721

avança dans une autre Bulle, que nier le pouvoir du Pape
fur le temporel, c'étoir teromber dans l'herfélie des Manichéens, parce que c'étoir admettre deux principes (a). Ce
Pape établit fa préteution fur des raisons si frivoles & sur des
autorités si mal entendues & si feloignées su lens naturel,
qu'il est impossible qu'on n'en soit choqué, pour peu qu'on
ait de raison & de religion. Il prétend prouver qu'il n'y
qu'une seule puissance sur la terre, parce qu'il est écrit qu
commencement de la Genèse que Dieu créa le monde in
principio au singuler, & non pas in principiis au pluriel. Les
autres preuves sont aussi concluantes que celles-18.

Philippe le Bel apprit à Boniface ces maximes importantes qui font la bafe des Libertés de l'Eglife de France, qu'en ce qui concerne le droit de prendre & de porter les armes dans leurs Etats, nos Rois n'ont de fupérieur que Dieu feul; que le temporel du Royaume de France ne releve que du Roi & de fon épée; & que quand les Papes abufent de l'autorité du glaive fipirtuel, ils relevent eux-mêmes de l'Eglife univerfelle & des Conciles généraux. Il appella au futur Concile des Bulles infensées de Boniface à qui il en coûta la liberté, & peu de tems après la vie.

peu de tems après la vie.

L'hiftoire nous a confervé un monument illustre de la sidélité des François pour leur Roi. » Votre peuple, Sire ( ce

font les termes de la remontrance des Etats du Royaumesà

Philippe) vous requiert que vous gardiez la souveraine stanchise de votre Royaume, qui est telle que vous ne reconnoissitez de votre temporel souverain en terre, sinon Dieu,

& que vous le fassiez déclater, asin que tout le monde le

scache, que le Pape Bonisace erra manisessement & sit

(e) Baillet Histoire des disférends de Philippe & de Bonisace.

Y Y y y

722 L'AUTORITÉ ECCL. N'A AUCUN POUVOIR, &c. » péché mortel notoirement, en vous mandant par les Lettres » Bullées, qu'il étoit fouverain de votre temporel, Item, que » yous fassiez déclarer que l'on tient ledit Pape pour hérétique. »

XXIII Sou, Jean XXII.

x x v.

Jean XXII ordonna à Louis de Baviere (a) de se démettre de l'Empire dans trois mois, sous peine d'excommunication. Un an après il l'excommunia (b). Les Bulles furent refutées par plusieurs Ecrivains (c), & cassées par la Diette de Ratifbonne. Louis de Baviere s'empara de Rome, se sit couronner, déposa Jean XXII & sit élire Nicolas V (d).

Nicolas V donna la Savoye au Roi de France, pour punir XXIV. Sous Nicolas V.

Amedée, Duc de Savoye.

Après que la conjuration des Pazzi, dans laquelle le Pape Sous Sixte IV. Sixte IV étoit entré contre les Médicis, eut échoué, du tems du grand Laurent de Médicis, la Cour de Rome publia l'excommunication & l'interdit , avant que la République de Florence eût pensé à se désendre. Son Etat sut mis en proie, & le Duc de Calabre, fils du Roi de Naples, nommé Commissaire pour exécuter la Sentence. Laurent de Médicis eut besoin de toute sa prudence & de l'autorité qu'il avoit dans Florence & dans les autres Villes qui en dépendoient. pour les disposer à souffrir l'interdit sans murmurer, car cette espece de foudre étoit tellement appréhendée dans toutes les parties du monde Chrétien, que c'étoit assez d'en être frappé pour devenir exécrable à tous les fideles. On ne se mettoit ras en peine si c'étoit à tort ou avec justice, & les esprits étoient si fort prévenus de cette maxime : que les peines de l'enfer écoient inseparables des foudres du Vatican, pour quel-

( d) Cod. Diplomat. pag. 378.

<sup>(</sup>a) Far une Bulle de l'an 1323, dattée d'Avignon. (b) Par une Bulle de l'an 1334, austi dattée d'Avignon. (c) Voyez mon Examen au mot: Marsile de Padoue.

SUR LE TEMP. DE LA PUISS. SECUL, CH. V. 623 ques causes qu'on les eut lancées; qu'on avoit vû des armées de soixante - dix mille Soldats abandonner leur Général en une nuit, & des Nations entieres se révolter contre leurs Souverains, par une défection si générale, qu'il ne leur étoit resté ni fujets, ni domestiques (a).

Sous Jules 11.

Jules II, pour affliger Louis XII, l'un de nos meilleurs Rois, défendit de tenir la foire de Lyon, & la transporta ailleurs (b): ordonnance comique, eu égard au siécle où elle a été faite & au pays pour lequel elle l'a été, mais qui eût peut-être été moins illusoire, deux ou trois cens ans auparavant & dans d'autres circonftances.

J'ai rapporté une autre entreprise de ce même Pape contre la France (c). Jean de Bonnecourfy, Cordelier, pour avoir sous le regne de Louis XII, mis dans ses Thèses une position qui favorisoit le pouvoir du Pape sur le temporel, sut condamné par un Arrêt du Parlement, à être dépouillé de fon habit de Cordelier par l'Exécuteur de la Haute-Justice, à être revêtu d'un habit de féculier mi-parti de jaune & de vert, à faire amende honorable à genoux, la corde au col, & à déclarer qu'impieusement & contre les commandemens de Dieu & les maximes orthodoxes, il avoit tenu de pernicieuses erreurs. Cette exécution faite, il fut conduit par l'Executeur en ce même état jusqu'à Ville-Juif, où fon habit de Cordelier lui fut rendu. On lui fournit trente livres pour se retirer; & on lui désendit de jamais rentrer dans le Royaume, à peine d'y être pendu (d).

Jules II porta la guerre avec une extrême violence dans

<sup>(</sup>a) Anecdotes de Florence par Varillas.
(b) Concil. Tom. 14. pag. 83.
(c) Dans le précédent Chapitre, Section x 1.
(d) Colomiés, Mélange curieux.

SUR LE TEMP. DE LA PUISS. SECUL. CH. V. 725 milior dans fix femaines un Bref de Sa Sainteté, portant que l'omifion de la qualité de Roi de Navarre avoit été faite par inadvertance, & que les facultés seroient retenues, & l'Arrêt de confirmation ne seroit pas délivré, jusqu'à ce que ce Bref eut été apporté (a).

Charles-Quint avoit abdiqué l'Empire en faveur de son frere Ferdinand. Paul IV prétendit que bien que Ferdinand eût été élu Roi des Romains, & que son élection eût été confirmée par Clement VII, il n'avoit pû fuccéder à son frere que par sa mort, & que les deux autres voies de la résignation & de la privation, dépendant uniquement du S. Siége, en ces deux cas, le droit de nommer étoit dévolu à la seule personne du Pape. La Cour de Vienne soutint que ce langage étoit bon à tenir à une troupe de Moines; que la rélignation de l'Empire n'étant autre chose qu'une remise de l'obéissance dûe par les sujets, elle devoit par conféquent être faite à ceux qui rendoient cette obéissance; que le droit d'élire les Empereurs ayant été cédé & transféré aux Electeurs par les Etats de l'Empire, l'Empereur Charles n'avoit dû faire sa renonciaton qu'entre leurs mains, comme étant les légitimes & perpétuels Représentans du Corps de l'Empire ; enfin que le S. Siége étoit Juge de la foi & non des titres & des droits par lesquels les Princes acquierent & possédent leurs Couronnes. Tout cela ne fléchit pas Paul IV. Ce Pape mourut fans avoir reconnu Ferdinand pour Empereur.

Sixte V déclara (b) le Roi de Navarre (Henri IV, Roi de France) & le Prince de Condé incapables de fuccéder à la Couronne de France. Alors la Ligue, l'Espagne, Rome, & les Religionnaires mettoient ce Royaume en combustion.

XXVII. Sous Paul IV.

XXVIII. Sous Sixte V.

<sup>(</sup>a) Preuves des Libertés C. 23. N. 82. (b) En 1585.

726 L'AUTORITÉ ECCL. N'A AUCUN POUVOIR, &c. Henri III qui n'y régnoit qu'au gré des différens partis, porta un Edit par lequel il jura de ne jamais faire ni paix ni tréve avec les Huguenots, & ordonna à ses Sujets de jurer pareillement qu'après sa mort ils ne reconnoitroient pour Roi aucun Prince Hérétique. Il sit périr à Blois les Chefs de la Ligue. Les principales villes du Royaume se souleverent, & la Sorbonne décida (a). » Que les François étoient déliés du serment de fidéliés & du devoir d'obérisance envers Henri » de Valois, & qu'ils pouvoient en sûreté de conscience pren» dre les armes contre lui. Le Febvre, Doyen & quelques fages Docleurs de cette Faculté resustrent de signer cette conclusion que la Sorbonne révoqua dès qu'elle su libre de la tyrannie de la Ligue. Henri III appella le Roi de Navarre à son secours & su excommunié par Sixte V.

XXIX.

Après la mort de ce Monarque affaffiné par un Moine pariricide (b), les Eccléfiaftiques, & fur-tout les Moines, furent
les trompettes & les hérauts de la Ligue. L'Efpagne l'appuya
de se Soldats & de fon argent; & Rome de ses foudres,
Grégoire XIV, successeur de Sixte V renouvella (e) les excommunications fulminées contre Henri IV, Successeur de
Henri III, il le déclara déchi de se Royaumes, terres &
Seigneuries, & désendit aux peuples de le reconnoitre. Le
Roi envoya au Parlement s'ant à Tours une Déclaration (d)
où, après avoir sait l'apologie de sa conduite, consirmé les
promesses qu'il avoit faites aux Catholiques de ne rien changer à leur Religion, & expliqué le désir qu'il avoit d'être inftruit & d'abandonner l'erreur s'il y étoit engagé; il dit que,
fans rien prononcer de sa seule autorité, il avoit résolu de

<sup>(</sup>a) Par une Conclusion du dix-fept de Janvier 1589.

<sup>(</sup> b) Jacques Clement, Jacobin.

<sup>(</sup>c) En 1591. (d) Dattée de Nantes du 4. de Juillet 1591.

SUR LE TEMP. DE LA PUISS. SECUL. CH. V. 727 remettre à la Justice ordinaire le fait qui se présentoit, pour y procéder selon les Loix du Royaume, & il mande au Parlement d'y procéder sur les réquisitions qui en seroient faites par le Procureur Général du Roi.

Le Parlement de Tours rendit sur cela un Arrêt (a) dont il faut voir le dispositif en entier. Il déclare les Bulles Monitoriales données à Rome » le premier Mars 1591, nulles , » abusives, séditieuses, damnables, pleines d'impiétés & d'im-» postures, contraires aux saints Decrets, droits, franchises, » & Libertés de l'Eglise Gallicane, ordonne que les copies » scellées du sceau de Marcilius Landrianus, soussignées Sex-» tilius Lampianus, seront lacérées par l'Exécuteur de la Hau-» te-Justice, & brûlées en un seu qui, pour cet effet, sera » allumé devant la porte du Palais; a fait inhibition & dé-» fenses, sur peine de crime de lèze-majesté, à tous Prélats, · Curés, Vicaires, & autres Ecclésiastiques, d'en publier aucunes copies, & à toutes autres personnes, de quelque état o qualité & condition qu'elles foient, d'y avoir égard, d'en » avoir & retenir : a déclaré & déclare Grégoire , Pape , foi-» disant XIV de ce nom, ennemi de la paix, de l'union de » l'Eglise Catholique, Apostolique, & Romaine, du Roi & » de son Etat, adhérant à la conjuration d'Espagne & fauteur » des rebelles, coupable de très-cruel, très-inhumain & très-» détestable parricide proditoirement commis en la personne » de Henri III, de très-heureuse mémoire, Très-Chrétien, » & Très-Catholique. A inhibé & défendu, inhibe & défend, » fur semblable peine, à tous Banquiers, répondre & faire » tenir par voye de Banque à Rome, or ni argent, pour

<sup>(</sup>a) Arrêt du 5 d'Août 1591, imprimé c'ez Jacques Metayer Imprimeur ordinaire du Roi. 1591. Avec privilége du Roi.

728 L'AUTORITÉECCL, N'A AUCUN POUVOIR, &c. » avoir Bulles, provisions, & dispenses & autres expéditions " quelconques, & si aucunes sont obtenues, aux Juges d'y avoir égard. Ordonne la Cour que Marcilius Landrianus, » foi-difant Nonce dudit Grégoire, fera pris au corps & amené » prisonnier en la Conciergerie du Palais, pour le procès lui \* être fait & parfait ; & si pris & appréhendé ne peut être . » adjourné à trois briefs jours au plus prochain lieu de fur accès » de la ville de Soissons. Enjoint à tous Gouverneurs des ≥ Villes & Capitaines des Châteaux & places fortes de l'obéif-» sance du Roi, de donner confort & aide à l'exécution du » fusdit decret. Et pour rendre la fainte & juste intention du Roi . notoire à tous ses Sujets , ordonne que copies colla-» zionnées tant des Lettres Patentes que du présent Arrêt; seront mifes & affichées par les Carrefours & principales porne tes des Eglises de cette ville, & envoyées aux Bailliages & » Sénéchaussées de ce ressort, pour y être lûes, publiées. » registrées, & affichées comme dessus; & aux Archevêques » & Evêques, pour être par eux notifiées aux Ecclésiastiques

» de leurs Diocefes.

Pendant que le Parlement de Tours vengeoit l'autorité
Royale, le Parlement de Paris, c'est-à-dire la portion de cette
Compagnie qui n'avoit pas obéi à l'ordre du Roi , lequel l'avoit transsérée à Tours, prononça » que l'Arrét rendu par le
Parlement de Tours étoit nul & de nul esset, donné par
« des gens sans pouvoir, schismatiques, hérétiques ennemis
» de Dieu, & destructeurs de son Eglise, & ordonna qu'il seroit lacéré, l'audience tenante, & les s'ragmens brulés sur
» la table de marbre par l'Exécuteur de la Haute-Justice.

XXX.

Dans le dernier siecle, Innocent X déclara nuls plusieurs articles de la paix de Munster, qu'il disoit injurieux à l'Eglise.

Λ.,

#### SUR LETEMP. DE LA PUISS. SECUL. CH. V. 729

On sçait que la décision du Pape n'a rien changé aux conventions des Princes.

Il y'a, dans presque toutes les Bulles des Papes, une clause comminatoire, laquelle renferme un attentât marqué sur le dans presque tou temporel. C'est celle qui prive de tout honneur & de toute Papes à qui prive de l'entre honneur & Rome de l'entre honneur disprisé ceux qui s'oppossent à l'exécution des Bulles de Rome de disprités ceux dignité ceux qui s'opposent à l'exécution des Bulles de Rome. Les Lettres des Papes écrites avant le neuvierne siecle ; où cette clause se trouve, portent un caraclere marqué de sup-prise sur le tempoposition. Si l'on pouvoit compter sur la vérité de l'Epître de Grégoire IV en faveur du Monastére de Fleury (a), ce Pontife feroit vraisemblablement le premier qui auroit employé cette clause. Elle se trouve aussi dans guelques Lettres de Nicolas premier (b) & de Jean VIII (c). Mais depuis le XI & le XII siecles, presque tous les Papes l'ont employée.

XXXI. La claufe qui eff tes les Balles des qui s'oppofent à leur execution renferme une entre-

Tels font les exemples qu'a produit la question qui a divisé les Papes d'avec les Empereurs & les Rois, qui a partagé les duite des Papes Evêques entre eux, qui a armé les peuples les uns contre les autres, & qui a fait couler des flots de sang Catholique. Soumettre au Pape la Puissance temporelle des Princes, ce feroit vouloir révérer des maximes qui ont révolté en tout tems les gens de bien, qui révolteront toujours ceux qui connoissent & qui aiment la Religion, qui ont fait tomber la Couronne de la tête des Empereurs & des Rois, & la Thiare de celle des Papes, qui ont embrasé les Etats & l'Eglise; & pour nous renfermer dans le Royaume où nous vivons, qui ont enfanté la Ligue (d), qui ont coûté la vie à deux de nos Rois (e), & qui auroient enlevé au Monarque

(a) Miscellan. Tom. 1. pag. 148, (b) Spicilège Tom. 3. pag. 460. (c) P. 463 Concil. Tom. 9 pag. 315; (d) Sous Henri III.

(e) Henri III & Henri IV.

Tome VII.

ZZzz

730 L'AUTORITÉ ECCL. N'A AUCUN POUVOIR & c.; qui regne sur nos cètes son glorieux héritage, si Dieu n'avoit béni les armes de Henri le Grand. Cest, pour le dire en un mor, être l'ennemi de Dieu & des hommes. Bellarmin compte jusqu'à dix-huit Papes depuis Grégoire VII, qui ont entre pris de déposter les Rois, & jusqu'à feize ou dix-sep Rois ou Empereurs que les Papes ont voulu déposséde de leurs Etats. Cinq de nos Rois , Philippe I, Philippe le Bel , Louis XII, Henri III & Henri IVI font de ce nombre. Ent que les Catholiques ne s'imaginent pas que les Princes, en demeurant attachés à la foi, n'ayent rien à craindre de la Cour de Rome. Nos Rois Philippe I, Pelhippe le Bel , Louis XII, Henri III étoient-ils hérétiques? L'Empereur Henri IV déposé par Grégoire VII étoit-il hérétique? Henri IV, Fréderic II avoient-ils apossalés?

Bousquoi quelques perionses semblent encore approuver les prétentions de la Coue de Rome.

Les peuples, toutes les Nations, tous les hommes font indignés de cette conduite de la Cour de Rome. Si quelques
Italiens sujets du Pape parlent autrement, c'est parce que le
Pape est Monarque dans le temporel des Etats de l'Eglise;
c'est à leur Souverain qu'ils obéssilent, c'est sous la loi de l'Etat
qu'ils plient, & nul n'oseroit dire dans ce pays là que le Pape
n'est pas infaillible, & qu'il n'a pas le pouvoit de déposer les
Rois. Si des Eccléssastiques soutiennent cette étrange opinion, c'est ou par la même raison, ou parce que le Pape distribue des Bénéssices & d'autres graces. Si enfin les circonstances où les hommes se trouvent, suspendent quelques sion
témoignage de la vérité, elle n'en est pas moins au sond de
leurs oœurs, elle ne se montre pas avec moins d'éclat à leurs
esprits, & elle ne se manissels pas moins dans les occasions
où elle peut eclore avec liberté.

XXIV. Gardons-nous bien de faire à l'Eglise universelle l'injure de

## SUR LE TEMP, DE LA PUISS. SECUL. CH. V. 731

lui attribuer la prétention monstrueuse des Papes.

defini quelque cl.ofe for cette grande queffion.

La Sentence prononcée par Innocent IV contre l'Empe- serlieurer Fréderic dans le Concile de Lyon, s'y trouve fans la clause ordinaire de l'approbation du Concile. Au lieu de la clause ordinaire: facro approbante Concilio, il y a facro presente Concilio.

On ne peut faire la même réponse par rapport au Décret du grand Concile de Latran contre les Princes fauteurs d'hérétiques, ni par rapport aux deux Décrets du Concile de Constance (a), qui déclarent excommuniés ceux qui en violeroient les Statuts, foit Rois, Empereurs, Papes, Cardinaux, Princes, &c. & privés de leurs Bénéfices, Charges & Dignités Ecclésiastiques & séculieres : le Décret du grand Concile de Latran, paroît encore bien plus formel. Voici comme l'Hiftorien de l'Eglise l'a traduit. » Les Puissances Séculieres seront » averties, & s'il est besoin, contraintes par Censures, de prê-» ter ferment publiquement, qu'ils chafferont de leurs terres » tous les hérétiques notés par l'Eglise. Que si le Seigneur tem-» porel étant admonesté, néglige d'en purger sa terre, il sera » excommunié par le Métropolitain & ses comprovinciaux; » & s'il ne fatisfait dans l'an, on en avertira le Pape, afin qu'il » déclare ses vassaux absous du serment de fidélité, & qu'il ∞ expose sa terre à la conquête des Catholiques pour la possé-» der paisiblement, après en avoir chassé les hérétiques, & les » conserver dans la pureté de la foi, sauf le droit du Seigneur » principal, pourvu que lui-même n'apporte aucun obstacle à » l'exécution de ce Décret (b). Ce Canon, comme on le voit, est encore bien plus fort que les deux Décrets du Con-

<sup>(</sup>a) L'un de la 14°, & l'autre de la 17°. Seffion.
(b) Fleury, Hist. Eccléssaftique 3°. Canon 1. 77. N. 47, Tom. 16.
ZZzzi

732 L'AUTORITÉ ECCL. N'A AUCUN POUVOIR, &c. cile de Conslance: celui-ci menace, à la vérité, de la privation des Charges & Dignités, les Rois, Princes & Empereurs qui s'oppoferont à ces Décrets, mais il ne donne pas au Pape le droit de disposer de leurs Etats, & ne reconnoît pas qu'il puisse absoudre leurs sujes du ferment de sidélité, & c'est ce que fait le Concile de Latran.

Quelques-uns de nos Théologiens prétendent que les Conciles qui ont fait ces Décrets, n'ont en en vue que les Princes qui avoient des fiefs relevans de l'Etat Ecclésiastique; mais le grand Bossuet reconnoît avec raison qu'ils sont généraux (c). Cela est bien clair par rapport au Concile de Constance, & cela ne l'est pas moins par rapport au Concile de Latran. Il est même à remarquer que le Decret de ce Concile est fait principalement par rapport à Raymond le vieux, Comte de Toulouse, vassal du Roi de France, lequel favorisoit les Albigeois. Le Pape Innocent III, dans ce Concile, dépouilla ce Prince de fes Etats, & les donna à Simon de Montfort, à la charge d'y pourfuivre les hérétiques, & d'y conferver la Foi Catholique. Lors donc que le Concile dit dans le fameux Décret qu'on vient de rapporter, que le Seigneur principal perdra lui-même le droit qu'il a sur les terres des hérétiques, lesquelles le Pape donnera à des Catholiques, supposé que ce Seigneur principal mette obstacle à l'exécution de ce Décret, c'est dire bien nettement, que si le Roi de France, par exemple, vouloit empêcher Simon de Monfort d'entrer en possession du Comté de Toulouse, & y maintenir Raymond le vieux, lui Roi de France perdroit le droit qu'il avoit sur ce Consté. Il faut donc avouez

<sup>(</sup>a) Non desunt qui putent es qua in his Conciliis de seudis decernuntur, ad seudos Ecclesiasticos tantum persinere, nos generatim dicta ad omnes persinere non resugimus. Bossuet, Desens. Cleri Gall. pag. 2. Iv. 8. C. 4.

SUR LE TEMP. LE LA PUISS. SECUL. CH. V. 733 de bonne foi que ce Décret regarde non-feulement les Princes feudataires du Saint Siége, mais encore tous ceux qui favoriferoient les hérétiques.

Ces Décrets étoient faits de concert avec la Puissance Temporelle, & il reste à sçavoir pourquoi les Princes y consentoient. La vraie raison est celle que donne l'Historien de l'Eglise, lorsqu'il parle des effets qu'avoient produit les mauvaises études dans les siecles dont il s'agit. Ce judicieux Historien, parlent de la frivole allégorie des deux glaives, sur laquelle les Docteurs de l'Eglise appuyoient le prétendu pouvoir du Pape pour déposer les Rois & les Princes, remarque que ce qui est de plus surprenant » c'est que les Princes eux-» mêmes & ceux qui les defendoient ne la rejettoient pas, ils » se contentoient d'en restreindre les conséquences. C'étoit » (ajoute cet Historien) l'effet de l'ignorance crasse des Laï-» ques qui les rendoit esclaves des Clercs pour ce qui regara doit les lettres & la doctrine. Or ces Clercs avoient tous » étudiés aux mêmes Ecoles, & puifé la même doctrine dans » les mêmes livres. Delà vient (continue le même Historien) » que les partifans de l'Empereur Henri IV contre le Pape » Grégoire VII, se retranchoient à dire qu'il ne pouvoit être » excommunié, convenant que s'il l'eût été, il devoit perdre » l'Empire. Fréderic II, se soumettoit au jugement du Con-» cile universel, & convenoit que s'il étoit convaincu des » crimes qu'on lui imputoit , particulierement d'hérésie , il » méritoit d'être déposé. Le Confeil de S. Louis n'en sçavoit » pas davantage, & abandonnoit Fréderic au cas qu'il fût cou-» pable; & voilà jusqu'où vont les effets des mauvaises étu-= des (a).

(4) Vo. Difcours.

### 7:4 L'AUTORITÉ ECCL. N'A AUCUN POUVOIR, &c.

Ce mal venoit principalement du Moine Gratien, dont le Recueil fur les Canons a été le feul qu'on ait fuivi dans les Ecoles & dans les Tribunaux pendant quatre siecles, comme le dit encore l'Historien de l'Eglise (a). Car ce fut sur cet Auteur que les Canonistes établirent cette maxime, que les hérétiques n'ont droit de rien posséder, ainsi que le remarque le même Historien (b). » Suivant cette nouvelle maxime (dit-il) » le crime d'hérésie emporte perte de biens, droits, Seigneu-» ries, même à l'égard des Souverains. On en accusoit tou-» jours ceux qu'on vouloit perdre, comme l'Empereur Fré-» deric II. Mainfroy & tant d'autres, fur quoi on ne man-» quoit pas de prétextes. Car après avoir excommunié un » Prince, & mis son Etat en interdit, s'il méprisoit les Cen-» fures, comme il faisoit le plus souvent, on l'accusoit de ne » pas croire la puissance des cless, & dès-lors on le tenoit » pour hérétique. On jugeoit de même de tout particulier qui of fouffroit un an l'excommunication, fans se mettre en de-» voir de se faire absoudre ». Voilà justement la maxime qui se trouve établie dans le troisieme Canon du Concile de Latran, que si un Prince souffre un an l'excommunication sans fe faire absoudre, il perdra son Etat que le Pape donnera à un autre.

Les Princes s'en rapportant pour les lettres & pour la docrine à des Clercs qui avoient tous étudié aux mêmes Ecoles, c'eft-à-dire dans le Décret de Gratien où ils avoient puifé ces, maximes, il n'y a pas lieu de s'étonner que ces Princes confentiffent à de pareils Décrets; il faut avouer cependant, que ces principes outrés sur l'excommunication, étoient encore plus

<sup>(</sup>a) III°. Discours, (b) VII°. Discours,

SUR LE TEMP. DE LA PUISS. SECUL. CH. V. 735 anciens que Gratien, & qu'ils ont servi de fondement à l'erreur que Grégoire VII a enseignée le premier : sçavoir que le Pape a droit de disposer des Royaumes & des Etats des Princes & de les déposer. » Il fonda (c'est toujours l'Historien de » l'Eglise qui parle) (a) cette prétention principalement sur l'ex-» communication, on doit éviter les excommuniés, n'avoir » aucun commerce avec eux, ne pas même leur dire bon jour, » fuivant l'Apôtre. Donc un Prince excommunié doit être » abandonné de tout le monde, il n'est plus permis de lui » obéir, de recevoir ses ordres, de l'approcher; il est exclus » de toute fociété avec les Chrétiens. Il est vrai que Grégoi-» re VII n'a jamais fait aucune décision sur ce point, Dieu ne » l'a pas permis, il n'a prononcé formellement dans aucun » Concile, ni par aucune Décretale, que le Pape a droit de » déposer les Rois; mais il l'a suposé pour constant, comme » d'autres maximes aussi peu fondées qu'il croyoit certaines. » Il a commencé par les faits & par l'exécution, & il faut » avouer qu'on étoit alors tellement prévenu de ces maximes. » que les défenseurs du Roi Henri se retranchoient à dire » qu'un Souverain ne pouvoit être excommunié.

Après cela, il ne faut plus être si surpris du progrès que sit perdant quelque tems cette erreur du pouvoir que le Pape s'attribuoir sur le temporel, & si les Schoassiques s'y sont lais-sés entrainer. Bossure, l'une des grandes lumieres de l'Eglise de France, ne sait pas difficulté de les abandonner sur ce point, & saint Thomas aussi-bien que les autres, parce qu'il n'y a pas effectivement moyen de les excuser d'erreur (b).

(a) III. Difcours. (b) Defens, Cler. Gall. 1. 8. c. 18. 736 L'AUTORITÉ ECCL. N'A AUCUN POUVOIR, &c.

Que la Cour de Rome ait fait mettre dans le Décret do Gratien (a) plusieurs Chapitres où l'on voit que les Papes des derniers siecles ont dispensé les sujets du serment de siddité envers leurs Souverains, & ordonné aux Evêques de se servir du glaive spirituel & temporel pour recouver les biens Eccléfissiques. Qu'elle ait sait glisser dans les Canons des Conciles qui ne sont pas reconnus incontestablement pour Œcuméniques, des expressions propres à favoriser les prétentions des Papes sur le temporel des Princes. Que dans le grand Concile de Latran & dans celui de Constance, elle air obtenu des Princes un consentement relatif aux circonstances, il ne résilute delà autre chose, si ce n'est que les Papes s'enties en possession d'absoudre les sujets du serment de sidélité. On ne peut douter du fait, c'est une possession de quelques années; mais le droit reste touiours à examiner.

Dans le droit, trois moyens sont infaillibles.

I. C'est un principe reconnu de tous les Théologiens, que nul dogme n'est reçu dans l'Eglise, s'il n'est défini comme tel & adresse aux fideles avec obligation de le croire (b). Les partisans les plus ourrés de la prétention des Papes ne l'ont jamais soutenue comme dostrine appartenante à la foi, & elle n'a jamais été définie comme telle. N'i le Concile de Constance; ni le grand Concile de Latran n'ont pensé à faire un dogme de cetté conséquence, ni à le preservire.

II. Ce qui rend les Décrets des Conciles de Constance & de Latran légitimes, c'est qu'ils étoient saits de concert avec la Puissance Temporelle. Les Ambassaders des Souverains qui affisionnt à ces Conciles, ont consenti à ces Décrets au nom

<sup>(</sup>a) Causa. 15. Quaft. 6. (b) Melchior Canus, lib. 5. bell. lib. 4 de Rep. C.

SUR LE TEMP. DE LA PUISS. SECUL. CH. V. 737 de leurs maîtres. Ce seroit une entreprise injuste de la part d'un Concile, que de prétendre dépouiller de quelque chose la Puissance temporel pour quelque crime , & de priver quelqu'un d'un bien temporel pour quelque mauvaise action, sans être autorisé à le faire par la Puissance temporelle qui feule a le droit de disposer des biens temporels; mais lorsqu'un Concile est autorisé à le faire par cette Puissance même, ce n'est plus une injustice. Tout le monde scait la maxime qu'on ne fair pas injure à celui qui consent (a); il est vrai que les Princes qui consentoient à perdre leurs Etats & leurs dignités, au cas qu'ils vinssent à enfreindre les Décrets du Concile, ne le faisoient qu'en supposant par erreur, que l'excommunication qui étoit la seule peine qui sut du ressort de l'Eglise, les dépouilloit du droit qu'ils avoient à leurs Dignités; mais cette fausse opinion étoit plus ancienne que les Conciles, le but des Décrets dont il s'agit, n'étoit pas de l'établir ni de la décider, c'étoit seulement de prescrire, pour le bien de l'Eglise, de certaines actions & de faire de certains Réglemens bons & justes en soi.

III. Ce qui tranche toute difficulté, c'est qu'il s'agit dans la prétention des Papes, d'une disposition de discipline, sur quoi l'Eglise n'a point reçu de privilége d'infaillibilité (b).

Un Prince ne sçauroit trop mesurer ses démarches avec la Cour de Rome. Elle met tout à profit. Ce qu'on fait par quelques inadvertance ou par respect pour la Religion, devient, dans prétentions du Pases mains, un exemple par lequel elle prétend justifier ses prétentions; mais les conséquences éloignées ne prouvent

rien.

<sup>(</sup>b) Dupin , Differt. Hift. pag. 550 & 571; Gui Coquille pag. 92. Tome VII.

## 738 LAUTORITÉ ECCL. N' A AUCUN POUVOIR, &c.

Les Papes ne peuvent pas non plus tirer avantage des démarches directes que l'intérêt a dictées à quelques Princes qui couvrant leur cupidité particuliere du prétexte de leur obéiffance envers le faint Siege, se sont portés à favoriser une prétention qui étoit si contraire aux Souverains en général. Les entreprises de la Cour de Rome ont été dans tous les tems mal reçues par les Princes qui n'y ont eu aucun intérêt, & elles feront toujours blâmées par ceux qui ne se trouveront pas en état d'en profiter. Mais les Souverains qui ont pu en tirer avantage, les ont regardées d'un autre œil, & fans beaucoup s'embarrasser des conséquences pour l'avenir, occupés simplement du présent, se sont quelquesois déterminés à profiter de l'occasion pour augmenter leur puissance. Les variations qu'on trouve dans la conduite des Princes, à l'égard des Papes, tantôt pour faire valoir l'autorité du faint Siege, & tantot pour s'y opposer, n'ont point d'autre source. Quand Ferdinand d'Arragon voulut usurper la Navarre, il reconnut que la Cour de Rome avoit droit de disposer des Couronnes, & il se rendit l'exécuteur des Décrets de Rome contre Jean d'Albret; mais lorsque Grégoire XIII prétendit que la Couronne de Portugal, vacante par la mort du Cardinal-Roi Henry, étoit dévolue au faint Siege, comme dépouille d'un membre du facré College, il eut beau envoyer un Légat (a), & s'opposer à la prise de possession de Philippe II, les prieres du saint Siege furent méprifées, & ne retarderent pas la conquête du Portugal d'une heure.

Les faits particuliers en cette matiere, sont de foibles preuves pour appuyer une prétention qu'il seroit à souhaiter, même pour la Cour de Rome, qui n'eût jamais été sormée. Il

<sup>(</sup>a) Le Cardinal Rinrio.

SUR LE TEMP, DE LA PUISS, SECUL, CH. V. 739 n'est pas question de sçavoir ce qui a été fait, mais ce qui a dû l'être (a).

Il paroît par mille endroits de l'Ecriture, que Jesus-Christ n'a donné aucune puissance temporelle à ses Apôtres. leur a déclaré que le gouvernement de son Eglise ne devo t sur Apôtres. ressembler en rien à celui des Rois (b). Il nous a aporis que fon Royaume n'étoit pas de ce monde, & que s'il en eût été; il se seroit servi de soldats comme les Rois, mais que c'est parce qu'il n'en étoit pas, que ses Ministres ne devoient pas s'oppofer aux ordres de la Puissance temporelle (c).

Un Joif se présenta un jour à Jesus-Christ, & lui dit : Maitre , ordonnez à mon frere de partager avec moi l'héritage. Jesus-Christ lui répondit : O homme, qui est-ce qui m'a établi Juge ou arbitre entre vous deux (d)? Il n'étoit pas question de détrôner un Souverain, de disposer de sa Couronne en faveur d'un autre, de faire passer un domaine de la tête du légitime propriétaire fur celle d'un usurpateur qui cherchoit à l'envahir. Ce n'est pas aussi sur l'injustice de la demande que le resus de Notre Seigneur est fondé. Il ne s'agissoit que d'un partage raisonnable à faire entre deux freres, dont l'un vouloit s'attribuer toute la fuccession paternelle, & c'est uniquement parce que Jesus-Christ n'étoit pas venu au monde pour être juge des choses temporelles, 'qu'il rejetta la demande qui lui étoit faite. Saint Ambroise sur ce lieu, dit que Jesus-Christ a raison de

A A a a a i j

Jefus - Christ n'a

<sup>(</sup>a) Verum ne ditas fic actum effe fape numero, fed hoc fieri fic decere. Aul. Gell. L 10. C. 19.

<sup>(</sup>b) Reges gentium dominantur corum , vos autem non sic. Luc Chap. 22. 2. 25; Math. Chap. 20 . 22; Marc Chap. 10. 2. 43.

<sup>(</sup>c) Regnum meum non est de hoc mundo. Si ex hoc mundo esset regnum meum ; ministri mei utique decertarent ut non traderer Judais, nunc autem regnum meum

non est hinc. of som. Ch. 28. v. 36.

(d) Magina, dic frasri meo us dividat meum hareditatem; at ille dixie: homo quis me conflituit judicem aut divisorem inter vos ? S. Luc Chap. 12 v. 13.

740 L'AUTORITÉ ECCL. N'A AUCUN POUVOIR, & c. refuser d'étre juge des affaires temporelles, étant descendur pour des choses célestes (a). Celui, dit S. Bonaventure, que Dieu avoit envoyé pour distribuer les biens spirituels, resusée avec raison de faire le partage des biens temporels (b).

On voulut faire Jesus-Christ Roi, & il se cacha (c).

Il ordonna qu'on payât le tribut à Céfar, en rendant à Dieu ce qui est à Dieu.

Il est vai qu'il nous apprend que toute puissance lui a été donnée, mais ce n'est que du pouvoir spirituel qu'il parle, comme le prouve la suite de son discours, & il n'en donne point d'autre à ses Apôtres (d). Tout ce que Jesus-Christ a fait d'autorité, il l'a sait, non par un pouvoir humain mais divin. Lorsqu'il chassa du Temple les gens qui y trassquoient, le soue dont il se servit, étoit un signe & non pas un instrument de la colere divine. Dans une autre occasion, la salive & l'huile étoient des marques de guérison & non pas de véritables remedes.

X X X V 11. Doûtrine des Apôtres.

Les Apôtres, infiruits par leur divin Maître, ont enseigné sa doctrine aux premiers sideles, & ils leur ont fait une obligation de conscience d'être soumis aux Puissances de la terre, de leur garder une entière sidélité, de payer les tributs, de prier pour les Rois & pour ceux qui étoient élevés en dignité. Aussi jamais les Empereurs idolâtres n'ont trouvé de sujets plus soumis, de citoyens plus zelés, & de soldats plus dévoués à la désense de l'Empire, que parmi les Chrétiens.

(c) S. Joan. C. 6. 25. 15.

<sup>(</sup>a) Bene terrena declinas qui propeer calessia tanum descenderat, nec dignatur judes esse listimum é arbiter facultatum.
(b) Quia Deus miserat eum ad spiritualia communicanda, ideò descendere recus ab at ad temporalia.

<sup>(</sup>d) Euntes ergo docete omnes gentes, bapitemets cos in nomine Pemis, & Filli; & Spiritili Santli, docentes cos fervare omnia quacumque mandavi your escevobifcam fam omnibus diebus uique ad confammationem faction.

SUR LE TEMP, DE LA PUISS, SECUL, CH. V. 741 Honorez Dieu & le Roi, dit Théophile (a), & ne leur défobéiffez jamais.

Athénagore (b) parle ainsi aux Empereurs : « Votre Gou-» vernement est tel, qu'en y faisant attention on peut se for-res des trois premer une idée de gouvernement céleste; car de même que sout est sous la puissance de Dieu & de son Verbe, aussi

Combien l'antiquité Ecclésiastique étoit-elle éloignée de ces chimériques prétentions des Papes modernes! Nous ref-» pectons l'Empereur (disoit Tertulien) comme celui qui est » le second après Dieu, qui tient de Dieu tout ce qu'il est, & » qui n'est inférieur qu'à Dieu se ul (c).

La doctrine d'Origene revient à celle de Tertulien (d).

Loin de croire que le Pape peut déposer les Princes, les Peres étoient persuadés que les Chrétiens ne devoient opposer res de ficele, qu'une humble patience aux persécutions des Princes, en attendant le jugement de Dieu. C'est la doctrine de Lactance (e).

Saint Athanase, Patriarche d'Alexandrie, n'est occupé dans ses Apologies, qu'à se justifier des calomnies, dont les Arriens le chargeoient auprès de l'Empereur, à qui on vouloit faire croire que le Saint se mêloit des affaires d'Etat.

On ne soupçonnera pas le grand Osius d'avoir méconnu les droits de l'Église. Il fixe exactement les bornes des deux Puisfances, lorsqu'il donne ce conseil à l'Empereur Constance : » Ne vous mêlez point des choses Ecclésiastiques. Dieu vous

(d) Sur l'Epitre aux Romains Pag. 397. (e) P. 534.

so tout yous est-il soumis.

<sup>(</sup>a) Dans le premier livre de fon ouvrage contre les ennemis de la Religion Chrétienne pag. 77. (b) Dans son Apologie pag. 17.

742 L'AUTORITÉ ECCL. N'A AUCUN POUVOIR, &c.

na mis l'Empire entre les mains, & il nous a confié le foin de non Eglife; & comme ce feroit contredire la volonté que d'entreprendre fur votre pouvoir; auffi feriez-vous coupable no fi vous vouliez attirer à vous la connoissance des affaires de l'Eglife (a).

Saint Bafile le Grand, Evêque de Céfarée n'oppose que la priere & la patience aux violences de l'Empereur Valens.

Optar s'exprima à peu près comme Tertulien depuis que les Empèreurs eurent embraffé la Religion Chrétienne. » L'Em-» pereur (dit ce Pere de l'Eglife) n'a au-deffus de lui que Dieu « qui l'a fait Empereur; & S. Paul enfeigne avec raifon, qu'il » faut prier pour les Rois & pour les Puissances, quand même » ils vivoient en Payens (b).

Saint Ambroise, Archevêque de Milan, pensoit que les Rois ne pouvoient être punis que de Dieu (c). Les richesse de l'Eglise, selon lui, c'est la soi, & elle ne possede que ce-la (d). » Quand on me sera violence (dioit-il) je ne sçais ce » que c'est que de résister. Je puis pleurer, je puis gémir contre les armes, contre les soldats, contre les Goths, mes larmes sont mes armes, ce son là les seules désenses se sevêques, & je ne dois ni ne puis en aucune maniere me désensenses. Ce soint, sermant la porte de son Eglise à Théodose, après le massacre de Thessalonique, ne laissa pas de

(a) Dans faint Athanase pag. 371.

(b) Super Imperatorem non est nife solut Deus qui secit Imperatorem . . . . meritb Paulus docet orandum esse pro Registus & Potochlatibus, etiam se salit esset Imperator qui gentiliter viveret. Optat pag. 16 & 67.

<sup>(</sup>c) Sequitur: Tibi foli peccavi. Rex utique erat, nullis infe legibus tenebatur, quia liberi funt Reges à vinculis delfidrum. Neque enim ullis ad peram vocantur legibus, tuti fish Baperii posellas, homini ergo non peccavit, cui non tenebatur obnogius. Amb. Tom. 1, pag. 692.

<sup>(</sup>d) Tome 2. pag. 837. Nihil Ecclefia fibi nift fidem possidet.

<sup>(</sup>c) In Orat. ad Auxent.

#### SUR LE TEMP. DE LA PUISS, SECUL, CH. V. 743 prêcher l'obéissance qu'on devoit à cet Empereur.

Saint Augustin enseigne qu'il n'y a que Dieu qui ait droit de donner les Empires. » N'attribuons (dit ce Pere) qu'au feul res de ciaquients » vrai Dieu le pouvoir de donner les Royaumes & les Empires,

- » ce n'est qu'aux seuls justes qu'il donne la sélicité du Royau-» me des Cieux; mais pour les Royaumes de la terre, il les
- » donne comme il lui plait, aux justes & aux impies, quoique

» rien d'injuste ne puisse lui plaire (a).

Saint Leon, Pape, ne menace pas Théodofe le jeune de le priver de l'Empire, s'il continue de prendre la protection de l'hérésiarque Eutyclés; mais il prie, il follicite, il demande, jusqu'à la mort de cet Empereur, la tenue d'un Concile général pour reclifier ce qui avoit été fait dans le Conciliabule d'Ephèse.

Saint Chryfostôme dit que c'est aux Rois & non pas aux Evêques de gouverner, en impofant quelque nécessité qui vienne de la puissance humaine. Il n'est pas permis, dit-il ailleurs, aux Princes Chrétiens d'user de la force pour corriger . les pécheurs. Les Juges féculiers exercent ce pouvoir fur ceux qui font du mal & que l'on découvre avoir violé les Loix, ils les contraignent, bon gré mal gré qu'ils en avent, à ne pas vivre à leur fantaisie; mais pour nous, nous devons travailler à rendre meilleurs de tels gens, en les perfuadant & non pas en les forçant, car les Loix ne nous ont pas donné ce pouvoir pour réprimer les pécheurs, & quand même elles nous l'auroient donné, ce feroit en vain que nous voudrions l'exercer, puisque Dieu couronne, non ceux qui s'abstiennent de pécher par crainte, mais ceux qui s'en abstiennent volontairement. Il

<sup>(</sup>a) Que cum ita sant, non tribuamus dandi regni atque Imperii potestatem nisi Deo vero, qui dat felicitatem in regno calorum soits piis, regnum verò terrenum & piis & impits, scuti placet, cui nitil placet nigulti. Tom. 7, pag. 138.

744 L'AUTORITÉ ECCL. N'A AUCUN POUVOIR, &c. faut donc que nous prenions beaucoup de peine, & que nous usions de beaucoup d'adresse pour engager ces malades spirituels à venir eux-mêmes se faire guérir par les Prêtres. « Tout » le monde (dit ce Saint dans un autre endroit (a)) doit être » foumis aux Puissances. Ce précepte est pour les Prêtres & » pour les Moines. Quand bien même vous seriez Apôtre, » Evangéliste ou Prophete; en un mot qui que vous soyez, » vous êtes obligés de vous foumettre aux Puissances.

Soit Prêtre, foit Evêque, ou Moine, foyez foumis aux Puiffances, dit Théodoret (b).

Arnobe, interprétant ces paroles du Pfeaume; J'ai péché à vous seul, en donne une interprétation bien éloignée de l'opinion qui constitue les Papes Juges des Souverains dans le temporel (c). Pourquoi David n'avoit-il péché qu'à Dieu? Parce qu'il étoit Roi, qu'il ne craignoit personne que Dieu, & qu'il n'avoit que Dieu au-dessus de lui.

Felix III, suppliant l'Empereur Zenon de consentir qu'on effaçât des Diptyques le nom d'Achaïe, lui parle un langage bien différent de celui des Papes, qui ont voulu foumettre les Couronnes à leur Thiare (d).

Quoique du tems de Gélase, la Cour de Rome portât déja bien haut ses prétentions, elle ne songeoit pourtant pas encore à diminuer l'autorité des Princes. Ce Pape convenoit que

( a ) Dans l'Homélie 23 fur le Chap. 13 de faint Paul.

(a) Dans Homélie 3 fur le Chap 13 de laust rau.
(b) Tom. 3, pag. 90.
(c) Tib foispecters, 6, verf, du Pf. 50. Omais qui fip judicio vivis cam dell'aguir, peccar Do, peccar lo legibus mundi. Hie autom Rex fui nullo allo, niff fui foi Do o agens sifim pure flochasen fuiam neusous, Do fui peccavit.
(d) Hes epo, Reversalifime Fuincep, Besti Petra supdiscampe Fuirirs, non autoritative vidus Applibites purplatis ecotopares, fel compann foidistics paur fuierirs.
Autoritative vidus Applibites purplatis ecotopares, fel compann foidistics paur fuierirs.
Morello dell'actività dell'agricultura dell'agricultura paur fuierir difficient film matter esperance manne vitti difficient per foi petro dell'agricultura paur fuierir difficient film matter esperance manne vitti difficient petro dell'actività dell'agricultura dell'a Neque, venerande fili, respuas supplicantem; neve meam velis dissimulare personam. Concil. Tom. 4. pag. 1087.

l'Eglife

SUR LE TEMP. DE LA PUISS. SECUL. CH. V. 745 l'Eglife n'avoit aucune autorité dans les affaires civiles. En écrivant à l'Empereur Anastase, il lui parle ainsi (a): » Auguste, » Empereur, l'autorité des Pontifes & la puissance des Rois » gouvernent principalement le monde. Vous favez, très-clé-» ment fils, que quoique vous teniez le premier rang dans » l'Empire, vous baissez toutefois la tête devant les Ministres » des chofes divines, en ce qui concerne la Religion. C'est à eux » que vous vous adressez pour être sauvé. Ce sont eux qui vous » admettent à la participation des divins Mysteres; & s'ils sont » les premiers à donner l'exemple de la foumission aux loix » que vous faites, avec quelle affection devez-vous vous fou-» mettre de votre côté à ce qu'ils ordonnent pour la légitime » administration des Sacremens.... Jesus-Christ dit encore le même Pape, a réglé par une fage & admirable disposition, » ce qui convenoit au falut des siens, dans le dessein de les » fauver par le remede de l'humilité, & de les défendre con-» tre le piege de l'orgueil, il a tellement distingué les devoirs » des deux Puissances, & assigné à chacune les fonctions & » les honneurs qui lui font propres, que les Empereurs Chré-» tiens ont besoin des Pontifes pour le salut-éternel, & que o les Pontifes suivent les Loix Impériales pour le cours des » choses temporelles. Jesus-Christ l'a ainsi ordonné, asin que » les fonctions spirituelles sussent très-distinguées des entrepri-» ses humaines, & que celui qui est enrôlé dans la milice de Dieu, ne s'ingérât point dans les affaires du siecle (b).

Tome VII.

ВВЬЬЬ

<sup>(</sup>a) Geld, Ex. 9. ad Acallyl, Imp. 123. 6 1182.

(b) Gulut et Venc, Acad. Chilly memo pragititati humana, quod foroum faluit congruent differedation. may fife tempera. Sic alliendrus proprie digitationity differed to the congruent differedation. may fife tempera. Sic alliendrus proprie digitationity differed differed to the constant medicals humalitate felowir, sono humand faperbits versus intercept: un & Christian Imperatures pre attend with Positificium information of the constant privation of the constant privation of the constant private for exemple to accordate un implication of the constant private for exemple co

746 L'AUTORITÉ ECCL. N'A AUCUN POUVOIR, &c.

XII. Quoique l'apologie de Symmaque eontre l'Empereur Anaferte fait foit écrite d'un flyle bien amer, ce Pape convient que l'Empereur ne doir rendre compte de les actions à aucun mortel, & il ajoute: L'ous avez l'administration des choses temporelles, G nous sommes les dispensateurs des choses spirituelles (a). Voilà les bornes des deux Puissances bien marquées.

Saint Fulgence attefte qu'il n'y a rien de plus élevé dans le fiecle que l'Empereur (b).

Cassiodore (c) n'explique pas ces paroles: Pai péché à vous seul, autrement que S. Ambroise & qu'Arnobe.

Agapet, Diacre de Conflantinople, dit à l'Empereur Justinien, dans les avertissemens qu'il lui donne, qu'il ressemble à Dieu par son pouvoir, puisqu'il n'y a personne sur la terre plus clevé que lui (d).

Le Pape Pelage premier, écrivant à Childebert qui lui avoit demandé fa profession de foi, reconnoît qu'il est obligé de le faire, parce que le précepte d'être soumis aux Princes regarde autant le Pape que les autres hommes (e).

Quelle eff la docline de S. Grégoire , Evêque de Tours , parlant à Chilpétic fur l'affaire de Prétextat. » Si quelqu'un de » nous a bleffé la Juffice , vous pouvez le punir ; mais si vous » la violez vous-même , qui vous corrigera? Nous vous faifons des remontrances ; mais vous ne les écoutez qu'autant » que vous le voulez. Si vous n'y avez pas égard, qui vous con-

<sup>(</sup>a) Symmac. Apologet. adversus Anastas. Ep. 6.
(b) Quantum autem periinet ad hujus temporis vitam, constat quia in Ecclescă num Pantisce potior, & in seculo nemo Christiano Imperatore celsor inventur. pag. 691. C. 25.

<sup>(</sup>c) Tom. 2. pag. 170. (d) Bibl. pat. Tom. 11. pag. 610.

<sup>(</sup>e) Quibus nos esiam subditos effe fantla Scriptura pracipiunt. Congil. Tom, 5: pag. 803.

# SUR LE TEMP. DE LA PUISS. SECUL, CH. V. 747

adamnera, si ce n'est celui qui est la Justice même (a)? S. Grégoire le Grand reconnoît qu'il étoit sous la dépen-

dance de l'Empereur, & que l'Empereur ne reconnoissoit res du festione point de supétieur (b). Il appelle l'Empereur son Seigneur & il se dit son Serviteur. Grégoire est le premier des Papes qui a pris le titre de Serviteur des Serviteurs de Dieu, & ce titre devenu glorieux en son humilité, n'a été refusé par aucun de ses Successeurs. Ce saint Pontise prenoit ce titre à la lettre; mais quelques-uns de ses Successeurs ont voulu marquer par là une dignité souveraine, prenant en un sens ridicule ces paroles qui se trouvent dans les trois Evangélistes (c): Que celui qui est le plus grand d'entre vous en soit comme le Servi. teur. Alors les Evêques s'appelloient Papes, ou Peres; Pontifes Apostoliques. &c. Tous ces titres étoient communs à tous les Evêques, comme on le voit dans les ouvrages des anciens Auteurs Ecclésiastiques. Ce ne fut que vers la fin du onzieme siecle que Grégoire VII, dans un Concile tenu à Rome, ordonna que le nom de Pape demeureroit propre au feul Evêque de Rome, & c'est ce que l'usage a autorisé en Occident; car en Orient, on donne encore ce nom aux simples Prêtres.

<sup>(</sup>a) Si quis de nobis, & Rex, justitie tramitem transcendere voluerit, à te corrigi potest. Si verd tu excesserie, quis te corripiet? Loquimur enim tibi, sed si volueris, audis. Si autem nolueris, quis te condemnabit, nisi is qui se pronuntiavis

volueris, audis. Si anten molteris, quis et condemadis, nifi is qui fe promutaris def nifitand Fore, Itana. lab. 5. Cap. 59.

(3) Eso anten bodguna petratu veilre famular in hase fugglines en estes ut format per molter de la construcción de 6 ; fed quia Deum timeo, in mortem cujulibet hominis me misere formido. Concil. Tom. 2, pag. 677, 676. 677, 726. (c) Saint Mathieu, Saint Luc, & Saint Marc.

748 L'AUTORITÉ ECCL. N'A AUCUN POUVOIR, &c.

Isidore de Seville dit qu'il n'y a que la crainte de Dieu qui puisse contenir les Princes, parce qu'ils n'ont point d'autre supérieur que Dieu (a).

. L'Auteur de la vie du Pape S. Martin (b) dit que quelques-uns vouloient faire croire que ce Pape avoit eu dessein de résister à Caligius, mais que l'Eglise Romaine lui rendoit cette justice, qu'il auroit mieux aimé mourir dix fois que de voir répandre pour lui le fang d'un homme, & qu'il fe livra comme un agneau pour être livré à l'Empereur & pour ne pas réfifter.

Agathon écrivoit à l'Empereur dans les mêmes termes que ceux dont S. Grégoire se servoit, lorsqu'il parloit de l'Empercur (c).

XLIII. Antorité des Peres du huitieme

Si le Roi péche, dit Béde, il ne péche qu'à Dieu (d). Gregoire II en écrivant à l'Empereur Leon l'Isaurien ; s'énonce en ces termes : » Comme le Pontife n'a point de » droit de se mêler des affaires de la Cour, ni de donner les » Charges de l'Etat; ainsi l'Empereur n'a pas le pouvoir de » régler les affaires de l'Eglise (e).

S. Jean Damascène adopte cette maxime d'un ancien Pere , que nous devons respecter nos Gouverneurs , quelque méchans qu'ils soient, à cause de celui qui leur a fait part de son autorité (f).

Le jour de la Fête de S. Pierre & de S. Paul, on faisoit dans la Préface de la Messe, une énumération de toutes les prérogatives de ces deux Apôtres, S. Pierre ( v difoit-on ) a

<sup>(</sup>a) Concil. Tom. 7. pag. 472.
(b) Surius, Novembre, page 295, Voyez l'Epitre de Martin à Théodore; Concil. Tome 6. page, 65.

<sup>.</sup> done to . page. 03. (c) Concil. Tom. 6. pag. 639, 632, 639, 678, 679. (d) Rex f precest, foll Deo pectat. Concil. Tom. 8. pag. 552. (c) In Cap. Ep. ad. (f) Concil. Tom. 2. pag. 338 & 359.

SUR LE TEMP. DE I A PUISS, SECUL, CH. V. 749 recû les clefs de l'Empire céleste, le pouvoir de lier & de délier les ames. Ces termes étoient exclusifs de tout pouvoir sur le temporel; mais pour tâcher de faire perdre la trace de la Tradition, on a altéré le Missel (a).

Jonas, Evêque d'Orléans, dit, comme S. Fulgence, qu'il Autorité des Pen'y a rien de plus élevé que l'Empereur Chrétien, & que, lors- fiecle. que les Princes s'écartent de leur devoir, les Evêques n'ont que la voie de la remontrance (b).

Le Concile de Paris (c) & celui d'Aix-la-Chapelle (d) étoient dans les mêmes sentimens. Ils citerent avec éloge le passage de S. Fulgence qu'on a rapporté.

C'est Hincmar qui a composé les Lettres que Charles le Chauve a écrites à Adrien II. » Vos Prédécesseurs , lui dit-il , » se contentoient de gouverner l'Eglise, pourquoi voulez-vous » gouverner l'Etat? Il n'y a que l'enfer qui puisse vous avoir » porté à prendre ce parti. » Dans une autre Lettre qu'il écrit lui-même au Pape, il rapporte que les François avoient été fort surpris de voir qu'Adrien osoit se mêler de disposer des Couronnes (e).

Ecumenicus (f) explique le treizieme Chapitre de l'Epître Autorité des Peres du dixieme fieaux Romains, de la même maniere que S. Chryfostôme & cle. Théodoret.

L'Assemblée générale du Clergé de France de 1682 a déclaré que les Rois ne sont soumis à aucune puissance Ecclé- rale du Clergé de

XLVI. Sentimens de. l'Assemblée géné-

(a) Dans les anciens Missels, & dans le Diurnal imprimé à Anvers en 1553, la Collecte étoit : n Deus qui beate Petro Apossolo tuo, collaits clavibus regni cales-neit, animas ligandi & folvendi, Pontissium tradidist. n On a supprime le mot am mas dans les Editions modernes des Missels & des Breviaires. V. Mabillon lit.

9. pag. 273. (b) Spicileg. Tom. 5. pag. 67, 68.

(c) Celebre en 829. (d) En 836.

(e) Concil. Tom. 2. pag. 704, 709, & 695.

(f) Tom. 1. pag. 373.

750 L'AUTORITÉ ECCL. N'A AUCUN POUVOIR, &c. fiaffique, par l'ordre de Dieu, dans les choses qui concernent le temporel; qu'ils ne peuvent être déposés directement ni indireclement par l'autorité des clefs de l'Eglise; que leurs Sujets ne peuvent être dispensés de la soumission & de l'obéissance qu'ils leur doivent, ni déliés du serment de fidélité; que cette doctrine nécessaire pour la paix publique, & autant avantageuse à l'Eglise qu'à l'Etat, doit être tenue comme conforme à l'Ecriture Sainte, à la Tradition des Peres de l'Eglise, & aux exemples des Saints.

» Nous ne cesserons ( disent les Prélats d'une autre assem-» blée générale de ce même Clergé (b) ) de révérer en vous » cette autorité souveraine, indépendante, soumise à Dieu » seul de qui vous la tenez, & nous regarderons la soumission » & la fidélité que tous vos sujets vous doivent & que la loi » de Dieu prescrit, comme un devoir sacré que nulle puis-» sance ne peut les dispenser de remplir. C'est la doctrine que » nous avons reçue de nos peres, que nous transmettrons à » nos fuccesseurs, que nous ne cesserons de prêcher à vos » peuples, & à laquelle nous ne laisserons jamais donner aucune » atteinte. \*

Les Papes n'ont aucun pouvoir direct ni indirect sur le temte nont au- porel des Princes. La puissance temporelle vient de Dieu & ne dépend que de lui. Soumise à Dieu seul de qui elle émane, elle ne dépend d'aucune autorité Ecclésiastique, ni par conséquent de celle du Pape. Elle ne peut être corrigée par aucune puissance sur la terre. Les limites dans lesquelles J. C. a renfermé les deux Puissances qui gouvernent l'Etat, & dans l'État l'Eglise, sont dignes de la sagesse infinie, & très-nécessaires pour conserver la tranquillité publique, en main-

(a) Lettre de l'Affemblée de 1710 au Roi.

SUR LE TEMP. DE LA PUISS. SECUL. CH. V. 751 tenant une heureuse harmonie entre l'Empire & le Sacerdoce. Il y a parmi les hommes deux grandes fociétés, l'Eglife & l'Etat , l'Eglise est dans l'Etat ; & elle ne peut être sans l'Etat, & la fin qu'elle se propose & les moyens dont elle se fert pour y parvenir, sont tous différens de ceux de la société civile. La fin de la fociété cilvile est de procurer le bien temporel des peuples qui dépendent principalement de la tranquillité de l'Etat; mais on ne parvient à la vie éternelle que par des actions qui partent du cœur, & dont le motif est l'amour qu'on a pour Dieu : ainsi il ne serviroit de rien à l'Eglise de fe servir de force & de violence, pour faire faire à un homme des actions extérieures de Religion, sans aucun mouvement de piété. Elle ne doit s'attacher qu'à disposer leurs cœurs & leurs volontés à vivre selon les maximes de Jesus-Christ, au lieu qu'il importe peu pour le bien de l'Etat en soi, que ceux qui obéissent aux loix le fassent de bonne volonté, pourvû qu'ils le fassent.

En un mot, l'autorité de la fociété civile s'étend sur les corps, & celle de l'Eglife sur les cœurs. Comme on peut containdre le corps, cetx qui ont en main la puissance de l'Etat, ont le pouvoir de punir de mort ou d'autres peines temporelles, les personnes qui sont des adions contraires aux loix de l'Etat; mais comme on ne peut contraindre les cœurs de la même maniere, l'autorité Ecclésastique n'a pas le même pouvoir, elle n'a\_d'autres voies pour se faire obéir, que les enseignemens & les remontrances. Si elle employe les commandemens & que l'on n'y obéssife pas, elle ne peut que déclarer indignes de la fociété & de la vie éternelle, ceux qui ne veulent pas l'écouter. Les fins de l'Etat & de l'Eglise sont si distêtentes, qu'il ne saut pas s'étonner si les moyens dont

752 L'AUTORITÉ ECCL. N'A AUCUN POUVOIR, &c. on se doit servir pour les obtenir, le sont entierement aussi.

Le pouvoir que Jesus-Christ a donné à son Eglise est tout renfermé dans l'ordre des choses spirituelles & qui regardent le falut éternel (a). Il lui a promis les clefs du Royaume des Cieux, en adressant la parole à S. Pierre qui figuroit son unité. Il lui a donné, dans la personne de tous les Apôtres qui repréfentoient son universalité, le pouvoir de lier & de délier les ames, de remettre & de retenir les péchés, avec promesse de ratifier dans le Ciel les Sentences qu'ils auroient prononcées fur la terre. Il les a établis ses Ministres, les dispensateurs de ses mysteres, les Prédicateurs de son Evangile, les Juges des Controverses qui s'éleveroient sur la foi, en les assurant que qui les écoute, l'écoute, & qui les méprise le méprise. Dans l'exercice de ce pouvoir confié par J. C. aux Apôtres & en leurs personnes aux Evêques leurs successeurs, les Princes de la terre ne sont pas distingués de leurs Sujets. Tous sont également obligés d'écouter l'Eglise, d'observer ses loix, de se soumettre à ses décisions, & de s'adresser à ses Ministres pour recevoir les Sacremens & les graces qui y font attachées. Mais quoique les Rois foient foumis à l'autorité des cless comme pécheurs, ils ne peuvent néantmoins souffrir aucune diminution de leur puissance comme Rois.

Les Ultramontains qui veulent foumettre la puissance des Rois à l'autorité des Evêques de Rome qui est d'un ordre différent, tombent dans le sophisme que les Logiciens appellent: Transtito de genere ad genus. Les Rois, en tant que Chrétiens, sont soumis à l'autorité des Pasteurs de la Relion Chrétienne, mais la souveraine puissance des Rois n'est pas

(4) Math. 16. 19; Math. 18, 18; Jean 20, 23; Luc 10. 16.

foumife

SUR LE TEMP. DE LA PUISS. SECUL. CH. V. 753 foomife à ces Pafleurs, elle en est encierement indépendante. Le Roi encore mineur doit obéir à ceux qui sont préposés à son éducation, mais l'Officier du Roin'y est pas obligé, parce que l'autorité du Roi que le Magistrat exerce n'est point soumisé à ceux à qui l'éducation du Roi est considée. Tout mari, out pere, tout Prince Chrétien est soutiers, en tant que Chrétien, aux Ministres de l'Eglier, dans les sonctions légicimes de leur ministre exercé dans son genre; mais la puissance du mari, du pere & du Souverain, ne sont point sujettes à l'autorité Ecclésiastique.

Si Jesus-Christ avoit prétendu donner à S. Pierre le pouvoir de disposer des Couronnes, de détrôner les Rois, de renverser l'ordre établi dans les Monarchies, de dispenser les Sujets de l'obéiffance qu'ils doivent aux Puiffances établies par l'ordre même de son Pere, il n'auroit pas borné ses promesses aux choses celestes; avec les cless du Royaume du Ciel, il lui auroit clairement confié celles de l'Empire de l'Univers ; & après avoir déclaré à ses Apôtres que toute puissance lui a été donnée dans le Ciel & fur la terre, il ne se seroit pas contenté de leur commander également à tous d'enseigner & de baptiser toutes les nations, il auroit ordonné distinctement à S. Pierre d'y changer le Gouvernement à fon gré, pour établir des Princes Chrétiens à la place des Idolâtres; & il lui auroit promis fon affistance pour le foustraire lui & tous les membres de l'Eglise, à la domination de tant de Princes qui ne se servoient de leur puissance que pour s'opposer au progrès de l'Evangile.

Quand S. Pierre lui demanda quelle feroit la récompense de ceux qui avoient rout quitré pour le suivre, après l'avoir assuré Tome. VII. CCcc 754 L'AUTORITÉ ECCL. N'A AUCUN POUVOIR, &c.

qu'ils seroient assis sur douze trônes pour juger les douze tribus d'Ifraël, pourquoi ne jugea-t-il pas à propos de prédire en même-tems la future élévation temporelle des Evêques & de leur Chef? Sinon pour apprendre à tous les Evêques, à ne pas regarder cette prospérité mondaine comme une récompense du défintéressement & de la fidélité qu'il exige des Evêques, ou contre un privilége essentiellement attaché à leur ministère. C'est à la piété & à la libéralité des Princes Chrétiens que l'Eglife doit ses richesses. Ce sont les Rois de France qui ont élevé les Evêques de Rome à la grandeur temporelle où ils font parvenus. Jamais les Rois, en se dépouillant, en saveur de l'Eglise & des Papes, des biens qu'ils ont confacrés à l'Autel par un motif de Religion, n'ont prétendu foumettre leur Couronne & leurs droits à ces clefs divines qui ne font destinces que pour leur ouvrir ou pour leur fermer le Royaume du Ciel, ainsi qu'au commun des fideles, fur les biens & fur la personne desquels l'Eglise n'exerce d'autorité qu'autant qu'il plaît aux Princes féculiers de le permettre.

Il est évident que J. C. lui - même n'ayant voulu exercer aucune autorité temporelle, ses Vicaires n'en peuvent exercer aucune. Le Seigneur leur a-t-il communiqué un droit plus grand que celui qu'il a exercé lui-même? Le Ministre est-il au dessis du Maitre?

La Religion Chrétienne a uniquement pour fin de conduire les hommes au Royaume du Ciel, sans rien changer aux loix du Gouvernement civil. Cette Religion se feroit rendue justement odieuse aux Princes de la terre, si elle se suit attribuée quelque pouvoir sur les choses temporelles. Les Chrétiens chargés de la haîne publique auroient été poursuivis par

SUR LE TEMP. DE LA PUISS. SECUL. CH. V. 755 tout, moins comme adorateurs du vrai Dieu, que comme ennemis des Etats, rebelles à l'autorité souveraine, & perturbateurs du repos public. Les Apôtres n'avoient garde de vouloir disposer à leur gré des Empires. Il étoit réservé à des siécles corrompus de voir naître des Pasteurs qui prétendissent être en droit de rompre les liens qui attachent les Sujets à leur Souverain. On comprend quels obstacles cette nouvelle prétention de la Cour de Rome a pû apporter à la propagation de la foi. Les Princes qui font hors de l'Eglise Catholique, informés que le Chef de notre Religion enseigne qu'on doit croire, de nécessité de falut, que les Souverains qui embrassent le Christianisme soumettent leur puissance à une autorité supérieure, ont craint de devenir les vassaux du S. Siége, & que leur Couronne ne leur fût ôtée. Combien d'exemples n'ont pas dû les alarmer! Ils se sont opposés au progrès de la Religion Catholique, & ils ont été persuadés que moins il y auroit de Catholiques dans leurs Etats, plus leur Couronne seroit assurée.

Rien ne peut affoiblit les liens factés qui attachent les Sujets à leur Souverain. C'eft une maxime certaine, elle est aussi ancienne que les fociétés civiles, elle a vú former tous les Empires, & les a conservés. Mais la doctrine contraire qui foumer la personne sacrée des Rois aux prétentions ambitieuses de la Cour de Rome, les demiers siecles l'ont vu naître, L'erreur ne peut être aussi ancienne que la vétité.

La prétention des Papes doit être rejettée non-feulement dans les principes d'un Gouvernement fage & éclairé; mais encore par les préceptes de l'Evangile qui a confacré ces principes, & par un attachement inviolable aux vérités

CCccc ij

756 L'AUTORITÉ ECCL. N'A AUCUN POUVOIR, &c.; fublimes de la Religion. L'une & l'autre de ces fources font également favorables à l'opinion que nous fuivons.

## SECTION IIL

Regles d'obéissance pour les Peuples dans le conssit de la Puissance Séculiere & de l'Autorité Ecclésiassique.

XLVIII. Lest de la quefEN quelque pays de la terre que les hommes naissent; dissertouvent engagés tout-à-la-sois dans deux sociétés dissérentes dont l'une est formée par le Gouvernement Politique, & l'autre par la Religion.

L'une & l'autre de ces sociétés a été formée pour une fin, & cette fin ne peut être que de procurer aux hommes la jouissance de quelque bien.

La fociété formée par le Gouvernement politique a pour fin principale de rendre les hommes heureux pendant leur vie.

La société formée par la Religion, a pour sin principale de rendre les hommes éternellement heureux après leur mort.

Pour pouvoir amener les hommes à ces sins là, ces sociétés leur donnent des loix à observer, & parce que ces loix ne peuvent point, par elles-mêmes, se faire observer, ces sociétés reconnoissent des Puissances qui condamnent à des peines ceux qui ne les observent pas.

Dieu est la puissance souveraine que reconnoissent toutes les sociétés formées par la Religion; & cette Puissance souveraine a ses Ministres sur la terre. SUR LE TEMP. DE LA PUIS. SECUL. CH. V. 757
Les Empereurs, les Rois, les Princes, & dans quelques
Etats, certain nombre de perfonnes prépoftées pour gouverner les autres, font les Puissances fouveraines que reconnois
fent toutes les sociétés formées par ces Gouvernemens politiques, & ces Puissances souveraines ont leurs Officiers dans les
diverses parties de l'administration publique.

Les peines aufquelles ces Puissances condamnent ceux qui n'observent pas les Loix de ces sociétés répondent à la nature des biens que ces sociétés se proposent de procurer à ceux qui les observent.

La Puissance souveraine de la Religion condamne les hommes à des peines éternelles, parce que la Religion se propose de leur procurer des biens éternels.

Les Puissances souveraines des Gouvernemens politiques condamnent les hommes à des peines temporelles, parce que les Gouvernemens politiques se proposent de leur procurer des biens temporels.

Puisque tous les hommes se trouvent engagés tout-à-la-sois dans ces deux sociétés différentes, ils sont obligés d'observer les loix de l'une & de l'autre. Si l'Etas & l'Eglise ordonnent la même chose, s'ils se donnent le mutuel secours qu'ils se doivent, cette pieuse union de la Royauté & du Sacerdoce, qui fait la gloire de l'un & de l'autre, rend inutile l'Examen que je me propose de faire ici. Tout est en paix, la regle est évidente, & les peuples n'ont qu'à la suivre; mais si les deux Puissances portent des loix opposées, tout tombe dans le désordre. Quelle sera alors la régle?

L'oracle a été prononcé par la Divinité elle-même. Il faut sendre à Céfar ce qui appartient à Céfar, & à Dieu ce qui 758 L'AUTORITÉ ECCL. N'A AUCUN POUTOIR, &c. appartient à Dieu (a). Voilà la loi des Chrétiens, mais il reste à scavoir quelles sont les choses qui appartiennent à César. & quelles font celles qui appartiennent à Dieu.

La premiere regle de l'obéifsance des peuples, c'est que

11 ne faut obéir l'obligation d'obéir aux Puissances de la terre est subordonnée féculiere, ni a l'audemens de Dieu.

féculiere, ni à l'auque, au priu-dice des Cerman- Ecclésiastique viennent de cet Etre suprême, mais elles sont toutes deux confiées à des mains qui en peuvent abuser, parce qu'elles sont confiées à des hommes sujess à l'erreur & soumis à l'Empire des passions. Qui peut douter que ces hommes n'en abusent, lorsqu'ils font des Ordonnances contraires aux Commandemens de Dieu! C'est dans ce cas que nous devons dire hardiment au Ministre temporel ou spirituel qui abuse de son autorité : Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes (b), Ce que Dieu ordonne, nul ne peut le défendre; ce qu'il défend, nul ne peut l'ordonner ni même le permettre ; & malheur à quiconque se trouvant placé entre la volonté de Dieu & celle de l'homme, balanceroit sur le choix, & hésiteroit sur la présérence qu'il doit à fon Dieu.

> Si les Princes de la terre nous ordonnent de renoncer à Jesus-Christ, notre réponse ne doit pas être équivoque, disons leur courageusement: Nous ne pouvons vous obéir, quand vous nous ordonnez de renoncer à notre Dieu.

Si les Papes, les Evêques ou les autres Ministres de l'Eglise nous prêchent la révolte contre notre Souverain, sous le prétexte d'une excommunication lancée contre lui, d'un interdit

(a) Reddite ergo qua funt Cafaris, Cafari; & qua funt Dei, Deo. Mat. C 22. \$\dar{\text{\$\gamma}}\$. \$\dar{\text{\$\gamma}}\$ Debedire operter magic Deo quam hominibus. \$\dar{\text{\$\gamma}}\$ influent eftin confpetfu Dei vos positus madric quam Deum, judicate. Act. 4. \$\dar{\text{\$\gamma}}\$ 19. Voyez l'explication de ce principe dana le Traité du Droit Public. Chap. II. Sect. 1.

SUR LE TEMP. DE LA PUISS. SECUL. CH. V. 709 jetté fur ses Etats, d'une absolution des sermens de sidélité que nous lui avons prêtés, ou par quelque autre raison que ce foit, répondons-leur que nous ne leverons jamais l'étendart contre notre Maître parce qu'il est l'Oint du Seigneur; que rien ne reut autorifer la révolte ; que les fermens qui nous attachent à l'obéiffance dont on veut nous éloigner, font inviolables & confacrés par la Religion même; que nulle autorité ne peut relâcher nos liens, & que bien loin d'écouter une voix qui, contre la voix de Dieu, nous excite à la fédition, nous fommes dans le cas de dire, comme autrefois faint Pierre à la Synagogue : Est-il juste de vous croire plutôt que Dieu (a) qui nous ordonne d'obéir à notre Souverain?

Dans tout ce qui n'est pas contraire aux divins Commanpas contraire aux Commandemens demens, la puissance temporelle & l'autorité spirituelle, toutes deux établies de Dieu, doivent être obéies, chacune à sa de Dieu, il faite fécoliere & a l'aumaniere & par rapport à l'objet de son institution. Il est égale- torité Ecclessiste ment écrit : Obé ffez à vos Pasteurs & obéissez au Roi qui a ment Danslectiofer temporelles, il faut rendre wno obriffance exacte

l'autorité suprême (b).

Tout ce qui est temporel est soumis à la puissance tempoau Roi, Dans lee elle, & elle en décide fouverainement. Si le Prince ordonne de prendre les armes, l'intérêt que l'Eglife auroit à la paix, peut bien engager le Pape & les autres Evêques à employer doit en ce cas la les exhortations & les prieres auprès du Prince; mais il ne souverain. doit jamais les porter à ordonner qu'on mette bas les armes, ni à employer celles de la Religion pour détourner les sujets de l'obéiffance. Ce seroit une entreprise criminelle à laquelle tous les gens de bien devroient résister.

Tout ce qui appartient à la foi & aux mysteres est purement.

(a) Si juftum eft vos poeius audire quam Deum. (b) Obedite Prapositis vestris, & obedite Regi quasi pracellentie Dana ce qui n'eft

chofes purement

obéir à l'Eglite,

fans que jamais l'oéssiance qu'on lui

760 L'AUTORITÉ ECCL. N'A AUCUN POUVOIR, &c. spirituel; & c'est à l'autorité Ecclésiastique que Dieu a confié le pouvoir d'en décider les questions. Nous devons en ce cas là, obéir à l'Eglise; mais il ne faut pas perdre de vue que son institution regarde l'autre vie; que son pouvoir proportionné à son objet est renfermé dans l'ordre des choses spirituelles; que les armes & les autres moyens de contraindre par la force ne sont pas en ses mains, & que la Religion même nous apprend que c'est offenser Dieu que de résister au Prince. N'obéisfons pas au Souverain dans un cas qui n'est pas soumis à sa puissance, mais que notre refus d'obéir foit aussi Chrétien qu'il est dans ce cas légitime. Ne lui résistons jamais. Souffrons avec humilité & avec patience ses menaces & ses coups, sans que la rigueur qu'il exerce nous inspire le moindre, mouvement de rebellion, où nous porte à la moindre résistance extérieure. Imitons la conduite des premiers Chrétiens qui, persécutés à diverses reprises sous dix Empereurs infidéles, n'exciterent jamais la moindre sédition. C'est par une humble souffrance, quand il s'agit des droits de Dieu usurpés par la Prince, que les Chrétiens montrent leur sincere piété, & acquierent la gloire ou de la confession ou du martyre. Jamais l'Eglise Chrétienne n'auroit eu tant de saints Athletes qui eussent porté ces deux noms, si les regles que je pose ici ne lui avoient paru inviolables.

Matieres mixe & cas douteux. Il eft des matieres mixtes & des cas douteux. L'Eglife peut bien être diffinguée par la penfée en corps myflique ou en corps politique; mais elle eft toujours le même corps. Les chofes temporelles & les fpirituelles font mélées, & le partage des deux Puiffances, bien diffiné en foi, reçoir de ce mélange quelque obfeurciffement dans l'application.

Un objet est mixte, lorsqu'il n'est pas purement de soi, de mystere,

SUR LETEMP. DE LA PUISS. SECUL. CH. V. 761 mystere, de précepte Evangelique, quoiqu'il regarde la foi, les mysteres Evangéliques. Que la foi soit annoncée, c'est un obiet purement spirituel; qu'elle soit annoncée par un tel Ministre, c'est un objet mixte. Qu'il y ait des Evêques dans l'Eglife, cela est nécessaire à la conservation de la foi ; qu'il y ait un Evêque, dans une telle Eglise, ou qu'un tel soit Evêque c'est encore un objet mixte. Le Pape & les Evêques veulent prêcher une Croffade pour la délivrance de la Terre Sainte, le Souverain trouve que cette entreprise épuiseroit les Etats d'hommes & d'argent, & veut sauver de l'indigence les Temples vivans du Saine Esprit, plutôt que de tâcher d'arracher aux Infideles des temples inanimés, il ne veut. pas permettre que ses sujets sortent de ses Etats, & il désend de prêcher la Croisade; c'est encore un objet mixte. On pourroit poser à ce sujet cent autres hypothèses; mais celles-là suffisent pour établir la proposition.

Il est d'ailleurs des cas où l'on peut former de' justes doutes, & où le Prince & l'Evêque, sans être animé d'aucun désir d'ug surpation, peuvent penser chacun que c'est à lui à décider.

A ces deux inconvéniens pris de la chofe même, se joint un autre inconvénient plus grand encore. Il nait des passions des hommes, lesquelles rendent douteux ce qui ne l'est pas en soi. Une affaire se présente où la raison consultée dans le sillence des passions, montreroit avec évidente qui doit la décider; mais le Prince veut usurper les droits du Sacerdoce, & le Prétre ceux de l'Empire. Il n'est point de trossiséme Pusissance sur la terre qui puisse six est est doits de l'Empereur & ceux de l'Evéque. Il est nécessaire cependant que l'affaire quicause le débat soit décidée. Sera-ce au Prêtres?

C'est au Roi à prononcer sur toutes les matieres mixtes & Tome VII. DDddd

L 1 L. La diftinction de puiffance Royale

#### 762 L'AUTORITÉ ECCL. N'A AUCUN POUVOIR, &c.

All Parentie E. fur tous les cas douteux. Cette proposition est incontessable, destination et le discontent de on ne squaroit trop l'approfondir, & elle peut être conduite de los de lo

form: & d.: l'effet de leur incemens, appartirmaint » la Polifanc. Nouverainet & c'eft au Souverain à décider les matteres mixes de les cas douteur.

Cuces gens d'Eglife difent d'ordinaire que toute affaire qui concerne des Eccléfiaftiques, doit être traitée dans un Tributal Eccléfiaftique; & qu'en matiere de délits, c'eft à ce Tribunal à renvoyer les cas privilégiés au Juge féculier. R'aifonner ainfi, c'eft avouer que la punition des crimes regarde la puiffance qui domine fur les chofes temporelles, & non l'autorité qui eft bornée aux chofes purement pirituelles. Je le prouve.

Si le Juge Eccléssation de dus de fon pouvoir, & contrevient aux Loix du Royaume, à quelle Puissance peut-il appartenir de le renfermer dans les bornes de sa Jurisdiction? Ce ne peut pas être au Supérieur Eccléssatique, parce qu'il pourroit tomber dans la même contravention, & vouloir faire paffer des résolutions purement politiques pour des points de Raligion. Il peut bien, en qualité de Juge spirituel, connoître des regles de l'Eglise, mais son autorité ne s'étend ni sur les sens ni sur la juste application des loix du Prince, ces loixaregardent le remporel, & le temporel ne dépend pas de l'autorité Eccléssassique.

Lorsque Rome entreprend de soumettre au Sacerdoce l'Empire des Souverains, comme tant de Papes l'ont entrepris lorsqu'elle veut exercer son autorité sur des actes émanés de la Puissance souveraine; en cassant les Edits des Princes & lets Arrêts de leurs Juges, n'attaque-t-elle pas l'indéjendance des Princes jusques dans les sondemens? Cette entreprite tend à leur ôter la voie de la désendre: or s'il est un droit inséparable de la Puissance souveraine; c'est sins doute celui de se maintenir par des voies aussi indépendantes que son pouvoir même,

. SUR LE TEMP. DE LA PUISS. SECUL. CH. V. 763 Quand l'autorité Éccléfiaftique veut affujetir la Puiffance temporelle, celle-ci doit-elle fe refufer à elle-même une protection qu'elle accorde à tous les ordres de l'Etar?

Les homme peuvent cesser d'être ; mais ils ne peuvent cesser de disputer. Le Souverain ne peut empêcher les disputers, mais il peut renfermer ceux qui disputent dans certaines bornes-Toute dochrine contraire à la tranquillité publique doit être proscrite. Cest à la Puissance temporelle à juger si les opinions qu'on veut établir peuvent troubler ou non se repos de l'Exat. Cest à la Puissance temporelle à permettre qu'elles soient enseignées. C'est à la Puissance temporelle à commander qu'elles se soient, si elle le trouve bon. C'est à la Puissance qu'elles se soient, si elle le trouve bon. C'est à la Puissance temporelle cesse si enseignées. C'est à la Puissance temporelle cesse si est le soient, si elle soivent être nuisselses. Ces diverses propositions coulent de la même source, & sont son dées situ des motifs dont tout esprit attentif reconnoitra la solidité.

I. Lorfque le même peuple formant deux fociétés différentes, l'Empire de l'une se trouve en opposition à l'Empire de l'autre, la société la moins puissante tombe nécessairement dans la dépendance de l'autre, sans quoi il en résulteroit l'absurdité que les Politiques appellent un Émpire dans l'Empire (a). Les sujets ne peuvent avoir deux Souverains, ils ne doivent l'obéssifiance qu'à un seul; & le Prince auquel ils sont soumes cesseroit d'être Souverain, si les devoirs de l'obéssifiance étoient partagés, pusique la Puissance fouraine est indivisible (b). Aucune Puissance fur la terre ne peut, en aucun cas, directement ni indirectement, donner la moindre atteinté à la Souveraineté. Il ne squavoir jamais appartenir aux Ministres de

<sup>(</sup>a) Imperium in Imperio. (b) Voyez le Traité du Droit Public, Chap. II, Sest. I. D D ddd ij

764 L'AUTORITÉ ECCL. N'A AUCUN POUVOIR, &c., l'Eglife, sous prétexte d'instruction ou autrement, de sixer les bornes que Dieu a placées entre les deux Puissance. C'est à la Puissance suprème qui gouverne le tout, & non à l'autorité Ecclésastique qui ne régit que la partie, à décider sur ce qui regarde en même-tems le tout aussi bien que la partie. C'est à l'Etat à prononcer sur ses besoins & sur l'intérêt que l'Eglise qui n'en est qu'une partie, peut avoir dans les matieres mixtes ou douteusses.

II. Il n'y a que deux ordres dans le monde, le furnature! qui regarde les choses divines, & le naturel qui regarde les chofes humaines. Il est juste que dans les chofes surnaturelles, l'Eglife décide, & que dans les chofes naturelles, ce foit le Souverain : or toutes les choses mixtes sont elles-mêmes de l'ordre naturel. L'Eglife n'y prend part que par l'intérêt qu'elle y peut avoir; & l'intérêt que l'Eglife peut avoir à une chofe ne la tire pas de l'ordre naturel, il l'unit, il est vrai, & la lie à des chofes spirituelles : mais cette union aux chofes spirituelles ne la tire pas de l'ordre naturel dans lequel elle dépend absolument du Prince temporel. C'est par conséquent au Prince temporel à prononcer dans les matieres mixtes, sur la proportion des besoins de l'Eglise & de l'Etat, puisque c'est à celui de qui quelque chose dépend essentiellement, à en ordonner préférablement à celui de qui elle ne dépend que parce qu'il y prend quelque intérêt.

111. L'Eglife est obligée d'obéir aux Loix des Princes temporels, dans tous les cas où le culte du vrai Dieu n'est pas empêché. Saint Augustin a reconnu & expliqué expressément cette dépendance où l'Eglise est des Loix humaines.

La Cité célesse (dit ce Pere) (a) ou plutôt cette portion
(a) Dans le 19<sup>6</sup>. liv. de la Cité de Dieu. Chap. 17.

SUR LE TEMP. DE LA PUISS. SECUL. CH. V. 765 » qui est en pélerinage dans cette mortalité, & qui vit de la » foi , a besoin de cette paix de la terre. Sa mortalité qui en a » besoin pour se soutenir, la lui rend nécessaire pendant cette » vie. C'est pour cette raison que pendant tout le tems qu'elle » passe, étrangere & captive dans la cité terrestre, elle ne fait aucune difficulté d'obéir aux loix de la cité terrestre qui sont » nécessaires pour l'administration & le soutien de cette vie mortelle, afin de garder, dans toutes les choses qui concernent la mortalité qui leur est commune, une entiere con-» corde. Les loix de la Religion ne leur font pas communes ; » mais au reste, pourvû que le culte du vrai Dieu ne soit pas mempêché, ellegarde, elle fuit toutes les Loix, tous les ufa-» ges , & toutes les coutumes qu'elle trouve dans les dissé-» rentes nations qui peuvent contribuer à acquérir ou à possé-» der la paix de la terre.

IV. Les Princes ont réuni à la qualité de défenseurs de l'Egifie & des faints Canons qu'ils ont acquise en devenant Chrétiens, sans que la protection qu'ils doivent à l'Egifie diminue rien de celle qu'ils doivent à l'egifie diminue rien de celle qu'ils doivent à leurs sujets. Comment pourzoient-ils protéger l'Egifie & défendre tous leurs sujets, s'ils ne pouvoient fixer les bornes de cette protection particuliere, de cette désense commune.

L'Eglife peut être confidérée ou comme la fociété de tous les fidéles, c'est le langage de l'antiquité, ou comme cette portion de l'Etat qui est composée d'Evêques, de Prêtres, de Clercs, & qu'on appelle le Clergé, c'est l'usage moderne. La mere commune des fidéles n'a point d'intérêt qui ne soit commun à tous ses enfans. Le Clergé au contraire à s'es droits, ses intérêts & ses prétentions particulieres, Muni des armes

766 L'AUTORITÉ ECCL. N'A AUCUN POUVOIR, & c. fipirituelles, il s'en pourroit fervir, o u pour femaine nir dans la ufurpations, o u pour étendre fon autorité: or dans la fuppofition que le Clergé abufe des armes fipirituelles, à qui les Laïques pourront-ils avoir recours? finon à la Puiffance Royalo qui peut feule les déliver de la perfécution de leurs perfones & de l'ufurpation de leurs biens, & qui eft obligée de le faire comme le feroit Dieu lui-même, dont les Rois exercent

L'un des meilleurs Historiens de faint Louis (a), nous a transmis la réponse de ce Monarque aux Evêques de son Royaume sur un sujet qui doit trouver ici sa place. Voici les propres paroles de cet Historien : « Je vis une journée que tous » les Prélats de France se trouverent à Paris, pour parler au » bon faint Loys, & lui faire une Requête. Sire, fachez que » tous ces Prélats qui cy font en votre présence; me font dire » que vous laissez perdre toute la Chrétienté, & qu'elle se perd » entre vos mains. Adonc le bon Roi se signe de la Croix: & » dit : Evêque, or me dites comment il se fait & par quelle » raison; Sire, dit l'Evêque, c'est pour qu'on ne tient pas plus » compte des excommuniés (b); car aujourd'huy un homme » aimeroit mieux mourir tout excommunié que de se faire ab-» foudre, & ne veut nulli (c) faire fatisfaction à l'Eglife, pour-» tant, Sire, ils vous requierent qu'il vous plaise commander » à tous vos Baillifs, Prevoftz, & autres Administrateurs de » Justice que où il sera trouvé aucun en votre Royaume qui » aura été an & jour continuellement excommunié, qu'ils le » contraignent à se faire absoudre par la prinse de leurs biens. » Et le saint homme répondit que très-volontiers le comman-

l'autorité.

<sup>(</sup>a) Joinville Part. 1.

<sup>(</sup>b) Excommunications,

SUR LE TEMP, DE LA PUISS, SECUL, CH. V. 767 » deroit faire de ceux qu'on trouveroit être torconniers à l'Eglife » & à fon presme (a): Et l'Evêque dit qu'il ne leur (aux Bail-» lifs ) appartenoit connoître de leur cause. Et à ce répondit » le Roi qu'il ne le feroit autrement, & disoit que ce seroit » contre Dieu & raison qu'il sit contraindre à soi saire absou-» dre ceux à qui les Clercs feroient tort . & qu'ils ne sussent ∞ oiz en leur bon droit, & de ce leur donna exemple du » Comte de Bretaigne, qui par sept ans a plaidoyé contre les » Prélats de Bretaigne tout excommunié, & finablement a si » bien conduite & menée sa cause, que notre Saint Pere le » Pape les a condamnés envers iceluy Comte de Bretaigne. » Parquoy disoit que si dès la premiere année; il eût voulu » contraindre iceluy Comte de Bretaigne à foi faire abfoudre, » il eut grandement méfait envers Dieu & envers ledit Cointe » de Bretaigne.

Quel Souverain pourroit craindre de s'égarer en marchant fur les traces d'un grand Roi , que l'Eglise a mis au rang de fes Saints!

V. La Souveraineté d'un Etat est absolue, soit qu'elle réside dans un, dans plusieurs, ou dans tous (b). L'administration de l'Eglise ne renserme qu'une autorité de persuasion, fans jurisdiction extérieure & sans pouvoir coactif (c). Qui peut décider un cas mixte ou douteux, si ce n'est la Puissance abfolue!

Un Souverain fait l'usage qu'il juge à propos de sa puissance abfolue; s'il l'employe fans raison, il en est comptable sans doute à Dieu ; mais il n'en e | pas comptable à l'Eglite, & il n'est perfonne au contraire dans l'Eglife, foit qu'on le confidere comme

<sup>(</sup>a) Faire tort à l'Eglile ou à ce qui la regarde proximi spessanti. (b) Voyez le Trainé du Droit Public. Chap. I. Sect. I. (c) Voyez la XI°. Section du II°, Chap. de ce Traité.

768 L'AUTORITÉ ECCL. N'A AUCUN POUVOIR, &c. ciroyen, soit qu'on le considére comme membre de l'Eglife qui ne foit comptable au Souverain, car les Ministres de l'Eglife font comptables au Souverain, non-seulement de l'exercice de leur Juristicition qu'ils tiennent de lui, mais même de tout ce qui pourroit blesser la tranquillité publique, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent directement de Dieu. Je ne sais ici que rapporter la doctrine du Pape Leon écrivant à Louis, Empereur. Il lui parle en des termes qui décident bien clairement notre question. Si nous avons sit quelque chose sans avoir le pouvoir (dit ce Pape à l'Empeur) ou qui ne soit pas juste, sous dessons que cela soit corrigé par votre jugement ou par celul de vos Ossiciers (a).

VI. L'usage général des Nations se réunit à mon principe & le fortifie. Il n'y a pas deux Souverains dans un Etat, il n'y en a qu'un ; & il n'est point d'Etat où le Souverain ne réprime les excès de l'autorité Ecclésiastique ; & aucun François ne peut ignorer que le Roi Très-Chrétien ne supprime tous les jours, pandes Arrêts de son Conseil, les Mandemens des Evêques. J'ai traité amplement (b) des appels comme d'abus, & j'ai démontré que l'usage en est très-légitime. Le recours à la puissance souveraine contre les entreprises des Eccléfiastiques est une voie pratiquée dans tous les Etats Catholiques. Or cette voie si raisonnable, si juste, si autorisée est elle seule une preuve que c'est à la Puissance temporelle à décider les cas mixtes ou douteux. Par l'appel comme d'abus, ainsi que nous parlons en France, ou par le recours au Prince, comme on parle ailleurs, le Souverain est constitué juge de cette question de fait : Si l'autorité Ecclésiastique , dans ce

<sup>(</sup>a) Nos si incompetenter aliquid egimus & in subditis justa legis tramitem non confervacionus, vesto ac missorum canda volumus entendari judicio.

(b) Dans le Précédent Chap. de ce Traité,

SUR LE TEMP. DE LA PUISS. SECUL. CH. V. 769 qu'elle a fair, a entrepris fur les droits de l'Empire. Lorsque les Officiers Royaux prononcent sur cette question de fair, que font-ils autre chose, que se constituer Juges des marieres mixtes ou douteuses! Quelle est la raison de cet usage général des Nations? C'est que la Souverainets ne peut connoître d'autres Juges de ses droits qu'elle-même.

Les Magistrats séculiers peuvent, sans doute, abuser de leur. Mais les Officiers du Souverain ne sont comptables de l'exercice de leur autorité qu'au Souverain même de qui ils la tiennent. Si les Evêques prétendent que les Magistrats ayent fait quelque entreprise sur les droits de l'Epsscopat, ils doivent en porter leurs plaintes au Souverain, à qui seul il appartient de contenir tous ses Sujets dans l'ordre, & de renfermer également & les Laiques & les Ecclésiastiques dans les fondions qu'ils doivent exercer.

Le Prince lui-même peut abuser de sa puissance, dans la matiere dont il s'agit, cela est encore vrai. N'en peut-il pas abuser aussi dans toutes les autres parties de l'administration publique ? C'est en ce casalà un Juge qui juge mal sans cesser d'être Juge. Cesse-til d'être souverain, parce qu'il peut abuser de la Souveraineté? Il y a des inconvéniens par-rout; mais les inconvéniens ne changent pas la régle, & la régle est que le membre de l'Etra obésife à celui qui en est le Souverain.

Etablir un autre principe, ce seroit livrer l'Etat à des entreprifes dangereuses, & rendre le Souverain spectateur tranquille des agitations qui troubleroient le repos de ses peuples.

Dans le conflit de la puissance Royale & de l'autorité Eclisé lipoir de cléssassique, il n'est point de citoyen qui ne doive s'intéresser su monte de citoyen qui ne doive s'intéresse su monte de la puissance Royale & de l'autorité Ec-

Tome VII. EEeee

## 770 L'AUTORITÉ ECCL. N'A AUCUN POUVOIR ,&c.

rettile de fon à la querelle de fon Souverain. Tout sujet qui y est insensimentant contra c

Ciel pour faire des injustices sur la terre.

(a) Gell. Noct. Att. L. 2. Ch. 12.

(c) Cicer. ad Att, L. 10, Ep. 1.

Fin du Tome Cinquieme.

# A B

#### T R M Α ΙE

Contenues dans ce Volume.

Bus, (appels comme d') 613. Se A puisent dans trois sources , 625. Raifons fur lesquelles ils se fondent, 626, 627. Aux moyens de droit se joignent les moyens tirés de l'usage des Nations, 628. Combien ce moyen est nécessaire, 629. Sur les objets au préjudice de la Nation, les Parlemens cassent les Bulles & les Brefs , 632. Il est commun à tous les Ordres de l'Etat, 633. Pithou y foumet aussi les décisions des Juges séculiers lorfqu'ils entreprennent fur la Jurisdiction Eccléfiastique, 635. Les Evêques ont été les premiers à en faire usage ; de l'appel comme d'Abus, 635. Loué par le Clergé de France, 636 Allemagne, (Liberté de l'Eglise d')

Alleux pour les particuliers, 347 Annates, (Réflexions particulieres les) & voie que le Souverain peut prendre pour en faire cesser l'abus, 88, 97

Annexe, droit particulier au Parlement de Provence qui par ce moyen prévient l'abus, 638. Il a toujours été en ulage dans cette Province. Ce Droit a été attaqué par le Pape, 640. Concordat à ce sujet , idem. Procédures du Concile de Latran, 641. Traité qui s'ensuit, 642

Antioche, (faux Concile d') 28 Apôtres (les) instruits de vive voix par Jesus-Christ même, 19. La puissance que ce Divin Maître leur a donné, 753. Elle résiste aux prétentions des Papes sur le temporel des Souverains,

754, 755 Appels. Ils n'appartiennent pas au Pape de droit divin, l'ancienne discipline vouloit que les causes Ecclésiastiques fussent jugées sur les lieux, 198. Ils font observés parmi nous, 199. Ce droit est de toutes les Nations, 620. En France ils suspendent l'effet de tous les Jugemens de Rome, rendent Invalides tous les jugemens & les censures qui les suivent, idem. Dif-

ELecci

férence entre, ceux au futur Concile en cas d'Herefie, &c. & ceux des décrets faits par les Papes fur des choses temporelles,

Artus Défiré, Prêtre, puni pour s'ê.re chargé d'une Requête pour le Roi d'Espagne au nom du Clergé, 419

A; let z antiquité, 4,78. Il s'ne fervirent chez let Juifi qu'aux innocens, 479. Chez les Grees, idem. Chez les Romains, 480. Tabus qu'en firent les Triumvirs, 481. L'abus qu'en firent les Payens, 482, 483, A quels Excès ils ont été portés dans le Chriftiamine, 484. Les Souverains ont reflerté & doivent néant totalement cet odieux privilege, 486. Avenament (oyeux) à la Coardon Avenament (oyeux) à la Coardon de la christiamine de la contra de la commentation de la c

Ce droit est tiré du droit des Fies, 666 Auguste II. Roi de Pologne, promet de désendre les droits de Patronage, 531, 532

В

B Aluë, (Jean) Cardinal, puni par Louis XI, 290 Ban & arriere-Ban, 385, 386 Bafte (Concile général de) tente en vain la réformation de l'Eglife,

Baviere (Louis de) Empereur, fait déposer Jean XXII, pour le punir de l'abus qu'il avoit fait de son autorité, 722 Beequet. (Thomas) Archevêque de Cantorbery; fa conduire envers Henri III, fon Protecteur & fon Souverain, 283

Souverain, Bénégiez, (Préque tous les Souverains nomment aux ) de leurs Ecass, 281, le jagcment du policifoire appartient aux Jugers Séculiers, 569, Le drov de vélerre des penfons apparitent à celui qui a le droit d'y nomer. 571. De ceux affectés aux Gradués, 676 Extrand. Evéque d'Autun, fa ré-

ponle aux différens griefs contre le Clergé, 239 Boniface III. Enormité de la conduite

de ce Pontife, 388, 720, 721

Bonnecourcy (Jean de) Cordelier,
puni pour avoir foutenu des pernicieules erreurs contre la Puiffance féculiere, 723

Boffuet, son sentiment sur l'autorité des Conciles & du Pape, 196, 197. Ce qu'il pense des Libertés de l'Église de France, 795, 735 Bouillon (le Cardinal de) décreté de prise de corps par le Parlement de Paris, & Déclaration du Roi en cas de vance des Bénéfices.

Bulle (la ) Clerieir - Laion; que'lion qu'elle éleve fur la nature des biens Eccléfialtiques, 386, 387, La forme de procéder en France pour les recevoir, 636. On en diffingue de deux fortes, 646, 648. Les claufes générales des Bulles ne doivent être entendues

à la nomination de ce Cardinal .

que par rapport à la Supplique des Imperrans, 649. La claufe qui prive des fonctions les perfonnes Publiques est une entreprile fur le temporel, Parchard, Evêque de Worms entreprit une collection des Canons,

c

Ann., d'ob émanc e mo Greç.

2. Des Canar, Justiment personale

2. Des Canar, Justiment personale

de fentimens, lure es Cânaro, 2.

Six parties forment le corps du

Droit Cananigue; a comment ce

corps a été compofé & quel de
gré d'autorité il mérite, 4.

Ulage qu'on en fait en France, 4.4.

Le nom de lon ni celui de droit n'étoient pas autrélois joints à ce

cuit de Canaro.

233

Charles VII, Pragmatique fous ce Prince, 74

Chartes IX. Droits de fa Couronne qu'il exerce au Concile de Treme, 245, 426 Chartemagne, l'objet de fes Capitulaires, 345. Ulage qu'il fair de fon autorité à l'égard du Clergé de de la Nobellet, 351, 352. Ses Capitulaires à l'égard du port des armes du Clergé, 352, 353 Charonne, commencement, uitre des affisires de ce Monaflere.

Civiles (la connoiffance des Loix)
eft nécessaire pour celle du Droit
Eccléssaire pour celle du Droit
Eccléssairique, 10. Reproches
mai fondés de la plupart des Eccléssairiques à cet égard, 11
Clementinus (les) compilation que

Clément V. avoit fait faire , 52 Clergé (Affemblée générale du ) de 1682, qui forme une déclaration folemnelle touchant l'autorité Ecclésiastique, 120, 121. Enregiftrée, au Parlement, 123, Obltacle que cette déclaration trouve en Sorbonne, 126, 128. Réflexions fur la Lettre de quelques Eccléfiaftiques nommés à des Evêchés à ce fujet, 130. Ulages que les Eccléfiaftiques ont fait de leur Jurisdiction, 242. Tenu au service Militaire à raison de ses posfessions, 355, 356. Contraint à payer les Impôts, 401, 403. Ses différentes tentatives pour s'y foultraire, 414, 416. Son abonnement pour le payement des Décimes, 420. Sa position pour les contributions aux Charges & besoins de l'Etat, 427. Chess de ses remontrances à l'Assemblée de Melun , 428 , 429 , 430. Loi qu'il veut imposer au Roi, 431, 432 Réliftance du Parlement à la follicitation du Prevôt des Marchands & Arrêts du Par'ement contre les Eveques, idem, Tran action entre le Roi & le Clergé : elle est l'origine & le premier exemple de l'exemption prétendue par le Clergé, 433. Sixieme & derniere époque depuis Louis XIII jufqu'à Louis XV, fur l'exemption du Clergé, 334. Cenfure du Clergé fur un ouvrage qui établit le droit de l'Etat fur les biens Eccléfiastiques, 434. 438. Le Clerge nommément exempté de la Capitation 438. Réflexion fur ses remon-

trances à l'occasion du Dixieme. 440. Déclaration du Roi qui fortifie fon titre, 441, 442. Celle de 1726 va encore plus loin, 443. Différents objets qui sont dévelopés , 445 , 448 , 449. L'établiffement du Vingtieme en 1740. Remontrances du Clergé. 451, 460. Réfutation de ces Remontrances, idem, Arrêt du Confel qui supprime cette réfutation, 461. Manuscrit sur ce sujet, 462. Motifs pour soumettre les Eccléfiaftiques aux mêmes impositions que les Laïques. 469,478 Clefel, (le Cardinal) enlevé & rétabli , 286

Codes (les) de l'Eglise Romaine jusqu'à Charlemagne, 29. des Codes d'Orient jusqu'aux derniers teans, 31. De l'ancien Code de France jusqu'aux Décretales . 33

Concile (le fixieme) Général ne condamna pas le Saint Siege en condamnant Honorius, 14. Les Conciles particuliers furent rares, & il n'y eut point de Concile général pendant les trois premiers fiecles, 24, Lifte des dix - huit Conciles généraux reconnus en France, 63, 64. Il est supérieur au Pape par l'Institution même de Jesus - Christ, 174. On n'a jamais appellé du Concile général au Pape, mais on a fouvent appellé du Pape au Concile. Il y a trois fortes de Consiles. 180. De l'Indiction de la présidence & de la confirmation des Conciles Provinciaux & Nationnaux, 181, des Généraux, 182. Aucune Loi ne réferve au Pape le Droit exclusif de convoquer les Conciles généraux: les Empereurs convoquoient les Conciles généraux , 183 , 187. Comment les Papes se sont mis en possession de les convoquer, 186. La convocation des Conciles par les divers Potentats agissant de concert, feroit aussi bonne que celle du Pape; néanmoins aujourd'hui c'est au Pape régulierement à les convoquer; mais cette regle générale a ses exceptions, 187. Enumération des cas où cette convocation peut être faite fans le confentement du Pape & même malgré lui, 188. Différence de sentiment de Jacobatius & de Gerson, 180. Le Pape ne peut convoquer un Concile général sans le consentement des Princes, 100. l'Empereur d'Allemagne & le Roi de France doivent être nommés dans les Bulles d'indiction du Concile général, 191. Les Princes ont droit d'affifter aux Conciles par leurs Ambatfadeurs : les Laïques vont aux Conciles pour être enfeirnés & non pour enfeigner, 192. La présidence des Conciles généraux n'a pas toujours appartenu au Pape, mais aujourd'hui lui appartient & à ses Légats, 193. Les Conciles généraux doivent être confirmés par les Princes pour ce qu'ils ont d'extérieur, la confirmation du Pape est inutile, 194. Sentiment de Bossuet à ce sujet.

de Bolluet à ce tujet, 195 Concordat entre François I. & Léon X. 80. Ses différens articles, 81, 82. Difficultés que François I. & fes Succetleurs trouverent à le faire recevoir en France, 83. Différentes démarches du Clergé

à cet égard, 84. Réflexions générales tur la conclusion & l'exécution du Concordat, 85.88. Constance (le Concile général de ) entreprend inutilement la réformation générale de l'Eglife, 57. A défini que le Concile est au defius du Pape, Conflamen attribue une Jurifdiction exterioure à l'Eglife, Constitutions fautlement attribuées aux Apotres, Croifates, (les) accroissent la puisfance des Papes , 40,41 Cugnieres Ses griefs fur les entrepriles du Clergé, 237, 241, 629

D Ecime Saladine, 379, 381 Decimes (Receveurs des) établis par Henri II. Comptables de leurs gestions à sa Chambre des Comptes, 410, 427 Discipline (la ) Ecclésiastique a pu être & a été différente, 5. fixee par l'Ordonnance de Blois, 102 Dispenses, leur nature, 209. Le droit d'en accorder n'est qu'un pur privilege dans la personne du Pape, 210. Sur quel objet elle peut s'appliquer, Dixieme. Voyez Clergé.

Dostrine (unité de ) & de langage pendant plus de trois fiecles, & comment les questions étoient de cidées, 23 Dorillée. (Eusebe de ) Dénonciateur

Dorillée, (Eusebe de ) Dénonciateu des Hérésies,

E Colefiaftique, (Droit) l'idée qu'on doit en avoir, 1, 18. D'où il émane. Il coule de quatre fources différences, 2. Sa différence quand il est écrit ou qu'il ne l'est pas , 3. La différence de son autorité émane de ses différentes tources , idem. Des maticres Ecclefiastiques , qu'il est permis aux Ecrivains Laïques de traiter, 8. Parrage des marieres qui doivent entrer dans la composition du Droit Eceleftuflique, 18. Histoire de ce Droit, 19. Epoque depuis Jefus-Chrift, jufqu'au grand Concile de Nicée, idem. Epoque du rétabliffement de cet ancien Droit jusqu'au milieu du dix-huitieme fiecle, 55. Réflexions fur les excès qui fe vovent dans cette Histoire . 60. Histoire particuliere de ce Droit en France depuis Clovis jusqu'a ce jour, 68. Si les perfonnes Eccléfiastiques sont toumites à la justice téculie e : quel est le fondement qu'ils pofent de cette exemption, 282. Exemples à consulter ; d'Angleterre, 283. De Hongrie, 284. De Boheme. 286. De Portugal, idem. De Venife, 287. De Gènes, idem. De Savoye, 288. Des Grifons, 289. De France, 290. Observation générale fur ces divers exemples de d'fférens pays, 304. Les personnes Ecclésiastiques sont incontestablement toumites à la Puissance Séculiere, 305. Réfutation de l'objection tirée des décisions de quelques Conciles & des Papes, ,06. Des privileges qui font toujours révocables, 307. Préjugés & prétention des Ecclefiasliques au sujet des prévileges réels des biens dont ils font les usufruitiers, 308 Comment ils en font devenus les possesseurs, 309. L'origine & l'objet de ses biens, 310. Leur distribution, 311. Examen de tout ce qui s'est passé à cet égard dans tous les pays, 315. L'exemption des Lévites étoit fondée sur l'exclusion totale de tout autre bien, 314. Voyez Tribu.

Ecoromat (1') des fruits des Bénéfices vacans appartient aux Princes, 570

E, lije fondée fur la fermeé des promelles infaillibles de Duva, & non fur la faintet d'es perfonnes, 14, 170 à émane fon misaliblité, 172. D'illindion du droit & da fait, 173. Elle n'a par l'influetion de Jelses Chmit ni Juridiction extérieure ni Puilfance coative, 219, Er nà de Jurildetion que par la conectifion des Princes, 245. De la part que la Puilfance temporelle prend à fon Gouvernement, 267

Entreprises des Papes. Voyez Cour de Rome.

Espagne, (libertés d')

Espagne, (Pierre d') Archevêque de

Lyon, usage qu'il fait de l'exemption de sa personne,

292

Etrangers (les) doivent être naturalifés pour posséder des Bénéfices en France, 668

Evangile (l') est l'ouvrage de Dieu même, 21 Evsque de la maniere dont il doit être jugé, 200. Le Concordat es éxplique pas en détail fur ce sijet, 204. Maximes du Royaume sur leur déposition, 205. Il doit nommer un Vicaire Général dans la partie de son Diocefe qui est dans un autre

de son Diocese qui est dans un autre Etat, 567. Il doit la soi & l'hommage au Roi, 667. Il ne doit être jugé qu'en France & du nombre d'Evêques nécettaires pour le juger, 680, 682

Excommunication. En quoi elle confille, 212. Abus qu'on en a fait, 213. Ce qui ell nécetlaire pour leur validité & de celle prononcéss par la Loi, 214. Elles ne peuvent avoir lieu fur les biens temporels, 215

Exemptions, leur nature, elles fone nouvelles, 206. Elles ont excité les plaintes de tous les ordres, 207. Caracteres qu'elles doivent avoir, 208. Quel remede l'on y peut apporter, 209 Expeditutives, l'abus que la Cour de Rome en l'abus que la Cour de

Rome en fait, 44
Extravagantes Collections faites par
Jean XAII, 53. Des communes,
idem.

F

FErrier, (du) Ministre de Charles IX au Concile de Trente, Remontrances, & protestations qu'il y fait au nom de ce Prince,

Fiefs. Voyet Tribu.
Florene, (Concile non occuménique de )
Foi. Elle eft toujours une , la même dans tous les tems & dans toutes les Eglifes, y. La France ne reconnoît d'autres Juges immédiats de la Foi que fes Evêques, 670, 673. Et lorfque les Evêques de France, adoptent une Conflitution de Rome, ils le font par voye de Jugement, 674,

France (les Rois de) la part qu'ils ont eu au Gouvernement des affaires

faires Eccléfiastiques, 272, 281. Juste idée de ses Libertés, fondemens que leur donne Marca, 594. Et Boffuet, 595. Si la Cour de Rome a raison de les appeller Privileges, 599, 601. Cinq principes fondamentaux des droits de la Couronne, 602. Conclusions qui s'en déduisent, 603. Entreprises de Boniface VIII, & de Benoît XII. 605, 606, 607.609. La Puissance Séculiere réprime en France les abus de l'autorité Eccléfiastique de trois différentes facons, 611, 615. Différens appels qui donnoient atteinte à nos Libertés, 616, 620. Comment la Doctrine & les maximes du Royaume font autorifées, 691, 693

François I. Ce qui se passa sous ce Prince au sujet des Contributions Ecclésiastiques, 407. Fait faisir tout le temporel des Ecclésiastiques de son Royaume, idem.

(

Andolfe (Jean ) Religieux de S.
Bernard puni malg: é la réclamation de fon exemption, 288
Gaults: Conduite de cere Nation
envers les Evêques de Rome &
des Evêques de Rome &
Giblins; (origine de la faction des)

Gibert, canonifle, réunit en un feul corps toutes les Coilcétions de ce Droit,

Gradues, origine de leur distinction,

657. Usage présent à leur égard, 658, 660 Gratien, (·le Decret de) 46, de combien de parties il est composé,

Grégoire VII, usage singulier de son autorité, 42. Atteintes qu'il donne aux invessires, 511. Traitemens qu'il fait éprouver à Henri IV Empereur, 712. Réflexions à ce sujet, 714. Guelphes, (origine de la faction des)

Guise, (le Duc & le Cardinal de) justement châries à Blois, 291

н

H Enri III. Extrémités où se trouva ce Prince à l'égard de la Ligue, 427, 433 Henri IV. Situation dece Prince loriqu'il parvint à la Couronne, 433. Son entremise concilia la Cour de Venise avec celle de Rome,

Henri IV Empereur, traitement indigne qu'il éprouve de la part de fon fils, 513. Et de Grégoire VII. 713, 713 Hernolais fon définéredlement pour concilier fa Cour avec celle de Rommen (les) n'eurent pour le gouverner dans le premier âge du monde que la lumiere naturelle & les traditions de leurs ancêttes,

FFfff

Ŧ

Charonne, 115, 116 Inquisition creation de ce Tribunal,

J Anfeniftes, leur distinction du Droit & du Fait, 153, 154 Jean III. Roi de Pologne, sa fermeté pour les Draits de sa Couronne, 529, 530 Jean d'Antioche sumommé l'Ecolaire, son ouvrage intitulé Nomo-Canon, 33

Jean surnommé le Jeûneur, Patriarche de Constantinople, prend la qualité d'œcumenique ou d'universel,

yerfel, 137

Jean XXII. La fingularité de fon
fentiment, 162

Jofar-Chrift le fundateur & le fuprême légiflateur de l'Eglife, en a reglé la Police & le Gouvernement. Ce Divin Maitre donna ses Précepres de vive voix aux Apôtres , le Saint-Efprit leur apprit les vérités que J. Jus-Chrift ne leur avoit pas expliquées & leur reva, a celles qu'il leur avoit enfeignées , 10

Imperiali. (le Cardinal) est obligé de sortir de Genes la patrie, & de Rome au desir du Roi de France, 287 Immunités. Il y en a de trois sortes,

Indult, il y en a de différentes fortes, 651. De celui accordé au Parkment de Paris, de l'Indult des Cardinaux & des Pré.ats Princes, 6:4

Infail bilité. Voyez Pape.

Innocent XI. Sa conduite à l'égard
de la Régale & de l'affaire de

Interdit, ce que c'est, 215. Inconnu dans l'ancienne Eglise, 216. Son origine, idem. Ses progrès, 217. L'abus qu'on en a Investiture, 378, de quelle maniere elle se donnoit : les Papes eux - mêmes, n'en étoient pas exempts, 508, 509. Troubles qu'elle occasionna, 510. Elle fut la caufe des factions des Guelphes & des Gibelins; accommodement à l'égard des Investitures entre Paschal II & Henri V Empereur, 514. 516. Juste idée que donne un Auteur Allemand de ces contestations, 516. Maniere dont se donne aujourd'hui les Investiture en Allemagne, 520. Occasion du Concordat Germanique, Ifigore, fon imposture dans la tabrication des fauiles Décretales, 34. Cette imposture a introduit le Droit nouveau, 37. Et mille maux en ont été les suites, 38,

Jurifdiffion (toute) extérieure appartient au Souverain, 2.7-Comment celle de l'Egille s' de fabile, 228. Elle lui a été attribuée par Confa tanin, étendue par l'Empereur Valens, 231. Pendant les lept ou huit premiers fi. cles, l'Egille n'a cu aucune Jurifdifion extérieure, pas même lus les Prêtres, 232. Le titre de Jurifdifion met s'applique pas non plus à l'Egil-

Se, 233. Entreprise que les Eccléfiastiques ont faire autrefois sur la Justice temporelle, 234, 236. Remedes qu'on y a apportés en France, 237. Débat fingulier entre Cugnieres & Roger Archevêque de Sens,& Bertrand Evêque d'Autun, 238 . & 245. L'Eglise n'a de Jurisdiction que par la concession des Princes, idem. Exposition qu'en fait Fleury Historien de l'Eglise, 246. Obstacles pour que cette Jurisdiction ne soit pas de Droit Divin, 247. Défaut de territoire, serment de fidélité que les Evêques prêtent au Roi, 248. Impression des Livres. 250. Les Appels comme d'abus, 251. Réfutation de différentes objections à cet égard, 252, 253, 255, 256. Justinien ne laissoit pas d'honorer

le Saint Siége quoiqu'il fît retrancher des Diptiques le nom du Pape Vigile, 14

L

Atran, (Concile non œcumenique de ) 50. Traitement fingulier qu'il fait de la Putifiance féculiere, 731, 736. Droit qu'il en réfuire dem. Les exemples de quelques Princes qui ont iavorifé ces pré-tentions ne fignificat rien, 737 Logation exercée par des Laïques,

Léon X. ses vues lors du Concile de Latran, 59 Leudes. Leur conduite à l'égard de leur Souverain, 348 Lévites. Leur exemption n'avoit aucune application aux biens réels de l'Eglise, 315 Lieue, Principe & prétexte de cette

Lique. Finninge & prefette de cette detectable indtion, 427 Livres Sacrés ou Canoniques, ont Dieu même pour Auteur, 22. C'eft de l'Egilié que nous devons apprendre quels ils fons, 23. A qui appartient la défensé des Livres, 257. Ufage de ce Royame, 262. De l'urin, 262 Lix (différentes) pour se conduire par rapport à la Religion. La Lei Ecrite, la Lai de Grace, 1. Ni les jugemons particuliers, ni les legemons particuliers, ni les

Ecrite, la Li de Grace, 1. Ni les jugemes particuliers, ni les opinions des Docteurs, ni les conclutions des Facultés n'ont force de Loi, 7. Les paroles de Jefus-Chrift & les infpirations du Saint Efpiri furent les premieres Lix des Chrétiens, 20. Les Lix Civiles on befoin d'être publiées pour être excutées, 491. Voyet Reglemens.

Regiemens.

Lothaire, Empereur, sa conduite à l'Egard de Louis le Débonnaire, 361, 362, 363, 367, 368

Louis le Débonnaire, la foiblesse à l'égard des Evéques, 36 x Louis. (faint) Edit de ce Saint & sa Pragmarique à l'occasion des entreprises de la Cour de Rome, 70. Résutation des doutes sur cette Pragmarique, 72. Réponse admi-

rable de ce Prince aux Evêques de Bretagne, 766
Luther, Calvin, Socin, confondirent Les abusqu'on faifoit de la Religion avec fes principes; fes opinions ayec fes dogmes, & ce qui est co-FFfff ji

léré avec ce qui est commandé,

#### M

M Arca, ce qu'il pense des Libertés de l'Eglise de France, 594 Marcel, (Charles) la maniere dont il est parvenu à la Couronne, 707,

Martinufius, (George) Archevêque de Strigonie, victime de ses sentimens, 285

Matos, (Sebastien de) Archeveque de Pragues, condamné à mort,

Mercator, (Iñdore) attribue fauficment des Déreales aux l'appes des trois premiers fi. l'des, 346 Monde (les divers figes du) fer rois duilent à trois (popues principales, 1. Depuis Adam Juliuh Aloyfe, depuis Moyfe juliuh Juiss-Chriff & de Jelus-Chriff juliqu'à nous, 2

### N

N Asles. Libertés de ce Royaume.
L'ulage de l'Exequatur Regum,
546. L'Inquiricon y eff supprimée : le Roi y\*nomme aux Bémétices priviléges de Gens de
main-morre, 547. Priviléges des
Eccléfiafiques, Aziles de Eglifes, Excommunication d'un Secreciter d'Eura declarde nulle, 548.
Droit de dépouille, 548.

Nation (chaque i a un droit naturel & inne de se gouverner comme elle le juge à propos, ni la Loi écrite ni la Loi de grace n'ont dérogé à ce Droit en quoi que ce foit de temporel, 222. La Mission des Aporres, a été purement spirituelle, 224. Le pouvoir coactif n'appartient qu'au Souverain, 225

Nicée, premier Concile œcumenique, 28. On ajoute aux Canons de ce premier Concile les Réglemens des Conciles part culiers qui l'avoient précedé ou fuivi, 29

#### c

O Bédience (pays d') & de liberté, regles qui doivent y être chfervées, 500, 507 Orlean (Ordonnance d') pendant le

Orlean (Ordonnance d') pendant le Concile de Treme, est supprimée presqu'aussist que faire, 97

## D. Ays - Bas , (Libertés des) 533

Pape. Sur quoi est sondée son autorité. Précautions qu'on doit prendre fur l'abus qu'il en peut faire, 12. [] faut dist nguer le Saint Siege d'avec la Cour de Rome, & le Pontife d'avec le Prince Temporel. Décrets de la Sagette éternelle qui conserve toujours la pureté de la Religion, 13. Le Pape qui ne fait rien de lui même, qui parle à la tête de l'Eglife, & avec toute l'E, life , n'agit que par l'efprit de Dieu qui le gui le & le conduit dans toutes les démarches, 15. Décimes & autres prétentions au profit des Papes, leurs

prétentions sur le temporel des Souverains, 42. Bornes de leur autorité, 131. Et de leur Jurisdiction, 132. De fa Primauté; si elle est de Droit Divin ou de Droit Ecciéfiaftique, 133. En quoi elle confifte, 134, 135. Cas où elle pourroit être transferée à un autre Eveché, 136. Le Pape n'est pas l'Ordinaire des Ordinaires, 137. Sentiment de Pelage, idem. Différens sentimens. des Peres & des Docteurs à cet égard, 140, 144. Le Pape est le Chef vitible de l'Eglite; la Chaire qu'il rempiit est le centre de l'uni: é, dont on ne doit jamais fe féparer, 145, 147. Son Gouvernement ni celui des autres Pafteurs n'est point absolu, 148. Sçavoir si la propriésé du pouvoir apartient à l'Eglise ou aux premiers Pasteurs, 150. Il n'est pas infaillible, 152. Et leurs Jugemens prononcant feul, ne font point irréformables, 155, 117, 160. Faits de Libere & d'Honorius, 160, 161. De Jean XXII. 102. D'Adrien VI. 163. 165, 166. Explication de ce terme Ex Cathedra, 167. Examen des patlages für lesquels se fondent les partifans de l'infaillibilité du Paie, 168, 160, 172. Il n'est qu'un membre de l'Exhie foumis au Corps, 175. Les Papes ont fouvent été jugés & condainnés par les Conciles, 176, lls font reconnus intérieurs aux Conciles: telle est la décision du Concile de Constance & de Basle, 177. La

Doctrine de l'Eglise de France y est conforme, 178. Déclaration de l'Eglife de France; l'autorité de la railon se joint à toutes les autres décisions, 179. Le Pape ne peut lever aucun droit fur les biens de l'Eglise de France ni succéder aux biens Eccléliastiques, Patrons (les) Laïques ne font pas fujets à la prévention du Pape, 667 Paul V. Sunes fâcheuses qu'eut son Monitoire avec la République de Venife, 185, 190 Pegnafort , (Raymond de ) recueillit & publia les grandes Décretales,

Petit, (Denis le) entreprend une nouvelle Collection, 3x Philippe Auguste, son Testament, 381. Convertit le service Militaire

en une contribution réclle 7,385 -Rilipe le Bd., ufage que ce Prince a fait de la Puillance Royale & fes Succelleurs, 72, 73. Sa réponte à la Bulle Clericis Laïces, 188., 389, 390, 391. Ses différentes Lettres à ce fujer, 397, 398., 399., 400. Monument illacttre de la fidèlité des François pour ce Prince, 1712.

me d'abus.

Pologne: Libertés de ce Royaume & contellation avec la Cour de Rome au fujet du Droit de Patronat,

Portugal. (Libertés du Royaume de) 535. Le Roi tire le tiers du revenu des E-êchés, 536 Praematique. Voyez faint Louis & Cliatles VII. Mouvemens qu'elle excite entre les Cours de Rome & de France, 77. Elle ell révouquée par Louis XI dont l'Edit trouve de grands obflacles, 78. Elle eft frétablie par Charles VIII, & Louis XII, 79. Le Concordat lui porte le dernier coup. 80 Prezaires, leuro rigine & leurs ufa-

ges,

Princs (les Loix des) on reglé les Droits fur cque l'Eglig polfede fur fa Juridicition & fur l'ordre extrieurs, 6.1 ls font les proceteurs, les gardes, les confervaeurs & les executeurs dec eque l'Eglig enfeigne & ordonne, idam. De leur autorité pour fixer l'àge nécefiaire à l'émiflion des vrux des Religieux, 486. 487, 488. Il peu mettre un empéchement diriment aux weux, 480.

Puissances. Il y en a deux sur la terre ; la Puissance Souveraine & l'autorité Eccléfiastique qui se doivent une affiftance mutuelle, 219. Chacune se suffit à elle-même, 220. Objet de la Puissance Temporelle & de l'autorité Spirituelle, 221. De la part que la Puissance Temporelle prend au Gouvernement de l'Eglife, 265. 266, 267. De l'autorité que les Rois Juifs ont eus dans les affaires de la Religion, 268. De celles des Rois Goths ; 271, Des Rois de France, 272. Sur les matieres Ecclésiastiques par rapport à cinq chefs ; à la Doctrine, & en quel fens, 276. A la Difcipline, 279. A la Jurisdiction, aux personnes Ecclésiastiques . aux biens Ecclésiastiques, 280. La Puissance temporelle ne peut être bornée par l'autorité Eccléfiastique dans la levée des deniers publics, 569. Regle d'obéifiance pour les peuples dans le conflit de la Puissance Séculiere & de l'autorité Ecclésiastique, 756. Etat de la question, idem. Les Commandemens de Dieu font la suprême Loi, 758. L'obéissance est due à l'une & à l'autre Puissance, 759. Conduite qu'il faut tenir dans les matieres mixtes & cas douteux, 760. C'est au Souverain à en décider, 762. Motifs qui ne laissent aucune difficulté, 763. Danger évident qu'il y auroit a s'en écarter, 769,770

R

R Ecours (le) au bras Séculier établi dans différens Eras pour établi dans différens Eras pour établi dans différens Eras pour se de la Cour de Rome contre cet usage, 502. Dans tout ce quine touche pas à l'ellence de la Religion, 505, Les Canons'approuven & les Saints Peres auffi, idem. Les Papes eux-mêmes en ont reconnul "autorité". 506

Rigata, en quoi elle confife. Démélé de la Cur de France avec celle de Rome au fajer de fon extention, 110, 112. Réfilance de l'Evéque d'Aleth, & de Pamiers, 114, 115, La part qu' pritlanocent XI, jaim. Il apparsent au Roi dans toutes les Egilies de fes Estas, 660, 665; Uage que le Roi fait des fratts des Evéchés vacass attem. comment elle-

Reglemens (les) Eccléfiastiques ont

non-feulement befuin d'être publés, mais d'être acceptés, 491. Forme de cette acceptation en France; raifons de cette acceptation. Les Décrets des Conciles écherus en ont même befoin, 494. Le Concile de Trente n'a junais été accepté en France, 496, 497. Preuve de ces diverfes propofitions pour les ulages de Peuples,

498, 500 Reiz. (le Cardinal de) Arrêt du. Parlement de Paris à fon égard; fa réfiltance, 297, 298, 299,

Roger, (Pierre) Archevêque de Sens, ion discours pour la défente du Clergé, 238

Rome. (la Cour de) Idée qu'on doit avoir de sa Politique, 16, 17. Quelques Peuples le séparent de fa Communion; d'autres réparent les abus fans rompre l'unité, 60. Bulle célébre de cette Cour qui met la Puissance Temporelle aux pieds du Pape, 65. Dégré par où elle est parvenue au degré d'autorité qu'elle veut exercer. 604, 607. Donations faites par les Papes aux Espagnols & aux Portugais, 696, 699. Cette Cour n'a aucun Droit de disposer des biens des Infideles ni des Hérétiques, &c, 700. Preuve tirée de la conduite de Jesus Christ même, de faint Paul, de faint Thomas, 701. N'a aucun pouvoir fur le temporel des Souverains. Elle n'a fait aucune entreprise avant les premiers fiecles de l'Eglise, idem. La premiere est celle du Concile de Tolede dans le feptieme fiecle. 703. De celle du Pape Zacharie. La part que ce Pape eut à l'Election de Charles Martel, 704, 710. De celle d'Adrien II. idem. D'Alexandre II, de Grégoire VII., qui a entrepris le premier de déposer les Rois, 711. D'Urbain II, de Paschal II, d'Eugene III, d'Anastase IV & d'Adrien IV , 715. D'Innocent III. 716. De Grégoire IX. 717. D'Innocent IV, 718. D'Aléxandre IV, d'Urbain IV, de Boniface VIII, 719, 722. De Jean XXII, de Nicolas V, de Sixte IV, 722. De Jules II, 723. De Paul IV , 725. De Sixte V. L'abus qu'il fait de son autorité contre Henri IV, idem. De Grégoire XIV, qui fait le même abus de la sienne. Arrêt du Parlement de Tours pour la réprimer, 727. Etrange conduite de la Cour de Rome, 730. Pourquoi quelques personnes semblent la favorifer, 730. L'Eglise n'a rien défini sur ces prétentions, 731. Jesus-Christ n'a donné aucune Puissance temporelle à ses Apôtres, 739. Leur Doctrine à cet égard, ibid. Celle des Peres des quatre premiers siecles de l'Eglife, 741. Du cinquieme, 743, 741.

S Aint Sieze. (le) La distinction entre Rome & Rome est avantageule & honorable au Saint Siege, 14. Il est la Chaire de S. Pietre:

c'est l'Evêché que l'Eglise Univerfelle a toujours regardé comme le premier, c'est le centre de l'unité auquel on doit être inviolablement attaché en reconnoissant la primauté de ce Siege, & en vivant dans la Communion de l'Eglise Romaine, 15. Le Saint Siege adopta & s'appropria les Canons Africains fous Innocent premier,

Sardique (le Concile de ) a donné le premier atteinte à l'autorité des Conciles Provinciaux, 201. Plufieurs observations à faire sur ce Concile . 202, 203

Sayove, (Liberté de) Indult accordé à la maison de Savoye par Nicolas V. 550. Renouvellé par Léon X, & confirmé par cinq Papes fes Successeurs , 551. Difficultés fous Clément XI, qui font terminées fous Benoit XIII, 553. Reconnoissance du Droit éminent de l'Etat par Benoit XIII, & convention entre ce Pape & Victor-Amedée, 555.564. Ces différens se renouvellent sous Clément XII, & font terminés fous Benoit XIV, 565. Réflexions fur l'Indult & fur le Concordat des deux Cours,

Serment de fidélité que les Evêques 667 doivent au Roi, Sexte (le) formé par Boniface VII.

Sicile. Privileges anciens & éminens de cette Monarchie, 536. Révoqués en donte par la Cour de Rome , 538. Qui enfin les confirme, 141. Un évenement bizare

met les deux Cours aux mains. 542. Le Roi nomme aux Bénéfices de fondation Royale, 546 Souverains. Voyez Princes.

T'Alon. Différence qu'il met entre les appels comme d'abus, 621 Thou. (le Président de) Sa déclamation fur la Cour de Rome, 56 Tours, (le Parlement (éant à) venge l'autorité Royale,

Trente (le Concile de) remedie à quelque abus, mais donne atteinte à quelques droits de la Souveraineté. or. Motif qui oblige les Ambafsadeurs de France de le quitter. Ce Concile finit en leur absence: il n'a jamais été reçu en France . quelques instances que la Cour de Rome & les Evêques François en aient fait, 68, 102, 103. Raifons qui en empêchent la publication, 105. Motifs particuliers qui l'ont fait refuser, 107, 108. Il ne fait point Loi en ce Royaume, 109. Déclaration des Ambasfadeurs de Charles IX, à ce Concile, 424. La plus grande partie des Evêques de France abandonne le Concile, 425. Remontrances & protestations des Ministres de Charles IX,

Tribut. Les Juifs & leurs Pretres. Jefus - Christ & les Apôtres ont payé le Tribut aux Empereurs Idolatres , 316 , 318 , 320 , 222. Ce qui s'est passé à cet égard depuis le grand Conffantin, 223, -229. Positions différentes & fue-

fives

fives du Clergé de France, premiere époque, depuis Pharamond jusqu'à Charlemagne, 330, 336. Seconde époque, depuis Charlemagne jufqu'à la seconde race. 346, 356, 357, 359, 363. Différentes tentatives du Clergé pour s'en exempter, 369. Ce Corps est foumis aux contributions comme les Nobles & les Roturiers, 376. Troisieme époque, depuis Hugues Capet jusqu'à Philippe le Bel. Quatrieme époque, depuis Philippe le Bel jusqu'a François I, 384. Façon de penfer des Evêques, 392, 393, 394, 395, 396. Cinquieme époque, depuis François I. jusqu'à Louis XIII, 405. Ce qui se passa sous François I, 407

υ .

UNion (Sainte). Voyez Ligue. Universités. Leur établissement est favorable à la Cour de Rome, 43 Urbain II adopte les vues de Grégoire VII, 513 VEnife. Terres de cette République mifes en interdit, 66. Ses Libertés, 572. Le Pape nomine aux Bénéfices de cet Etat. La République laiffe peu d'autorité aux Éccléfiastiques, idem. 573. Comment l'Inquisition y a été établie, idem. 576. Aucune Bulle ne peut y être publiée sans la permission du Prince, 557. Contestation de cette République au sujet du Patriarchat d'Aquilée , 579. De celui de Venife, 580. Différens interdits de cet Etat, suites de celui de 1706, 583, 588. Protestation du Doge, 586, 587. Mouvemens dans toutes les Cours de l'Europe à cette occasion. Accommodement fait par l'entremife de la France, 591,593

Vingtieme. Voyez Clergé.

ZAcharie. Ce qu'on doit penser de la conduite de ce Pontise, 343, 345. Et à l'égard de Charles Martel, 705, 719

Fin de la Table des Matieres du Tome septieme.

Tome VII.

Ggggg

. .

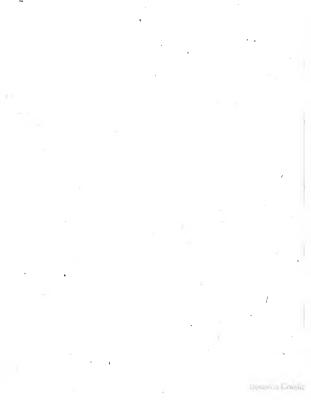





